

430

## COURS

# DE DROIT CIVIL

SUIVANT LE CODE FRANÇAIS,

avfc les bownires up exposés analytiques en tête de craque cramtre et section de matière, ne table générale a la fiv di chique volutir et das noves indicatives des lois romaines

ET ANCIENTES ORIONNANCES OF ONT ETS POINTES LES LOIS NOUVELLES, ET CONTENANT 11-5 OBSERVATIONS QUI NE POUVAIENT ENTREE DANS LE TEXTE SANS EN INTERBORPRE LA HARCHE;

# par M. Duranton,

SECUT CIVIL A SA PACESTED DA PARM, MURICIP SE LA SÍNCO D'ROSVORD

CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉR,

LE TRAITS EST. DES ÇOITS DE COMMENT LI FREILLINDE ES ELSEQUE, LE ASSENCIA DE CAUPE AUTHER DE COMMENTO DE MES COMME D'ÉLIVEL MILLION, LE ASSENCIA DE CAUPE AUTHER DE COMMENTANT L'ANDICE COMMENCAMENT DE CONTRACTOR DE PRÉSENCE DE LA COMMENTANT DE PRÉSENCE DE LA COMMENTANT DE COMMENTANT

ITERIOR ESMINARCHIMANN EN EN ATRACHIMA (N. MERLEMBRA). EN ASSAUL (n. 1800) SERVICE (N. MERLEMBRA). EN ATRACE (N. MERLEMBRA).

D'I NE TABLE ANALYTIQUE PAR ORDRE ALPHADÉTIQUE



TOME TROISIÈME.

BRUXELLES

SOCIÉTE BELGE DE LIBRAIRIE.

effers and alternate in most repair Commanders and and and and the troughestable, course, as the second and the

### R. BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE FIRENZE

# LIBRI

# DOTTOR ANNIBALE GIULIONI GIURISTA

Nate a Pirenze il 7 Febbraio 1807 morto il 1º Dicembre 1895 in Firenze.

16 Maggio 1896

# COURS

# DE DROIT CIVIL

SUIVANT LE CODE FRANÇAIS.

IMP. DE HAUMAN ET C°. — DELTOMBE, GÉRANT. Rue du Nord, nº S.

# COURS

# DE DROIT CIVIL

## SUIVANT LE CODE FRANÇAIS,

AVEC DES SOMMAIRES DU EXPOSÉS AVALYTIQUES EN TÊTE DE CHAQUE CHAPITRE ET SECTION DE MATIÈRE,

UNE TABLE GÉNÉRALE A LA FIX DE CHAQUE VOILEME ET DES MOTES INDICATIVES DES LOIS ROMAINIS.

AT ANCIENNES OBBONNANCES OÙ ONT ÉTÉ PUISÉES LES LOIS NOUVELLES,

ET CONTENANT LES OBBENYATIONS QUI NE POUNÉES LES LOIS NOUVELLES,

ENSE EN INTERNOMPRE LA HARCHET.

### PAR M. DURANTON.

OUATRIÈME ÉDITION.

### CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE,

LEMENT .

LE TEXTE DES LOIS QUI ONT MODIFIÉ LA LÉGISLATION EN RELEIGIÉ.

LA PRINTERENCE DE LA LUEUR DE LESSATION ET DES CORDES PAPERE BLEES,
LEAVOI DE CHAQUE ANTICLE DE COME FRANÇUIS A L'ARTICLE CORRESPONDANT DE NOUVEAU CODE DE ROLLANDI
LEAVOI DE CANCIDALINE STREILE CO DES CHALTRANÇUIS ET ELS CORRES (TRACERTS);

5° DA CANTON DE VAUD; 6° HOLLANDAIS;
2° BAYAROIS; 8° AUTHORINEN; 8° PAUSSENT; 10° OE REPUE; 16° DE REPUE;
15° DE FRINCORG; 15° D'ARCOVE; 14° DE RADE; 15° D'ARTI,
ET LES LOSS REPUESÉGALES DE 4° SUDENCE; 2° WURTERHEGG; 3° GANCYE; 4° FRINCORG;

14.1

D'UNE TABLE ANALYTIQUE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.



TOME TROISIÈME.

TOME THOUSES

BRUXELLES.

SOCIÉTÉ BELGE DE LIBRAIRIE.

HAUNAN ET C".

3.5.4.438

### AVIS DES ÉDITEURS.

La Concordance du Code civil Français avec le nouveau Code Hollandais qui se trouve à la fin de chaque volume, n'a pas été indiquée au bas de chaque page de ce volume.

On trouvera à la fin de l'ouvrage une table générale de Concordance, suivant le Code civil Français, de l'article 1 à l'article 2281, avec renvoi de chaque article à celui du Code Hollandais correspondant.

Avec cette table il sera facile de trouver la Concordance des Codes, non-seulement à mesure que les articles se présentent dans l'ouvrage, mais encore pour tous les articles du Code qui n'auraient pas été traités par M. Duranton.

#### COURS

# DE DROIT FRANÇAIS

SULVANT

## LE CODE CIVIL.

#### LIVRE II.

DES BIENS ET DES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ.

### SUITE DU TITRE III.

CHAPITRE VI

DES DROITS D'USAGE ET D'HABITATION.

- 1. Liaison avec ce qui précède.
- Le droit d'usage veut être considéré sous un double point de vue.
- 3. Division du chapitre.
- 4. Nons avons expliqué au tome précédent tout ce qui est relatif au droit d'insufruit; il nous reste maintenant à traiter sur ce litre de ce qui concerne les droits d'usage et d'habitation, et l'usage dans les bois et forêts.
  Mais les droits d'usage et d'habitation ont tant
- d'affinité avec celui d'usulruit, que la plipart des explications que nous avons données sur ce dernier leur convienuent également; ce qui nous commande la brièveté et nous engage à éviter toute répétition inutile.

Cependant il existe entre ces diverses modifications du droit de propriété quelques différences assez importantes pour mériter d'être signalées

avec exactitude, et c'est ce que nous tàcherons de faire le plus succinctement qu'il nous sera possible.

2. Le droit d'usage von être considéré sun udobble joint de vue co comme apparenant à nn ou plusicers particuliers sur les biens d'un autre particulier, ou comme apparenant à une commune ou commune. Ce dernier est perpétuel de su nauve; il fail partie des biens communeau, et conséquemment il est régi comme bien communaux ; les biens communeaux juer fairtiele 342 (j. sont ceux communeaux pour fairtiele 342 (j. sont ceux à la prospetité ou au produit desquels les habitables de la commune de la commune

L'usage dans les bois et forêts est également soums à des lois particulières (art. 636) (1). Nous en parlerons au chapitre suivant.

 Dans celui-ci nous traiterons d'abord du droit d'usage de particulier à particulier;
 Ensuite du droit d'habitation :

Et enfin de l'usage appartenant à une commnne ou communanté d'habitants.

(2) Code de Hellande, ari. 876.

(i) Code de Hollande, art. \$82

#### LIVRE II. - DES BIENS ET DES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ.

#### SECTION PREMIÈRE.

DE DEGIT D'ESAGS APPARENTANT & DE PARTICEMES SES LES SERTS D'EN AUTRE PARTICISEES.

#### SOMMAIRE.

#### 4. Division de la section.

#### \$ ler.

- Comment s'établit le droit d'usage de particulier & particulier. 5. Généralement les droits d'usage et d'ha-
- bitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit. 6. Cependant la loi n'élablit pas elle-même le droit d'usage ou d'habitation, tandis
- qu'elle établit le droit d'usufruit dans certains cas. 7. On peut aussi acquerir l'usufruit par prescription, et il n'en est pas ainsi du
- droit d'usage dans tous les cas. 8. Mais le droit d'habitation peut aussi s'ac-

# quérir par prescription.

De la pature et de l'étenduc du droit d'usage

- 9. L'usage est mesuré sur les besoins de l'usager, au lieu que l'usufruit attribue lout l'émolument de la chose à l'usufruitier.
- 10. L'usufruit peut s'acquérir ou s'éleindre pour partie, mais non l'usage : l'un est divisible, l'autre indivisible.
- 11. L'usufruit peut être constitué à titre universel; le droit d'usage ou d'habitation est toujours constitué à titre particulier.
- 12. Le droit d'accroissement peut avoir lieu en matière de legs d'usufruit, mais non dans le legs du droil d'usage. 13. Si on leque à l'un l'usufruit d'un fonds.
- et à l'autre l'usage de ce même fonds, l'usager doit être servi le premier sur les fruits dans la mesure de ses besoins. 14. Le droit d'usufruit, quoique pouvant être élabli au profit de plusieurs personnes
- successivement, ne peut cependant étre perpetuel; au lieu qu'on peut constituer un droit d'usage à perpétuité. 15. Comme le droit d'usufruil, les droils
- d'usage et d'habitation sont des droits réels : conséquences.

- 16. Disposition et interprétation de la L. 8, ff. de Servitutibus.
- 17. L'élendue du droit d'usage se règle par le tilre constitutif.
- 18. Étendue du droit quand le titre ne s'explique pas.
- 19. Quelles sont les personnes qui font partie de la famille de l'usager, et pour lesquelles il a droit aux fruils.
- 20. Le droit d'usage ne peut être rendu, cédé ni loué :
- 21. Méme dans le cas où l'usager absorberait tous les fruits.
- 22. Il ne peut par cela même être saisi: 23. Ni être hypothéqué; au lieu que l'usufruit
- peut être vendu, cédé, loué, saisi, et hypothéqué, s'il réside sur un immeuble. 24. Si le titre constitutif autorisait l'aliénation
- du droit, toutes les prohibitions ci-des sus cesseraient. 25. La prohibition légale d'aliéner le droit
- d'usage, en l'absence de disposition contraire dans le titre, s'étend-elle aux fruits perçus ou délirrés? 26. Si l'usager meurt avant d'avoir con-
- sommé les fruits, ce qui en reste appartient-il à ses héritiers? 27. Ouand le titre ne s'en explique pas, l'usager peul-il cultiver lui-même le
- fonds, ou doil-il seulement recevoir les fruits dont il a besoin? Dispositions du droit romain à cet égard, et résolution de la question par une distinction. 28. L'usage peut être établi au profit de plu-
- sieurs successivement : application du principe. 29. Etabli au profit d'un individu et de ses enfants, cela s'entendrait des enfants
- au premier degré, mais chacun d'eux serait usager en litre. 30. Établi au profil d'une personne et de ses
- descendants, il serait censé constitué pour toute la postérité; 51. Mais il ne peut étre établi par donation
  - entre-vifs ou par lestament qu'au profit des enfants ou descendants concus qu moment de la donation ou du décès du testateur, sauf les cas de substitution permise : secus quand il est constitué à titre onéreux.
- 52. Quel est le sens du mot famille dans une constitution d'usage au profit d'un individu et de sa famille ?

- Le droit d'usage est tantôt servitude personnelle, tantôt servitude réelle : importance de la distinction.
- Règles qui peutent servir à l'établir avec justesse.

#### \$ 10.

#### Des obligations de l'unager.

- En principe, l'usager ne peut jouir sans donner préalablement caution, ni sans faire des états ou inventaires, comme l'usufruitier.
- Le vendeur ou donateur avec réserve du droit d'usage est dispensé de fournir caution.
- 31. Quand l'usager ne fait que receroir les fruits, au lieu de cultirer par luimême, il n'y a pas oblgation pour lui de faire des étate ou inventaires, quoiqu'il doice néanmoins caution pour assurer le pajement de sa part contributoire dans les frais de culture, d'entretien et d'impôts.
- Comment se réglecelle part contributoire surfout quant aux semences.
- Il ne faut pas confondre, soit par rapport
  a cette contribution, soit quant a la
  nature du droit, la constitution d'une
  prestation un nuelle d'une certaine quantité de fruits, avec le droit d'usage.
- 40. Si le fonds désigné pour fournir la preslation ne donnait pas, pendant une ou plusieurs années, sufficiamment de fruits, la question de savoir si le débiteur serait obligé de suppléer à ce qui manque seréout par les termes del acte.
- Quandla constitution est d'une quotité des fruits de tel fonds, le concessionnaire contribue aux frais de culture et aux impôts; et la nature de son droit se de termine par l'esprit du titre constitutif.

#### S 14.

#### Be l'extinction du droit d'usage.

- 42. Manières dont s'éteint le droit d'usage.
- (1) Code de Hollande, ort. 806. (2) Les instructes, til. de Um et habit, disent auné: Jisalem sitis modis, quibus adunfractus constituitor, etiam muhas unus constitui solet: indemque illis modis fautur, quibus et anus-
- Toutefois, cela n'est pas rignoressement exact, même dans les principes du droit romain; car l'usofenit pouvait être countitée

- 45. La disposition de l'article 619, qui limite à trente ans la durée de l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne s'applique pas à l'usage établi au profit des communes ou communautés.
- 4. Il y a à voir, sur le droit d'usage de particulier à particulier :
  - 1º Comment ce droit s'établit ;
  - 2º Sa nature et son étendue ;
  - 5° Les obligations de l'usager ;
  - 4° L'extinction du droit d'usage.

## Comment a'élablit le droit d'usage de portioulier à parli-

 Suivant l'article 625 (1), les droits d'usage et d'habitatiou s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit (2); par conséquent par acte entre-vifs ou testamentaire.

6. Mais nous ne connaissons anenne disposition législative qui établisse un droit d'usage proprement dit, le dque celui dont nous nous occupons, tandis que la loi établit daus plusieurs cas le droit d'usefruit. (Art. 579, combiné avec les articles 38 et c754.)

Cette observation, qui n'est, an sarplus, que de pare doctrine, s'applique également au droi d'abstitailen : nulle pari la loi d'abstitailen emene ce droit, tel qu'on le conçoit d'après les règles consacrées dans cette partie du titre que nous expliquoss maintenant.

expliquosa maintenant.
Voudrais-no voir, en effet, un droit d'ausge
et d'habitation établi par la loi dans cette disposition de l'article 4055, qui accende à la veuve,
soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, perdant les trois soits et quarante journe qui loi sont
dennés pour faire inventire et délibérer, la
feculté de prendre as nourriture et celle de ses
domestiques sur les provisions cristantes, et, à,
défant, par emprent au compte de la mosse commune, à la charge d'en user modérément; qui
l'affranchit de tont loyer à r'aines de l'labbitation

par le juge dans les jugements de partage. L. 6, § 1, de Umfr.; L. 6, § 1, ff. Femil. ereis.; L. 6, § 10, ff. Comm. dirid., et pien de semblable quant à l'usage.

De plus, quand l'orage s'étrignait, il retornait lorjour à la propriété, et jamais au colégataire : il en était autrement de l'assérait, ainsi que nous l'avers dit au tous précédent, qu'elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maion dépendante de la communanté ou appartenant aux hériters du maris; et qu'eut enflu que, au cas où la maison qu'habitaient les épous à l'époque de la dissolution de la communanté, était tenue par eux à titre de loyer. Le pris de la chiat de la communanté, et la communanté, et de la communanté, et la communanté, et la la communanté, et la communanté, et la communanté, et la la communanté, et la la communanté, et la communanté, et la la communanté, et la communanté, et la communanté, et la la communante, et la la communante, et la la communante, et la c

fait les affaires communes

Nous en dirons autant de l'option à elle accordée par l'article 1570 (1), d'exiger, à la mort de son mari, ou les intérêts de sa dot pendant l'an de deuil, ou de se faire fournir des aliments pendaut ledit temps aux dépens de la succession du mari, indépendamment, dans les deux cas, de l'habitation durant cette année, qui doit, ainsi que les habits de deuil , lui être fournie sur la succession, sans imputation sur les intérêts à elle dus. Cela ne constitue non plus ni un droit d'usage, ni un droit d'habitation propremeut dit, soit que l'on considère la durée de cette jouissance, soit que l'on considère les charges dont l'usager ordinaire est tenn, et dont la veuve est généralement affranchie : notamment en ce qui touche l'obligation de fournir caution , imposée à l'usager par l'article 626 (a), et uni ne saurait être exigée de la venve, et notamment aussi eu ce qui eoncerne les impôts, auxquels contribue l'usager proprement dit, et dout, sclon nous, la veuve n'est point tenue.

 Eu secoud lien, l'insufruit, suivant ce que nous avons démontré au tome précédent, nº 4513, pour s'acquérir par prescription; et il n'en saurait être indistinctement aiusi aujourd'hui du droit d'usage.

Ce droit est nne espèce de servitude : e'est généralement (s) une servitude personnelle en ce que c'est la ébose d'autri qui sert à la personne de l'usager, à la différence de la servitude réelle, dans laquelle c'est le fonds de l'un qui est asservi au fonds de l'autre.

Or, suivant le Code (art, 691) (4), toute servitude discontinue dans son exercice, apparente ou non, ne peut actuellement s'acquérir par prescription , même immémoriale : il faut un titre pour cela. Les auteurs du Code ont peusé, avec raisou, que la jonissance ou possessi on dans les servitudes de cette espèce ne pouvait a voir . d'une manière parfaite, le caractère essentiellement exigé dans toute possession pour pouvoir fonder la prescription : la continuité (art. 2229). Les faits isolés, interrompus, par lesquels on exerce ces sortes de servitudes , leur ont paru porter un caractère équivoque, clandestin, de simple tolérance, ou du moins susceptible d'être souvent tel, et des lors incompatible avec la nature de la possession pure et parfaite, la seule propre à produire l'acquisition du droit par le moven de la prescription. Ils ont toutefois respecté les servitudes de cette espèce, déjà acquises de cette manière lors de la publication de la loi sur les servitudes, dans les pays où elles pouvaient a'acquérir de la sorte.

El comme le droit d'unage qui consisterait dans la faculté de prendre des fruits de telle ou telle espèce dans le champ d'autrai pour ses besoins personnels, de prendre, par ceample, le bois de son chauffage dans la forst d'autrai, ne peut d'excercer autrement que par une jouisance discontinue, par des actes isolés, plus ou moins continue, par des actes isolés, plus ou moins longs, aous en concluons qu'une telle jouisance ne peut servit de base à la preceptionie, anna pré-judice toutéfois de l'unage qui avanit été acquis moi de l'unage qui avanit été acquis en controlle de l'unage qui avanit été acquis d'un pre la precipionie netteraire, retiriudes, sont par la precipionie netteraire, avoit par la precipionie netteraire, avoit prosession immémoriale, dans les pays où il pou-

Notre décision principale, ainsi que la modification que nons y apportons relativement aux droits déjà acquis par la preserpition fors de la publication du Gode, nous paraissent confirmées par l'arrèt suivant, que nous trouvons au Répertoire de M. Mertin, au mot Usage, et dont il n'est pas sans utilité de rapporter l'espèce, tello qu'elle nous est transmise par et auteur.

• Entre Michel Arnaud, Clément-Médard Ar-

<sup>(1)</sup> Disposition supprimée dans le Code de Hollande. (2) Code de Hollande, art. 866.

<sup>(3)</sup> Nous disons généralement, parce que quelquelois, comme ou le verra plus loin, l'unage est une servitude réelle.

<sup>(4)</sup> Code de Hollande, art. 746.

thui, la dame Sonlanger Poncet, veuve Châlons, et Marie Charlotte-Eisabeth, veuve Grignault, demandeurs en cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges, le 12 2001 1807, d'une part; François Branchus, et Marie Feuillot au femme, défendeurs, d'autre part.

- « Dans le fait, le 15 thermidor an x, les demandeurs en cassation ont partagé entre eux un bois appelé les usages de la Gravelle, qu'ils prétendent être une dépendance exclusive de leurs propriétés.
- c Les défendeurs out prétende être en possession immémoriale, par eux, leurs locatires on fermiers, de l'usage et jouisance de ce bois, aute en y coupant leur chauffage qu'en y envoyant peacger librement leurs bestinat en le pratege qu'en y entage en justifier de l'appendique de conclision, assigné devrant le tribund civil d'Hauouden, positent maintenue et gardés dans leurs droit, al nois immémoriale, notament depuis tente ans, et qu'il sernit fait défense aux demandeurs de leu viroubler.
- Arnaud et consorts signifierent des exceptions par lesquelles, se fondant sur le principe que tout demandeur doit donner copie des sitres en tête de sa demande, ils conclurent à ce que Branchu et sa femme fussent déclarés non recerables, fauts de justification de titres.
- Les Branchu reconsurent qu'ils n'avaient point de titres, mais ils prétendirent que leur possession immémoriale équivalait à un titre, et ils demandèrent à faire la preuve par témoins de cette possession.
- Àrnaud et consorts sontenaient, an contraire, qu'ils étaient exclusivement possesseurs du bois dont il s'agit, et ils invoquaient plusieurs titres à l'appui de cette prétention.
- Le tribnnal d'Issoudun, pour s'éclairer par la contradiction sur l'influence de ces titres, ordonna d'abord qu'ils seraient communiqués à Brancha et à sa femme.
- « Cette communication ent lieu, et les titres communiqués furent ensuite produits devant le tribunal, qui, par un jugement définitifu 24 ventôse an xu, déclara Branchu et sa femme mal fondés dans leur demande, et leur fit défense de s'unmiscer dans les droits d'uage des bois de la Gravelle.

- 6 Branchu et as femme ont appelé de ce ja-general devas la com d'appel de Bourga; et là it out soutene qu'Arasaul et conserta l'ésisteit à la out soutene qu'Arasaul et conserta l'ésisteit et qu'à ce titre ils ne pouvaient écarter les effets de la pouseaissi mismentroite dans la jouissance den mêmes usages, pouseaisin qu'ils ont encre des mêmes usages, pouseaisin qu'ils ont encre de l'arabet de l'
- De leur côté, les intimés ont persisté à soutenir qu'ils étaient seuls propriétaires du bois de la Gravelle, et que la preuve offerte par les appelants n'était pas admissible.
- « La cour d'appel de Bourges s'est proposé à décider deux puestions : 1º Le drois d'usage pentil être rangé dans la classe des servitudes proprement dites ! 2º Branchin est sa femme sont-ils admissibles à établir, par la pretre testimonisle, le drois d'usage qu'ils prétendent dans le bois connu sous le ome d'usagest de la Grazelle l'
- · Sur la première question, la cour a considéré que, suivant la définition généralement recue en droit, la servitude est une redevance, charge ou sujétion imposée sur un héritage, pour l'usage ou l'utilité d'un autre héritage, appartenant à un autre maltre, et dont l'exercice ne doit iamais tendre à altérer le fonds de l'héritage asservi; qu'un droit d'usage, an contraire, participe du droit de propriété, en ce qu'il peut, en certains cas, attaquer la substance même de l'objet sur lequel il s'exerce : qu'aussi la plupart des coutumes qui régissaient la France admettaient une distinetion entre les servitudes et les droits d'usago, en établissant des règles particulières à l'un et à l'autre droit, distinction nouvellement consacrée par les dispositions du Code eivil, liv. Il, tit. met iv, et que par conséqueut, les maximes et les principes adoptés en matière de servitude ne sont pas applicables an droit d'usage.
- Elle a considéré, sur la seconde question, que, dans le silence de la coutume du Berri, sur le mode d'établir ou conserver nn droit d'usage de la nature de celui dont il s'agissait dans l'es-

pèce, on était forcé de recourir aux coutumes circonvoisines, et de consulter le droit commun; ou'il résultait particulièrement de la contume du Nivernais, articles 9 et 10, su titre des Bois et Forets, que le droit d'usage s'établissait ou par titres, ou par jouissance accompagnée du pavemeut de redevauces, ou par la seule possession immémoriale, et que cette possession était artieulée par Branchu et sa femme.

· En conséquence, par arrêt du 12 août 1807, la cour d'appel a autorisé Brauchu et sa femme à faire la preuve par eux offerte. »

C'est de cet arrêt que la cassation était demaudée.

Les demandeurs prétendaient que la preuve de l'aucienne possession alléguée par les défendeurs n'était pas admissible.

· Le droit d'usage dans les bois, disent-ils, est un droit de servitude. - En qualité de servitude, l'article 691 du Code civil ue permet pas de l'acquérir par la possession, même immémoriale. -Cet article conticut bieu une exception pour les servitudes acquises dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière ; mais dans le Berri, suivant les art. 1, 2 et 3 du tit. n de la contume de ce pays, le principe nulle servitude sans titre était admis. Ainsi l'exception de l'article 691 du Code civil ue peut s'appliquer à l'ancieu ressort de cette eoutume, et la cour de Bourges devait se borner à l'application de l'article 688, et de la première partie de l'art. 691 du même Code. Et en supposant la coutume du Berri muette sur les prescriptions en matière de servitude, ce n'était pas à la coutume du Niveruais qu'on devait recourir, mais à la coutume de Paris, qui formait le droit commun de la France, ou plutôt au Code civil.

« Sur quoi, oui le rapport de M. Borel, et après en avoir délibéré en la chambre du couseil:

« Attendu que l'instance a été introduite antérieurement à la promulgation des titres m et 1v du livre II du Code civil : d'où résulte que les dispositions contenues dans ces titres ne peuvent être invoquées comme applicables à la cause, eu les supposant introductives d'un nouveau droit;

Attendu que les art. 1, 2 et 3 du titre n de la coutume du Berri sont étrangers aux droits d'usage dans les bois et forêts;

Attendu que dans le silence de la contume du Berri, sur les effets et les caractères de la possession eu matière d'usage dans les bois et forêts. la cour d'appel de Bourges, qui d'ailleurs n'a rien préjugé à l'égard de ladite possession, a pu recourir aux coutumes voisines, et y puiser des raisons de décider sans violer aucune loi précise:

La cour, sans qu'il soit besoin de s'occuper de la fin de non-recevoir proposée par les défeudeurs, rejette le pourvoi... »

Il résulte de cette décision trois choses : 4º Oue sous le Code, les droits d'usage dout il s'agissait dans l'espèce ue peuveut s'aequérir par prescription; qu'il faudrait pour cela un titre, puisque ce u'est que parce que la cour d'appel a reconnu qu'ils s'acquéraient par la longue possession dans les lieux de la situation des biens, que celle de cassation s'est déterminée à rejeter le pourvoi :

2º Ou'on a dù maintenir ceux qui étaient déjà acquis par la possession immémoriale lors de la publication de la loi sur les servitudes, parce qu'ils pouvaient s'acquérir dans les lieux de la situation des biens, comme l'a reconnu en fait la cour d'appel :

3º Et que, pour le décider aiusi, cette cour a pu, dans le silence de la coutume du territoire de la situation des biens, et sans violer aucune loi, recourir aux contumes voisines, et y puiser

les motifs de sa détermination : par conséquent, que si la coutume de la situation eut admis formellement la prescription, l'arrêt de la cour d'appel, qui a toutefois été maintenu, cut été bieu

plus inattaquable encore.

Mais s'il s'agissait d'un droit exercé par une jouissance ou une possession continue, on devrait décider, comme uous l'avons fait touchant le droit d'usufruit, qu'il peut aussi s'acquérir par prescription, soit de dix à vingt ans, avec titre et bonne foi, soit de trente ans si ces conditions n'étaient pas réunies. Par exemple, que l'on suppose que celui qui a joui comme usager ait été en iouissance et possession du fonds, parce qu'il en absorbait tous les fruits, dansce cas, sa possession, ou, si l'on veut, sa jouissance, n'a pas différé de celle d'un usufruitier; il a, comme lui, perçu tout l'émolument, supporté toutes les charges, soit relativement aux impôts, soit relativement à la

culture et à l'entresieu du fonds (srt. 635) (s) : il a eu, comme lui, une possession continue, permanente, une jouissance non interrompue; à la différence du cas où, u'étant point daos le fonds, il ue fait que prendre ou recevoir de loir en loin les fruits pour ses besoins personnels.

On ne saurait, eu effet, mettre sur la même ligne ces deux modes de jouissance : l'un est continu de sa natore, puisqu'il est secompagné de la possession libre de la chose, non pas, il est vrai, à titre de propriétaire, mais à titre d'usager : de même que, dans l'usufruit, l'usufruitier possède à titre d'usufruitier (s); l'autre, au contraire, u'étant point accompagné de la possession du fonds est nécessairement discontinu, et ne se manifeste que par des actes isolés, comme dans les servitudes discontinues; et conséquemment le motif qui a déterminé les auteurs du Code à rejeter l'acquisition de ces servitudes par le mode de la prescription, milite avec la même force pour l'exclure dans les usages où l'usager n'est point en possession du fonds. Mais aussi, en sens inverse, la raison qui a fait admettre la prescription à l'effet d'acquerir l'usufruit, est la même quand il s'agit d'un droit d'usage qui absorbe tous les fruits. et dont ou jouit comme on jouirait d'un droit d'usufruit; car alors la différence entre ces deux droits est plutôt dans les dénominations que dans le fond des choses elles-mêmes (s).

Ainsi, supposez que Paul, qui était en possessiou d'un jardin appartenant à Jean, m'ait vendu, donné ou légué l'usage de ce jardin ; que j'aie été mis en jouissance, en possession, en up mot, par exemple, parce que tous les fruits do fonds étaient nécessaires à mes besoios et à ceux de ma famille : j'ai ainsi joui de ce jardin paisiblement, publiquement, et, après un assez grand nombre d'années. Jean fait juger contre Paul, ou l'héritier de eelui-ci, que le jardin lui appartient. Nul doute, selon nous, et d'après les principes qui ont été consacrés par l'arrêt de la cour de cassation, dont nous rapportous la décision au tome précédent. nº 1313, que je ne puisse invoquer avec succès la prescription de dix et vingt ans contre Jean, comme l'a fait, dans l'espèce de l'arrêt, celui qui avait joui comme usufruitier, puisque ma jouissance a réuni tous les caractères de celle de ce dernier.

8. Nous en disons sutant du droit d'habitation, quand bien même celui qui l'aurait exercé avair pla poscepté doute hassison; car all possedé comme usager la partie qu'il a occupée ; il en a disonieme l'usafernitér jouit de la close soumiso à l'ausfrait, sauf les differences qui peuvent d'ail-leurs exister entre l'autre droit, mais qui no finat rien quant à la question, puisque nous ne font rien quant à la question, puisque nous montérior sirea sutre chose r, relativement à la prescription, que la nature de la pousession, que mons voulous continue, paisible, publique, et d'uriere cas.

La question de prescription doit donc se résoudre par la nature de la jonissance et de la possession de l'objet sur lequel aura été exercé le droit d'usage ou d'habitation. Point d'acquisitinn du droit sans titre sujonrd'hui, si cette jauissance n'a consisté que dans des actes isolés, discontinus; car ils peuveot n'avoir été que le résultat d'une concession précaire, ou d'une usurpation clandestine plus ou moins répétée. Mais na devra pouvoir acquerir le droit par la prescription de dix et vingt ans, avec titre et bonne foi, et même par celle de trente ans, sans titre ou bonne foi, si celui qui a exercé le droit prétendu a juni du fonds comme en jooit un usofruitier, d'une manière continue, permanente, et non par des faits isolés, interrompus; et, dans toutes les hypothèses saus préjudice encore des droits qui auraient pu être acquis par prescription, lors de la publication de la loi sur les Servitudes, dans les pays où ils pouvaient s'acquérir de cette manière.

\$ 11.

De la nature et de l'étendue du droit d'asare.

 L'usage est le droit de se servir de la chose d'autrui, mais seulement pour ses besoins journaliers et ceux de sa famille, à la charge d'en conserver la substance (s).

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 876. (2) Foyer tome II, nº 1324.

<sup>(3)</sup> Sauf ce que nous dirons relutivement à la défense imposée

par la loi à l'osoger de céder et de louer son droit, et soul es, outre les variations que peuvent éprouver les besoins de l'exager. (4) L. 10, § 1, fl. de Use et Aubit.

An lieu que l'usufruit, comme on l'a dit, consiste dans le droit de percevoir tent l'émolument dont la ebose est susceptible, et de disposer de eet émolument cemme on l'entend. Il v a donc un droit bien plus étendu dans l'insufruit que dans l'usage (1).

40. De cette importante différence entre l'un et l'autre droit résultent plusieurs effets très-dif-

Ainsi , l'usufruit pent s'établir pour partie comme ponr le tout : par exemple, je vous lègue la moitié de l'asufruit de mon jardin ; tandis que le droit d'usage, considéré en lui-même, et par abstraction, ne peut être constitué pour partie (+): car étant mesuré sur l'étendne des besoins de la personne, en tant, bien entendu, que la chose peut y subvenir, il est clair qu'il ne remphrait plus sa destination s'il n'était pas entier. Il peut, an reste, receveir plus on moins d'étendue par l'aete constitutif (art. 628) (s); mais il n'est pas moins indivisible de sa nature, subsistant à ce titre sur tont le fonds sur lequel il a été imposé ; de même que le droit d'hypothèque, qui grève l'immeuble totum in toto et in qualibet parte.

En sens inverse. l'insufruit pent s'éteindre pour partie, puisqu'il consiste dans l'émolument : par exemple, il résidait sur tel fonds, et par l'effet d'une convention postérieure, il est réduit à la moitié sur le même fonds, ce qui ne donnera plus que la moitié des fruits qu'on en retirera. Tandis que l'usage ne saurait s'éteindre ponr partie (4). parce que, bien que les besoins do la personne vinssent à diminuer, ce droit en soi resterait toujours entier; sanf anssi aux intéressés à restreindre, s'ils le jugent à propos, l'étendne de l'objet sur lequel il s'exerçait primitivement, et à déterminer nn certain quantum du fonds sur lequel sculement il s'exercera désormais: mais eemmo

droit d'usage, il n'en subsistera pas moins encore entier sur la partie sur laquelle il doit dorénavant s'exercer.

11. L'usufruit pent être eenstitué à titre nniversel, ainsi on'en l'a vu précédemment (a): mais le droit d'usage n'ayant pas ordinairement pour objet tout l'émolument de la chose, étant, au centraire, limité au besoin de l'usager, il ne saurait être constitué à ce titre, n'importe que l'acte de concession donnât à l'usager le droit de prendre des fruits sur tous les biens ; car il n'en prendra jamais au delà de ses besoins, et e'est là un titre particulier, et non un titre universel.

Cela est bien plus sensible encore à l'égard du droit d'habitation.

- 12. On a vu aussi (s) que, dans l'usufruit, le droit d'aecroissement a lien dans les cas déterminés par la loi ; et il n'en saurait être ainsi du droit d'usage: car l'asager ne pent prendre des fruits que pour ses besoins : le surplus reste au propriétaire. Il est sensible néanmoins que dans le cas où le fonds n'en produirait que peu an delà de ee qui est nécessaire à l'usager, il serait utile à eclni-ci d'être senl , puisque le concours d'un autre lui en laisserait moins à prendre qu'il pe lui en faudrait ; mais la mert du co-usager n'epérerait pas pour cela un véritable aecroissement.
- 13. Si en léguait à l'un l'usufruit d'un fonds, et à l'autre l'usage du même fonds , il y aurait bien, si l'en veut, concours quant au droit d'usage, parce que ee droit est implicitement compris daus celui d'usufruit (1), mais cependant l'usager n'en devrait pas moins prendre sur les fruits cenx dont il aurait besoin, par préférence à l'usufruitier ; en telle sorte que l'usage pourrait être plus avantageux que l'usufruit ; par exemple, si le fonds ne dennait que peu de fruits au dela

droit d'usage, car il n'a jamais été éteint.

(1) Cependant, quand il s'agit de l'usage d'une somme, ce (6) Tome L nes 1063 et suiv.; copes soni nes 1142 et suiv. droit est en tout point somi plein que relui d'asufruit de la (7) Tontefois il en est distinct sons quelques rapports, notammême somme, prisque, dans les deux cas, la propriété des ment en ce qu'il ne s'étaint point par la confission quand les donz deniers passe à celui qui a le droit, et que dans les deux cas droits se réunissent dans la même main. Par exemple, je legue uni il perçoit tout l'émolument. Foyes la L. S., S ult.; et la à celui qui avait déjà un droit d'usage sur mon fonds l'usufruit L. 10,51, S. de Ucufr. earum rer. qua uen con du même fonds, mais pour prendre fin à telle époque ou à l'ur-(2) L. S, S. de Veuf.; L. 19, S. de Ven et babit.; ubi Panles rivée de tel événement : dans ce cas, l'unage, dont l'exercice est. nit : Frui quidem pro parte poese, nti non poese.
(3) Code de Hollande, art. 867. assonpi pendant la durée de l'assifruit, a'exercera lors de l'exlinction de ce dereier droit, a'il n'est pas lai-même éteint par une (4) Memes Inis. cause mueleonque; et ce ne sera pas là une renaissance de ce

<sup>(5)</sup> Tome IL, um 1203 et 1413.

des besoins de l'usager. On doit, en effet, assimiler l'usufruit à un genre, et l'usage à nne espèce, parce que c'est comme si tous les fruits dn fonds avaient été légués à l'usufruitier, et senlement une certaine quantité à l'asager : or species generi derogat. C'est tout comme si j'avais légué à l'un mes chevaux, et à l'autre tel de mes chevaux ; il n'y aurait pas concours entre eux quant à ce cheval. La question est décidée en ee seus par la loi 42, princip., ff. de Usufr., par Voet, tit. de Usu et habit .; et par les professeurs de Louvain. Recitationes ad Pandectas, sur le même titre. Cependant la volonté du disposant serait la première règle à snivre ; conséquemment la solution de la question serait subordonnée à l'esprit de l'acte constitutif ; mais, dans le doute, le principe ei-dessus devrait être snivi.

14. On peut hien établir un droit d'unufruit an proût de plusique peronanes nous aproût de plusique peronanes nous an proût de plusique peronanes nous et 1502, maison qui la fair à perpositié, parce que le étoit de propriété déviendrait insuite, et et 1502, maison popularier, parce que le étoit de propriét un intéritude que l'on peut, comme on le verra plus has, constituer un ortoit d'unage ap posté tris, cas dans leque! l'unage pent a'unifer de la propriété ne ser pas pour cela suas effet, puisque les unagers n'amont toujour droit aux fruits qu'en raison de leurs besoins. Cest une autre différence entre l'unage et l'unufruit.

45. Maia, comme le droit d'usufruit, les droits d'usage et d'habitation sont des droits réels, qui affectent la chose et la grèvent, puisqu'ils sont, comme lui, rangés par le Code au nombre des modifications du droit de propriété; d'où les conségences suivantes.

4. Ils sant aujourd'bni pleinement constitués par le sení fait de la volonté du constituant , regulièrement esprimée, sans qu'il soit besoin d'une tradition quelconque, d'une entrée en jonissance de l'usager , ou d'une délivrance de fruits. Maintenant la promiété est transférée par le seul effet

(1) Foyez tome II., no. 1298 et 1323.
(2) Capolla, de Servitutius, cap. n., no 10, décide aussi avec.
Accurae, Bartole et plusieurs autres anciens docteurs, que la
rouccasion slont il s'agit ne constitue qu'un ample droit d'abbi-

da consentement des parties (art. 714 et 1435), et les droits d'usage et d'habitation étant, ainse que nous venons de le dire, des modifications da droit de propriété, par conséquent des droits sur la propriété elle-même, ils se transmettent, par la même raison, comme elle, par l'effet du seut consentement.

2º Et ce qui cat, an reste, nac suite nécessaire de cette première conséquence, en quelque main que passe le fonds sonmis à l'osage, depuis sa constitution, l'nasger pourra l'y suivre pour exere son droit. Tout ce que nous avons dit à cet égard, en parlant de l'austruit (1), s'applique aux droits d'usage et d'habitation.

46. Daprès la loi 9, ff. de Servitation, La convention su possone decrepte i licent, est at appatient, out ut centre in aliena passimus, out ut centre in aliena passimus, out ut centre in aliena passimus, out est centre de la consiste point un droit de servitade, pointqu'en effet en evas point pour l'utilité d'un fonds qu'elle est faire. Mais un grand nombre de jurisérou...ulees, etités par Vinnius, sur le tière de Unefrante, cités par Vinnius, sur le tière de Unefrante, bestre, et Vinnius lui-même, décident qu'elle produit, au moyen de la quasi-tradition, une servitude personnelle, un droit d'usage irréguleir, quigrès le finde comme l'usage propenent dit, et qui le reuit en quedage unitsi ou'll passe.

Cujas (24 observ., cap. 24) prétend, an contraire, qu'une telle convention n'engendre aueune espèce de scrvitude, même personnelle, aucun droit d'usage quelcooque, mais un simple droit d'obligation, semblable à celui qui nalt du contrat de louage; par conséquent que la chose n'est nullement grevée, et que si les héritiers de la partie qui a contracté l'engagement sont obligés, comme de raison, à l'exécuter, les tiers entre les mains desquela a passé le fonds n'en sont point tenus, attendu qu'ils ont recu le fonds libre, et qu'ils ne sont nullement tenus des obligations personnelles de eelui qui le leur a transmis ; pas plus , dit-il , que l'acquéreur d'un funds afferuié ne serait, d'après la L. 9, Cod. de Locato conducto, obligé d'exécuter lo bail passé par le vendeur, si la condition ne lui en avait point été imposée par le contrat de vente (1).

If no fait même pas exception poor la concession at passess

gation personnelle, qui n'affecte nullement le fonda; et il ajoute que telle est l'opinion frommune, ce qui est très-contentable, d'après ée que nous enseigne Vinnius.

10

En admettant, avec Cujas, qu'une telle convention ne dût être assimilée, dans ses effets à l'égard des tiers détenteurs du fonds, qu'à celle de louage, nous ferons remarquer qu'aujourd'hui la question serait bien moins importante qu'elle ne l'eût été jadis ; puisque , d'après , l'artiele 1743, le fermier ou le locataire qui a un bail avant date certaine antérienre à la vente du fonds, ne pent être expulsé par l'acquéreur, à moins que le vendeur n'eût stipulé le contraire dans le bail. Mais elle aurait néanmoins de l'intérêt sous d'autres rapports : par exemple , si l'on décidait que le droit de prendre des fruits dans tel jardin, ut pomum decerpere liceat, est un droit réel, il ne tomberait pas dans la communauté de celni à qui il appartiendrait, attendu que ce serait un droit immobilier : les fruits percus durant la communauté y entreraient sans doute, mais non le droit lui-même. Si ce n'était, au contraire, qu'un simple droit d'obligation, il v tomberait sans reprise comme droit mobilier. à moins de clause à ce contraire dans le contrat de mariage, ou dans le titre constitutif. (Ar-

ticle 1401.) Ponr nous, nous pensons qu'il faut s'attacher principalement à l'esprit de ce titre; et pour le découvrir, quand il ne se manifeste pas par les termes, on doit considérer les circonstances particulières de l'affaire dont il s'agit, et voir, d'après cela, s'il est vraisemblable que le constituant a entendu grever la chose même, ou ne conférer qu'un simple jus ad rem à l'autre partie.

17. Le droit d'usage se règle par le titre qui l'a établi, et reçoit, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue. (Art. 628.)

Tel est le principe général de la matière.

Ainsi , s'agit-il d'un droit d'usage sur une terre labourable pour fournir à l'usager le blé dont il a besoin, on peut limiter ce droit à une certaine quantité de mesures , par exemple , à six hectolitres par année, de manière que, lors même qu'il en faudrait une plus grande quantité à l'usager, à raison de l'augmentation survenne dans sa famille, il n'aurait toujonrs droit que d'en prendre la quantité indiquée au titre.

En sens inverse, l'usager qui, de droit commun, ne peut prendre des fruits que pour ses besoins personnels, ceux de sa famille et des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'asage (art. 630), pourrait, d'après le titre. être autorisé à en prendre aussi pour les besoins de telle ou telle personne qu'il recevrait chez lui comme commensal ou à titre d'hospitalité. Nous verrons aussi tout à l'heure que l'usager qui , de droit commun, ne peut ni vendre, ni céder, ni louer son droit, pourrait cependant être autorisé par le titre à le faire.

De même, quoiqu'en principe l'asage soit établi pour toute la vie de l'usager, on peut néanmoins le limiter à un certain temps.

18. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue ilu droit d'usage, l'article 629 (i) porte qu'il se règle ainsi qu'il suit ; · Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne

e peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour e ses besoins et eeux de sa famille. « Il peut en exiger pour les besoins même des

e enfants qui lui sont survenus depnis la coucession de l'usage. » Quand même il n'aurait pas été marié à cette époque (2).

Et comme ces besoins peuvent varier à raison de l'augmentation ou de la diminution qu'éprouve la famille de l'usager, la quantité des fruits, quand elle n'est pas réglée par le titre constitutif, suivra eette même variation : en sorte qu'il en prendra quelquefois plus, quelquefois moins que l'année précèdente.

19. On doit entendre iei par famille non-seulement le conjoint et les enfants, mais encore les domestiques qui sont nécessaires à l'usager, suivant son état et sa condition. On ne peut pas natarellement supposer qu'il les tient chez lui pour faire une consomniation de fruits exorbitante (s).

(1) Code de Hollande, art. 857.

decerpere licent, quoiqu'elle participe évidemment du droit d'usage, peinqu'elle tend, dans ses ellets, à enlever au propriétaire de verger une partie de l'atilité de son fends, pour la transporter no concessionnaire ; aussi les raisons qu'il donne à l'appui de son opinion sur ce cas no nous ont-elles point convaincu.

<sup>(2)</sup> Isarry., lit. de Usu et halet. (3) Les Isomreres font formellement mention des domestiques,

en parlant des personnes pour les besoins desquelles l'asager e le droit de prendre des fruits

On doit aussi y compreudre ses enfants naturels recounus et habitaut avec lui : ils fout partie desa famille, puisqu'il exerce sur eux la puissauce paternelle, et que son consentement, en principe, est

nécessaire à leur mariage. (Art. 383 et 158) (1). Nous en dirons sutaut de l'enfaut adoptif; car il est tellement de la famille de l'adoptant, qu'il lui succédera comme un fils pé du mariage, et qu'ils se doivent réciproquement des aliments. (Art. 349 et 350) (1).

Mais les ascendants ne seraient pas, dans le sens de la loi sur le droit d'usace, censés fairo partie de la famille de l'usager, encore qu'il leur dut des aliments. On entend, en effet, ici par famille celle dont il est le chef.

Les gendres ne devraient pas non plus compter, lors même qu'ils habiteraient avec l'usager : ils sont eux-mêmes chefs de famille. A plus forte raison les parents collatéraux, même les frères et sœurs, et les neveux et nièces, ne devraient point compter dans le nombre des personnes pour les besoins desquelles l'usager a droit aux fruits; sauf l'effet d'une disposition particulière dans le titre constitutif.

20. Comme la faculté de prendre des fruits est mesurée sur les besoius de l'usager et de sa famille, il s'ensuit que celui-ci ne peut vendre, cèder, ni louer sou droit à un autre (art. 652) (s): car les besoins de ce dernier pourraient être plus étendus que ceux de l'usager.

Plusieurs interprètes du droit romain (4) en donnent eucore une autre raison. Schou eux, l'usager ne rend pas, comme l'usufruitier, les fruits siens par la seule perception qu'il en fait ; il fant, de plus, qu'il les consomme : tellement, disent-ils, que s'il mourait après les avoir détachès de la terre, cas dans lequel ils appartiendraient à l'usufruitier et se transmettraient à ses béritiers, ceux de l'usager n'y auraient aucun droit. Or, ajoutent-ils, en louant ou cédant le droit d'usage, l'usager conférerait à nn autre la faculté de consommer des fruits qui ne lui appartiennent pas encore, puisqu'ils ne lui appartiendront définitivement que par la consommation

(1) Code de Hollande, art. 361, 97 et 104.

qu'il en fera. Nous reviendrons tout à l'heure sur ee point.

21. Voet (s) décide même que l'usager ne peut céder ui louer son droit, encore qu'à raison du peu d'étendue du fonds , il dût en absorber tous les fruits (s); et quoique, dit-il, l'usage, dans ce cas, diffère peu de l'usufruit, puisqu'il ne reste non plus aucun produit au propriétaire, il en diffère encore néanmoins sous ce rapport. L'artiele 635 suppose hien, en effet, le cas où l'usager absorberait tuus les fruits du fonds; et cependant les auteurs du Code n'en out pas moins établi . saus distinction, qu'il ne peut ni céder ui louer son droit à un autre. Dans les simples baux à ferme ou à lover, la faculté de sous-louer neut être interdite pour le tout ou partie, et cette clause est toujours de rigueur (art. 1747) (7).

or c'est la loi qui la stipule en matière d'usage. D'ailleurs, si l'usager absorbe aujourd'hui tous les fruits du fonds, demain il n'en aura peut-être pas besoin intégralement. Ajoutez enfin que, dans le système contraire, pour être conséquent, il faudrait également décider, quelle que fût l'étendue du fonds, que l'usager neut se substituer quelqu'un , pourvu que celui-ci ne prit pas plus de fruits qu'il n'en aurait pris lui-même : car alors le propriétaire serait également sans intérêt à se plaindre; mais qui ne voit que cela ferait presque toujours naître nne foule de difficultés dans une matière qui en est déjà hérissée ? Cette considération, jointe aux précédentes, nous fait donc décider, avec le texte formel de la loi, que, de droit commun , l'usage ne peut iamais être cédé ni loué sans l'assentiment du propriétaire.

22. Et puisqu'il ne peut être ni cédé ni loné, qu'il est inhérent à la personne de l'usager, il s'ensuit aussi qu'il ne peut non plus être saisi sur lni, esr la saisie amènerait la vente, qui est interdite.

23. Par la même raison, il ne pent être hypothéqué, quoique, lorsqu'il réside sur un immeuble (8), ce soit réellement un droit immobi-

<sup>(2)</sup> Dispositions supprimées dans le Code de Hollande.

<sup>(3)</sup> Code de Hollande, art. 870.

<sup>(4)</sup> Foyes les professeurs de Louvain, Recit. ed Pandectes,

<sup>1</sup>it. de Uru et habit., § 2.

<sup>(5)</sup> Tit, de Uru et habit., no 3.

<sup>(6)</sup> Cette décision est combattne par plesieurs sofeurs.

<sup>(7)</sup> Code de Hollande, art. 1395.

<sup>(8)</sup> Nous ne soyens goire dans non merers de dreits d'exage oprement dits sur des natubles, mais il peut s'en présenter, et ils

lier. Aussi l'article, 2118 ne le range-t-il point au nombre des bien qui sont scals susceptibles d'hypothèque. En un mot, il ne présenteris qu'un simulacre de gage au créancier qui le recevrait à hypothèque, puisque celui-ci ne pourrait le faire vendre pour être payé sur son produit par préference aux autres créanciers, seul effet de l'hypôthèque.

24. Nous avons raisonné jusqu'ici dans les tremes du droit commun, c'est-deire sur les cas oà le titre constitutif ne s'explique point sur l'étendue des droits de l'usage; a mais, d'après la combination des articles 629; en 1901 de 1801 d

Vainement dirait-on qu'elle est contraire à la nature du droit d'usage, parce que les besoins de l'un ne sont pas mesnrés sur ceux de l'autre, car, puisque les parties pouvaient établir un droit d'usufruit, qui aurait comporté la faculté dont on vient de parler, elles ont bien pu constituer un droit d'usage, généralement moins étendu, avec cette même faculté : qui peut le plus peut le moins. Elles sont censées avoir traité en conséonence. Aussi Voct , sprès avoir établi en principe que l'usager ne peut céder ni louer sou droit, même dans le cas où il absorbe tous les fruits du fonds, porte-t-il une décision contraire quand le titre constitutif lui accorde cette faculté. Il suffit même, selon lni, que la volonté du constituant à cet effet puisse être présumée telle : Ut tamen permissa locatio sit, si vel hac videatur fuisse mens concedentis usum, vel forte aliter inutilis usuario usus esset... (1).

Tont ce qu'il y a à dire sur ce point, c'est que si l'usager cédait son droit à une personne dont les besoins, à raison de la composition de sa famille, seraient bien plus considérables que ne le seraient les siens propres, dont la jouissance,

étaient très-fréquents dans le droit romain, comme on peut le soir nux lasser. de Justinien, à ce titre, où il est question du droit d'uen un mot, serait plus onéreuse au propriétaire, on pourrait voir dans cette cession un abus de jonissance qui donnerait lieu à une fixation de fruits plus modérée. Ce serait une interprétation de contrat, no de disposition estamentaire, et la question se résoudrait d'après l'esprit de la clause qui a soustrait, quant à ce point, l'usage aimsi établé à l'application des règles de droit commun.

La classe dont il s'agli pourra se reacontere voloniere dans les constitutions d'usage sur un fonds dont la totalité des fruits serait nécessaire à brasage, rare qu'alors il differe peu de l'usagent de l'usage, rare constitutions du droit d'abbitation, encore que celui au profit duquel il sera citabli n'ait pas besoin de tone la maison, on ne doive, d'après le titre, en occuper qu'une particidegisee. Dans ce deraire ca, il e'élevera même moins de difficultés que dans le premier, sur l'étenduo de josimane de la personne que l'usagent participation de la constitution de l'archive de la constitution de l'archive de l'archive pur de la sierne de l'archive de l'archive de l'archive qu'un fonde.

El puisque l'usager, lorsque le titre constitutif le lui permet, peut céder et transporter son droit à un autre, nuus devons décider, pour être conséquent, qu'on peut le saisir sur lui, attendu que la seule cause d'inassissabilité, l'inaliénabilité, n'existe pas dans ec eas.

Dans exte hypothèse, il pest également, a colon nous, Haypothèser, pare que si l'arcioln nous de l'appothèser, pare que si l'article 2118, en expliquant quels sont les biens succepibles d'hypothèse, pare d'austrait, et et ist sur le droit d'usage, c'est par le sent motif que ce droit et de na nature insidhable; mais quand an contraire il est alienable par l'effet du quand an contraire il est alienable par l'effet du d'usafre il est est, comme hii, un droit récel i d'usafrei : d'est, comme hii, un droit récel i immobiler, étant établi sur un immebble; et ha time d'ûtre hypothèses, vent la même décision à l'égard de l'autre.

25. Mais de ce que, en l'absence de toute disposition contraire dans le titre constitutif de l'usage, l'usager ne peut ni céder ni louer son

tage sur des exclaves, sur un troupenu, et mémenur un sculanimat
(1) Foyes nomi la L. 12, \$ 4, ff. de Usu et habit.

droit à un autre, s'ensuit-il qu'il ne pent non plus, lorsqu'il a perçu les fruits dont il a besoin, ou qu'ils lui ont été délivrés par le propriétaire, les vendre ou les donner.

Suivant planieurs auteuns, Tunagre est devenn propriétaire des l'utils par la perception qu'il en a l'aire on la délivrance qu'il en a obsenne. En es a point, se piurconneulres animilent la nature du drait d'unage à la nature du droit d'unifruit. Ils circust à l'appui de leur neniment la viol 24, fl. de Une et habit, qu'il est dit l'Drous Hadrianus, cum quibandam une apple legature seiter; quisi, mis literer à sum quoque eis legatum vieler; quisi, mis literer l'epitaries dere yequendodum unifractuarie lices, misi l'abstirer essent exce e levato.

De ce texte particulier, qui statue sur l'usage d'une forêt, et qui l'assimile, quant à la faculté de vendre les produits, à l'usufruit, ces auteurs out inféré, en thèse générale, que l'usager peut vendre les l'artis une fois qu'il sount détachés (1); ils out même été plus loin encore, ils ont décidé que l'usager d'une forêt peut c'éder son droit.

Mais il est évident que cette loi ne statue que sur un cas particulier (s), ainsi résolu parce que la volosaté du disponant a l'urait par être réceutée si les usagers n'avaient en la faculté de rendre le produit du droit d'usage, la forêt étant peut-être tellement éloignée de leur demeure, qu'il est mieux valu pour eux acheter du bois que de faire transporter cettu de la forêt étalle-même.

transpurer ceut se la incre cite-denie.

Cela est diamonti, olaerre tris-bin Yoot (s),
par les demières expressions de la loi; car comment pomrario driv, bors cette circonstance
ou sutre semblable, qu'un pareil drivit d'usage
rait pas la faculté de le céder ou de vendre le
bois l'A sersicle doan c'en, en effet, que d'en
pouvoir prendre pour ses besoins joursailers,
chose ce quoi consiste spécialement le droit
d'usage? Aussi ce judicieux nateur restreint,
d'un de l'un de le consiste précidence en de cute d'un de l'un de

cas où la forêt usagère est tellement éloignée du domicile de l'usager, que, sans la faculté de pouvoir loner le droit ou disposer du bois, il ne retirerait aucun avantage de l'usage. Ce text ue renferme done réellement qu'une décision sur une interpréctation de volonté du disposant, et non la consécration d'un principon.

On peu sjouter que le but de l'ausge n'est pas, comme celui de l'austrait, de proteurer à l'ausger en un avantage autre que celui qui cousiste dans la sainfaction de sabosini purantales, et que dés qu'il n'emploie pas les fruit à son usage partieler, mais les vend on en dispose d'une autre ven contre la naure de ce d'oit, quand le titre cancontre la naure de ce d'oit, quand le titre cansituati, ou l'internation bien évidente du disposant, ne le permet pas de

On trouve au Répertoire de M. Merlin, au mot Urage (droit d'), sect. 2, § 5, un arrêt du parlement de Grenoble, du 17 décembre 1782, qui a même poussé l'application de ces principes, selon nous, jusqu'à la rigueur. Un usager de la forêt de Mongard, appartenant à la communauté, après avoir, avee la permission de la maltrise, coupé dans la forêt une certaine quantité de pieds d'arbres, dont il avait besoin pour réparer ses bâtiments, les avait échanges contre d'autres. bien mieux à sa portée. Cet arrêt le condamna à en payer la valeur aux propriétaires, avec dépens et dommages-intérêts. Eu vain donnait-il pour exeuse que l'éloignement de la forêt usagère, et l'extrême difficulté des chemins, rendaieut pour lui , à cause des frais de transport, le bois coupé sans ancupe valeur réelle : il n'en fut pas moins condamné, sur l'unique fondement que le bois qu'il avait cu le droit de couper ne devait pas servir à autre chose qu'à la réparation de ses bătiments. On s'est évidemment écarté, dans ce cas, du tempérament équitable apporté aux principes par la loi 22, citée plus haut. Mais eet arrêt est une preuve que ces mêmes principes ont été confirmés par la jurisprudence, et que,

<sup>(1)</sup> Vianius dit, en effet, sur le til. de Unifr. et kab., que Commus et Wesembeçius estiment que, en général, on ne doit pas s'oppoer à ce que l'unager seude ou donne les fruits qu'il a perçus et rececillis pour sus unage particulier.

<sup>(2)</sup> Tel est le sentiment commun des docteurs. Vinnius, so

<sup>(3)</sup> Tit. de Ern et habet., mo 3.

<sup>(4)</sup> La L. 12, § 4, ff. de Uzu et Aufot., nous offre l'exemple

d'un cas où la volonté du constituant a été évidemenent que l'ausger poil louer la chose grevée de l'ousge; c'est leurque quelqu'un a l'égné à un cocher so louer de cherans, commanut sa profession, l'ausge de certains chevant : le lotatione, dit le jurisconsulte, a ce ar vou le profession de ligitation; et a suela que le droit qu'il loi confériat contribuit à l'exercice de son suéter-Cette décision au parfaitement journe.

en thèse générale. l'usager n'a pas le droit de disposer des fruits antrement que pour sa consommation personnelle, puisqu'il prouverait par là qu'il n'en surait réellement pas besoin. Et d'ailleurs cels pourrsit donner lieu à des fraudes dans beaucoup de cas, surtout dans les usages sur les bois et forêts (1).

26. Vinnius regarde aussi la consommation des fruits comme tellement nécessaire pour que l'usage soit pleinement exercé, qu'il décide que, dans le cas où l'usager meurt dans le couraut de l'année, sans avoir absorbé sa provision, ce qui en reste n'appartient point à ses héritiers , quia usuarius fructus, quos decerpsis aut collegit, neque suos facit, aut perceptione dominium corum acquirit, quod tribuitur fructuario : sed tantum jus iis modice utendi habet.

Dons notre législation on ne suivrait probablement pas cette dernière décision : elle est trop rigoureuse. On ne la snivrait certainement pas si les béritiers de l'usager étaient ses enfauts habitant avec lui : mais elle est une preuve de la justesse de notre opinion, que l'usager n'a pas le droit de disposer des fruits autrement que pour ses besoins et ceux de sa famille, sauf disposition contraire résultant des termes ou de l'esprit du titre constitutif.

27. Cette matière offre un sutre point susceptible de difficulté , quand l'acte constitutif ue s'en explique pas, ce qui peut se présenter fréquemment dans les constitutions d'usage faites par legs; nous voulous parler du point de savoir si l'usager a le droit de jouir par lui-même, de se mettre en possession du fonds, de prendre et percevoir lui-même les fruits dont il a besoin, ou s'il doit seulement les recevoir des mains du propriétaire, ou obtenir de lui, à chaque perception . l'autorisation de la faire.

L'article 650 porte que celni qui s l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'antent qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. Or le sens du mot exiger n'est pas le même que celui de prendre : suivant le premier de cea termes, l'usager recevrait les fruits auxquels il a droit, tandis que, selou le second, il se servirait par ses mains, il cultiverait lui-même : il serait . en un mot, eu possession, sutsnt qu'on peut l'être d'une chose incorporelle.

De plus, l'article 655 porte que si l'usager ne prend qu'une partie des fruits, il contribue au prorata aux frais de culture , aux réparations d'entretien et au pavemeut des contributions : ce qui indique que ce n'est pas lui qui fait ces frais de culture, qui cultive lui-même, puisque autremeut ce serait su propriétaire à contribuer au pavement de ces mêmes frais.

Mais, d'autre part, ce même article se sert de ces expressions : « Si l'usager ne premp qu'une partie des fruits, etc. »; il prend donc, et ne reçoit pas seulement.

D'ailleurs, suivant l'article 626, on ne peut, quant à l'usage, comme quant à l'usufruit, en jouir saus donner préalablement cantion, et sans faire des états et inventaires ; or chacun sent le peu d'importance qu'surait ce cantionnement, et surtout ces états ou inventaires, si l'usager ne devait pas cultiver le fonds, y demeurer en quelque sorte, le posséder à titre d'usager. Ils ne sont prescrits que pour constater l'état des lieux. et servir à fixer les dommages-intérêts en cas de dégradation de la part de l'usager, qui évidentment n'est point en position d'en commettre plus qu'un sutre, s'il ne jouit pas par lui-même du fonds, s'il n'est pas mis en possession réelle.

Le droit romain lui permet, d'une manière générale, de demeurer dans le fouds, pourvu qu'il ue soit pas trop incommode su propriétaire, ni un obstacle à ce que les ouvriers le cultivent (s). Il jouit même seul des celliers et sutres bâtiments destiués à la conservation des fruits ; tellement que le propriétaire n'en jouit pas malgré lui (s). Il a même seul aussi le droit d'aller et de venir dans les lieux destinés à la conservation des fruits (4). Bien mieux, il peut, en vertu de son droit, occuper la métairie, et même empêcher le maître d'y venir (s) : seulement il est

<sup>(1)</sup> C'est dans la vue de les préveuir que le nouveau Code forestier diffend à tous usagers dans les bois et forêts, indistinctement, de pouvoir disposer du bois qui leur a été délivré, n'et n'est selon la destination de l'auge. Nous revendress sur ce point an chapitre suivant.

<sup>(2)</sup> In ea quoque fundo hacteuns ei morari licet, at seque

impedimento. § 1, Issur. de Uzu et habit. (3) L. 10, in fen. II. de Um et habit.

<sup>(4)</sup> L. 12, § 1, cod. tet.

domino fundi molestus sit, neque iis per quas opera rustica funt, (3) Sed villam jure me occupatet, at dominum illo venire prohibere poterit. Vianius, sur le 5 1, lasert., hoc tit., an 3.

obligi de nuffiri que la colon et les personne nécessaires à la enfurer l'Indirieut; do même, il ne peut empédere que le propriétaire a y rienne pour percevoir les fruits, et; habite pendure, azion de la récolte (d). Tel est le sens, d'après Vinnins, du passage des Justifuture qui permet à l'unager de demeurer dans lo fonds, par consèquent de le posséder, de le cultiver par lui-nême, pourre qu'il ne sois par par trop incommode au propriétaire, si un obstacle aux enlivateurs du fonds à ce qu'ils le cultivent.

L'insuffisance du Codo civil sur ce point ne sa urait, selon nous, être apppléée, dans tous les cas, par les diverses dispositions des lois romaines, ni par les opinions plus ou moins concordantes des anciens autenrs qui ont eherché à les prendre pour règle de leurs décisions; mais nous pensous que, dans le cas où l'usager, à raison de ses besoins et de ceux de sa famille, absorberait la totalité on presque totalité des fruits dn fonds, il pourrait, en l'absence de touto elanse contraire dans le titre constitutif, en jouir par lui-même, le eultiver suivant sa nature do prodnits, à la charge de fournir la caution et de fairo les étata et inventaires dont parlo l'article 626, et de remettre au propriétaire le aurplus des fruits, s'il ne les absorbait pas en totalité. Dans cette dernière hypothèse, ce serait le propriétaire qui contribuerait aux fraia de culture, impôts et réparations d'entretien.

Que si, sa contraire, l'usager alvavis besoin que de la moiofre partie des froits, il n'aurait pas le drois de se mettre en jouissance directe de fonde et de le cultiver par l'in-afront. Il h'arrait que celui d'aziger la quantité de fruits qui liu liu grace contraire. A d'obliger pour cela le propriétaire à le cultiver, si meets n'aissant celui-ci lo in liaisser ealtirer biu-mêner, d'ans l'hypothèse contraire, l'assegre devrait également fournét cal-builde de l'arrait d'arrait d'ar

Tontes ces difficultés seront ordinairement prévenues par le titre constitutif dans les constitutions d'usago par acto entre-vifs; mais, nous le répétons, dans celles faites par testament, le disp sant négligera souvent de s'en expliquer. En pareil cas, les décisions que nous venons de dunner peuvent être adoptées sans inconvénient, sauf à les modifier suivant les eirconstances partieulières.

28. Non-seulement l'usage peut être établi au profit d'un seul, ou de plusieurs simultanément, mais il peut l'être aussi au profit de plusieurs successivement : par exemple, au profit de Paul et de ses enfants.

Dans ce cas, il est progressif dans ses effets: en sorte, commo floberre trie-biem M. Proddnon (s), que chaquo enfant de l'usager en tire 
man lui-mêmo, sprés la mort de selui-ci, un 
droit d'assep pour lui et as famille; assis du 
rivant da pire il es jouinzit que de l'usage appartenant à colti-ci, et comme membre de sa famille.

Cet su d'arist successif, et non cemalail, à moissi 
que lo contraire se résultit de l'esprit du titre 
constitutif.

Une telle constitution, faire par testament on par institution contractuello, dis encore le même auteur, armit de plate cet avantage pour les enfants de l'unager on tire, que ai l'unea it amorir avant le disponant, e ceta-b-dire avant l'ouver-tre du droit, l'amage leur appariendrais comme à des substitués unigairment, s'ills réminsiaient du disponant de l'amage leur appariendrais comme à des substitués unigairment, s'ills réminsiaient avantage de l'amage de

29. M. Proudhon décido quo, par la mot redux, o not simplement entendre ceut du premier degré, parco que l'interprétation du titre ceut du premier degré, parco que l'interprétation du titre ni la servitudo, d'autant miera que l'ensage n'étant par transmissible de as autare, écut un motif de plus pour ne pas lui donner des effets extravedimiers. Nous pararegnos estet opinion, en faisant observer que, paisqu'il agait t'une question d'increditation, il importe peu que le une englasse des representations. Il importe peu que le une englasse des principals que des contraptations.

<sup>(1)</sup> L. 10, Sult.; et L. 12 in princip

se prenne ordinairement dans les actes, comn dans les lois, pour tout les descendants indistinetement.

30. Il en scrait antrement de l'usage établi au profit d'une personne et de ses descendants, ou de sa postérité, ou de ses enfants, à perpétuité : l'intention de l'établir an profit de toute la descendance serait manifeste. Chacun d'eux en jonirait ordine successivo, e'est-à-dire après la mort de son chef direct et igomédiat.

31. Quand nu droit d'usage est ainsi constimé an profit d'un individu et de ses enfants ou descendants, on doit distingner (1) entre le cas où la constitution a lieu par donation entre vifs on par testament, et le cas où elle est à titre onéreux.

Dans le premier, l'usage ne peut avoir lien qu'an profit des enfants ou desceudants de l'usager qui se tronvaient déià concus au moment de la donation ou du décès du testateur ; puisqu'il ne pouvait recueillir la libéralité en leur nom que sous ectte condition (art. 906) , leur vocation à l'usage y était subordonnée. Ceux done qui n'auraient été concus que depuis cette époque, ne pourraient jouir de l'usage que comme membres de la famille de celui en la personne donnel il se serait ouvert, mais non comme appelés par le titre à en jouir de leur chef.

Dans le second cas, l'usage sera valablement stipulé pour les enfants ou descendants indistinctement, attendu que nous stipulons pour nos héritiers comme pour nous-mêmes (art. 1122), qu'ils soient ou non concus au moment de la stipulation , et attendu que l'héritier de notre béritier est anssi notre héritier (s).

M. Proudhon ne fait pas cette distinction, qui nous paraît cependant fondée sur les vrais principes.

32. Cet auteur se demande ce qu'on doit cntendre par famille dans une constitution d'usage au profit d'un individu et de sa famille.

Il distingue entre le cas où le mot famille se eelui où il y a, en outre, dans la disposition,

trouve employé seul et sans autre désignation, et

des termes indiquant que le constituant a voulu étendre l'usage même aux générations à venir de l'usager.

Quand, dans la disposition, dit-il, le mot famille se trouve employé scul, et sans autro désignation, le droit d'usage ne doit être aequis qu'anx personnes qui composent aetuellement la famille du premier usager, lorsque le droit s'onvre à son profit. Quand on parle de la famille de quelqu'un , ce mot n'étant pris qu'au singulier, il ne serait pas naturel, ajoute-t-il, d'en étendre l'application à toutes les familles qui peuvent naltre de cette première famille, par la succession de toutes les générations futures.

Mais, continue le même auteur, s'il était démontré, au vu de la disposition, que, par quelques termes ajontés au mot famille, le testateur a eu en vue tonte la postérité du premier légataire, il faudrait bien se conformer à ses intentions, puisque sa volonté ferait la loi.

Nous adoptons cette décision, toutefois avec le tempérament résultant de la distinction que nous venons d'établir entre les constitutions à titre gratuit et les constitutions à titre onéreux , ne pensant pas que, dans les premières, et d'après les principes du Code civil, qui probibe les substitutions, du moins en général, ceux des enfants ou descendants du donataire ou légataire , non concus à l'époque de la donation ou du décès du testateur, puissent jamais se prétendre utilement appelés par le titre. M. Proudhon convient luimême que les enfants et descendants du premier légataire recueillent le droit ordine successipo : ils sont done, d'après cela, de véritables appelés à la disposition : or , sanf les cas de substitution permise, pour lesquels nous faisons sans doute exception à notre règle, pour recevoir par donation entre-vifs on par testament il faut être concuau moment de la donation ou du décès du tes-

On ne peut nier, en effet, que par la mort de l'asager en titre, sou droit ne soit éteint. Si son fils est appelé à l'usage, ce n'est pas celui qu'avait son père qui lui est transmis, c'est un autre droit qui nalt en sa personne, puisque le premier étant éteint ne pouvait passer à un autre (s). La

<sup>(</sup>I) Comme nous l'avons fait au tome précédent, nos 892 et (2) L. 14, Code de Doufe. (3) Foyer Voct, lit. quib. Hed, urnefr. amitt., ue L, et ce qui 1302, relativement à une quastitution d'usufruit établie de la a été dil lome précédent, nº 1302. méste manière.

toi 38, \$ 12, ff. de Verb. oblig., consacre clairement ces principes, en décidant que, dans le cas où je stipule un droit d'usufruit pour moi et pour mon béritier, il v aura deux usufruits; et il en doit être de même du cas où il s'agit d'un droit d'usage.

33. Les auteurs reconnaissent deux espèces de droits d'usage : l'un , servitude personnelle , l'autre, servitude réelle.

Ce dernier est établi en considération d'une métairie ou tout autre siège d'exploitation d'immeubles, par exemple le droit de pacage, ou de prendre du bois sur le fonds d'autrui pour l'usage de telle métairie (1).

Mais ec dernier est une véritable servitude : nous en développerons les règles avec plus d'étendue au titre suivant.

Nous ferons senlement observer, quant à présent, que celles que nous exposons sur l'usage proprement dit ne sauraient être appliquées à l'usage servitude réelle qu'avec d'importantes distinctions.

Ainsi, par exemple, de droit commun, l'usage proprement dit, l'usage servitude personnelle, ne peut être ni cédé ni loué, tandis que l'usage servitude réelle peut être loué ou aliené, par la location ou l'aliénation du fonds au profit duquel il est établi.

Ainsi encore, l'usage servitude personnelle s'éteint par la mort de l'usager, tandis que l'usage servitude réelle ne prend pas fin par cette cause,

Il importe beauconp, d'après cela, de distingner soigneusement ces deux espèces d'usages, et de voir quand celui qui a été constitué l'a été comme servitude personnelle, on bien comme servitude réelle.

34. D'abord, il est clair que si le titre n'établit la concession qu'an profit d'une personne désignée nommément, sans relation avec un fonds de terre. ce ne sera qu'un droit purement personnel, qui s'éteindra par le décès de l'usager, et qui, en principe, ne sera point cessible : Si tamen testator demonstravit personam, cui servitutem pecoris

(1) On regarde aussi comme usage servitude réelle le droit établi un profit d'une forge, de prendre du bois ou du charbon de terre dans tel fords, pour son exploitation; le droit étable au profit d'un fonds, de premire dans un antre

TOME III.

præstari voluit, emptori vel haredi non eadem prastabitur servitus. L. 4, ff. de Servit. prad. rustic.

An contraire, la concession d'un droit de pacare ou de mener boire un troupeau à tel étane. paralt plutôt faite en considération du fonds où est ee tronpeau, qu'en considération de la personne du maître du fonds, surtout quand son revenu consiste principalement dans le produit du troupeau : Pecoris pascendi servitutes, item ad aquam appellendi , si pradii fructus maxime in pecore consistit, pradii magis quam persona videtur. Même loi.

Quand, dit M. Proudhon (2), la concession est faite d'un droit d'usage à un individu, pont lui et ses descendants, sans en rattacher l'exercice à aucune habitation partienlière et désignée, ni à aueune exploitation rurale, ponr accorder plusd'aisance à l'habitant on au cultivateur, ce n'est tonjours qu'un droit d'usage servitude personnelle qui a été établi ; mais il doit durer autant que la postérité du premier usager, sanf néanmoins les autres causes par lesquelles il peut prendre fin, comme, par exemple, le non-usage pendant trente ans.

Mais si le droit a été concédé à quelqu'un tant pour lui que pour ses successeurs dans la possession de telle métairie ou de tel fonds, ou tant pour lui que pour ses ayants cause, il aura, dit aussi le même anteur (3), la nature de la servitude réelle activement inhérente au fonds possédé par le premier concessionnaire; conséquemment le droit est perpétuel de sa nature, et il passe aux acquéreurs du fonds du premier concessionnaire, parce que les expressions successeurs et ayants cause s'appliquent également à tous ceux qui succèdent dans la possession des choses qui nous appartiennent.

L'une des marques les plus visibles de la réalité dn droit d'usage s'apercoit donc dans l'espèce ou la nature des émoluments qui en sont l'objet. Le droit de faire paltre son bétail se rapporte, en effet, directement à l'utilité des fonds pour la culture desquels ce bétail est employé, soit comme agent de labourage, soit comme moyen de produit. Mais s'il s'agissait, par exemple, du

de la craie, de la marne, du sable, etc., pour l'utilité de ce

<sup>(2)</sup> Tome VI, page 340 et st .v. (3) Red.

phtrage d'une ou plusieurs vaches tennes par un individu qui aburait point de fonds de terre, comme on le voit souvent dans les pettes villes, c trafene dans les campagnes, où des individus metriellement une on plusieurs vaden pour avoir toujours de la biage à lour disposition, il ne sersit ava vait de dies alors que el drost de mente politition de la comme de la comme political de la comme de la comme political come l'audité d'un fonds, « ne constitye un tange persisted réalles (services de la constitye un tange

Il est semishe cucore, ajoste M. Proudbon, que le droit de penére dans use forté des arbres fraities propres à la bâtise de maisons, se rap-porte aussi directement à l'utilité des édifices apprevent apparteir aux concessionnières de ce droit; et en conséquence, dans ce ca et autres emblables, le droit toil et le présumé réet chaque fois qu'il n'est pas érident, à vue du titre constitutif, quoi n'a voule accorder au concessionnaire qu'un s'imple droit personnel, un véritable suace.

Les lois romaines exigent, pour qu'il y aix serviude réelle, une condition dout l'Babence pout levre les doutes dans beaucoup de eas; uous voines parte de l'existence d'un fouds voinin au profit dequel doit être établi le droit pour qu'il constitue une véribable serviude réelle. Areatius ex Pleusio aix Nes hauvten peceris, nes adquisites en le consenté existe que réponde, jus en le consenté de la cierçe un operation, jus en le consenté de la cierçe un production de la consenté de la cierçe une de la consenté de la cierçe une de la consenté de la cierçe de la consenté des la consenté de la con

La consequence qu'on a tirée de ce principe, c'est que la servitudene peut pas étendre au delà de l'utilité qu'elle procure à Théritage en faveur daquel elle est établie. Ainsi, dit le même Nératius dans la loi préciée : Ut mazime etalic coquenda et creta eximenda servitus constitui possit, non ultra pouse, quan quatenus ad cum ipsum fundum opus sit.

La loi suivante offre un exemple remarquable de l'application du même principe. Elle suppose qu'on iudividu a dans son fouds de la terre propre à la fabrication de la poterie et de la tuile; et elle décide que si l'on a concédé à un tiers lo droit d'y en venir prendre pour en faire commerce,

Hais, commo l'ubserve Pothier, ad Pandectas, lit. de Servit., nº 9, hav vicinitas strictius ant largius accipitur, pro diversa diversarum servitatum natura.

ee ne sera pas une servitude réelle, une servitude prédiale, mais un droit d'usufruit, c'est-à-dire, comme l'observe Godefroy, dans ses notes sur cette loi, jus quoddam personale.

Ainsi, la faculté concédée à qualqu'un de prendre de la terre pour faire de la pueire ou de la tuile, ou de prendre de la pierre pour faire de la cluie, ou de prendre de la pierre pour faire de la chaux, comme objet de commerce, na constituerait, suivant cette loi, qu'un simple drois personnel, une especé d'usage irrigéiler, conséquemment non transmissible, à la différence du car où les vaues acrient destinés à contenir les car où les vaues acrient destinés à contenir les car où les vaues acrient destinés à contenir les trainesses, est de la contenir les car où les vaues acrient destinés à centre un les trainesses, est des la contenir les privales réalles.

Cepeudant tous pensions, en ue nous attachant pas rigoureusement à la purel des principes di des principes di des principes de de droit romain, qu'il y aurait servitude réelle, avec tous ses effets, dans la concession que le proprétaire d'un fonds ferait au proprietaire d'un fonds ferait au preprietaire d'un fonds ferait au four four à chaux voisin, du droit de prendre ches lui l'argile ou la pierre calcaire dont ce dernier aurait besoiu pour l'exploitation de sa tutierie ou de son four à chaux.

Il est vrai que, dans ce cas, la coucession scrait faite aussi bien en vue de la profession du concessionnaire, qu'eu vue du fonds où est située la tuilerie ou le four à chaux; mais n'en est-il pas ainsi dans les usages de bois établis au profit des forges ou autres usines, usages que l'ou regarde, sans difficulté, comme constituant une servitude réelle, attachée activement et passivemeut aux deux fonds, et transmissible avec eux? Il y a parité : l'argile ou la pierre calcaire prise dans le fonds du concedant est utile à l'exploitation de la tuilerie ou du four à chaux, comme le bois est utile à l'exploitation de la forge ou de l'usine. D'après cela, ou peut regarder la tuilerie ou le four à chaux comme étant l'objet principal. le véritable fonds pour l'utilité duquel la concess sion est faite; conséquemment c'est un droit qui ne s'éteint point par la mort du concessionnaire, à niuins de disposition contraire dans le titre enustitutif.

#### .111.2

#### Des obligations de l'usager.

 On a vu transitoirement que, d'après l'article 626, l'usager ne peut jouir sans donner préalablement cantion, ni sana faire des états et inventaires, et que ses obligations, sous ce rapport, sont assimilées à cello de l'usufruitier.

36. Par conséquent, commo le vendenr ou donateur avec réservo d'asufruit est dispensé, de droit commun, de fournir caution ; de même, de droit commun aussi, le vendeur ou donateur avec réservo d'un droit d'usage serait dispensé do la fournir.

37. Quant aux états ou inventairea généralenent prescrits à l'ausger comme à l'austiruiter, nous le répiècress, nous ne voyons pas de quelle ntilité ils pourraient être dans le cas où l'ausger ne jouirait pas du fonds par lui-mêmo, en le cultivant ou faisant cultiver; car alorsi îl n'y a pas plus à craindre de dégradations de sa part que de la part de tout autre.

L'usager doit, comme l'usufruitier, jouir en bon père de famille. (Art. 627) (1).

38. Suivant l'artiele 635, si l'osager absorbe tous les fruits du fonds, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entresien et au payement des contributions, comme l'osufruitier. S'il ne prend qu'une partie des fruits, il contribne au norrata de ce dont il iouit.

Comme les récultes ne donneus pas toutes la même quantié de fruits. I) y aura lieu, dans la deraière hypothèse, à faire chaque année une appréciation de ce qu'il aura pris de fruits, comparativement à la toubléé qu'en aura produit i donds, pour régler la ostribution d'après des bases positives; ce qui ne sers pas sansa quelque difficulté dans la parique; d'atants miesta que brancomp, mais expendant co qui next souvroit cressaire, aign que l'une des parises ne supporte dapse la régle de l'essais.

Dans cette même hypothèse, il se présente une difficulté relativement aux semences, qui font évidemment partie des frais de culture.

Que l'on suppose, en effet, l'usage établi sur une terre labourable donnant habituellement 60 mezures de blé, mais qui en exige 40 pour les se-

[1] Code de Hollande, art. 866.

mences. Qu'on sappose aussi que l'usager ait annuellement besoin, pour lni et sa famille, de 30 mesures. Si l'on exigo qu'il contribue aux semences, il ne lui restera plus quo 23 mesures, ce qui serait insuffisant, ou bien il serait obligé de prendre sur ses deniers particuliers une somme pour payer la moitié des semences. Mais, en général, une récolte ne doit être appréciée, dans la quantité de fruits qu'ello donne, que semences déduites, parce que, en effet, on ne pent calculer les fruits d'un fonds qu'en raison de ce qu'on en obtient en définitive. Dans toute exploitation suivie, soit que l'on cultivo par ses mains, soit qu'on le fasse par celles d'un colon ou métaver. on commence par prélever les semences, et c'est le surplus qui est considéré commo étant véritablement le produit de la récolto.

Que l'ou suppose susti que l'usage soit établi ur un domaine buburellement cultivé par un colon partiaire ou métayer, et que l'usager s'ait, besoin que d'une partie des fruits qui forment la portion du maître; en ne vuit pas, dans co ex, coument il contriberait aux semences, qui, comme on vient do le dire, se prélivent d'abbord ar la masse des fruits récoliés, et meme comment d'un lama des fruits récoliés, et meme comment d'un lama des fruits récoliés, et mem comment foutiers aux fins de celture, qui consicient de la comment de la comment foutiers et aux des sements foutiers et a

Nots pensons done, pour les senuces, qu'il avairsi à y contriber quo pour la pensière année, qu'il faliai en achetre, parce qu'il ey en aurit pas dans le fonds les de l'overviere du droit, ainsi que pour les années suivantes ou fon serait massi forcé d'en prendre ailleurs, parce que toute la récolte serait venne à pairir par force majerer. Nous creyons assiè que, dans le cas ois le fonds est cultiv par un colon partier, il n'a accune contribuios à saitir peur trais de culture, puisque c'est le fonds his-incustration de qu'y salviven. Il en cet autrement des impôts ainsi que des réparations d'entretien, qui sont de vertisables déloures.

39. Au surplus, il ne faut pas confondre, surtout quant à cette contribution aux frais de culture, réparations d'entretien et impôts, la constitution d'une prestation annuelle d'nno certaine quantité de fruits, avec le droit d'unsque. Par exemple, si je lègue à Paul 20 mesures do

blé annuellement, sa vie durant, à prendre sur le produit de mou domaine A. Paul devra avoir aunuellement les 20 mesures de blé saus être tenu d'aucunes charges. C'est là une véritable rente, et non un droit d'usage proprement dit : aussi . Paul n'aura-t-il pas un droit réel immobilier, mais bien une simple créance mobilière et personnelle, et avec l'effet du privilège attaché à son legs, sur les biens de ma succession, par les articles 878 (1) et 2111 (1). En conséquence, son droit, comme chose mobilière, entrerait dans sa communauté, à moins de clause contraire, soit dans son contrat de mariage, soit dans mon testament ; tandis que si e'était un droit d'usage, il u'y aurait que les produits échus pendant son mariage qui tomberaient dans sa communauté : le droit lui resterait en propre à la dissolution de ladite communauté.

40. La question de savoir si , dans le cas où le fouds désigné ne donnerait pas, pendant une ou plusienrs années, la quantité de blé portée au legs, mon béritier scrait obligé de fournir le sprolus, dépendrait de l'interprétation de ma volonté. Nos auteurs les plus exacts (s) pensent que les mots à prendre dans tel fonds, sont simplement démonstratifs , qu'ils indiquent unde solpereiur, et ne restreignent pas rigoureusement l'objet de l'obligation aux seuls fruits du fonds désigné : que le testateur, en indignant ce fonds, a simplement voulu l'indiquer pour fouruir de préférence la chose léguée, mais que lorsqu'il a dit : Je lègue tant de mesures de grain de tel fonds. ces mots de tel fonds sont limitatifs, et restreignent aux fruits produits par ce fonds les choses léguées ; de manière que s'il n'en fournit pas suffisamment, l'héritier n'est pas obligé d'y suppléer.

41. Si la constitution était d'une certaine quotité de fruits de tel fonds, par exemple de la moitié, avec ou saus détermination fixe de durée, eelui au profit de qui elle scrait établie devrait, pendant sa jouissance, contribuer, au prorata, aux frais de culture, réparations d'entretien et payement des impôts; et la question de savoir si

(1) Code de Hollande, art. (133,

e'est un droit d'usage irrégulier qu'on a entendu établir, et en conséqueuce si ce droit est réel immobilier, ou bien si c'est simplement na droit mobilier, se déciderait d'sprès l'esprit du titre constitutif.

#### ş tv.

#### De l'extinction du droit d'assee,

- 42. D'après l'article 625, l'usage s'éteint de la même manière que l'usufruit. Ainsi, il s'éteint par la mort naturelle ou par
- la mort civile de l'usager : Par l'expiration du tempa pour lequel il a été
- accordé: Par la consolidation ou la rénnion sur la même
- tête des deux qualités d'usager et de propriétaire; Par le nou-usage du droit pendant trente ans ; Par la perte totale de la chose sur laquelle il
- avait été constitué. Il peut aussi cesser par l'abus que l'usager fe-
- rait de sa jouissance, (Art. 617 et 618) (4). Il cesse aussi par la résolution du droit do celui qui l'a concédé, et par la renonciation valable de l'usager.
- En un mot, ce que nous avons dit au tome précédent, sur l'extinction de l'usufruit, est applicable à l'extinction du droit d'usage.
- 43. Mais la disposition de l'article 619, suivant laquelle l'usufruit qui n'est pas secordé à des particuliers ne dure que trente ans (5), n'est point applicable au droit d'usage établi au profit des communes ou communautés, nonobstant la généralité des termes de l'article 625, assez ipexacts, comme on I's vu, sous d'antres rapports.

L'exercice de l'usufruit paralyse le plus puissant effet de la propriété, la jouissance de la chose; il a donc fallu qu'il prit fin, et on lui a sagement assigné la durée de trente sns, en.l'absence de toute clause à ce contraire, quand il n'est pas accordé à des particuliers. Mais l'étendue de l'usage étant mesurée sur les besoins de l'usager, et laissant, du moins ordinairement, une partie de la jouissance au propriétaire, la

<sup>(2)</sup> Disposition supprimee dans le Code de Hollande.
(3) Notamment Pothier, des Θilig , nº 623. Foyer auxi le

mime auteur ad Pandectas, tit. de Condit. et d. monst., no 225.

<sup>(4)</sup> Code de Hollande, art. 834, 862 et 863.

<sup>(5)</sup> Lorsque, bien entenda, le titre ne s'explidurée du droit, Voyes tome précédent, nº 1474.

raison qui a fait limiter à trente ans la durée de l'usufruit accordé à des communes ou communautés, n'a plus la même force quand il s'agit d'un droit d'usage. Nonobatant son exercice, la propriété anra toujours de l'utilité pour celui à qui elle appartient.

## SECTION II.

DE BROIL P, STRILTING

SOMBAIRE.

- Ce qu'on entend par droit d'habitation, et comment ce droit s'établit.
- 45. Son étendue.
- Comme l'usage, il est inaliénable, à moins de disposition contraire dans le titre constitutif.
- 47. Si le titre est muet sur ce point, il faut voir, d'après son espril, si c'estundroit d'habitation, ou bien d'usufruit, que le constituant a voulu établir.
- 48. Les rédacteurs du Code, en décidant, en principe, que le droit d'habitation ne peut être cédé ni loué, ont confondu ce droit arec l'usage des détiments, usus ædium, et se sont ainst élojnés des principes du droit romain sur l'habitation proprement dite.
- Obligations de l'usager quant à la contribution aux charges, au cautionnement à fournir, et aux états à faire.
   Comment prend fin le droit d'habitation.
- 44. Le droit d'habitation est le droit d'habiter la maison d'autroi, à la charge, comme dans l'usufruit et dans l'usage, de conserver la substance de la chose.
- Ce droit s'établit aussi, d'après l'article 623, de la même manière que l'usufruit.

Et comme celni qui l'exerce a une jouissance continne, lors même qu'il n'occuperait qu'une partie de la maison, nous en avons conclu, ainsi que pour l'osuffruit, et l'usage dans certains cas, que le droit d'habitation est susceptible de s'acquérir par prescription (1).

- (1) Voyez supra, nº 7 et 8.
- (3) Ibid.

- 43. Celui qui a nn droit d'habitation dans ane maison peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné. (Art. 632 (a).
- Le droit est restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui il a été concédé, et do sa famille. (Art. 633) (s).
- 46. Dans le silence du titre constitutif sur ce point, le droit d'habitation ne pent être ni cédé ni loué. (Art. 628 et 634 combinés) (4).
- Si le titre constitutif autorise la cession nu la location, alors s'applique ce que nous avons dit à cet égard en parlant de l'usage (s).
- 47. Si le titre est muet sur ce point, il importe de bien apprécier quelle est l'espèce de droit que le constituant a entendu concéder, de voir si c'est un droit d'usufruit, ou simplement un droit d'habitation.
- Quand les termes mêmes du titre ne seront pas formels, et que les antres circonstances de la disposition ne rendront pas manifeste l'intention du disposant, on devra incliner à y avoir un simple droit d'habitation, si, à raison de l'étendue de la maison, le concessionnaire n'en doit occuper qu'une parije.
- Au contraire, on devra incliner à y voir une constitution d'usufruit, s'il doit occuper toute la maison; en conséquence, il pourra loner ou céder son droit.
- Ce sera surtout dans les dispositions testamentaires qu'il sera permis de se livrer à cette interprétation de la volonté du disposant.
- 48. En décidant que le droit d'habitation ne peut être cédé ni loné, sanf, ainsi que nous l'avons dit, le cas de disposition contraire dans le titre constituití, les rédacteurs du Code ont confondu le droit d'habitation avec l'usage des bàtiments, usus adium, et ont ainsi rejeté le droit d'habitation proprement dit, tel qu'il existait dans la législation romaine.
  - En effet, suivant le § 2, Institt., de Usu et habit., celui qui a l'usage d'un bâtiment a sculement le droit d'y habiter avec son épouse, ses

<sup>(4)</sup> Code de Hellande, art. 967 et 873. (5) Yoyez supra, No 24.

enfants, ses affranchis et les personnes du service desquelles il a besoin journellement. A peinc, est-il dit dans ce texte, peut-il y recevoir u hôte: Et vix receptum esse videtur, ut hospitem ei recipere liceat. Il ne peut surtont transfèrer son droit à un sutre.

An contraire, d'après le § 5, an même titre, le droit d'habitation n'est pas considéré comme un droit d'usage, ni comme un usufruit, mais bien comme un droit partienlier (1), sed quosi prima aliquo fus; et il est permis à celui qui l'a, non-seulement d'habiter îni-même la maison, et etim pui listorare.

De la, plusieur docteurs on souten que l'habitation n'est point une servitude quéconque, qu'elle n'affecte point la chose; conséquemment, aprêle ne doune point l'action confraeire, ni contre le concise tière détenteurs, ni contre le concise de l'action sons hiérier; qu'elle n'est rien autre chose qu'un droit d'abligation, et n'espendre qu'une action personnelle contre le constituant on son héritier, à la différence du droit d'usignitim en la différence du droit d'usignitim en la différence de la constituant par l'action de l'a

Mais Vinnins, sur le § 5, hoc tit., Isstir., démontre évidemment, selon nous, que cette opinion n'est pas fondée, et que l'habitation, comme le droit d'usage, est une espèce de servitude personnelle, grevant le domaine d'un droit réel, et donnant ainsi une action réelle contre tont détenteur. Au reste, puisque l'habitation, dans notre Code, est confondne avee l'usage des bâtiments, cette controverse n'a plus d'objet, et il est bien certain que ee droit est un droit réel, une modification de la propriété, comme l'usufruit et l'nsage proprement dit, un droit qui peut s'exercer contre tout détenteur quelconque du bâtiment affecté; enfin, que c'est un droit reel immobilier, qui, à ce titre, n'entrerait point dans la communsuté de celui à qui il scrait concédé, si ce n'est ponr la jouissance seulement pendant son mariage.

49. Si celui qui a l'habitation occupe tonte la maison, il serait assujetti non-seulement aux ré-

(1) Aussi su u'éteignoid-il pas par le non-unage. L. 10, ff. de l'un si habit, parce que habitativ magit in facta, quant in jure ceratitit. L. par .d. de Gup, minart, c'est-d-dire, qual legate habitations jur nos send cerlat, sed per dies singulats, periode to transpraches in singulate dire relicti. L. l., princep. A. Quando dres unaft. leg. ccd. En d'autres termes, plara hie sunt legats parations locatives, mais de plus anx réparations d'entretien et an payement des contributions, comme l'usufruitier.

S'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit. (Article 635.)

Il doit également fournir cantion, comme l'usager (art. 626), sanf les exceptions que nous svons signslées sur l'usage lni-même; et il doit faire des états dans tous les cas. (Ibid.)

50. Le droit d'habitation prend fin de la même manière que l'usage et l'usufruit (art. 625.) Il faut, en conséquence, se reporter à ee que nous avons dit à cet égard.

#### SECTION III.

BR L'CALCE APPLATERANT A UNE COMMUNE OF COMBRACETE B'RASTIANTS SER LES TURBES VAIGES ET VACUES, LES PRES OC MATAIS MICES D'AN SON TERRITORIES.

#### SOMMAIRE.

- Les biens communaux sont de deux sortes: ceux dont la commune a la propriété, et ceux dont elle a simplement l'usage.
   La propriété de ces derniers appartient
- a propriete de ces dernærs appartent à des particuliers, et quelquefois à l'Etat. 53. La question de savoir à qui, en l'absence du titre positif a cet égard, du seigneur ou de la communauté, était censée appartenir la propriété des marais et
  - terres incultes dont celle-ci a l'usage, a été vivement controversée jadis ; elle a été tranchée dans l'intérét des communes par la nouvelle législation. 54. Dispositions de la loi du 13 avril 1791 sur
  - ce point. 55. Dispositions de celle du 28 août 1792.
  - 56. Dispositions de celle du 10 juin 1793. 57. Point sur lequel cette loi n'a pas dérogé

à cette du 28 août 1792.

 Quand, d'après les lois ci-dessus, le représentant d'un ci-devant seigneur ne justifie pas de ses droits de propriété

et quasi nera singularum dierum habitatis. C'est pour cela qu'avani Justinien, stora que l'usafrait et l'auga d'etterpaiseus par le petit changement d'état, ce qu'il a changé par la L. per. Cod. de Durfe., l'habitation elle-même ne prensit pas fin de cette masière.

- sur les terres usagères de la commune, il n'y a pas lieu entre elle et lui à transiger ni à cantonnement.
- ni à cantonnement.

  59. Observations générales sur l'esprit de ces diverses lois.
- Comme elles n'ont pas statué sur les bois, leurs dispositions se sont point applicables à ce genre de propriété.
   Il en est de même à l'égard des prairies.
- It en ess de meme a l'égara des prairies,
   L'élendue des droits d'usage appartenant aux communes ou communaulés se règle par le titre constitutif ou par la possession paisible el constante.
- 63. Quelle est l'autorité compétente pour connaître des contestations.
- 64. La réunion d'une commune ou d'une seclion de commune à une autre, n'étabit pas une communanté dans le droit d'usage au profit de cette dernière.
  63. Un droit d'usage concédé à une com-
- mune ou aux habitants d'un territoire, s'est-il accru avec la population? Résolution de la question par une distinction.
- L'usage au profit d'une commune ou communauté d'habitants est toujours servitude réelle.
- Ce qui concerne les impôts et autres charges, se règle par les actes ou par des lois particulières.
- 68. Ce que c'est que le contonnement; il peut étre aussi demandé sur les terrains vains et vagues, et aussi bien par la commune contre le propriétaire, que par le propriétaire contre la commune; dispositions des lois nouvelles sur la matière du cantonnement.
- 69. Il peut être aussi demandé dans le cas d'usage sur des prés, à moins que l'usage ne fut borné à un simple droit de parcours après les premières herbes, auquel cas il n'y aurait que le propriétaire qui put l'exiger.
- 51. En traitant des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent, nous avons dit, au tome précédent, d'après l'article 542 (d), que les biens communaux sont ceux à la propriété ou au profit desquels les labitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.
  - (1) Code de Hollande, art. 582

- Ainsi, deux sortes de biens communaux : ceux dont la commune a la propriété, et dont elle jooit selon les règles qui leur sont propres; et ceux sur les prodnits desquels senlement elle a on droit acqois, et ce droit est nn droit d'usage.
- 53. Quant à ces derniers, la commone ou commonanté d'habitants n'en ayaot que l'usage, la propriété en appartient à des particuliers, et quéque/dois à l'Elas, car le droit d'usage et celni depropriété os avarisont être rémains dans la meium ain : ils s'excluent réciproquement ; lenr réunion opère coofission et exinction du premier, d'aprab a l'égle i consuer. Re aus memis servit.
- 53. Et comme le droit de propriété est infiniment plus pleio que le simple droit d'usage, il importe de bien distinguer le cas où la commune peut invoquer le premier de ces droits, du cas où elle ne peut invoquer que le second seulement.

Sur ce point s'est élevée anciennement la question de axoir à qui, en l'abence de tout titre positif à cet égard, du seigneur ou de la communanté, est censée appartenir la propriété des marais et des terres incultes dont celle-ci à l'usage, et quel genre de preuve on oeut faire valoir en cette matière?

Cette question, du plus haut intérêt, si controversée judis (s), et jugée si diverement par les différents parlements, à raisoo de la maniere dout chacun suppossit que le droit des communes avait pus e former dans l'origine, o us ep perfee par suite de l'établissement du régime féodal; cette question, disons-nons, a été tranchée daos l'intérêt des communes par la souvelle législation.

- 51. Snivantl'article 7 de la loi du 13 avril 1791,
- le droit de s'approprier les terres vaines et vagues ou gastes, landes, biens hermes ou vacants,
- garigoes, flégards ou wareschains, n'aura plus lieu en faveur des ci-devant seigneurs, à compter
- lieu en laveur des ci-devant seigneurs, à compter
   de la publication des décrets du 4 août 1789.
- Et néanmoins, porte l'article suivant, les
   terres vaines et vagues ou gastes, landes, biens
   hermes ou vacants, garigues, flégards ou wa-
- reschains, dont les ci-devant seigneurs ont
   (2) Foy an Répertoire de M. Meelin, ou mot l'ange (droit d'),

r pris publiquement possession avant la publication des décrets du 4 août 1789, en vertn des lois, coutumes, statuts ou usages locaux lors

existants, leur demoureront irrévocablement acquis, sous les réserves ci-après.

Art. 9. « Les ci-devant seigneurs seront censés · avoir pris publiquement possession desdits terrains à l'époque désignée par l'article précé-

· dent , lorsqu'à cette époque ils les auront, soit · inféodés, acensés ou arrentes, soit clos de mnrs, de haies ou fossés, soit cultivés ou fait · cultiver, plantés ou fait planter, soit mis à

· profit de tonte autre manière , pourvu qu'elle ait été exclusive et à titre de propriété. Art. 10. t Il n'est préjudicié, par les deux

articles précédents, à aucun des droits de pro-« priété et d'usage que les communautés d'hae bitants peuvent avoir sur les terrains y men-

· tionnés ; et tontes actions leur demourent réservées à cet égard. »

55. La loi du 28 août 1792 a apporté des innovations à l'ancienne législation sur les biens

communaux, es même à la loi du 43 avril 1794. Par son art. 8, elle décide que « les communes qui justifieront avoir anciennement possédé des biens ou droits d'usage quelconques, dont elles auront été dépouillées en totalité ou en « partie par des ci-devant seigneurs , pourront « se faire réintégrer dans la propriété et possession desdits biens ou droits d'usage, nonobstant tous édits, déclarations, arrêts du conseil, · lettres patentes, jugements, et possession con-· traire, à moins que les ci-devant seigneurs ne · présentent un acte authentique qu'ils ont légi-

timement acheté lesdits biens. » L'art. 9 porte : « Les terres vaines et vagues on gastes, landes, biens bermes ou vacants, « garigues, dont les communes ne pourraient · pas justifier avoir été anciennement en possession, sont censés leur appartenir et leur seront adjugés par les tribunaux, si elles forment leur action dans le délai de cinq ans, à moius que · les ci-devant seigneurs ne prouvent, par titre on par possession exclusive continuée paisiblement et sans tronble pendant quarante aus,

qu'ils en ont la propriété. »

56. Cette disposition parut encore trop favo-

rable aux ci-devant seignenrs, et voici en conséquence ce qu'a réglé sur ce point la fameuse lui du 10 juin 1793.

L'art. 1er de la quatrième section est ainsi concu : · Tous les biens communanx en général, connus dans toute la république sous les divers noms

de terres vaines et vagues, gastes, garigues, · landes, pacages, pătis, bruyères, bois commnns, bermes, vacants, palus, marais, ma-

· récages , montagnes , et sous toute autre dénomination quelconque, sont et appartiennent de leur nature à la généralité des babitants

ou membres des communes ou sections de com-· mune, dans le territoire desquelles ces commu-

naux sont situés ; et comme tels , lesdites com-munes ou sections de commune sont autorisées

· à les revendiquer. » Suivant l'art. 8 de la même section : « La possession de quarante ans exigée par la loi du

· 28 août 1792 pour justifier de la propriété d'un ci-devant seigneur sur les terres vaines et vae gues, gastes, garigues, landes, marais, biens hermes, vacants, ne pourra, en ancun cas, suppléer le titre légitime; et le titre légitime ne pourra être celui qui émanerait de la puis-

sance féodale, mais seulement un acte authentique qui constate qu'ilsont légitimement acheté · lesdits biens, conformément à l'art, 8 de la

· loi du 28 août 1792. »

57. Au surplus, cette loi dn 10 jnin 1793 n'a nas dérogé à celle du 28 août 1792 : quant au délai dans lequel les communes étaient teunes de se pourvoir contre leurs ci-devant seigneurs, pour faire juger que les terres vaines et vagues situées dans leur territoire respectif étaient des biens communaux ; d'où il suit qu'une commune qui aurait laissé passer cinq ans après la publication de la loi du 28 août 1792, sans se pourvoir contre son ci-devant seigneur en délaissement des terres vaines et vagnes dont il avait alors nne possession légitimée par la loi du 13 avril 1791, ne serait plus aujourd'hui recevable à réclamer ces hiens. C'est en quoi , observe fort bien M. Merlin (1), les terres vaines et vagues différent des biens productifs dont il est parle dans l'article 8 de la loi du 28 août 4792 ; car cet article ne ilè-

(1) Vesez Répertoire, au mot Communeux, § 2.

termine aucun délai fatal dans lequel les communes soient tenues d'agir, et conséquemment il leur laisse pour cela tout le temps qu'il faut, de droit commun, pour que l'ou puisse prescrire une action réelle contre une commune.

58. Le même auteur fait aussi l'observation que l'art. 7 de la loi du 28 août 1792, et l'art. 8 de la section 4 de la loi du 40 juin 1793, ne réputeut biens communaux que les terrex vaines et vagues situées dans le territoire d'une commune.

- · Quaut à celles , porte l'art. 11 de la première
- des lois citées , qui ne se trouveraient pas circonscrites dans le territoire d'une commune ou
- d'une ci-devant seigneurie, elles sont ceusées
- appartenir à la nation, sans préjudice des droits
   que les communautés ou les particuliers pour-
- raieut y avoir acquis, et qu'ils serout tenus de justifier par titre ou par possession de quarante ans.

Eo conséquence de ces lois, le conseil d'État, par avis du 26 juin 1808, approuvé le 17 juillet suivant, a refusé de sauctionner une transaction passée le 14 mai 1806 eutre la commune d'Ouville et le sieur Michel d'Aunoville, ci-devant seigneur d'Annoville, par laquelle ce dernier cédait à la commune ses prétentions de propriété et d'usage sur les trois quarts des landes et terrains vagues d'Ouville, eu se réservant l'autre quart franc et exempt de toute servitude. L'avis du conseil d'État porte de plus que la commune d'Ouville continuera à posseder, on prendra possession des laudes et terrains vagues existant dans son enceinte, attendu que, d'après l'art. 8, sect. 4 de la loi du 10 juin 1793, la possession paisible et quadragénaire ue suffit pas ponr constater les droits de propriété en faveur des ci-devant sei-

gneurs; que le sienr d'Annoville ne justifie d'aucun

titre primordial et légitime qui constate ses droits

de propriété des laudes et terres vagues d'Ouville ;

que par conséquent la commune en doit être

regardée, aux termes de la loi, comme seule

es légitine propriétaire, et quand le droit d'une commune n'est point doutenx, il n'y a pas licu à transaction.

Une chose très-remarquable, dans cette espèce, observe M. Merlin, c'est que le ci-devant acigneur d'Annoville avait constamment joui comme propriétaire des landes dont il à-gipsait, et que la commune d'Ouville n'y avait jamais nonseulement exercé, mais même prétendu de droits d'usage : cependant le gouvernement n'a pas vouln sanctionner ce cantonnement.

50. Les dispositions de la loi du 45 avril 4791 nous parsissent parfaicment justes: elle responsant parfaicment justes: elle responsant les tent les droits acquis aux anciens seigneurs, au moins par la possession pissible et poblique anti-eruer aux déverde du 4 août 1789, en vertu des lois, coutumes, statuts on traspes foratux lors existions. Sous douts la légitimité de cette possession est loin d'avoir été avouée par tous les mois est loin d'avoir été avouée par tous les mois estimants. Sous des la régistrat de la legit de la voice de la consider de la cette possession est loin d'avoir été avouée par tous les sous auteurs qui ont traité cette mariée délicar ; mais enfin faust-il que la propriété paisse se consolitéer en quelque main.

Les uus n'y ont vu, eu effet, qu'une nsurpation faite par suite de l'établissement du régime féodal, sur les habitants des commencs, et une possesion qui, n'ayant eu pour principe et pour appui que la force, ne devait jamais produire le droit de propriété en faveur des seigneurs.

D'autres, su contraire, ont soutem que la plapart des terres vaines et vagues éxisei at bandoméra, et avaient évé occupées librement et maindament, et avaient évé occupées librement et personnages dominant dans l'ordre social : que, avairent dans les pays de france-altes, et apit ésiaent autrent dans les grand nombre dans l'ancienne France, et apropriée de la possession l'était point le réalista du régime féodal, mais bies l'effe d'une occupation, libre od une libre libre de souverirs , que était maître de ces mêmes biens par droit de conquête on autrement.

Nous ne rappellerona pas ce que l'on a écrit de part et d'autre sur ce point asser obseru de part et d'autre sur ce point asser obseru de notre bistoire. Il nous a semblé que les ditera systèmes q'un a c'abili, soi pour l'avorirer les interêtts des labitants des communes, sois à l'apparent des habitants des communes, sois à l'apparent des labitants des communes, sois à l'apparent des labitants des communes, sois à l'apparent des partiers des années de l'abitants de l'abitan

Écoutons toutefois M. Merlin; il s'exprime ainsi dans son Répertoire, au mot Usage:

- e Parmi les coutunes, il en est plusieurs qui e s'occupent, avec le plus grand soin, de la qua-
- · lité que doit avoir la possession des habitants,

pour lear aequérir le droit d'unage dans les bois et marsis de la seigneunie; de ce nombre sont Virry, Nivernais, Boargegne, etc., et nous rès voyons pas qui parlent de la propiété des commanués sur ces même biens, et de la manière d'acquérir ou de conserver cette propriété, de la manière d'acquérir ou de conserver cette propriété, de la manière d'acquérir ou de conserver cette propriété, de la manière d'acquérir ou de conserver cette les réducteurs de non contumes regardaient le propriété des seigneurs comme incontestable!

Eh I que pent, contre tant de moyena réunia, l'établissement de ce qui a précédé l'établisse-· ment des fiefs? Faut-il donc remonter jusqu'au déluge pour apprendre quels sont anjourd'hui e les droits et les propriétés? Sant doute il y avait, comme l'expose Imbert dans son Ene chiridion, au mot Usages, des hommes et des « villages avant qu'il y eût des seignenrs; mais · tout changea dans la propriété des biena et dans l'état des personnes par l'établissement « du système féodal. Toutes les provinces de · France devincent des fiefs (1), et tous, ou · presone tous les habitants des campagnes , des « serfs de la glèbe. Tont appartenait aux seie gneurs, même les bommes, Comment imaginer · que cenx-ci avaient la propriété des bois on

den mazin?

La simple possession, usut qu'elle leur hissait
c es bois et ces mazins implement en usage, ne
suffissii pas pour leur danner le droit de proprièté. En effet, c'est me mazime inconstetable, que l'usage ne presertijansii proprièté,
c'à moins qu'un drost nouveau n'ait effecé les
cacciens, antrement la possession est ceutée
continenr comme céle a été commencée, et
la bit effect les actes du possession est ceutée

La lot du 15 avril 1791 consacrait ces principes, en maintenant les droits acquis par une pos-

session on par dea actes de vente.
Celle du 28 août 1792, moins favorable anx
ci-devant seigneurs que la précédente, exigeait,
il est vrai, un titre d'acquisition par voie d'achat,
ou une possession exclusive et paisible continnée

pendant quarante ans., mais elle respectait du moins les droits acquis de cette manière; car si (3) Seef toutefain, comme nous l'avans fait abserver, les juys de france-allen. la longue possession, paisible et publique, ne auflit même pas pour consolider la propriété, ce droit n'est plus qu'un vain mot parmi les hommes : tout peut être remis jonrnellement en question . et personne ne pent se promettre de jouir plus longtemps de ce qu'il possède et de ce que ses ancêtres lui ont transmis. Cette loi, d'ailleurs, établissait un délai durant lequel les communes devaient élever leurs réclamations, si elles crovaient avoir le droit d'en former. Par là, ses auteurs voulaient consolider la propriété, en déterminant les signes auxquels on pourrait reconnaltre le véritable propriétaire, et sous ce rapport, leur œuvre est digne d'éloge. Ils établissaient enfin un principe favorable aux communes, en eréant la présomption de droit que les terres vaines et vagues leur appartenaient, sauf aux seigneurs à prouver le contraire par titre d'achat ou par possession paisible et continuée pendant quarante ans. C'était une présomption contraire à celle qui résultait du système féodal, et une immense conquête faite an profit des masses sur cuelques-uns seulement.

Si Ton vien füt tenn lå, cette partie de la legislation sernia, etch onsou, rierpect-challe; mini-til ne sernit pas également facile de justifier la dernier des lois cities, celled de 10 juin 1793, qui a méconus, dans la main des seigneurs, la poscessio puisible et publique, quelle qu'un fit la durée. Elle a porté atteinte au d'enit de propriété, or repoussant l'un des moyene la plan naturela ci les plus légitimes de l'acquetir, celai-til même ci les plus légitimes de l'acquetir, celai-til même qua autre noi défendé qua la caire.

60. Anni ne doit-on appliquer cetto bis, et même celle du 28 noti 1720, qui suo rôpie cu leuqués ellev attenet. En conséquence, comme leuqués ellev attenet. En conséquence, comme désigné sons ces dénomination ou nutres audoit que conserve son désigné sons ces dénomination ou nutres audoit de comme le fait le cour de canation (s), qu' un bois suite dans le territoire d'une commane, et dont celle prouve même avoir en anciennement l'ausge, n'est pas présante pour cela lui apparteire. Le ciédenta s'eigneur on son ayant causequi en a la possession comme propriétaire ne peut en être peut en être

<sup>(2)</sup> Arrêl du Lê Soréal an x, rapporté aux Questions de droit de M. Merlin, au mot Communaux (biens), § 1.

évincé, quoiqu'il ne représente pas lui-même un titre légitime d'acquisition; sauf à la commune son droit d'usage.

D'oi il suit encore qu'une commune ne peut pas rerendiquer, en vertu de l'article 8 de la loi du 28 août 1792, un bois situé dans son territoire, quoiqu'elle prouve l'avoir poscéde aniso domini, mais sans titre légitime de propriété, pendant un tempa insuffisant pour la proscription (¹).

64. Par la même raisou, les communes qui exerçaient, lon de ces lois, des droits d'ausge sur des prairies, après les premières herbes levées, comme on en voit en igrand nombre sur les bords de la Sasóne, et autres rivières ou fleuves, n'ont pu, pour se prétendre propriéaires, argumenter du benêtée desdites lois, qui ne par lent point des fonds de terre simées de serres vainces et vaeues.

Ces communes out simplement conservé leur quilsié frungers; et dans les cas do, néme à l'égard des terres vaines et vagues, les auciens eségeneur no leur représentants ou justifié de leurs droits de propriété, et que les communes nétablir par tiere on per possession leurs droits de propriété, et que les communes d'ausge, ces droits font partie de la second c'ausge, ces droits font partie de la second crus sur les produits desquels la commune ou section de commune a un droit acquis. (Article 542.)

62. Il serait impossible de donner des règles piécises sur le mode d'exercice de ces droits d'usage : il est déterminé par le titre constitutif, ou par la possession paisible et constante.

63. On doit toutefois tenir pour principe que les contestations qui pourrient «Vêvere citte la commune susagére et le propriétaire sout de la compéteuce de l'autorité judiciaire; mais que les changements pull' y aurait à apporter dans le mode d'usage, par rapport aux habitants entre cut, ou la fixation de ce mode, et cas de contestation, sont du ressort de l'autorité administrative (s).

(L) Arrêt du LS bramaire au 21, rapporté au même recueil, en-me mot, § 2.

64. Si, par l'effet d'une disposition administrative, deux communes ont été rémiss en une sentle, ou si une section a été détachée d'une commune pour étre résuite à une autre, la commune on la section conserve exclusivement ses droits d'usage, suivant et que nous avons dit su toune précédent, n° 1017; ci quand anfane la commune on section usagirer consessirial à ce que les histoins de l'autre commune on des autres que les histoins de l'autre commune en des autres que les histoins de l'autre commune en des autres les propriétaires du fonds sur lequel il s'avere surait le droit de s'y opposer; car sa constiton ne peut d'exe gargarée saus son consessement.

65. Quand un droit d'usage a été coucédé à une commune ou aux habitants d'un territoire, ce droit s'est-il accru avec la population? Selon M. Proudbon (s), il fant distinguer entre

les causes qui ont produit cette augmentation. Si elle est provenue de l'étendue, du défri-

St elle est provenue de l'étendue, du définiement, de la férillée du territoire, ou doit décider, suivant es juriscousulte, que généralement ons les habatouss ont un droit égal an bénéfice de l'usage aucensument concédé à la bénéfice de l'usage aucensument la grant de métide dont le traisil en series de l'usage de l'usage de l'usage de l'usage de l'usage de l'usage de la series et les uner les sont employés à la culture des terres : les uner les surren ne sont que les accessiones et comme les adjustats de la population cultivatrice au profit de lasquelle de roit d'ausage est établi.

Mais si l'accroissement de population provient d'une cause érangire aux bession dans), qui n'y a aucur rapport, et qui étai bein d'âtre dans le proficé des paries cuntractions e onde constituent ai kiter garatis, comme l'échlisement d'une roste constituent à kiter garatis, comme l'échlisement d'une roste constituent d'un chef-lieu de juridiction, l'érection d'une manufacture en d'une grande unice, le placement d'un bureau declounes, etc., dans ce cas l'on doit dire qu'il n'y a parait les habitants de la commune ungâre que ceux qui partie du bureau decomme un sugire que ceux qui partie du la pourlaion agrache, qua sient drais l'aux directions d'une de l'accession d

<sup>(2)</sup> A cet égard, roy-te qui a été ditau tome précédent, nºs 1027

ct soir., et surtout M. Favard de Langlade, au mot Consenuer.

(3) Traté de l'Urufruit, etc. teme VII, page 77 et soir , et page 128 et soir , autpage 128 et soir .

à l'usage, parce que co droit est nne servitude réelle, qui n'étant attachée qu'aux fonda et en faveur do leur culture, ne pent être exercée que par ceux qui les détiennent et les cultivent ; que décider antrement serait donner au droit d'usage uno extension indéfinie et incompatible avec son caractère deservitude foncière, puisqu'on le détacherait du fonds pour le convertir en un usage personnel à l'avantage de tous ceux qui viendraient exercer dans la commune des fonctions on professions étrangères aux besoins du sol.

Au reste, suivant le même auteur, le montant ou la sommo de l'usage doit avoir un maximum qu'on ne puisse dépasser, pour que le fonds assuietti no soit pas arbitrairement épuisé, et ne devienno paa absolument inutile, et mêmo à eharge au propriétaire, puisque ces sortes d'usage ne sont pas, comme les droits d'usufruit, suiets à s'éteindre au bout d'un certain temps, ni par la mort de eeux qui en jouissent. Or ee mazimum existe, et il est fixé par la nature des choses, parce qu'un territoire queleonque ne peut toujours fournir qu'aux travaux d'un eertain nombre d'habitanta occupés à la culture. Passé ee nombre, il n'v a plus d'usagers; e'est done là qu'il faut s'arrêter.

Ces théories sont d'une justesse incontestable; mais que de difficultés doit faire naître leur applieation | Avec combien peu de certitude on distinguera les personnes employées directement ou indirectement à la culture du sol, de celles qui ne le sont pas, surtout si l'on songe aux fréquentes variations que doit nécessairement éprouver la population d'un territoire dans sa composition et dans les diverses classes des habitants qui la forment! Mais enfin les tribunaux, arbitres de l'esprit des conventions et de la vôlonté des disposants, se décideront ponr le plus justo et lo meilleur : tout en faisant respecter les droita des usagers, ils ne sanctionneront pas dea prétentions qui rendraient la propriété absolument illusoire.

66. Cet usage au profit d'une commune ou communauté d'habitants est toujours servitude réelle; il est dù, comme on vient do le dire, mais sous les distinctions ci-dessus, à chacun des habitants : c'est en quelque sorte le prix de l'incolat.

D'où il suit que celui qui quitte la commune perd son droit à l'usage, et eelui qui vient le remplacer, soit comme fermier on locataire, soit comme aequérenr , ou même comme simple cultivateur , le remplaco aussi , du moins généralement, dans l'exercice du droit d'usage commun (1).

67. Tout co qui concerne les impôts ou autres charges des produits se règlo, dans ces droits d'usage, soit par le titre constitutif, soit par des conventions postérieures, ou des lois partieulières.

68. Dans ces cas d'usages établis an profit des eommunes ou communantés d'habitants sur des biens appartenant à des particuliers, le cantonnement (s) peut être demandé, comme dans le eas d'usage constitué an profit de cea derniers ; e'est principalement, il est vrai, en matière d'usage dans les bois et forêts qu'il est réclamé. et e'est pour cela que nous remettons à en parler sur ees sortes de biens , au chapitre suivant; mais il peut aussi être invoqué quoiqu'il s'agisse d'usages établis sur des fonds d'une autre nature de produits. La loi du 19 septembre 1790 porte, par son art. 8, quo : « Il n'est nullement préjudicié , par l'abolition du triage (s), aux actions en cautonnement, de la part des propriétaires contre des usagers de bois, prés, marais et · terrains vains et vaques, lesquelles continue-· ront d'être exercées comme ci-devant, dans les cas de droit, et seront portées aux tribu-· naux de district; > c'est-à-dire, aujourd'hui, devant les tribunanx d'arrondissement.

Le cantonnement, avant lo décret de 1790. n'était établi par aucune loi ; il s'était successivement introduit par la jurisprudence, et pour se conformer à l'esprit de conservation des forêts qui avait déterminé les sages dispositions de l'ordonnance de 1669.

Le contonnement participe toot à la fon du rachat et du purtage, et renferme par conséquent une alienation à titre commutelif.

(3) Ce mot signific le tiers que le seigneur mettait en réserve dans les bois situés dans l'étendus de sa seigneurie, et sur lesquels s'exerçaient ses droits de seigneur.

<sup>(</sup>I) Payes M. Merlin , Additions our questions de droit, page 843, no 18; et N. Proudhon, tame VII, page 35. (2) En termes d'essur et foréts, le cantonnement est l'abandon d'une portion de la propriété d'un bois que l'on last à des avagers pour feur teoir lien du dreit d'usage qu'ils arzient sur

Il a'ésais non plus accordé que sur la denande du proprictaire, parce qu'on peasait que c'est de protre atteine au droit de proprieté, que de forcer le maître du fouds d'en abandonner une protre quelconque en retour de l'Affanchaisement de l'ausge sur les surplus : attenda, disai-toment de l'ausge sur le surplus : attenda, disai-tome acre beaucoup de ration, que le partage ne doit avoir lieu qu'entre ceux qui sont en communauté de l'objé à partage, ret que les simples ausgera c'ont aucun droit sur la propriété de ce même objet.

oopet.
L'article 5 de la loi du 28 août 1792 a tranché
toute controverse à cet égard, en disposant que,
conformément à l'article 8 du décret du 19 sep-

- eonformément à l'article 8 du décret du 19 sep tembre 1790, les actions en eantonnement
   continueront d'avoir lieu dans les cas de
- · droit, et le cantonnement pourra être demandé · tant par les usagers que par les proprié-
- taires.

Mais nous verrons au chapitre suivant qu'on est revena, en ce qui concerne l'usage dans les bois et forêts, aux anciens principes, et que le cantonuement ue peut plus être demaudé par les usagers.

69. Quoiqu'il puisse avoir lieu dans les usages sur des prés, ainsi qu'on vieut de le voir, nous ne pensous néanmoins pas que les usagers pourraient le demander si l'usage était borné à un simple droit de parcours après les premières berbes, sans aucun droit sur elles. Le principe du cantonnemeut est fondé sur la communauté des produits ; il ne peut pas avoir une autre base. Il s'opère par un échange d'une portion de ces mêmes produits. qui se percevait par les usagers sur toute l'étendue du fonds, pour une portion du fonds luimême. Or, quand les usagers n'ont aueun droit sur les premières berbes, qui forment le produit principal d'une prairie, on n'est plus dans l'esprit du système qui a introduit le cantonnement, ni dans celui des lois qui l'ont consacré, puisque ce serait forcer le propriétaire à céder non-seulement une partie du droit de propriété, mais encore une portion des produits qui lui appartiennent exclusivement.

Mais le propriétaire des prés pourrait le de-

(1) Cependant, en conformité du principe que la loi n'a pas d'effet rétrosctif, le même article porte que les droits acquis antéricerement au présent Code seront juggis, en cas de contmander; la restriction n'est qu'eu sa faveur, parce que le motif sur lequel elle est fondée ne milité que pour lui.

# CHAPITRE VII.

- DES DROITS D'USAGE DANS LES DOIS ET 1 'BÊTS.
- La matière des droits d'usage dans les bois est grandement simplifiée par le
- noureau Code forestier.
  71. Ce Code règle les droits d'usage dans plusieurs de ses titres, en considérant à qui oppartiennent les bois sur lesquels
- ils s'exercent.

  72. Il divise les bois en deux grandes classes:
  ceux qui sont soumis au régime fores-
- tier, et ceux des particuliers. 73. Il étend à plus d'objets que ne l'avait fait
- la législation précédente, l'assimilation des bois des communes ou des établissements publics à ceux de l'État. 71. La rédaction de ce Code a été environnée
- de toutes les précautions propres à garantir la bonté d'une loi. 75. Division de cette matière.

70. La matière des droits d'usage dans les bois crévets, bristande de difficultés quando on se contile que les lois antérimes, qui avaient passé sous siènce une foulé de points les plus migrià contestation, se trouve grandement simplifiée par le robatives, embrassent généralement tous le cas et positives, embrassent généralement tous le cas de positives, embrassent généralement tous le cas de positives, embrassent généralement tous le cas de l'april de l'

Par là notre travail, que nous avions d'abordconça sur un plan plus étendu, et semé d'observations plus nombresies, se tronve considérablement réluit et rendu plus facile. Nous n'aurons point à recourir aux lois anciennes, qui, par l'effet d'une disposition heureusement positive et expresse, céle de l'art. 218 (1), se trouvent toutes

lation, d'après les lois, ordonnances, édits et déclarations, arrêts du conseil, arrêtés, décrets et règlements alors en vigueur et maintenant abrogés.

abrogées. Les monuments de la jurisprudence et la doctrine des auteurs scront également écartés de notre discussion, comme ne portant en général que sur des points tranchés par le nouveau Code. Tout ce que nous dirons à cet égard sera positif comme la loi elle-même, puisqu'elle sera notre seul guide.

71. Dans ses dispositions relatives aux drotts d'usage sur les bois et forêts, ce Code s'occupe d'abord des affectations à titre particulier dans les bois de l'État.

Il traite ensuite des droits d'usage en général dans les bois de l'État : ce qui comprend les droits d'usage en bois, et les droits de pâturage, sous les dénominations de glandée, pacage et paisson.

Les titres suivants contiennent des dispositions relatives aux droits d'usage dans les bois de la couronne, dans cenx possédés à titre d'apanage ou de majorats réversibles à l'État, dans ceux des communes et établissements publics, et enfin dans les bois des particuliers.

72. Ce Code renferme une grande et importante innovation; il divise les bois et forêts en deux classes : ceux qui sont soumis au régime forestier, et cenx qui appartiennent aux particuliers.

Suivant l'art. 1er: « Sont soumis au régime « forestier et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi,

4º « Les bois et forêts qui font partie du

domaine de l'État; e 2º Ceux qui font partie du domaine de la couronne;

· 3º Ceux qui sont possédés à titre d'apanage

et de majorats réversibles à l'État; 4 4 Les bois et forêts des communes et sections

« de commune :

5º Ceux des établissements publics ;

6 6 Les bois et forêts dans lesquels l'État, la couronne, les communes ou les établissements

publics, ont des droits de propriété indivis avec des particuliers.

Et d'après l'art. 2 : « Les particuliers excreent

sur leurs bois les droits résultant de la propriété, « sauf les restrictions qui seront spécifiées par la présente loi. »

73. Cette suunission au régime forestier, des

bois des communes et des établissements publies, avait été déjà tentée plusicurs fois par des lois, des décrets et par des décisions administratives. et même un grand nombre d'arrêts ont été rendus en conformité de ces dispositions; mais ces diverses décisions, dont nous n'avons point à nous occuper, n'avaient établi l'assimilation de ces bois à ceux de l'État que relativement à certains points seulement, notamment en ce qui concerne la police des bois. Le nouveau Code l'a étendue à d'autres objets également importants. Toutefois. nous n'avons à envisager ses dispositions à cet égard que sous le rapport des droits d'usage seulement ; car notre but n'est point de commenter cette nouvelle loi, mais bien uniquement d'en retracer les principes généraux en ce qui concerne l'application de notre article 656 du Code civil. portant que les droits d'usage dans les bois et forêts sont régis par des lois particulières.

74. Nous nous plaisons toutefois à dire que si la rénnion de toutes les lumières, le conconra de toutes les expériences, sont une garantie certaine de la bonté d'une loi, ce Code a droit aux hommages de tous ceux qui, reconnaissant l'insuffisance de la législation sur cette importante matière, son désaccord avec nos mœurs actuelles, soit sous le rapport de la pénalité, soit sous celui des entraves trop nombreuses qu'elle mettait à l'exercice du droit de propriété, appelaient de leurs vœux des améliorations, et désiraient surtout vivement qu'une seule loi, un Code complet, dût la régir désormais.

· Un Code forestier, a dit le savant et éloquent « M. de Martignae, en présentant le projet de loi · à la chambre des députés, un Code forestier ditait devenu une nécessité qu'il fallait satisfaire, et on a dù s'occuper avec un soin particulier d'un travail qui offrait des difficultés sérieuses.

ct qui demandait de longues méditations. Rien « n'a été oublié de ce qui pouvait fournir au gou-· vernement d'utiles lumières.

 Dès 1823 des essais furent préparés dans le sein de l'administration forestière par des · hommes en qui on était sur de trouver la cona naissance des besoins et des règles, et l'expérience des faits. Des membres duconscild Étatet « des agents de la marine furent appelés à concou-« rirayeel'administration à ee travail préparatoire,

- Plus tard, ce premier essai fut sonmis à une
   commission composée de magistrats, de juris consultes et d'administrateurs. Cette commis-
- sion se livra à l'accomplissement de sa mission
  avec zèle et avec persèvérance. Elle comprit
  qu'elle devait coneilier les besoins de tous avec
  les droits de chacun; qu'il lui fallait assurer
- par des mesures fortes et sages la conservation de notre richesse forestière, premier objet de
- sa sollicitude, et ne soumettre toutefois l'in dépendance de la propriété privée qu'à des
   restrictions commandées par un intérêt général
- é évident, et dont chacun pût être le juge, etc. Le rapporteur de la commission choisie par cette chambre pour casamieur le projet de loi, lo judicienx M. Favard de Langlade, à qui la science est redevable de tant d'uilles travaux, disait anssi, en unissant sa voix à celle de l'orateur du gouver-
- rements:

  Enconservant avec soin ce que l'ordonnance
  de Lonis XIV avait de bon et d'utile, le gouvernement s'est appliqué à mettre ce Code en
  harmonie avec notre l'egislation moderne, et à
  concilier tous les intérêts avec les besoins de la
- civilisation actuelle.
   La commission a d'abord applaudi au mode
   snivi pour préparer et perfectionner ce grand
   ouvrage avant de le sonmettre à la déhbération
   de la chambre. Les bonnes lois ne s'improvisent pas; elles sont le fruit de la médiation.
- si nécessaire pour leur imprimer le caractère de sagesse et de perfection sans leque elles ne sauvaient être durables. Cette réflexion est surtout incontestable lorsqu'il s'agit de combiner et de coordonner une série de dispositions nonbreuses. Si, malgré quelques défants, dont les
- conceptions de l'esprit humain sont trop rarement exemptes, notre Code civil a obtenn d'unanimes suffrages, sans doute ils sont dus aux élaborations successives auxquelles il fut sonmis, et au concours de lumières qui jaillirent
- de toute part lors de sa confection.
  La même marche a été heureusement suivie
- o pour la préparation du Code forestier; il ne

- vous a été présenté qu'après avoir subi les mêmes épreuves et les mêmes perfectionnements.

On sent qu'une foule de détails ont dû être à handonnée au domaine de ordonnance de mise à exécution; en y trouvrez aussi l'explication de quelquez poins un lesquels à l'extlevé des doutes, et même des objections, surtout à la champe de pairs. Les commissiers de gouverrement, pour prévenir quedques amendements et le crour de la lui à celle des équets, ce qui, vu l'époque avancée de la session, surriups, non pas and doute componentre le sont du projet, misi anné doute componentre le sont du projet, misi ont donné toutes les explications désirables, et morres à résouler toutes les définérables, et

C'est ainsi, notamment, que M. de Marigues dissiderant la chambre des pairs, que Part. 150, qui déroge au drois commun établé par Partice 1672 du Gode civil, restairement à la faculhe qu'a tout voisin de forcer le propriétaire de arbres dout les bonnebes s'assucers us son terrain, à comper ces branches (s), n'est qu'in editartes dout les bonnebes s'assucers tout moi aux arbres qui avaient plus de trente aus bons deux arbres qui avaient plus de trente aus bons des publication du présent Code (); cort et bonné aux arbres qui avaient plus de trente aus bons de la propriétation du présent Code (); cort de maistenir le drois commun hersqu'il se peut gairer y avaien (les 4 se faire Tapubactions). A cause de la jessification de la propuescion s'accuse de la jestifica de faire Tapubactions, à cause de la jestifica de faire Tapubaction s'accus de la jestifica de la principa de la propriétation de la propuescion s'accus de la jestifica de la propriétation de la propr

Voyez infra, nº 203, et entendez ce que nous y disons à ce sojet avec ce tempérament.
 Le projet rembet, de la manière la plus absolue, inappli-

(2) Le projet reman, de la maniere la jouramona, mappureable aux hous et forêts l'art, 672 du Codecivil; la chambre des déjutés a ausendé le per jet en restreiguent la défense, pour le

vaisia, de poevoir demander l'eligage au cas seulement où les arbres de lisières auraient plos de ternée aus ; mais à la classière dérichitaire on est allé plus lisio neuer : on l'y a va qu'une disposition transiteire, même à l'égard des bois de l'Etat on les

nesse des arbres, qui ne permet pas de supposer, du moins généralement, que leurs branebes s'étendent déià sur le voisin, et de s'en teuir à l'exception précisément pour le cas où les arbres sout pervenus à ce point de grosseur que leurs branches, eu s'avancent sur le voisin, peuveut lui esuser un grave préjudice. Les propriétaires de bois quelconques, ainsiavertis, nedevront désormais laisser venir en futaie les arbres de lisières qu'à une distance telle qu'ils ne pourront pas nuire sux riverains. Mais on ne devait point passer trop brusquement à l'application du droit commun. anand. jusqu'à ces derniers temps. les bois de l'État n'y avaicut point été soumis à cet égard, et que nulle préceution, par conséquent, n'avait pu être prise pour prévenir le danger, très-grave pour la marine, de l'élagage des arbres de lisières, qui sont ordinairement les plus beaux et les plus propres su service.

75. Nous diviserons ce chapitre en trois sectious.

Dans la première, nous parlerons des sffectations dans les bois de l'État :

Dans la seconde, des droits d'usage en bois, dans les bois et forêts eu géuéral ; Et dans la troisième, des droits de patnrage

#### SECTION PREMIÈRE.

ROB APPRICATIONS & THERE PARTICIPATED BANG LES ROIS DE L'ÉTAT-

dans ces bois.

#### SOMMAISE.

- 76. Majaré la défense formelle de l'ordonnance de 1669, un grand nombre de concessions en bois ont été faites sur
- les foréts de l'État. 77. Beaucoup de ces concessions ont survécu au temps et aux troubles de la rérolution : ces troubles avaient même donné
- lieu à une foule d'abus et d'usurpa-78. Les lois du 28 rentôse an XI et du 14 rentose an XII furent portées pour réprimer

- ces abus, en obligeant les prétendants à des droits d'usage de produire leurs titres : comment ces lois ont été expliquées.
- 79. Dispositions du nouveau Code forestier relatives aux affectations a titre particulier dans les bois de l'État.
- 76. Malgré la défense formelle de l'ordonnance de 1669 (1), de grever d'aucune redevance ou droit d'usage quelconque en bois les forêts royales, une multitude de concessions ont néanmoins été arrachées ou surprises à nos rois, an grand préjudice de l'État.
- Ces concessions ont été faites tantôt sons la dénomination d'affectations, tantôt sous celle de droits d'usage, ou toute autre équivalente.
- Les premières ont eu lieu dans diverses provinces de France, et surtout dans les suciens États des ducs de Lorraine, en faveur de certsins établissements industriels : et elles consistaient dans des livrsisons aunnelles d'une certaine quantité déterminée de bois, movennant une rétribution qui n'était en sucune proportion réelle avec la valeur des matières délivrées (2).
- Les autres ont été établies à peu près indifféremment dans tous les lieux où il existait des forêts royales, et leur effet et leur étendue sont généralement déterminés par le titre constitutif : ce qui veut dire qu'ils varient à l'infini.
- 77. Beaucoup de ces concessions ne subsisteut plus sans doute, mais an grand nombre out survécu au temps et aux troubles mêmes de la révolution. Bien mieux, ces troubles ont été l'occasiou d'une foule d'abus et d'usurpations, surtout de la part des commuues, et sontainsi venus frapper les forêts de l'État de ces dévorantes servitudes.
- 78. Pour les réprimer, le loi du 28 ventôse an xt, rendue à une époque où l'ordre dans l'administration avait recouvré sa force , prescrivit à tous eeux qui prétendraient des droits d'usage dans les bois de l'État, sux communes et établissements publics comme aux particuliers, de pro-

<sup>(</sup>I) L'ordonnance pertait : « Ne sera fait à l'avenir aucon don

e ui attribution de chauffage gour quelque cause que ce soit ; et « si, par importanité no sulrement, ascunes lettres on brevets

<sup>«</sup> en avaient été accordés ou expédiés, défendons à nos cours de

<sup>«</sup> parlement, chambres des comptes, grands maîtres et officiers,

a d'y avoir égard. » (2) Discours de N. de Martignac à la chambre des dépusés, lors de la présentation du projet de loi.

duire leurs titres devant les administrations departementales, dans le délai de six mois. Ce délai fut prorogé par une autre loi du 14 ventôse de l'année suivante, qui déclarait déclus de tout droit d'usage ceux qui n'auraient pas produit lenrs titres avant l'expiration du nouveau délai fixé.

. L'exécution de cette mesure, a dit M. de Martiguac devant la chambre des députés, a été à e peu près arbitraire. Un grand nombre d'usae gers, et surtout de communes, ont négligé de se présenter pendant la durée du délai. « Tantôt la déchéance a été rigoureusement appliquée, tantôt il a été accordé des relevés de déchéance et des autorisations de produire : plusieurs instances administratives et judiciai-

res existent encore aniourd'hui. « Il fallait prendre un parti et substituer un ordre régulier et positif à cet état d'incertitude e et d'arbitraire. Celui qui a été adopté et qui e vous est proposé consiste à respecter la chose e jugée, à maintenir les droits reconnus et acquis, et à ordonner que les instances encore e pendantes seront jugées conformément aux règles prescrites par l'ordonnance de 1669, et e par les deux lois que nous avons rappelées « (celles de ventôse an xi et an xii). Cette propoe sition, qui parait tont concilier, aura sans donte votre assentiment.

79. Voici, en conséquence, les dispositions du nouveau Code forestier relatives aux affectations dans les bois de l'État. Nous ferons, à la section suivante, en parlant des droits d'usage dans les bois de l'État d'une manière plus générale, l'application des principes posés par l'orateur du gouvernement, et des modifications que les chambres y ont apportées du consentement du roi.

Art. 58. « Les affectations de conpes de bois e ou délivrances, soit par stères, soit par pieds d'arbres, qui ont été concédées à des communes , à des établissements industriels ou à des particuliers, nonobstant les prohibitions étae blies par les lois et les ordonnances existane tes, continueront d'être exéentées jusqu'à · l'expiration du terme fixé par les actes de coue eession, s'il ne s'étend pas au delà du 1er seu-

t tembre 1857.

TONE UP. FOIT. PELGE, - T. V. EDIT. FR.

Les affectations faites au préjudice des e mêmes prohibitions, soit à perpétuité, soit e sans indication de termes, ou à des termes plus

c éloignés que le 1er septembre 1857, cesseront a à cette époque d'avoir aueun effet. Les concessionnaires de ces diverses affec-

tations qui prétendraient que leur titre n'est pas atteint par les prohibitions ci-dessus rapnelées, et qu'il leur confère des droits irrévocables, devront, pour y faire statuer, se poure voir devant les tribunaux dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, sous

peine de déchéance. · Si leur prétention est rejetée, ils jouiront néanmoins des effets de la concession jusqu'au e terme fixé par le second paragraphe du présent article.

Dans le cas où leur titre serait reconnu e valable par les tribunaux , le gouvernement, e quelles que soient la nature et la darée de l'afe fectation, aura la faculté d'en affranchir les e forêts de l'État, moyennant un eautonnement qui sera réglé de gré à gré, on, en eas de contestation, par les tribunaux, ponr tout le temps que devait durer la concession ; l'action en cantonnement ue pourra pas être exercée par les concessionnaires. Art. 59. e Les affectations faites pour le ser-

« vice d'nne usine cesseront en entier, de plein droit et sans retour , si le roulement de l'usine e est arrêté pendant deux années consécutives, sauf les cas d'une force maieure dûment constatée. »

Art. 60. A l'avenir il ne sera fait dans les e bois de l'État aucune affectation ou concession de la nature de celles dont il est question dans e les deux articles précédents. »

#### SECTION II.

bto soores n'itaes tr sons bans uns sons IT poufre us cardast.

#### SOMMAIRE.

80. Division de la section.

#### g fer.

Det droits d'utage en bols dans les bein et fereis de l'Eint,

81. Liaison de cette section arec la précédente.

## 54 LIVRE II. — DES BIENS ET DES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ.

- Comment ceux qui prétendent aujourd'hui des droits d'usage sur les bois de l'État, doivent justifier de leur prétention.
- Conséquences du principe établi par l'article 61 du Code forestier, relativement à la manière de justifier des droits d'usage.
- 84. Les lois de venthse an XI et an XII out étendu leur effet aux droits d'usage sur les bois réunis au domaine par suite de la confiscation, et rendus aux anciens propriétaires en vertu de la loi du 3 décembre 1814.
- Aucune concession ne peut désormais être faite sur les bois de l'État, sous quelque prétexte que ce puisse être.
- quelque prélexte que ce puisse être. 86. En général, l'élendue des droits d'usage se règle d'après les titres constitutifs.
- Elle est toujours mesurée sur l'étal et la possibilité des foréts : comment se règle cette possibilité.
   Il est peut-être été mieux dans les prin-
- cipes de conférer aux tribunaux la connaissance des difficultés qui peurent s'élever à ce sujet. 89. Les usagers ne peutent, dans aucun
- cas, prendre eux-mémes les bois; ils doixent en demander la délivrance. 90. Ceux qui n'ont droit qu'au bois mort, sec et gisant, ne peuvent se servir,
- sec et gisant, ne peuvent se servir, pour l'exercice de leur droit, de crochets ou ferrements quelconques. 91. Comment se fait l'exploitation quand les
  - bois de chauffage se délivrent par coupe.
     Aucun bois n'est parlagé sur pied, ni aballu par les usagers individuellement.
  - 95. Les entrepreneurs de l'exploitation des coupes délitérées aux usagers, sont assujetts aux règles prescrites aux adjudicataires pour l'usance et la vidange des ventes.
  - Les usagers ne peuvent ni vendre ni échanger le bois queleonque qui leur a été détieré.
  - Les usagers ne peutent, sans autorisation, emporter aucune des productions de la forét, autre que le bois qui leur est délirré.
  - Le gouvernement peut affranchir les foréts de l'État des droits d'usage en bois, au moyen d'un cantonnement,

- Quel est, par rapport aux usagers, l'effet du cantonnement.
- 98. Comment se fait l'opération du cantonnement, 99. L'action en cantonnement n'appartiet
  - point aux usagers.

## \$ 11.

Des droits d'usage en bois sur les bois et forêts de la couronne.

- Assimilation générale des bois de la couronne aux bois de l'État.
   L'administration des bois de la couronne
- est confiée au ministre de la maison du roi ( aujourd'hui à l'inlendant de la liste civile ).
- 102, Application de l'assimilation des bois de la couronne à ceux de l'État.

## \$ 111.

- Bes droits d'usage en bois sur les beis et forêts possédés à titre d'apouage, ou de majorats réversibles a l'État.
- 105. Comment ces bois sont administrés.
- Aucundroit d'usage ne peut désormais étre constitué sur ces bois.
   L'exercice des droits d'usage qui existeraient aujourd'hui sur ces mêmes bois, serait réalé comme celui des

# usages dont sont grevées les foréis de l'État ou de la couronne. \$ IV.

- De l'exercice des droits des communes et établissements publics sur leurs bois et forêts.
- 106. Les droits des communes et établissements publics sur les bois situés dans l'élendue de leur territoire, sont de deux sortes : les uns sont des droits de propriété, les autres des droits d'usage.
- Sont soumis au régime forestier les bois qui appartiennent aux communes et établissements publics.
- La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.
- Les communes et établissements publics ne peuvent faire aucun défrichement sans autorisation royale.
- 110. Des quarts en réserve.
- 110. Des quarts en reserre. 111. Dispositions relatives au choix des

gardes, et aux formalilés qui les concernent.

- 112. Comment sont faites les ventes des coupes.
  113. Réserve faite lors des adjudications de coupes de bois appartenant à des établissements publics, des bois qui teur
- sont nécessaires, et emptoi de ces bois. 114. Délivrance des bois d'affouage aux habitants des communes.
- 115. S'il n'y a titre contraire, le parlage se fait par feu, et le prix des arbres de construction est payé à la commune.
  116. Mode d'indeuntié due au gouvernement
- pour ses frais d'administration. 117. L'action en cantounement est ouverte aux communes et établissements pu-
- aux communes et établissements publics, pour les bois qui leur appartiennent, sous les mémes conditions que pour l'État.
- 118. Les dispositions relatites aux droits d'unage sur les bois de l'État, sont généralement applicables à la jouissunce des communes et établissements publics sur leurs propres bois ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mémes bois pourraient étre greeés.
- 119. Ainsi, les habitants ne peuvent vendre ni échanger le bois qui leur est délieré.
  120. Aucun droit d'usage ne peut être établi à l'avenir sur les bois des communes
- et établissements publics.

  21. La déchéance prononcée par les lois de ceulôscan x1 et an x1 ne peut être invo-quée contre ces communes et établissements publics relatiement à leurs propres bois, ni par eux contre les particuliers usagers.

#### CV

Bes droits d'usage en bois dans les bois des particuliers.

- L'élendue des droits d'usage sur les bois des particuliers est réglé par le titre constitutif.
- 125. Ces droits sont néaumoins assujettis à plusieurs des régles élablies par le présent Code. Ainsi les usagers sont tenus de démander la délivrance du bois qui leur revient.
- 121. Ceux qui n'ont que le droit de prendre le bois mort, sec et gisant, ne peuvent se servir de crochets.

- Les usagers ne peuvent vendre ni échanger le bois qui teur a été détieré.
   Les tribunaux sont seuls compétents
- 120. Les triounaux sont seuts competents pour connaître des contestations entre le propriétaire et l'usager. 127. L'action en cantonnement appartient
  - aussi aux particuliers pour affranchir leurs foréis d'usage en bois.
- Nous verrons dans un premier paragraphe ce qui est relatif aux droits d'usage en bois dans les bois de l'État;
- Dans un second , l'usage dans les bois de la couronne ;
  - Dans un troisième, l'usage dans les hois possédés à titre d'apanage ou de majorats réversibles à l'État;
  - Dans un quatrième, l'usage dans les bois des communes et établissements publics;
  - Et dans un cinquième, l'usage dans les bois des particuliers.

## S Ier.

Des droits d'usage en bois dans les bois et forêts de l'État,

- 81. On a vu, à la précidente section, que les rélacteurs du noiveau Code forestier se sont principalement proposé de mettre un terme aux incertitudes et aux diffientités nère des nombreuses concessions de droits d'usage faites au mépirs des ordonnances, qui les problacient formellement, et de remédier aux abus et usurpations qui successivement sont venus affecter les forêts de l'Etat de ces servitudes onferouses.
- 82. Pour atteindre ce but si désirablo , îl est décidé , par l'art. 61 de ce Code , que « ne « seront admis à exercer un droit d'usage quel-
- e conque dans les bois de l'État, que ceux dont e les droits auront été, au jour de la promulga-
- tion de la présente loi, reconnus fondés, soit
   par des actes du gouvernement, soit par des
   iucements ou arrêts définitifs, ou seront
- e reconnus tels par suite d'instances adminis-
- tratives on judiciaires actuellement engagees,
- ou qui sersient intentées devant les tribunaux,
   dans le délai de deux ans, à dater de la promulgation de la présente loi, par les usagers
- actuellement en jouissance.

6.

85. De ces dispositions résultent les cousequences suivantes :

1º Il n's a ascune différence à faire entre los prétentions des communes et établisaments publics à des droits d'usage aur les bois de l'Esta, et celles des simples particuliers : la loi est générale, absolue; elle se réfere d'ailleurs implicitement à celles de remôte an xu et an xu, qui comprenaient indistinctement tous usagers quelconques.

9 Le devis reconnus fondés au momeut de la publication du présent Gode, soit par des actes du gouvernement, soit par des actes du gouvernement, soit par des jugements un avries dédiants, duivent étre maintenns, quand bien même, de fais, list l'aurient été con-édés qu'en courrentien aux nordenances, même à celle de 1600, en qu'ils n'aurient de acterés qu'en couragnation ou albas, il y a choice qu'en la contrain de la contraint de la contraint de sits mécomes.

3º Si les titrea n'ont paa été produits dans le délai fixé par les lois de ventôse an xi et an xii, précitées, et que d'ailleurs l'usager ne soit pas actuellement en possession ou jouissance, il n'y a pas à s'occuper maintenant de la question de savoir si la concession qui serait réclamée était ou non interdite par les ordonnances en vigneur an moment où elle a eu lieu, ou si cette concesaion a eu pour elle une jouissance paisible et continue pendant le temps qui eût pn être jugé propre à en purger le vice ; il y a eu déchéance en vertu de ces mêmes loia, et cette déchéance, dans le cas dont il s'agit , conserve toute sa force nar le nouvean Code. C'est un point aur lequel la discussion aux chambres, aussi bien que la rédaction de l'art. 61, ne laissait aucun doute.

A Quant à ceut des unagres qui n'ont par predeil teurs titres, en confernité de ces lois, mais qui ont cependant continué de jouir de leurs drois, l'art. el la retère de la déchèmence dont ils étaiest frappés. Les derniters mots de l'article, qui ont été ajouir à pre la chambre des députés au prejet, ne présentemient en effet ancus sons, maintenientes sons resultat; si la jouissance autrelle de ces unagres ne devait en aucun cau empécher que la déchémenc ne dist d'ent prononcée, faute par ens d'avoir prodait leurs titres dans le claist déterminé par les susquires lois.

Mais, hormis cet effet, eet artiele 64 laisse les usagers dont il s'agit sons l'empire de la législation antérieure au nouveau Code forestier; par conségnent, ceux dont les titres ne reposent que sur une violation des anciennes ordonnances sont encore exposés, et avec raison, à les voir annuler, comme cenx dont le droit reposesur des titres légitlmea doivent être maintenns. Ce Code, évidemment, n'a rien voulu préjuger à cet égard ; tandis que le projet, plus absolu, plus rigourcux, mais, disons-le, plus en harmonie avec la législation existante, prononçait implicitement la déchéance, en décidant que les droits des usagers seraient iugéa conformément à l'ordonnance de 1669, et anx deux lois de ventôse an xi et an xii, qui la prononcaient formellement.

84. On doit aussi appliquer ces décisions aux usages sur les bois qui, appartenant anx émigres, ont été réunis au domaine de l'État, par suite des lois sur la confiscation, et leur ont été rendus en vertu de celle du 5 décembre 1814.

Hest certain que ces bois sont devenus bois de l'État, et que les lois de ventôse an xi et an xii s'appliquaient aux usagers de ces bois comme aux usagers dea boia de l'ancien domaine, puisque la réunion les a précédées. D'où il auit que la déchéance prononcée par ces lois, faute de production des titres dans le délai fixé par elles, a affranchi, dans la main de l'État, ces mêmes bois, des droits d'usage dont ils ponvaient être grevés, et que lorsque la loi de 1814 lea a rendua à leurs anciens propriétaires, elle les a nécessairement rendus libres de ces droits d'usage, en un mot, tels qu'ils étaient alors dans la main de l'État : car la restitution n'a cu lieu que dans l'intérêt de ceux qui avaient été dépouillés par l'effet de la confiscation, et nullement cu faveur de ceux qui n'ont perdu leurs droits, s'ils en avaient, que parce qu'ils reconnaissaient eutmêmes qu'ils n'en avaient pas, en ne produisant nas leurs titres. Or un droit éteint ne pent revivre qu'autant qu'une disposition formelle de la loi le venille ainsi, et celle de 1814 est absolumeut muette à l'égard des usagers déchus.

La prétention des usagers ne pourrait être appnyée que sur une fiction, repoussée précisément par cette loi.

Il faudrait, en effet, dire qu'au moven de ses

dispositions, l'État est censé n'avoir jamais été propriétaire des bois confisqués, et par conséqueut que les lois de ventôse an xi et an xit ne se sont jamais trouvées, par le fait, applicables à ceux qui avaient des droits d'usage sur ees mêmes bois : il faudrait regarder le droit de l'État comme n'avant été qu'un droit résoluble. Mais il n'en est pas ainsi : l'État était propriétaire incommutable, puisage son acquisition était pure et simple ; e'était la confiscation. C'est ainsi que, lorsqu'il s'est agi de savoir à quels successeurs de l'émigre les hiens seraient restitnés en vertu de cette loi, la cour de cassation a appelé ceux qui se trouvaient ses héritiers les plus proches à l'époque de la promulgation de la loi, de préférence à ses héritiers testamentaires, et à ceux-là même qui étaient ses héritiers légitimes à l'époque de son décès : reconnaissaut par là la réalité du domaine dans la main de l'État : ear si l'État n'eut été, duraut la confiscation, qu'un propriétaire dont le droit était résoluble : si la propriété edt reposé, su moins fictivement, sur la tête de l'ancien propriétaire, il l'aurait transmise, soit par son testament, soit ab intestat, uniquement à ceux qui étaient ses héritiers les plus proches au jour de son décès : ce qui n'a pas eu lieu dans les cas où cette cour a eu à appliquer la loi précitée.

L'emigré à donc repris les biens tels qu'îls chient dans la main de l'Étar; il lui à succédé, comme l'État lui vaissuccédé d'abpré, avec cette différence toutelles que l'État avis usocédé qua personne, tundis que l'étairpé n'a succédé qu'aux ibiens. Conséquement tout ce qui s'est passé relativement à ces mêmes biens durant leur possession per l'État, la libération des charges réclles, comme les aliénations, doit être mainteun (d).

85. L'art. 62 du Code renouvelle la défense portée dans les anciennes ordonnances, de faire dans les bois de l'État aucune concession de droits d'usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être.

86. L'étendue des droits d'usage en bois ac-

(1) La question a été jugée en ce seus par la cour de Paria, le 17 novembre 1836, relativement à un droit de pacage prétendu par la comazone de Neita sur les bois remis, en verte de tuellement existants se détermine par le titre constitutif, et ils s'exercent d'après les dispositions suivantes.

87. L'art. 68 porte, en principo, que, dans toutes les forêts de l'État qui ne seront point affrachées au moyer du cantoucement ou de l'indemuité, dont nous allons bientis parler, l'exercie des drois d'usage pourrs toujours être réduit par l'administration, suicont l'état et la possibilité des farls et n'aura lieu que conformément aux dispositions des articles suivants.

En cas de contestation sur la possibilité et l'état des forêts, il y aura lieu à recours au conseil de préfecture.

Le principe de la réduction à cette mesure à toniours été admis par les bons esprits. Un droit d'usage qui s'exercerait an delà de l'état et de la possibilité de la forêt rendrait vain le droit de propriété lui-même ; il n'en laisserait subsister que le nom quant aux avantages, et la réalité quant aux charges; car cet état de choses n'aurait pas, comme dans l'usufruit, qui finit au bout d'un certain temps, un terme auguel la propriété scrait affrauchie, attendu que les droits d'usage sur les bois étant, en général, au profit des communes ou établissements nublics, ou en faveur de propriétés privées, sont perpétuels de leur nature, comme des espèces de servitudes réelles. La loi a done sagement fait d'eu limiter l'exercice à l'état et à la possibilité de la forêt usagère.

88. Le project histerrit à l'administration forestière seule le droit de juger lie cette possibilité, ce qui avait le grave inconvésient de mettre en quéque sorte l'État juge en as propre cause. Le recours, en a de contestation, aux conseils de préfecture, est donc une importante améliornion, car ces couseils seront autrellement zélés pour la défense des droits des commones et de leurs administre. On aurait percephant taisser la décision aux tribunaux, ainsi que le voulsient plusieurs orateurs.

89. Les usagers, quelle que soit la nature des livraisons de bois auxquelles ils ont droit, ne peu-

ls loi de 1814, à M. de Clany : la commane a succombé dans as prétention, finite d'avoir produit ses titres dans le délai et survant le prescrit de ces lois de ventése an az et an az; vent prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en aura été faite par les agents forestiers, sous les peines portées par le titre XII, pour les bois coupés en délit. (Art. 79.)

- 90. Ceux qui n'ant d'autre droit que celui do prendre du bois mort, see et gisant, ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou de ferrements d'aucune espèce, sous peine de trois francs d'amende. (Art. 80.)
- 91. Si les hois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation doit en être faite aux frais des usagers, par un entrepreneur spécial nonmé par eux et agréé par l'administration forestière, (Art. 81.)
- 92. Aucun bois n'est partagé sur pied, ni abattu par les usagers individuellement, et les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine île enniscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contraveants.

Les fonctionnaires ou agents qui auraient penis on tolèré la contravention, seront passibles d'une amende de 50 franca, et demeureront en outre personnellement responsables, et sans auteun recours, de la mauvaise exploitation et de tous les délits qui pourraient avoir eté continis. (Meue art. 81.)

- 95. Les entrepreneurs de l'exploitation des coupes délivrées aux usagers doivent se conforner à tout e qui set preserit aux adjudicataires 'pour l'usance et la vidange des ventes; ils sont soumis à la même responsabilité, et passibles des mêmes peines, en cas de délits ou contraventions.
- Les usagers ou communes usagères sont garants solidaires des condamnations prononcées contre lesdits entrepreneurs. (Art. 82.)
- 94. Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés, et de les employer à aucune autre déstination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.

S'il s'agit de hois de chauffage, la contravention donne lieu à une amende de 10 à 100 francs. S'il s'agit de bois à hâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, il y a lieu à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être au-dessous de 50 francs. (Art. 85.)

L'emploi des hois de construction devra êtro fait dans un délai de deux ans, lequel uéanmoins pourra être prorogé par l'administration foreatière. Ce délai expiré, elle pourra disposer des arbres non employés. (Art. 84.)

Ce dispositions ont pour objet de prévenir les délis foreiters, novert commis par des membres d'une communanté usagère. S'ils pouvaient vena de consequent de les qui leur est délivré, il serait à craisdre qu'ils n'empleyasent ennuire, pour se prevenre cett qui leur estrait nicessaire, des moyens que la loi réprime sans doute ruce sivé-ire, mais qui n'échappent que trup fréquemment à non action. D'ailleurs, comme nous l'avons dit précidemment (), le but de l'usage est interveri des que l'usagera emploie pas les produits suivant la douination qui leur a ciè donnée par le titro.

95. Il est défendu aux usagers quelconques d'abattre, de ramasser ou d'emporter des glands, faines on autres fruits, semences ou autres productions des forêts, sous peine d'uno amende double de celle qui est pronoucée par l'art. 454 du présent Code. (Art. 57, 58 et 85 combinés.)

La peime fixée par cet art. 144 cet; Par cliarretée ou toubercau de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, bruyères, genêts, herlages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur lo soi des forêts, glands, falinse cautrers furits ou semencos des bois et forêts dont l'enlèvement u'a point été autorisé, de 10 à 30 francs par chaquo bete attelée;

Par chaque charge de bête de somme, de 5 à 13 francs ;

Par chaque charge d'homme, de 2 à 6 francs.

- Enfin, le gouvernement peut affranchir les forêts de l'État de tout droit d'usage en bois, moyenuant un castonnement. (Art. 65.)
- 97. Par cette opération, les usagers, ainsi que nnus l'avous dit plus haut (2), deviennent pro-

priétaires exelnsifs de la portion qui leur est attribuée, en retour de leur droit de communauté dans la jouissance.

 Le cantonnement a lieu de gré à gré; et en cas de contestation, il est réglé par les tribunaux. (Art.65.)

Pour le régler avec égalisé d'arantages pour les parties intéresées, des experts not closisis par elles, on, dans le cas où elles ne peuvent s'accret, out etigisées par le tribunal, à l'effet de vérifier la forêt étrangère, ct de faire leurrapport une son état et a possibilité. Le droit étuage, d'après la nature et l'étendes que lui attribue le turc, est appéré l'estréments et état et a cette possibilité (art. 65), et le règlement se fait en conssiquence.

 L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'au gouvernement, et non aux usagers. (Même art. 65.)

# S EL

## Des droits d'asser dans les bols de la couronne.

- 100. L'art. 88 du Code forestier porte que tontes les dispositions de la présente loi qui
- e sont applicables aux bois et forêts du domaine
- de l'État, le sont également aux bois et forêts
   qui font partie du domaine de la couronne.
- sauf les exceptions qui résultent de l'art. 86.
- 401. Cet article eon@re à l'intendant général de la maison du roi la régie et l'administration des bois de la couronne, conformément aox dispositions de la loi du 8 novembre 1814.

102. Tout ce qui a été dit su paragraphe pricédent, relativement à la manière de juntifier des divides circlent, relativement à la manière de juntifier des de de ces drois situant l'état et la posibilité des de de ces drois situant l'état et la posibilité des la la délivrance de bois de toutes serves, à la défense qui leur est faite de les employers à un autre uzage que celui indigei par le tiere, et du pendre dans les bois suemes autre production, enfin à la faculté arcordet au gouvernment d'affinadeir les forêts des drois d'usage en bois, su moyen d'un catosacement, est repéleble aux d'oris d'usage dont les bois de la couronne pourraient se trouver grevés.

#### \$ 111.

Des droits d'uasge en hois sur les bois et foréis possédés à titre d'aponage ou de mojorats réversibles à l'État,

405. Suivan I'art. 80, les bois et forets qui cont possedés par les princes à titre d'apanage, on par des particuliers à titre d'apanage, on par des particuliers à titre de mijoran trèterailles à l'Etat, sont somais an régime forester, quant à la propriété de soi et à l'amanagement des bois. En conséquence, les agents de l'administration forestère y sont chargés de toutes les opérations relatives à la délimisation, an bornage et à l'aménagement, conferement ant dispositions des sections 1<sup>re</sup> et 2 du titre III de la présente loi.

104. Les art. 60 et 62, relatifs à la prohibition de faire à l'avenir aucune concession de droits d'usage sur les bois de l'État, sont applicables aux bois et forêts dont il s'agit. (Ibid.)

105. Il faut également appliquer anx droits d'usage qui existeraient anjourd'hui sur ces bois ce qui a été dit aux deux paragraphes précédents.

## S IV.

#### De l'exercice des droits des communes et établissements publics sur leurs bois et forêts.

106. Les droits des communes et établissements publics sur des bois sitnés dans l'étendue de leur territoire sont de deux sortes : ou ce sont des droits de propriété, ou ce sont de simples droits d'usage. (Art. 542, Cod. civ.)

Les bois sur lesquels ces droits d'usage s'exercent appartiennent à l'État, à la couronne, ou sont possèdés à titre d'apanage ou de majorats réversibles à l'État, ou enfin appartiennent à des particuliers.

Nous avons déjà parlé, dans les trois précédents paragraphes, des assages que peuvent avoir les communes et établissements publics sur les bois de l'État, de la eouronne, ou soumis à l'apanage des princes, ou formant des majorats réversibles à l'État. Dans celui-ci, nons avons à traiter de la manière dont les communes et établissements jouis-

moven de jouir à son tour.

nière dont les communes et citablisacements jouissent de sois qui fuer appareiment. Mais quoiqu'ils en soient propriétaires, néammoiss, par le mande de jouissance qu'ils sont bibligé d'observer, l'impuissance où ils sont de pouvair les aficiere, l'impuissance où ils sont de pouvair les aficiere, à ce d'act en verté d'une loi, et de le défricher, a, le propriété set transforme, et quelque sorte, en un druit d'usage, avec quelques effets toutefois plus propriets au l'une propriete soit au moies d'une partiet de l'autre d'une propriet de la control de druit d'usage, avec quelques effets toutefois plus génération est pour sinsi d'in sustroitère, et soit en précession est pour sinsi d'in sustroitère, et soit en

407. Sont assumia an régime forestier, d'après les articles 1 et 90 du prisent Code, cambinés, les bois taillis on futures apparenant aux commense et aux établissements publics, et recomms succepitales d'ambargements on d'une exploitation régulière, par l'autorité administraire, au la proposition de l'administration forestière, et d'après l'avis des conseils municipaux on des administrateur des établissements publics,

Il est procédé dans les mêmes formes à tout changement qui pourrait être demandé, soit de l'aménagement, soit du mode d'exploitation.

En conséquence, toutes les dispositious des six premières scetions du titre III leur sont applicables, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre (qui est le Yi\*).

Lorsqu'il ragira de la conversion en bois et de Taménagement de terrains en plaurage, la proposition de l'administration forestière sera communiquée au maire ou sux administrateurs des établissements publies. Le consci municipa lou ces administrateurs serbut appelés à en délibèrer : en ea set contestation, il terr statufe par le conseil de préfecture, sauf le pourvoi au conseil d'État.

408. La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants. Mais lorsque deux on plusieurs communes possèdent un bois par individis, chacune d'elles conserve le droit d'en prevoquer le partage. (Art. 92.)

109. Les communes et établissements publics

no peuvent non plus faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et apéciale du gouvernement; cent qui l'auraient nrdonné ou effectué sans cette autorisation, seront passibles des pieues portées au titre XV contre les pariiculiers, pour les contraventions de même nature.

410. Un quart des hois et forêts appartenant aux communes et aux établisssements publics doit toujours être mis en réserve, lorsque ces communes et établissements posséderont au moins dix hectares de bois réunis on divisés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bois peuplés totalement d'arbres résineux. (Art. 93.)

111. Les dispositions des articles 94, 95, 96, 97, 98 et 99 sont relatives au choix des gardes et aux formalités qui les concernent.

412. La vente des coupes, tant ortinaires que terroordinaires, es faite à difigence des agents forestiers, dans les mêmes formes que pour les bois de l'État, et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois de communes, et do l'un deis administrateurs pour ceux des établissements publics, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, dancent appelés, entrales la milité des opérations.

Toute vente ou coupe effectuée par l'nordre des maires ou des administrateurs des établissements publics, en contravention au présent article, donne lieu contre cux à une amende, qui ne peut étre au dessou de 300 fr., ni cecéder 6,000 fr., sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus aux communes ou établissements publics.

Les ventes ainsi effectuées doivent être déclarées uulles. (Art. 100.)

113. Lors des adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires dos bois des établissements publies, il est fait réserve, en faveur de ces établissements, et suivant les formes preseries par l'autorité administrative, tant de la quantité de bois de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage. (Art. 102.)

Les bois ainsi délivrés ne peuvent être employés qu'à la destination pour laquelle ils auront été réservés, et ne peuvent êtro vendus ni échangés sans autorisation du préfet. Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges sont passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois, et de la restitution, an profit de l'établissement public, de ces mêmes bois ou de leur valeur; les ventes ou échanges doivent en outre être déclarés nuls. (Art. 102.)

114. Les coupes des bois communaux destinées à êtro partagées en naturo pour l'affouage des habitants, ne penvent avoir lieu qu'après que la délivrance en a été préalablement faite par les agents forestiers, et en suivant les formes prescrites par l'article 81 pour l'exploitation des coupes affouagères délivrées aux communes dans les bois de l'État ; lo tout sous les peines portées par ledit article (1). (Art. 105.)

Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en exécution des deux articles précédents , sont visés pour timbre et enregistrés en débet, et il n'y a lieu à la perception des droits quo dans le cas do poursuites devant les tribunaux, (Article 104.)

115. S'il n'y a titre ou usage contraire, le partage des bois d'affouage doit être fait par feu, c'est-à-dire par chef de famille avant domicile réel et fixe dans la commune ; s'il u'y a également titre ou usage contraire, la valeur des arbres délivrés pour constructions ou réparations est estimée à dire d'experts, et payée à la commune. (Art. 105.)

116. Les art. 106, 107, 108 et 109 règlent le mode d'indemnité due au gouvernement pour les frais d'administration des bois des communes et des établissements publics (2).

117. La faculté accordée au gouvernement par l'article 63, d'affranchir les forêts de l'État de tous droits d'usage en bois par la voie du cautonnement, est applicable, sous les mêmes conditions, aux communes et aux établissements publics, pour les bois qui leur appartiennent, (Art. 111.)

(1) Voyez supra, ues 89 et suivants. (2) Enc lei du 6 jein 1827 a empende jusqu'an ter janvier 1629 l'execution des deux premiers de ces articles,

118. Toutes les dispositions de la huitième section du chapitre III du Code, sur l'exercice des droits d'usago dans les bois de l'État, sont applicables à la jouissance des communes et des établissements publics dans leurs propres bois. ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois pourraient être grevés, sauf les modifications résultant du présent titre, et à l'exception des art. 61, 73, 74, 83 et 84. (Art. 112.)

419. D'après cela, les hahitants ne peuvent ni vendre ni échanger le bois qui leur est délivré (s).

120. Ainsi encore, aucun droit d'usagene pent être établi à l'avenir sur les bois et forêts appartenant aux communes et établissements publics,

121. Et à raison de la disposition finale de cet article 112, qui excepte les bois des communes et établissements publics de l'application de l'arcle 61, la déchéance prouoncée par les lois de ventôse an xi et an xii contre les prétendants à des droits d'usage sur les bois de l'État, faute d'avoir produit leurs titres dans le délai fixé (4), no saurait être invoquée contre les communes et établissements publics, relativement à leurs propres bois, ni par les communes et établissements contre les particuliers usagers. En conséquence, les uns et les autres pourront justifier de leurs droits d'après les règles ordinaires, c'est à-dire tant par titres que par possession suffisante, dans les cas où le droit a pu s'acquerir par prescription (5).

## ç v.

Des droits d'usage en bois dans les bois des parliculiers.

122. Les droits d'usage dans les bois des particuliers au profit d'autres particuliers , ou d'une commune ou établissement public, se règleut aussi par le titre constitutif, et recoivent, d'après ses dispositions, plus on moins d'étendue. (Artiele 628, Cod. civ.)

123. Ils sont neanmoins sonmis à pinsieurs règles établies par le nonveau Code forestier.

(3) Yoyes sopra, no 7.

<sup>(3)</sup> Voyez supra, no 94. (4) Voyes supra, nos 83 et 85.

Ainsi, les usagers sont tenus de demander la délivrance des bois auxquels ils ont droit. (Artiele 120-79.)

124. Ceux qui n'ont que le droit de prendre le bois mort, sec et gisant, ne peuvent se servir de crochets ni d'auenn ferrement pour exercer co droit. (Art. 120-80.)

425. La disposition de l'article 83, qui interdisson les peines portices audit article, aux ungers dans les bois de l'État, de vendre on d'échanger les bois qui leur sont délivrès, et de les employer à aneune autre destination que cello pour laquelle l'usage a été accardó, est applicable aussi aux mages dans les bois des particuliers. (Même art. 120)

Les défenses dont il a été parlé au nº 95 leur sont également applicables. (Ibid.)

126. En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, il est statué par les tribunaux. (Art. 121.)

127. Enfin, les particuliers dont les bois sont soumis à des droits d'usage, jonissent, de la même anuairer que le gouvernement, et sous les conditions déterminées par l'art. 65, de la faculté d'affranchir leurs forêts de tous droits d'usage en bois. (Art. 418.)

Ainsi, la réciprocité du droit de demander le cantonnement, établie par la loi du 28 août 1792, citée plus laut, n° 68, n° aplus lieu quant aux usages en hais, paisque cet article se réfère à l'art. 63, qui refuse positivement aux usagers le droit de l'estiger.

## SECTION III.

DES DOOTS DE PACAGE ET DE PARCOCES DANS LES DOIS LY PONÎTS DE CEMANA.

#### SONMAIRE.

- L'action en affranchissement des droits de pacage dans les bois de l'Étal, moyennant une indemnité, appartient au gouvernement.
- 129. L'exercice de ces droits peut aussi être

- réduit par l'administration à l'élat et à la possibilité des forêts.
- 150. Durée de la glandée et du pacage.
  151. Le pacage ne s'exerce que dans les bois
- déclarés défensables.

  152. L'administration fixe, d'après les droils des usagers, le nombre des bestiaux
- admis au pâturage. 155. Les usagers ne peuvent jouir de leurs droits que pour les bestiaux à leur usage, et non pour ceux dont ils font un commerce.
- un commerce.

  134. Il n'est pas permis aux usagers, nonobstant lout titre ou possession contraires, d'introduire dans les bois des
- traires, d'introduire dans les bois des cherres, brebis ou moutons. 155. Peines portées contratentions aux régles précédentes.
- Indication de diverses dispositions relatives à la désignation et à la garde des bestiaux.
- 137. Aucun droit de pâturage ne peut être établià l'avenir dans les bois de l'État.
- 438. Les dispositions relatives aux droits de p\u00e4turage dans les bois do l'\u00e4ta, sont applicables aussi aux m\u00e9mes droits exerces dans les bois de la couronne et dans ceux poss\u00e9d\u00e5\u00e4s \u00e4 tilre d'apanage
- ou de majorats réversibles à l'htat. 150. Il en est de méme, en général, quant à l'exercice du péturago dans les bois des communes et établissements pu-
- Des droits de p\u00e4lurage dans les bois des particuliers:dispasitions g\u00e9n\u00e9rales qui leur sont applicables.
- 428. L'action en affranchissement, par la voio du cantonnement, des droits d'usage en bois dans les forêts de l'État, n'a pas lieu pour les simples droits de pacage; mais le pâturage peut être recheté moyenant une indemuité qui sera réglée de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux. (Art, 64.)

Néanmours le rachat ne peut être requis par l'administration dans les lieus où l'exercice du droit de pâturage est deveau d'une absolue aix essait pour les habitants d'une ou plusieurs communes. Si ecte nécessité pour les habitants d'une ou plusieurs communes. Si ecte nécessité est contactée par l'administration forestière, les parties se pour voiront devant le conseil de préfecture, qui, après une empête de commodo et incommodo, parés une empête de commodo et incommodo.

statuera, sauf le recours au conseil d'État. (Art. 64.)

129. L'exercice des droits d'usage en pacage peut aussi, comme ceux en bois, être réduit par l'administration, suivant l'état et la possibilité des forêts. (Art. 65.)

En cas de contestation sur la possibilité et l'état des forêts, il y a lieu à recours au conseil de préfecture. (Ibid.)

450. La durée de la glandée et du pacage ne peut excèder trois mois.

L'époque de l'ouverture en est fixée chaque année par l'administration forestière. (Art. 66.)

451. Quels que soient l'âge et l'essence des bois, les usagers ne peuvent exercer leurs drois de pâturage et de pezage que dans les cantons qui auront été déclarés défensables par l'administration forestière, sant le recours au conseil de préfecture, et ce, nondistant toute possession contraire. ( Ibid. )

152. L'administration forestière fixe, d'après les droits des usagers, le nombre des pores qui pourront être mis en pacage, et des bestiaux qui pourront être admis au pâturage. (Art. 68.)

Chaque année, avant lo 4 " mars pour le platurace, e un muis avant l'époque fixée par l'administration forestière pour l'ouverture de la glandée et du panage, les agents forestiers doivent faire commitre aux commnnes et aux particuliers jouissant des droits d'usage, les cantons déclarés défensables, et le nombre des bestiaux qui serout admis au phâturage et au panage.

Les maires sont tenus d'en faire la publication dans les communes usagères. (Art. 60.)

435. Les usagers ne peuvent jouir de lenrs droits de pâturage et de panage que pour les bestians à leur propre usage, et non pour ceux dout ils font commerce, à peine d'une ameude double de celle qui est prononcée par l'art. 490. (Art. 70.)

434. Il est défendu à tous usagers, nonobstant tout titre et possession contraires, de conduire ou faire conduire des chèvres, brebis ou moutous dans les forèts ou sur les terrains qui en dépendent, à peine, contro les propriétaires, d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 199, et contre les pàtres ou bergers, de quinze f'rance d'amende. En cas de récidive, le pàtre sera condamné, outre l'amende, à un emprisonnement de cinq à quinze jours. (Art. 78.)

Ceux qui auraient acquis le pacage ci-dossus par titre on possession, penvent réclamer une indemnité, qui est réglee, en éts de contestation, par les tribunaux; et le pacage des moutous peut être autorisé, dans certaines localités, en vettu d'ordonuances royales. (1bid.)

455. Les peines portées par cet article 199 sont, þom les animaux tronvés do jone en délit dans les bois de dix ans et au-dessus, savoir : d'uno amende d'un france pour un cochon, de denx francs pour une bête à laine, de trois france pour un cheval on autre bête de somme, de quatre franca pour une cheval on entre bête de somme, de quatre franca pour une chevi, une vache ou un reau.

L'amende est double si les bois ont moins de dix ans; sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.

436. Les articles 71, 72, 75, 74, 75 et 76 renferment les dispositions relatives à la marque, à la conduito et à la garde des bestiaux. Ces dispositions, que nous ne faisons qu'indiquer, établissent une bonne police dans l'exercice des droits de peacage ou de parcours.

157. Aueun droit d'usage en parcours ou pâturage ne peut non plus être établi à l'avenir sur les bois de l'État. (Art. 62.)

138. Les dispositions précédentes sont applicables aux neages en pâturage dans les bois qui font partie du domaine de la couronne, et dans ceux qui sont possédés à titre d'apanage. (Art. 88 et 89.)

459. Il en est de même, en général, quant à l'exercice du pâturage dans les bois des comnumes et des établissements publics, par les labitants de la communauté sur ses propres bois, on par des tiers qui auraient des droits d'usage. (Art. 112.) s'exercent conformément au titre constitutif. Toutefois ces droits ne peuvent être exercés que dans les parties de bois déclarées défensables par l'administration forestière, et suivant l'état et la possibilité des forêts, reconnus et

constatés par la même administration. (Art. 119.) Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâtnrage et pour en revenir

sont désignés par le propriétaire, (Ibid.) La disposition de l'article 64, relative à l'affranchissement, movennant une indemnité, des

droits de păturage dans les bois de l'État ; Celle do l'art. 66, § 1er, touchant la durée do la glandée et du pacage :

Celle de l'art. 70, qui veut que les neagers ne pnissent ionir de leurs droits de pâturage et do pacage que pour les bestiaux à leur propre usage et non pour ceux dont ils font commerce ;

Celles des articles 72, 75, 75 et 76, relatives à la conduite, à la marquo et à la garde des bestizux:

Enfin, celles des articles 57 et 85, concernant la défense faite aux usagers d'enlever aucune production des forêts autre que les bois délivrés, sont applicables aussi aux droits de păturago dans les bois des particuliers, lesquels y exorcent, à cet effet, les mêmes droits et la même surveillance que les agents du gouvernement dans les forêts sommises au régime forestier, (Art. 120.)

## TITRE IV.

#### DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

#### SONNAIRE.

- 141. Les servitudes et services fonciers sont une autre modification de la propriété. 112. Les servitudes maintenues par le Code n'ont
- rien de commun avec l'ancienne servitude de mainmorte.
- 145. Les rédacteurs du Code, en rédigeant le titre des servitudes, n'ont considéré que les rap-

- ports que les fonds peuvent avoir entre nux ou arec le bien général. 145. Trois classes de servitudes. D'où ils ont fait
- dériver celles de la première classe. 145. D'où ils ont tiré celles de la seconde,
- 146. Quelle est la source de celles de la troisième. 147. Division générale de la matière.
- 148. Dans quelques cas l'on a sur un fonds un droit qui a quelque rapport avec le droit de servitude, et qui cependant n'est pas tel.
- 149. Il est aussi des cas où il existe entre deux héritages appartenant à différents maîtres une espèce de servitude réciproque, qui s'oppose à ce que l'un des propriétaires puisse exiger le partage de l'objet commun.
- 141. Une autre modification du droit de propriété, la plus importante de toutes peut-être, si l'on considère son utilité générale, c'est l'affectation d'un fonds connne sous le nom de servitude, c'est-à-dire la charge imposée à un béritage pour l'usage ou l'utilité d'un autre béritage appar-

tenant à un autre propriétaire. (Art. 637) (t). Malgré la juste défaveur attachée à cette dénomination, on a cru devoir la conserver commo traditionnelle et de doctrine, et parce qu'elle rend d'ailleurs parfaitement la pensée de la loi ; car lorsqu'il y a servitade, un fonds est assujetti à un antre fonds, sans toutefois qu'il en puisso résulter une prééminence quelconque, soit politique, soit honorifique, en favenr du maltre de ce dernier héritage sur le maltre du premier. (Art. 638) (s).

142. Cet assujettissement, an reste, n'a rien

de commun avec ce véritable asservissement des

propriétés, et même des personnes, connu auciennement sous le nom de mainmorte, qui existait dans quelques contrées de la France, et qui subsiste encore, sous d'autres dénominations, dans quelques États de l'Europe : institution dégradante, qui, en attachant l'homme à la glèbe, ne le considérait presque que comme un agent de labourage , destiné lui-même à être possédé avec le champ cultivé par ses mains : « Lo e territoire de la France, porte la loi du 6 octobre 1791, est libre comme les personnes qui l'habitent. Ainsi, toute propriété territo-

2) Code de Hollande, art. 605.

- « riale no peut être sujette envers les particue liers, qu'aux redevances et aux charges dont
- e la convention n'est pas défendue par la loi, et e envers la nation, qu'aux contributions publiques
- e établies par le corps législatif, et aux sacri-
- e fices que peut exiger le bien général, sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »
- 143. Placés dans des circonstances plus favorables que leurs prédécesseurs, libres de toute considération politique, et n'avant à régler quo de purs intérêts civils en rédigeant la loi sur cette matière, les rédacteurs du Code se sont occupés de rechercher avec attention les rapports que les diverses propriétés foncières peuvent avoir entre elles, ou avec l'intérêt général, sans égard à leurs possesseurs, et, partant de ce principe, ils ont considéré les servitudes on services fonciers (car ces expressions sont synonymes) sous un triplo point de vue. Cette idée simple et vraie a tracé la division générale du sujet.
- 144. Ainsi, s'est-on dit, de tout temps les fonds inférieurs ont été assujettis à recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds supéricurs (1). C'est là nue loi de la nature, mais qui cependant yeut être confirmée par la loi civile. afin d'en règler et déterminer les effets : de là, la première espèce de servitudes, qui , avec quelques antres plus ou moins analogues, sont appelées, dans lo Code, servitudes dérivant de la situation des lieux, et forment l'objet du premier chapitre de ce titre.
- 145. La seconde elasse se compose des servitudes établies par la loi ; mais il faut convenir que ce qui les distingue des précédentes n'est cependant pas la situation des béritages qui en soot affectes; car à l'égard des unes comme à l'égard des autres, e'est véritablement cette situation qui est la cause première et principale de l'assujettissement. Toutes les servitudes dites légales sont en effet imposées sur des fonds voisins de ceux au profit desquels la loi les a établies, sans en excepter même celles qui ont pour objet l'intérêt public on communal; et celles de la pre-

micre classe, comme celles de la seconde, étant aussi réglées par la loi , on peut dire qu'elles sont réellement toutes légales.

Néanmoins on peut justifier eette division en considérant la nature des servitudes de chacune des deux classes sous le rapport des causes auxquelles elles doivent naissance.

Il est bien certain que les servitudes dérivant de la situation naturelle des lieux n'ont rien d'arbitraire, qu'elles n'appartiennent pas plus à nne législation qu'à nno autre, à tel peuple plutôt qu'à tel autre, et qu'elles ont été, depuis l'origine de la propriété, ce qu'elles sont aujourd'hui, sauf peut-être quolques légères différences, assurément peu importantes : c'est done véritablement la nature qui les a écrites elle-même sur les héritages, tels qu'ils sont pour ainsi dire sortis de ses mains.

Mais il n'en est pas tont à fait ainsi des servitudes dites légales : la plupart s'appliquent, soit activement, soit passivement, à des héritages dont la main de l'homme a changé l'état naturel et primitif, et l'on sent qu'à cet égard les circonstances ont dà varier à l'infini ; les règlements qui ont parn propres à faciliter le commerce et les communications dans un pays, à maintenir l'harmonie entre les voisins, à préveuir les empiétements, et surtout à empêcher les incommodités qui seraient résultées d'une agrégation formée sans précaution, n'ont pas dû être les mêmes dans d'autres contrées. Ces sortes de servitudes, quoique foudées sur des besoins et des jutérêts generaux parfaitement sentis, ont done quelque chose d'arbitraire, que n'ont pas les servitudes dérivant de la seule situation naturelle des lieux. La volouté de la loi se manifeste dans l'établissement de celles-là, tandis que la loi n'a fait que confirmer l'existence de celles-ci. Aussi , dans notre ancienne France sculement, combien de statuts et d'usages différents sur cet obiet | Ce qu'admettait une coutume, la coutume voisine le rejetait, ou ne l'admettait qu'avec des modifications plus ou moins importantes.

146. Enfin le désir, d'une part, de rendre les fonds plus fertiles on plus commodes, et, d'autre Et dans le 5 suivant, il est dit anni : Semper inferioren su-

periori sereire.

<sup>(1)</sup> Semper enim fianc esse servitatem inferiorum pradiorum, at natura profuentem aquam excipient. L. 1, § 22, II, de Aqua et oqua plucia arcenda,

part , le libre exercice du droit de propriété , ont porté les propriétaires enx-mêmes à faire entre eux les conventions et les traités qui pouvaient conduire à ce but : de là , les servitudes établies par le fait de l'homme, dont l'origine remonte à la possession des fonds, et que les lois ont toujours approuvées et maintenues, quand d'silleurs leur exercice ne portait aucune atteinte à l'ordre public. C'est la troisième classe des servitudes dans l'ordro adopté par le Code, et ce sont les véritables servitudes; car pour celles des deux premières classes, ce sont des engagements qui se forment par le seul fait du voisinage, plutôt que de véritables servitudes ; ce sont de simples modes d'exercice da droit de propriété, plutôt que de véritables charges imposées anx propriétés ellesmêmes. Les fonds, malgré ces obligations de voisinage, ne sont pas moins réellement libres et france de servitudes : tellement que la vente qui serait faite d'un fonds avec la déclaration qu'il est franc de toute servitude quelconque, ne donnerait pas à l'acheteur le droit de recourir contre le vendeur, à raison de l'exercice, par l'État ou par un voisin, d'une servitude de l'une ou l'autre des deux premières classes, non-seulement parce qu'il y aurait lieu de dire que, nonobstant la généralité des termes de la clause, cette servitude a été exceptée, mais encore mieux parce que ce n'est réellement pas une servitude, mais bien une simple modification du droit de propriété, ou plutôt un mode de son exercice, taudis que le vendenr n'a garanti la franchise du fonds vendu que sons le rapport des servitudes qui auraient été imposées par lui ou ses auteurs : il n'a pu vouloir

dire autre chose.

Est-ce, en effet, nne servitude véritable, que
l'obligation du propriétaire inférieur de recevoir
les eaux qui découlent naturellement du fonds
sapérieur?

Est-ce aussi une servitude, une servitude négative, dont les fonds voisins sont réciproquement tenus les uns envers les autres, que cette prohibition d'établir, sans le consentement du voisin, des jours libres, ou de planter des arbres à un distance moindre que celle fixée par la lo 1

On tient communement pour l'affirmative, en s'armant des termes de la loi, et on en tire des conséquences que nous anrons l'occasion d'exposer et de combattre dans le cours de l'explica-

tion du sujet; mais il nons semble que ces divers engagements, résultant da seul fait du voisinage, comme les appelle le Code lui-même (article 1370) (1), ne sont, en réalité, que des modes d'exercice du droit de propriété, que la loi a sinsi fixés, afin que l'un, en usant de sa chose suivant son libre artiture, ne muist nas à l'autre.

suivant son libre arbitre, ne nuistt pas à l'autre. Le propriétaire supérieur, en laissant ses eaux s'écouler naturellement sur le fonds inférieur. sgit jure dominii, et non jure servitutis; à la différence du cas où il lui serait loisible de les v faire éconler au moyen de travanx faits de main d'homme, et sutrement que snivant leur cours naturel : slors il y aurait véritablement servitude sur le fonds inférieur. Mais que l'on suppose que le propriétaire inférieur est convenn avec le supérienr que celui-ci, au moyen de digues, retiendra les caux chez lui et empêchera qu'elles ne s'écoulent sur le fonds inférieur : assurément ce n'est pas là une simple remise de la prétendue servitude dont ce fouds était grevé, c'est plutôt la constitution d'une servitude véritable sur le fonds supérieur, qui ne jouira plus désormais de tous ses attributs naturels, qui ne sera plus avec sa condition primitive, qui sera, en un mot, sorti de la classe générale pour être soumis à un régime partieulier, résultat de la vôlonté des contractants. D'après cela, comment pourrait-on voir une servitude véritable, dans le sens qu'on attache à ce mot, quand il v aurait cependant réellement servitude dans le fait qui la détruirait, dans le eas diamétralement opposé? Lorsqu'nn propriétaire convient avec le voisin qu'il ne bàtira pas sur son terrain, ou qu'il ne bătira pas au delà de telle hauteur, il est bien clair qu'il grève son fonds de la servitude appelée, dans la doctrine, non altius tollendi; mais le voisin n'acquiert pas par là le droit de faire sur son fonds ce que bon lui semblera, car il l'avait déjà, sauf les dispositions relatives à la distance à observer ponr avoir des jonrs libres sur l'héritage d'antrui, et à la plantation des arbres. Ce voisin n'acquiert donc uniquement que le droit de s'opposer à ce que le concédant bâtisse, on bâtisse au delà de la hanteur convenue, mais il aequiert par cela même un droit de servitude sur lni. Le concédant avait auparavant le droit de bâtir, il l'a perdu par la

(t) Code de Hollande, art. 1300 et 1300.

convention; de même le propriétaire supérieur varia le droit de laisser écouler ses caux sur les fonds inférieurs, et il ne l'a plus. Tous deux ont grevé leurs fonds d'une servituale véritable, d'une servitude négative; mais il n'en fast pas conclure que les autres ont affranchi les leurs d'une servitude préexitante.

Dans la bi 1, § 22, ft. de Aqua, etc., que nou avea citée plus baux, le juinconalte dit libro, il est vrai, que c'est nne servisude que la bien, il est vrai, que c'est nne servisude que la nature impose aux fonds inférieurs, et nacter impose aux materies figurdes, cer recivoir let e aux des fonds supérieurs; mais il ne parte réclèment une servisude, le propriétaire supérie réclèment une servisude, le propriétaire supérie arriva mariel Tection appelée confront appelée notion appelée notion in était du prêteur, et appelée action sques pluries (1). Le quelle n'est pas à même une l'action confessione.

Quant à la probibition de pratiquer des jours librres, ou de planter des arbres à une distance moindre que celle qui est preserite par la loi, nous démontrement dans la saite que ce n'est pas là non plus une véritable servitude imposée au la fonde, mais une mesure d'interé général, on mode d'exercice du droit de propriété, pour empédere de naire au voinie. Le droit de propriété propriété de la comment de la comment de la propriété de la comment de la comment de de sa chose ce qu'on cruit devoir en faire, mais aver cette important restriction (qui n'est cependant pas une servitude), pourre qu'on n'en faus pas unu sagre quoisible à autrait (Art. 1532).

147. Ces observations, au surplus, ne nous portent point à rejêter les décominations de serritudes naturelles et de servitudes légales adoptées par le Code; il suffit de bien s'entendre sur le sens que la loi elle-même attache à chacune de ces expressions, relativement aux effets de ces diverses espèces de servitudes.

Nous suivrons donc la division générale du Code.

Aiusi, dans un premier chapitre, nous traiterons de ce qui est relatif aux servitudes dérivant de la situation naturelle des lieux;

Dans un second , des servitudes établies par la loi ;

Et dans un troisième, de celles qui sont établies par le fait de l'homme.

C'est lors de l'explication de ces dernières que nous exposerons les vrais caractères et les effets des servitudes.

448. Il importe toutefois de remarquer que, dans quelques cas, on a sur un fonds un droit qui semble au premier coup d'oui un droit de serritude, et qui cependant n'est pas tel, mais bien un vériable droit de propriéte dels lons les règles sur les servitudes ecsaent d'être applicables, et même quelquefois aussi celles sur la propriété commune ne le sont pas en tout point.

commune ne re tous pas en utot poum.

Sans parfer des mines, dont la propriété est tout à fait distincte de celle de la superficie (a).

Sans parfer des parties par spreseription, ou pout experier, par titre ou par pescription, ou nouter partie du histment (art. 533); ce souter-rain n'est pas possedé à titre de servitude, quand blem néme cetal qui l'a sainia capita le forzis servir à l'usage d'un héritage qu'il posséderait tout couter, counse servit une fosse d'aisance, un puits, une care : c'est une propriété parfaite et touter. Il n'y a non plus, à cet égard, ascuse communauté cutre les deux propriétiers par conseignent il n'y a lient n'à partage ni à liciation, our faire de sur propriéte pour la liciation, our pour faire cesser une faire sur la résiste pas, conseignent il n'y a lient n'à partage ni à liciation, our faire de sur propriétiers par conseignent il n'y a lient n'à partage ni à liciation, our faire de sur propriétiers par conseignent il n'y a lient n'à partage ni à liciation, our faire de sur propriétie cesser une destination de la liciation de la liciation

149. De même, il arrive quelquefois que, dans le partage d'une maison on autre édifice, on convient que la porte d'entrée et l'allée seront commnnes aux copartageants, parce que la construction d'une antre porte et d'une autre allée serait dispendieuse, ou même impraticable : dans ees cas , il y a réellement communauté entre les parties quant à ces objets; et, par exception an principe que nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, nonobstant conventions on dispositions à ce contraires (art. 815), il ne pourra cependant pas l'être dans l'espèce. Il n'y aura pas lien non plus à la licitation forcée, qui est aussi une manière de sortir de l'indivision; car, comme le dit très-bien le jurisconsulte Paul, dans la L. 19, § 1, ff. Communi divid., au sujet de l'en-

<sup>(1)</sup> L. I, 55 2 et 13, ff. de Agna et agno plur, arcend.

<sup>(2)</sup> Føyer tome précident, un 1365.

trée ou vestibule servant à deux habitations: Arbiter communi dividundo invito utrolibet dari non debet, quia qui de vestibulo liceri cogitur, neccesse habet interdum totarum adium pretium facere, si alias aditum non habet.

L'indivision forcée résulte ici de la nature des choses, et il en doit être de même toutes les fois qu'entre deux propriétés et deux établissements principaux, possédés séparément par deux propriétaires, il existe un objet accessoire, une dépendance tellement nécessaire à l'exploitation des denx propriétés principales, que, sans sa possession et jouissance commune, lesdites propriétés principales seraient de nul usage ou d'un usage notablement détériore. Alors , pour ne pas sacrifier le principal à l'accessoire, il n'y a pas lieu à partage ou à licitation forcée de cet accessoire, et les denx propriétaires sont censés demeurer. à eet égard, moins dans une indivision que dans une espèce de servitude réciproque l'un envers l'autre (1). C'est, comme on le voit, une question de fait , subordonuée à la nature de la chose dont le partage serait demandé, à la disposition des lieux et au rôle que jouerait cette chose par rapport à une autre , dont elle ne serait qu'une simple dépendance; en sorte que les principes ci-dessus seraient, selon nons, applicables aussi au cas où il s'agirait d'une cour servant à deux bàtiments contigus ou à plusieurs étages d'un même bâtiment appartenant à divers propriétaires et dont le pen d'étenduc ne permettrait pas la division sans grand dommage pour le défendeur à la demande en partage, qui ue pourrait ainsi se servir qu'avec beaucoup d'incommodité de la partie qui lui écherrait, et quelquefois pas du tout. A plus forte raison, la demande à fin de licitation serait-elle encore plus mal fondée, suivant l'excellent motif exprimé par le jurisconsulte romain. Mais si la cour était spacieuse, que la division pût s'en faire sans dommage grave pour la partie qui ne veut pas y consentir, on serait

(1) Equal Turcis de la como de casasi, ada Odicionhe (122). Basa Copiere, des reprospitations considerant on mobied dit saine à l'explaitation de donc propriétie, que deux d'entre cesalites la punder siparienent, sipalièrest, par en act de partage, que loidit hos mossiles et se insort demererairest loujours indrive instri en deux possessors de con infranç propriétie. Nombatas etté convention, l'an d'est desantale le partege de cen shipte, maissi il a secondo en première instance, en appet de destat la cuer de casattion. dans le cas de la règle Nul ne peut être contraint à rester dans l'indivision.

# CHAPITRE PREMIER.

DES SERVITURES QUI DÉRIVENT DE LA SITUATION DES

# SOMMATRE,

150. Division du chapitre.

150. Ce premier chapitre de la matière comprend trois objets distincts : ce qui concerne les eaux, le bornage, le droit de se elore et celui de parcours.

Ce sera le sujet des trois sections suivantes.

#### SECTION PREMIÈRE

## SOMMULE.

151. Division de la section.

# \$ ter.

- De l'assujettissement des fonds inférieurs, de recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs.
- 152. Texte de l'art. 640.
- Dequelles dispositions du droit romain il a été tiré : à quelles espèces d'raux il s'applique.
   Il ne s'applique pas aux eaux de ménage ou
- de fabrique, ni à celles qui découlent des toits. 155. Le propriétaire supérieur peut retenir les caux
- 155. Le propriétaire supérieur peut rétenir us caux éhez lui.
  156. Quand bien même, en creusant dans son ter-
- rain, il couperait la reine d'eau qui alimente le puits du roisin, celui-ci n'aurait pas d'action contre lui.
- 157. Le propriétaire supérieur peut toujours rele-

Nom forces remarquer que ce s's pas sès paces qu'il fait commen de demance bejapen dans l'abilitation; cer si, che transment de demance bejapen dans l'abilitation; cer si, che transmers, no chaose ensuest que tres la matière d'une action en partigere en l'idiciales, le nomeration, depuirer IIII, s'a paratti appreté acuen chateles, poloque la bil la réquie non arreste comme containe à l'excère polita, ratema que l'indivincion con une control de provise et de difficultés. Un dot du duce creirie que, quincipri à y', cit pas ex de séquilation à ce sujet estre les parties.

nir les eaux quand même l'inférieur en aurait toujours joui, s'il n'y avait constitution

- de servitude.

  158. Il en serait aissi lors même que le propriétaire inférieur aurait pratiqué dans son fonds, de tempe immémorial, un fossé pour recevoir
- les caux.

  159. Les caux pluviales qui coulent sur un chemin
  public appartiennent au premier occupans,
  nonobstant la jouissance même immémoriale qu'en aurait eue le propriétaire infé-
- rieur. 160. Ces principes se modifient dans le cas où il y a
- destination du père de famille.

  161. Le propriétaire inférieur, dans les cas ordinaires, est obligé de souffrir le currement du fossé qui est chez lui, par où s'écoulent les caux du fonds supérieur.
- 462. La prohibition imposée aux propriétaires inférieurs, de rien faire qui empéche l'écoulement des eaux du fonds supérieur, ne s'applique pas aux eaux des fleuves, ricières et tornets: chœun peut se garantir de leurs ratages, en se conformant aux règlements.
- 165. Quid à l'égard des eaux d'un marais?
  164. Le propriétaire supérieur ne peut, sans une constitution de servitude, rien faire qui aggrave la condition du fonds intérieur.
- 465. Il peut néanmoins faire les travaux nécessaires ou même simplement utiles à la culture de son fonds.
- 466. Le propriétaire supérieur ne peut, sans l'assentiment de l'inférieur, diriger sur le fonds de celui-ci l'eau d'une source qui coulait d'un autre côté, ou qu'il vient de découvrir:
- 467. Ni, en convertissant son champ en un étang, faire écouler, pour la vidange de l'étang, les eaux sur les terrains inférieurs, d'une manière différente que par le passé.
  468. Ouand l'un des propriétaires a fait ce qu'il
- ne devait pas faire, l'action est ouverte à l'autre. 160. Celui-ci peut agir, dans l'année, par voie de
- Celui-ci peut agir, dans l'année, par voie complainte.
- Quand l'auteur de l'ouvrage interdit n'est pas comnu, il y a présomption qu'il a été fait par celui à qui il devait profiter.
   Dispositions des lois XIX et XX, ff. de Aqua
- et aque pluv. arcend. tinué.

  172. Comment elles doivent être entendues sous le 190. Le maître du fonds où est la source en conserve
- 172. Comment elles doivent être entendues sous Code. 175. Suite.
- TORE III, EDIT, BELGE, T. V. EDIT. FR.

\$ 11.

- Bu droit de celui qui a une source dans son fonds.

  174. Celui qui a une source dans son fonds peut en
- user à sa volonté.
- 175. Le principe souffre deux exceptions. 176. La première a lieu guand un tiers a acquis
- droit à la source.

  177. Quelle est la durée de la jouissance requise
  pour que ee droit s'acquière par prescrip-
- 178. Aujourd'hui la prescription ne pourrait faire acquérir un droit de puisage.
- 179. La simple jouissance de l'eau pendant trente ans, sans autre fait, ne ferait pas acquérir de droit sur la source: il faudrait pour cela que des travaux eussent été faits pour faciliter le cours et la chute de l'eau dans le fonds inférieur.
- 180. Ces travaux devraient être apparents, et faits par celui qui réclame la servitude.
- 181. Devraient-ils être faits sur le fonds supérieur, ou sur l'un ou l'autre fonds indifféremment?
- 182. En principe, la concession que je fais à l'un d'user de l'eau de ma source, ne m'empèche pas d'en faire une pareille à un autre.
- 183. Décision de la L. IV, ff. de Aqua quotid. et astiva, sur ce point, et dans quel sens elle doit être entendue.
- 183. Celui à qui une prise d'eau a été concédée ne peut, sans l'assentiment du concédant, y faire participer un autre propriétaire, ni en user pour un autre fonds.
- 185. Il n'est pas nécessaire, pour que le droit à la source puisse s'acquérir par prescription, que le fonde qui a joui de l'eau joigne celut dans leavel est la source.
- 186. S'il ne le joint pas, et que le fonds intermédiaire soit à un tiers, il y aura, sur ee dernier, la servitude de conduite d'eau, et sur le premier, la servitude de prise d'eau, et
- 187. La seconde exception apportée au principe a lieu quand la source fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire.
- 488. Mais il est du indemnité au propriétaire de la
- 189. La prescription éteint le droit à l'indemnité, et l'usage à l'eau n'en est pas moins continué.
- Lemaitre du fonds où est la source en conserve la propriélé, nonobstant l'usage des habi tants.

# 50 LIVRE II. — DES BIENS ET DES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ.

 Quoique l'art. 643 ne parle que de l'eau d'une source, sa disposition serait néanmoins applicable à l'eau d'un étang ou d'une mare, nécessaire aux habitants.

#### c III.

# pes caux dépendant du domaine public.

- 192. Quelles sont les eaux dépendant du domaine
- ner sans une concession de l'autorité. 193. La loi du 6 octobre 1791 contenait un principe contraire : le Code a rétabli celui de l'ordonnance de 1669.

public : les particuliers ne peuvent les détour-

- 194. Arrêté du 9 ventose an vz, qui forme la législation sur la matière.
- 195. Formalités à observer, d'après est arrêté, par ceux qui désirent construire une usine sur un cours d'eau.
- 196. Les contraventions audit arrêté sont poursuivies et jugées par voie administrative.
- 197. Les caux qui alimentent les canaux appartiennent aux canaux.
- 198. C'est à l'autorité administrative qu'il appartient de décider si une ririère est, ou non, navigable ou flottable.
- 499. C'est aussi à elle à prononcer toutes les fois que le publie peut être intéressé dans la contestation que fait natire l'établissement d'une usine; mais les tribunaux sont seuls compétents pour prononcer sur les intérêts des ri-
- verains entre eux.

  200. Distinction entre les cours d'eau flottables à
  bûches perdues, et les cours d'eau flottables
  à trains ou radeaux : renvoi.
- 201. Le eurage des premiers est à la charge des propriétaires.
- Ceux-ci peuvent faire servir ces eours d'eau à l'irrigation de leurs propriétés.
   Les rivières navigables ou flottables ne sont
- telles que dans les parties où a lieu la navigation ou la flottaison. 2014. Indication de la théorie, assez abstraite, des

anciens auteurs sur ce qu'on devait entendre par rivière dépendant du domaine public. . S IV.

Be l'usage aux caux qui bordent ou traversent un béritage.

- 205. Texte de l'article 644.
- 206. L'equ courante n'appartient à personne.
- 207. Mais tant que l'eau est dans le fonds où elle a

- sa source, elle n'est point réputée eau courante. 908. Le sol du lit des cours d'eau non dévendant
- du domaine public appartient rependant aux riverains; conséquence. 200. Chaque propriétairs réverain peut faire les
  - Chaque propriétairs riverain peut faire les travaux nécessaires à l'irrigation de sa propriété.
- La loi du 20 août 1791 chargeait les administrations départementales de rechercher les moyens de procurer le libre cours des eaux.
   La loi du 6 octobre 1791 défend à tous riverains d'inonder l'héritage de son voisin.
- Les tribunaux civils servient même compétents pour ordonner la destruction des travaux nuisibles, et statuer sur les dommages-intérits.
- L'un des riverains ns peut, non plus, pratiquer des travaux sur le fonds de l'autre sans l'assentiment de celui-ci.
- 214. En général, les riverains ont des droits égaux sur le cours d'eau.
  215. Le principe et subordonné, dans son application, aux stipulations intervenues entre les
- tion, aux stipulations intercemes entre les intéressés, aux règlements locaux et à l'intérêt de l'agriculture. 216. Texte de l'article 645. 217. La loi 17. ff. de Servit. præd. rust., veut
- que, dans la répartition des eaux courantes entre les corieverains, on ait égard à l'étendue respective des fonds. 218. Le principe touchant la répartition des caux ns s'applique pas seulement aux coriverains entre eux, il s'applique aussi aux proprié-
- taires supérieurs à l'égard des inférieurs.
  219. Les propriétaires d'usines, de moulins, n'ont
  pas tellement droit à l'eau, qu'ils puissent
  en priver totalement les propriétaires supérieurs.
- 220. Quand il s'agit de moulins, les circonstances peucent vouloir le contraire dans l'intérêt
- Un riverain peut renoncer en faveur de son coriverain ou d'un propriétaire inférieur, au droit de prendre l'eau.
- 222. La réserve du droit exclusif de prendre l'eau peut être faite aussi dans la disposition de l'un des deux fonds riverains par leur progriétaire.
- 223. Suite.
- 224. L'un des riverains peut aussi acquérir, par rapport à l'autre, le droit exclusif à l'oau par le moyen de la prescription.

- 225. L'art. 644, dans sa première partie, ne dit pas si le propriétaire ricerain d'un seul côté peut faire servir l'eau à l'exploitation d'une uine, à l'entretien d'un étang, etc.
- 226. Ce droit ne lui est pas accordé dans les principes du Code; mais un riverain peut toutsfois faire dériver l'eau pour l'exercice de certaine profession, comme celle de tanneur,
- de teinturier.

  227. Un riverain peut aussi obtenir de l'administration l'autorisation d'élever une usine et de prendre l'eau nécessaire à son exploitation
- \$228. Quant aux établissements de ce genre qui existaient déjà avant la révolution, en conformité des règlements ou usages locaux, les lois nouvelles n'y ont porté aucune atteinte.
  \$229. Il en est de même des concessions faites pour
- alimenter des étangs, ou si le droit est acquis par la prescription.
- Proposition de diverses questions élevées sur l'art. 644.
- 251. Un riverain ne peut, sans le consentement des autres riverains intéressés, concéder à un tiere une prise d'eau qui pourrait leur préjudicier, ni faire servir l'eau à un autre fonds à lui appartenant qui ne serait pas riverain.
- Mais le droit à la prise d'eau pour ee fonds a pu s'acquérir de diverses manières.
   Dans tous les cas, ceux des intéressés qui
- 255. Dans tous les cas, ceux des intéresses qui auraient consenti à son établissement ne pourraient s'opposer à son exercice.
  254. Quand un fonds riverain est divisé de manière
- que certaines portions n'aboutissent plus au cours d'eau, elles n'en conservent pas moins le droit à l'eau, par une sorte de destination de père de famille.
- 255. Un propriétaire riverain a-t-il le droit de faire servir l'eau aux additions qu'il a faites à son héritage, en en prenant un volume plus considérable que par le passé?
- 236. Le droit accordé à celui dont une eau courante traverse l'héritage, de la faire servir à l'irrigation de son fonde, n'a pas lieu quand cette eau coute dans un canal creusé de main d'homme et appartenant à un autre propriétaire.
- 257. Dans l'état actuel de la législation, il ne peut se servir de l'eau malgré le propriétaire du canal, même en lui offrant une indemnité, encore qu'il n'en résultât pour celui-ci aueun préjudice.
- 258. La législation pourrait être améliorée sur ce

- point, en accordant aux tribunaux le pouvoir que leur attribue l'article 682, relativement à la réclamation d'un passage pour le service d'un fonds qui n'a aucune issue sur la voie publique.
- Le propriétaire dont l'héritage est traversé par le canal peut acquérir droit à l'eau, soit par titre, soit par prescription.
- 240. Le propriétaire de l'usine pout jouir du canal à ilire de servitude, comme à titre de proprièté : dans les anciens principes, il était présumé en être propriétaire, souf preuve contraire; mais il en doit être autrement aujourd'hui, du moins dans les cas qui doivent être juyés d'après le Osigé d'après nois.
- 241. Résumé des droits et des devoirs de l'administration relativement aux cours d'eau.
- 242. Suite.
  - Diverses décisions royales rendues en conformité de ces principes.
     Quand il s'élève une contestation au sujet des
    - eaux, les juges de paix qui en sont saisis caux, les juges du possessoire doirent s'abstenir de prononcer sur ce qui touche le fond du droit.
- 451. Nous traiterons, dans un premier paragraphe, de l'assijettissement des fonds inférieurs à recevoir les eaux pluviales et de source qui déeoulent naturellement des fouds supérieurs:
- Dans un second, du droit qu'a celui dans le fonds duquel se trouve une source, d'en user à sa volonté:
  - Dans un troisième, des eaux dépendant du domaine publie ;
  - Enfin dans un quatrième, de l'usage aux eaux qui bordent ou traverseut un héritage.

#### Cler.

- De l'assujettissement des fonds inférieurs à recevoir les esus pluviales et de source qui découlent naturetiement des fonds supérieurs.
- 152. Suivant l'art. 640 (1), e les fonds infè-
- rieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus
  élevés , à recevoir les eaux qui en découlent
  naturellement sans que la main de l'homme y
- ait contribué.
   Le propriétaire inférieur ne peut point éle-
- e ver de digues qui empêchent cet écoulee ment.
- (I) Code de Rollande, art. 673.

- Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
- 155. Ces dispositions sont puisées dans le titre dn Digeste, de Aqua et aqua pluvia arcenda, que nons aurons sonvent occasion de citer (1),
- Elles sont non-seulement applicables aux simples eaux pluviales, et à celles qui découlent des terres par infiltration, ou qui proviennent de la fonte des neiges, mais encore aux eaux de source, dont la direction et l'immission dans le fonds inférieur est l'ouvrage de la nature ou du temps.
- 154. Mais elles ne le sont point aux eanx de ménage, do fabrique ou antres semblables, ni même à celles qui déconlent des toits ; car il y a là le fait de l'homme. L'article 681 (2) yeut que tont propriétaire établisse des toits de manière que les eaux coulent sur son terrain, ou sur la voie publique, sans pouvoir les faire verser sur le fonds de sonvoisin, parce qu'elles y occasionneraient en effet des dégradations.
- 155. Comme ces dispositions sont généralement portées en faveur du propriétaire du fonds supérienr, il peut retenir les eaux pour en user à sa volonté, quand bien même elles ne lui seraient d'ancune utilité : il ne ferait en cela qu'user du droit de propriété.
- 456. Et quand bien même en crensant dans son fonds, en y faisant des travaux, des plantations, ou des extractions de matières, il couperait ou intercenterait la veine d'eau souterraine qui alimenterait le puits on la eiterne du propriétaire inférieur, celui-ci n'aurait pas pour cela une action contre lui, car il n'aurait fait qu'un acto de propriété (s).
- 457. Ces principes sont applicables anx caux plaviales et antres semblables, quoique le propriétaire du fonds inférieur en cût toujours joui,

- s'il n'y avait un titre constitutif de servitude qui lui donnăt le droit de les prendre à la sortie du fonds supérieur.
- 158. Il serait même indifférent que ce dernier eût pratiqué dans son fonds un fossé, ou eut fait tout autre ouvrage pour recevoir les eaux et les diriger ebez lui : la prescription ne sanrait avoir lieu à l'égard des simples eaux pluviales. ou antres semblables. On doit supposer que si le propriétaire ne les a pas retenues , c'est parce qu'alors elles lui étaient inntiles : il n'a fait ou nser d'une pure faculté (4) ; e'était aussi une tolérance de sa part, que d'en laisser jouir le propriétaire inférieur : or , d'après l'article 2232 , les actes de pure faculté, ainsi que ceux de simple tolérance, ne sanraient fonder ni possession ni preseription, comme nous l'enseigne Dumonlin avec son énergie accontumée (s) : In actibus qui dependent a libera facultate unius qui potest facere rel non, abstinentia vel observantia certi et determinati modi, quantumeunque diurna, non censetur implicars contrarium usum, nec inducit desuctudinem , vel prascriptionem ad alium madum utendi.

Autre chose sont les facultés ou les droits résultant des contrats ou antres engagements ; si on ne les exerce pas dans le délai déterminé par la loi, alors il y a prescription.

- 159. Ce que nous venons de dire est applieable aussi aux eaux pluviales qui coulent sur un chemin public : le propriétaire supérieur peut les détourner et les prendre exclusivement, encore que le propriétaire inférieur en eut usé de tout temps , parce qu'il n'est également censé en avoir joui que par snite de la faculté qu'avait le premier d'en nser on de n'en pas nser (s).
- M. Pardessus lo décide comme nous, maia avec cette restriction : Pourvu , dit-il , que l'administration chargée de la police locale n'en ait fait la concession à personne (1).
- (1) On peut somi consulter les titres de Aqua quotidiana et astira : de Fonte, et de Servitatibus pradueum rusticorum. (2) Code de Bollande, art. 700. liv. 1, chap. 68. (3) Capolla, Tract. de Serv. prad. rustic., cap. 4, no 52, et
- sequent., édit. de 1739; et Donod, des Prescriptions, part. 1, clup. 12. 30 édit. Foyes soni la L. Flomieum, 5 item uideanur, ff. de Damno infecto; L. Proculus, in princip. eodem tit. ; et L. I, 5 denique, ff. de Aqua et aqua pleria arcenda.
- (4) Carpella, Ioc. cit.; Bretonnier sur Henrys, Liv. IV, question 189; arrêt du 10 juillet 1619, cité par Bardet, tome L,
- (3 Sur l'art. Let de la Conteme de Paris, glos. 4, uº 13. (6) Arrêt du 3 avril 1710, cité par Douod, loc. est.
- (7) Traité des servitudes , un 79, de l'édition Barnan. Cet auteur s'appuie du seuliment de Boutarie, Traité des Drosts seisevrieux, idit de 1781, page 566; et de Julien, sur le Statet de Procence, lome I, page 306

Nous ne croyons même pas que cette restriction soit admissible : les eaux pluviales sont au premier occupant, et par droit de nature et par la disposition du droit civil; conséquemment l'administration ne doit point pouvoir en priver eeux à qui elles appartiennent. La modification apportée par M. Pardessus ne devrait s'appliquer qu'aux eaux déconlant d'une fontaine publique ou d'une source située dans un lieu appartenant à la commune : dans ce cas, nous concevons trèsbien que l'administration dispose des eaux suivant le parti qui lui paraltra le plus avantageux. sans qu'on pnisse pour cela lui reprocher de nuire aux droits de tel ou tel particulier, car personne n'en a réellement en pareil cas, à moins encore qu'on n'en eût acquis par titre ou prescription; mais dans les cas ordinaires de simples eaux pluviales , l'administration ne peut, par des motifs de préférence ou autres, en disposer an préjudice de celui à qui le droit commun les attribue; et si elle le faisait, le propriétaire lésé dans ses droits pourrait incontestablement se nourvoir . même devaut les tribunaux.

160. Si le propriétaire de deux fonds contigus, dans le plus élevé desquels existerait un fossé bien marqué pour conduire an fonds inférieur les eaux pluviales qui coulent dans le premier ou dans le ehemin qui l'avoisine, ce qui se voit souvent gnand l'un de ces fonds est une terre ou nne vigne, et l'autre un pré ou un jardin, ou même quand ce sout deux parties de pré; si, disons-nous, le propriétaire de ces héritages disposait de l'un d'eux, sans que le contrat contint aucune convention relative à la jouissance des eaux, d'après l'art. 694 il y aurait servitude établie au profit du fonds inférieur, et le fonds supérieur devrait continuer le passage des eaux selon le mode usité au jour du contrat, c'est-à-dire en totalité ou en partie, suivant la manière dont en usait alors le disposant : il y antait là destination du père de famille (art. 692 et 695) (1), car le fossé serait un signe de servitade apparente (article 689) (1), et la servitude serait réellement continue (quoiqu'il ne pleuve pas touiours). puisque le fait actuel de l'homme ne scrait pas nécessaire pour son exercice (art. 688) (s), Or la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes : et comme il ne serait pas douteux qu'un titre constitutif d'une pareille servitude ne dût être exécuté, nous en concluons que la disposition pure et simple de l'un des denx fonds doit, dans l'espèce , faire maintenir les choses dans leur premier état. Alors il y anra réellement servitudo de conduite d'eau.

161. Le propriétaire inférieur, avons-nons dit, est obligé de recevoir les eaux qui découlent naturellement du fonds supérieur, sans que la main de l'homme y ait contribné ; il est mêmo obligé, lorsque le fossé qui se trouve dans son fonds ou sur la limite pour les recevoir est comblé de manière qu'elles refluent dans le fonds supérieur. ou de nettoyer le fossé, ou de souffrir du moins que le propriétaire de ce dernier fonds le nettoie (4). Comme, en sens inverse, si la dieue qui se trouvait dans le fonds supérieur a été renversée, et que par là l'eau soit devenne plus dommageable au propriétaire inférieur, celui-ci pent se faire antoriser à rétablir la digue à ses frais, s'il n'en résulte aucun dommage pour le propriétaire supérieur (s).

162. La prohibition imposée an propriétaire inférieur de rien faire qui puisse empêcher l'éconlement des eaux du fonds supérieur, ne s'applique point aux eaux des fleuves et des rivières. Chaeun peut, en se conformant d'ailleurs aux règlements. garantir ses propriétés par des digues ou antres travaux, quand même ces ouvrages feraient refluer les eaux sur les riverains opposés on inférieurs; car ils peuvent en faire autant de leur côté (6).

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 747.

<sup>(2)</sup> Ibid., art. 723.

<sup>(3)</sup> Usid., art. 724.

<sup>(4)</sup> C'est la décision des 55 1 et 6 de la L. 2 , ff. de Ayun et aque plurier arcender. M. Pardessus, contre l'avis de M. Delvinevert et la décision de la loi romaina, met les frais de curage à la charge du propriétaire inférieur, quoiqu'il pe seit pas dans la nature des servatudes que le propriétaire du fonde assujetti sost temu de fuire , mais bieu de souffeir ou de

ne pas faire. Il invoque à l'appui de son opinion les SS 2 et 4 de la méme loi, qui, dans ce système, seraicul contraires ang paragraphes précités, mais qui, bien interprétés, sont parfaitement dans le même sena.

<sup>(5)</sup> Telle est la décision du 5 3 de cette même lois mais Paul, qui en est l'anteur, la donne comme fondée plutôt ann l'équité que sur les principes pars du droit.

<sup>6:</sup> L. mic., ff. de Ripe mun.; et arrêt de la cour d'Aix . du 10 mai 1813. (Sirey, 1814, II, 9.)

Il en est de même, et par les mêmes motifa, à l'égard de l'eau des torrents et des petites rivières, pourvu qu'on n'obstrue pas leur lit ou eours urdinaire, mais qu'on se borne simplement à se

garantir.

Le taut néanmains à la charge de se conformer aux règlements sur le cours des eaux.

465. S'Il s'aginsait d'un marain dant les eaux stagnantes, augmentées par les plaies un la fonte den néges, se répandraient dans le champ d'un particulier, celui-ci n'aurnit pas le droit de fire des travaux puns s'en granafir de manière que le rellux des caux, ainsi contenues, pôt nuire, ou le rellux des caux, ainsi contenues, pôt nuire, ou le rellux des caux, ainsi contenues, pôt nuire, que le rellux des caux, ainsi contenues, pôt nuire, que le rellux des caux, ainsi not aucunt aux fina de maria par le particular de maria par le contenue de la contenue d

164. Le propriétaire supérieur ne peut, de son côté, sans une constitution de servitude, rien faire qui aggrave la condition du propriétaire inférieur. (Art. 640.)

Ainsi, il no possi pratiquere sur son fonds des courrages qui changarcient l'immission naturello des esser dans le fonds inférieur, soit en les rassenblans sur su cell point es neur donnant de la sorte un écusiement plus rapide et propre en conscieuence à certainer les sables, les terres, le gravier, dans ce fonds, soit en dirigeant sur un point de ce mente fonds un lieu plus grand volume d'ean que celui qu'il aurait reçu sans les travaux (à).

163. Mais il a le druit de faire ceux qui sont nécessaires, on même simplement utiles à la culture de son héritage, comme les sillons dans une terre ensemencéo (2).

Il pourrait aussi, en plantant sa terre en vigne, on en fainant nu pré, pratiquer les fossée on biefa nécessaires à l'assainissement de la vigne un à l'irrigation du pré. La loi 1, § å, fin é Arqua et aque plur . arcend., l'anterise à en pratiquer, non pas dans le but de faire deriver, par ce moyen, les caux aur le fossé 'u viosini, mais pour assainir les caux aur le fossé 'uviosin, mais pour assainir

le sien et le cultiver : Sie enim debere quem meliorem agrum facere, ne vicini deleriorem

L'intérêt de l'agriculture ne permettrait pas , en effet, que l'on s'attachit rigoureusement à la lettre de l'article 640, quand il n'assnicttit les fonds inférieurs envers ceux qui sont plus élevés, à ne recevair que les eaux qui en découlent naturollement, sans que la main de l'hommo y ait contribué : autrement le propriétaire d'uno terre labourable ne pourrait l'eusemencer, ou du mnins le faire avec succès, faute de pouvoir y tracer les silluns qui, dans la plupart des terres à ble, sont nécessaires pour prévenir les effets des pluies et l'hamidité du terrain. Il ne pourrait non plus faire de sa terre une vigne, puisqu'une vigne veut être plantée de manière que les caux n'v séjnument jamais; et pour cela il faut des fossés ou de profonds sillons. Et quand même il forait dans la partie inférieure de sa terre ou de sa vigne un fassé pour y ramasser les eaux (4), il serait encore en contravention à la disposition de notre article, entendu à la lettre, vu que le dégorgement de ce fossé sur le fonds infériour ne serait pas un écoulement naturel, sans que la main de l'humme v eut contribué, l'immission des eaux ayant lieu par un point, tandis que sans les sillons ou le fossé l'eau eût coulé indistinctement à la surface du fonds et partout où elle aurait trouvé une issue. Mais une telle interprétation serait destructivo de toute ameliaration dans l'agriculture; elle serait contraire à l'esprit de la loi de la matière, comme à celui du la loi romaine, qui en est le type, et qui, taut en eonsacrant le principe tel que nous le voyons dans l'article que nous expliquons, y apportait néanmoins les tempéraments réclamés par l'intérêt général ot l'équité. On doit donc s'attacher spéeialement au point de savuir si les sillons ou fossés pratiques par le propriétaire supérieur sunt nécessaires, ou mêmo simplement utiles au mode de culture adopté par lui : dans le cas où ils ne tendraient pas à ce but, le propriétaire inférieur, à qui ils nuiraient par l'immission trop aboudante des caux sur un même point, aurait droit de s'en plaindre et de les faire supprimer.

<sup>(1)</sup> L. 1 (2) If. de Agra et apres plor accend. (2) Bol., 5 L.

<sup>3</sup> that, \$3 at 5.

<sup>(4)</sup> Comme semble le vaut-ir le § 5 de la L. I, ff. de Ayun et avont alor, arcend.

166. Il pourrait également se plaindre si le propriétaire supérieur changeait la direction d'une source qui coulait d'aberd sur un autre fonds à lui appartenant, ou sur le fouds d'un tiers, pour la faire couler sur le sien : l'ordre naturel et primitif de l'écoulement de cette eau se trouverait, en effet, interverti par la main de l'homme, et l'ou serait dans le cas de la prohibition de la loi. Ou y serait sussi, selou nous, coutre l'opinion de M. Pardessus, uº 82 de sou Traité, si l'ou faisait couler, sans titre, les eaux d'une fontaine nouvellement ouverte, et dont l'ouverture aurait été faite par des travaux de main d'homme; car évidemment l'immission des eaux ne serait point l'onvrage de la nature scule, comme le veut l'article 640, pour que le propriétaire inférieur soit sans droit à se plaindre.

407. Cest par les mêmes motifs que nous ne creyons pas, coutre l'opinion du même auteur (nº 80), qu' no propriétaire, en couversissant sou champ en us étang, pôt, sans titre ou saus acquisition du droit par prescription, faire écouler les caux de l'étang sur les fonds inférieurs. Nous nous sommes déjà expliqué sur ce point au tome précédent, n° 4292.

S'il y avait déjà un ruisseau, qui se trouverait aujonrd'hni alimenter l'étang, les eaux de décharge pourraieut sans doute continuer de s'écouler par le caual du ruisseau tracé sur les fonds iuférieurs, et même le propriétaire pourrait également les y faire écouler toutes quand il pêcherait ou dessécherait l'étaug, pourvu eucore qu'elles ne fussent pas plus incommodes aux propriétaires inférieurs qu'elles ne l'étaient avant la construction ; mais s'il s'agissait d'un étang , comme ou en voit en si grand nombre, alimenté seulement par les pluies, les infiltrations, la fonte des neiges, ou quelques sources souterraines, notre décision première serait applicable, parce qu'il y aurait là neuvel œuvre capable de nuire aux voisins.

468. Ainsi, quand le propriétaire du fonds inférieur a élevé des digues ou fait d'autres ouvrages pour empêcher l'écoulement naturel des eaux, ou quand le propriétaire supérieur les fait écouler par le moyen de quelques travaux qui n'étaient pas uécessaires ou utiles à la culture du sieu, il y a lieu à l'action pour faire rétablir les eboses dans leur premier état.

469. La partie lésée, ainsi troublée daus sa jouissance, peut inteuter la complaiute devaut le juge de paix, pourvu qu'elle agisse dans l'année du trouble. (Art. 23. Cod. de procéd.)

Plus tard, l'action devrait être portée an tribunal de première instance. Elle ne serait plus simplement possessoire, elle tomberait sur le fouds du droit.

1700, Quand l'auteur de l'ouvrage fais, sois use le flos flosse supériere, sois sur le fonds supériere, sois sur le fonds sinférieur, au mépris des règles que nous avons exany de rotracer, u'est pas consus, celai qui devait en protiter doit naturellement être réputé l'avoir fait nou ourdenné, suivant l'alaga le fect, cui prodest. Mais s'îl est prouvé que l'ouvrage est le fait d'un autre, dons le proprietiere à qui il profiteriar in est par responsable, celui-ci a'est tenu que d'en coulirie la destrucción (s).

176. Si Fourzage a été fait publiquement, au vu et au su du propriétaire qui avait le droit de s'y opporer, et qui ne l'a toutefois pas expressiment autorie, le loss 160 et 20. H. de Agua et aquue plurie arcrade, décident qu'il ne peut plus è ne plainder : unui secu mêmes lois, ni aucuno antre, ne déterminent un laps de temps quelcoque parle aleque loss allence devrait être connidéré comme une approbation définitire et irrivocable.

472. Il est clair uéannoira que lorsque c'esta le propriétaire de flonts supérieur qui fait es fait faire los travaux qui ne deviseur pas avoir leu d'appet les principes du d'enté comma, c'est une servicule qu'il a ainsi imposée de sa propre autorité ne fouds inférieur. Ce d'est plus 1s imple charge naturelle, confirmée par la loi : c'est une viriable servicules établié par le fait de l'homme, et qui conséquemment, à défant de litre, ne moyen de la preservicion sa laquelle suppose une noissance painblée de la part du maitre de fonds positionne que par le

(1) L. 6, 5 7, ff. de Apos et aque plus. arcend.

qui l'exerce, et uno connaissance faeile de son exercice de la part du maître du fonds sur lequel elle est exercée (art. 2229). Le propriétaire inférieur peut donc incontestablement agir dans les trente ans pour faire détruire les travaux, tant qu'on no lui opposera pas une approbation expresso constitutivo de la servitude. Encore une fois, les servitudes ne s'établisent taeitement qu'avec le secours de la prescription ; c'était le laps de temps déterminé par la loi qui est tout à la fois la preuve et la sanction de la volonté de la partie intéressée à s'opposer à leur exercice.

173. Mais quand e'est le propriétaire du fonds nférieur qui a fait les travaux propres à l'affranchissement de la servitude naturello et légale de recovoir les caux du fonds supérieur, ne peut-on pas dire que lo silence du propriétaire de ce fonds, qui les connaissait, est uno véritable romiso do eette espèce de servitude, et conséquemment que cette remise suffit par elle-même, sans avoir besoin d'être pronvée et confirmée par le temps nécessaire à la prescription; que seulement les juges ont le pouvoir d'en apprécier le mérite suivant les eirconstances (1).

D'après nos principes sur la matière, nous voyons plutôt, dans ee cas, une servitudo établio sur le fonds supérieur, qui est ainsi sorti du droit commun au moyon des travanx, que nous ne voyons une véritable remise de servitudo au profit du fonds inférieur. Mais qu'importe après tont? En admettant que ee soit une remise de servitude, il n'en faut pas moins, pour qu'on puisse la reconnaître d'une manière positive, qu'il se soit écoulé lo temps nécessaire à la prescription depuis que les travaux contraires à son excrcicc ont été faits : c'est la disposition formelle des articles 606 et 607 (2), qui supposent bien anssi que celui coutre qui la prescription est invoquée a connu ces travaux, et qui n'inférent néanmoins la remiso de la servitude continue, que do son silence pendant trente ans, à compter du jour où il a été fait un acte contraire à l'exereice du droit Jui-mêmo.

175. La première, e'est lorsqu'un tiers a ac-La secondo, lorsque eette source fournit anx

5 II.

Du droit qu'a celui qui a dans son fonds une source, d'en

servir à l'irrigation de son fonds, la combler même, s'd juge qu'elle lui est inutile on nuisible. La pro-

priété lni en appartient : c'est une partie inté-

Tel est le principe ; mais il reçoit deux excep-

174. Celui qui a une source dans son fonds

user 4 sa volonte.

peut en user à sa volonté. (Art. 641) (s). Ainsi, il peut en faire des réservoirs, la faire

grante de son béritage.

quis droit à la source ( ibid.);

tions.

habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire. (Art. 643) (4).

176. Le tiors peut avoir droit à la sonree, ou par l'effet d'un titre, ou de la destination du père de famillo qui en tient liou dans les cas déterminés par la loi, ou par l'effet de la prescription. (Art. 641-692-693.)

C'est généralement la servitude de prise d'eau, ou bien celle de puisage.

177. La prescription peut avoir licu quand il s'agit d'une prise d'eau vivo, à la différence du cas où il ne s'agit que d'eaux plaviales ou autres de même nature, parce que généralement l'eau d'uno source est plus précieuse, et conséquemment qu'on ne suppose pas que c'a po être par pure toléranee de la part du propriétaire supérieur, que eclui-ci a laissé le propriétaire inféricur en jouir librement; comme on suppose, quand il n'est question quo d'eaux pluviales, que, s'il ne les a pas prises lui-même, c'est qu'elles lui étaient alors inutiles, ne faisant en cola qu'nn acte de pure faculté.

Mais la prescription ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l'espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des travanx apparents destinés à faciliter la ehute

<sup>(1)</sup> C'est, en effet, re qu'enseque M Favard, Repertoire, vo Serritude, sect. I. 5 Let, et sect. 3-10. (2) Gode de Bollande, art. SH et 846.

<sup>(3)</sup> Code de Hollande, art. 674. (4) thid., art. 673.

et lo cours de l'eau dans sa propriété. (Article 642) (1).

L'interruption de jouissance n'est rien autre chose ici que l'interruption de possession, c'està-dire la privation, pendant l'an et jour, de la jouissance de l'eau, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers : c'est l'interruption naturelle de prescription (Art. 2245) (2).

Comme il s'agit ici de la prescription ordinaire, elle ne conrrait pas contre les mineurs et les interdits, ui dans les antres cas exceptés par la loi , suivant ce que nous expliquerons au chapitre III.

478. Il est clair anssi, d'après les conditions exigées pour qu'elle paisse s'acquérir au profit du tiers, que celui-ci ne pourrait l'invoquer ponr un simple droit de puisage : ce serait là une servitude discontinue (art. 688), et les servitudes de cette espèce ne s'acquièrent plus anjourd'hui par prescription ; sans préjudice toutefois de celle qui aurait déjà été acquise par la possession, lors de la publication de la loi sur les Servitudes, dans les pays où elle pouvait s'acquérir de cette manière (art. 691); ce qui a dù être rare, parce que le puisage à la fontaine ou au puits d'autrui est ordinairement l'effet d'une pure tolérance de la part du propriétaire , un acte de familiarité et de bon voisinage, mais enfin ce qui a pu avoir lien dans quelunes cas.

179. Il ne suffirait pas, d'après l'art. 642, ponr que le tiers pût acquérir droit à la source par le moyen de la prescription, qu'il en cut joni librement et publiquement pendant trente ans et plus, parce que le propriétaire de la sonree, à qui les eaux étaient peut-être inutiles, les lui aurait laissé prendre à la sortie de son fonds, ou même dans l'intérieur; bien mieux, les travaux que ce propriétaire y aurait faits pour faciliter leur sortie, comme un fossé, un canal, un aqueduc, etc., ne seraient nou plus d'aucune eonsidération : il faut que ce soit le propriétaire inférienr ou son auteur qui les ait faits, et par conséquent qu'il le prouve, en cas de contes-

tation. Tant que cette preuve n'est pas administrée, la loi suppose avec raison que sa jouissance n'a été que l'effet d'une pure tolérance de la nart. du maltre de la sonrce, qui n'avait alors pas besoin des caux, et qui n'a fait les travaux que pour l'assainissement de son héritage (s).

180. Il faut aussi que ces travaux soient apparents, et qu'ils aient été destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans le fonds inférienr : et ce n'est que depnis leur achèvement complet que commence à courir la prescription. D'où il suit généralement que des conduits sonterrains, des tuyanx enfouis dans la terre, ne rempliraient pas la condition voulue par la loi, quand même ils existeraient de temps immémorial; car ils seraient déponryus du caractère exigé par elle, qui est d'être apparents, afin que la possession on jouissance soit publique, condition essentielle à la possession ponr pouvoir fonder la prescription. (Art. 2229.)

Nons disons généralement, car, si le propriétaire de la source avait pu facilement connaître ces conduits, parce qu'ils se manifestaient, par exemple, par des regards, l'ouverture d'un canal donnant sur son terrain, etc., on ne voit pas pourquoi la loi, qui admet la prescription de la propriété même d'un souterrain sous le bătiment d'autrui, ou de toute autre portion du bătiment (art. 553), et qui suppose, d'après cela, que la possession a pu en être paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire (article 2220), n'admettrait pas celle d'un simple droit de servitude en pareil cas. Si, quand il s'agit d'un souterrain, la possession peut être publique dans le sens de la loi, c'est-à-dire susceptible d'être connue ab adversario, de même les travaux, dans notre espèce, ont pu être apparents dans le même sens ; ils ont pn aussi être connus du propriétaire de la source. Ce sera au juge à estimer, par un rapport d'experts, on, encore mienx, par nne descente de lieux, si, en effet, ils ont eu ce caractère; mais, dans le doute, il ne doit pas balancer à rejeter la prescription.

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 675. (2) Ibid., art. 2013.

<sup>(3)</sup> En ne faisant pas usage d'une esu courante qui traverse son héritage, un propriétaire ne donne pas au propriétaire

inférieur la possession exclusive, à titre de propriété ou de servitude, du volume entier des caux. (Cour de cassation de Belgione, 15 février 1836, Jurisprudence de Beloioue, 1836, 1, 272.1

481. Il s'est élevé sur ce sujet une question vivement controversée, celle de avoir si les travaux faits par le tiers doivent l'avoir été sur le fonds supérieur, ou bien s'il suffit qu'ils l'aient été sur le sien.

D'abord, on tombe généralement d'accord que le vœu de la loi est parfaitement rémpii quand ils l'ont été par lui sur le fonds où est la source : la divergence d'opinion n'existe que sur le point de savoir s'il suffit qu'ils l'aient été sur le fonds inférieur, ou nartout ailleurs.

Carpolla (s) décide qu'ils doivent être fais sur lo fond supérieur. Il fut les avoir fais, déi-d, jure serrissie, puisqu'il à spis de l'acquisition de la serviside. Or, d'icuna-nous, pest-on précendre que le propriétaire inférieur les a fais jure sersistée quand la les a fais sur son fonds 11 a agi seulement jure dominif, puisqu'en général clament faire ser non terrain ce que bon lai semble; et en agissant sinsi, il o à pas possédé pour cels quelque chos ne le fonds du voisin. Poss ne veyous pas ce qu'on peut répondre de Poss ne veyous pas ce qu'on peut répondre de

eoncluant à ce raisonnement. En thèse générale, celui-ci n'avait pas même le droit de s'y opposer, sauf à lui à retenir chez lui les eaux comme il l'anrait entendu : mais c'est même parce que cela n'est pas toujours possible, parce que d'ailleurs ce scrait fort génant quand les caux ne seraient pas utiles à l'espèce de culture sdoptée ; enfin parce que ce sersit lni enlever le bénéfice de la loi, qui lui permet de les laisser couler naturellement sur le fonds inférieur, et transformer ainsi cette faculté en une charge, qu'on peut sontenir que tel n'est pas l'esprit de l'art. 642. Il peut, dira-t-on, signifier, tous les vingt-neuf ans, un acte de protestation contre les travaux, acte par lequel il attesters que ce n'est que par pure faculté s'il ne change pas le cours de sa source, et par pure tolérance s'il en laisse jouir le propriétaire inférieur ; mais on lui impose ainsi une charge, et mille circonstances peuvent faire qu'il néglige de signifier cette protestation. Il peut, en outre, fort bien ignorer les travaux pratiqués dans le fonds du tiers, si ce fonds est clos de murs, on s'il n'est pas contigu, mais séparé du sien par un chemin public ou un autre fonds, eirconstance qui n'empêcherait pas plus l'acquisition du droit par la prescription que par titre, si d'ailleurs toutes les conditions voulues par la loi se rencontraient : car elle ne dit pas qu'il n'y a que le propriétaire touchant immédiatement le fonds où est la source qui puisse y acquérir un droit : elle dit seulement que le propriétaire du fonds inférieur peut l'scquérir de cette manière ; ce qui est bien différent. D'silleurs les partisans de l'opinion contraire en tombent eux-mêmes d'accord. Il est hien vrai qu'ils subordonnent la question de prescription à l'application du droit commun, et pour cela qu'ils exigent que la jouissance, an moven des travaux, ait été publique; mais c'est précisément parce qu'il y surait souvent difficulté sur ce point. que le législateur a voulu, pour la prévenir, que les traveux fussent apparents : or ils n'ont roellement point ce caractère à l'égard du propriétaire supérieur quand ils ne sont faits que dans un fonds

on il n'a pas le droit d'entrer pour les inspecter. On peut enfin ajouter qu'il semble bien, d'après la rédaction de l'art. 642, que les travanx doivent effectivement être faits sur le fonds supérieur, puisqu'ils doivent être destinés à faciliter la chute et le cours de l'ean dans la propriété du tiers; car si elle sort du premier fonds sans le secours d'aucuns travaux pratiqués par ce tiers sur ee même fonds, c'est qu'elle a un conrs naturel ou dirigé par le propriétaire supérieur : conséquemment on ne peut pas dire que les travaux faits aur le fonds inférienr facilitent son conrs dans ce fonds, pnisqu'il existe déià sans cux, ni qu'ils y facilitent sa chute, dans le cas encore où il y a chute, puisqu'elle s'opère par sa sortie du fonds supérienr. Ces travaux ne pourrsient faciliter que la réception et le cours de l'eau dans le fonds inférieur : quent à sa chute. encore une fois, elle est déjà opérée des que l'eau touche à ce dernier fonds. Il est donc plus vrait de dire que, par les travaux faits chez lui, le propriétaire inférieur ne possède l'eau que chez lui ; or les principes de la matière veulent qu'il ait au moins une possession quelconque dans le fonds supérieur, puisque c'est sur ce fonds qu'il prétend avoir acquis la servitude. Là, nous le croyons du moins, s'applique parfaitement l'adage de droit : Tantum prescriptum, quantum possessum.

On objecte qu'il s'est élevé sur ce point uno discussion à la section de législation du tribu-

<sup>(1)</sup> Tract. 2 de Servit pred rustic., cap. 4, nº 37.

nat (1), de laquelle, dit-on, il résulte elairement qu'on a entendu que l'article 642 serait applicable, soit que les travaux aient été faits sur le fonds inférieur ou autre lieu, ou sur le fonds où est la source, et que e'est pour cela que la rédaction primitive du projet de loi, qui portait les mots travaux extérieurs, a été changée, pour y substituer ceux-ci : travaux apparents, que l'on voit dans le Code. Nous avons lu attentivement cette discussion, et nous avouerons que nous avons été bien plus touché de la force des raisonnements de sa première partie, qui sent dans le seus de notro opinion, que de la solidité de ceux qu'on a présentés dans le sens contraire. Snr quoi repose, par exemple, la distinction suivante?

Ceux qui pensent, au contraire, que les ou vrages extérieurs dont parle l'art. 642 sont et
 doivent être des ouvrages faits par le proprié-

taire inférieur dans son propre fonds, répondent
 qu'il faut distinguer entre les servitudes qui

qu'il faut distinguer entre les servitudes qui
 dérivent de la situation des lieux et celles pro venant du fait de l'homme. Ces dernières sont

l'objet du chap. Ill; et il est bors de douteque
 le propriétaire inférieur ne pourrait établir à

e son profit une servitude sur le fonds supérieur, e sans un ouvrage fait et terminé sur le même

fonds, et tendant évidemment à l'acquisition
 de cette même servitude. Mais cette espèce est
 physiquement différente de celle dont il c'arit

absolument différente de celle dont il s'agit
 dans l'art. 642. Cet article n'appartient point
 au chapitre III, qui a pour titre : Des Servitudes

citablies par le fait de l'homme. Il appartient
au prenier, intitulé : Des Servitudes qui déricent de la situation des lieux. Dans le cas de

l'article 642, le propriétaire inférieur tient sa jouissance du bienfait de la nature, et non d'une convention expresse ou tacite entre lui

et le propriétaire supérieur. Si le propriétaire supérieur laisse passer le long intervalle de

trente ans sans troubler cette jouissance, il est
censé ratifier l'ouvrage de la nature, etc.
Sans donte l'art. 612 n'est nos sans la rubrique

Sans doute l'art. 612 n'est pas sons la rubrique des servitudes établies par le fait de l'honme; unais est-ce uue raison pour dire qu'il ne statue pas sur ces mêmes servitudes? Nullement, puisqu'il parle formellement du droit à la source qu'un

(f) W. Favard, qui ed d'un avis contraire au nôtre, nimi que M. Debincoret el phoicura autra juricomolica, la rap-

tiers pourrait avoir aequis par titre ou par preseription. Or, nierait-on, lorsque c'est par titre que le droit a été acquis, que c'est une véritable servitude établie par le fait de l'homme ? Peut-on même prétendre, quand e'est par prescription, que ce n'est pas non plus une servitude tacitement imposée par l'homme? Qu'importe, après cela, la place qu'occupe cet article ; c'est fort indifférent. Le droit réclamé par le tiers n'en est pas moins une véritable servitude conventionnelle. résultant d'un assentiment tacite, ou, mieux encore, supposé formel, mais dont l'aete est adiré, Le droit de disposer de la source appartenait, par la nature et la loi, au propriétaire du fonds où elle se tronve, et conséquemment ce ne peut pas être par l'effet de la nature scule, comme on le dit dans l'argumentation ci-dessus, que cette source appartient maintenant su propriétaire du fonds inférieur; ce ne peut être que par l'effet d'un assentiment exprés on tacite, en d'antres termes, en l'absence d'un titre, par l'effet de la prescription. On en convient d'ailleurs. C'est done une véritable prise d'eau dans le fonds d'autrui , conséquemment une véritable servitude établie par le fait de l'hommo, puisque désormais le fonds supérieur est sorti du droit commun, n'ayant plus la jouissance exclusive de l'eau, qu'il avait auparavant.

Ce ne serait done que pour les eaux courantes, pour celles-là seulement dont la propriété n'appartient même pas à celui dont elles bordent ou traversent l'béritage, qu'il faudrait que les travaux fussent faits dans le fonds supérieur; maia précisément la loi ne statue rien à cet égard ; elle ne parle des travaux que relativement aux eaux d'une source située dans un fonds, saus toutefois que nous entendions dire par là qu'il ne serait pas necessaire, pour acquerir droit aux premières par le moyen de la prescription, que les travaux fussent faits sur le fonds supérieur; car les principes sont les mêmes dans un cas comme dans l'autre, puisque daus tous deux il s'agit toujoura de la servitude de prise d'eau, qui n'est établie ni par la nature ni par la loi. Ainsi cette distinction est tout à fait elsimérique, et elle est même réduite au néant par ceux qui la font, puisqu'ils conviennent que le droit à l'eau no peut, à defaut

porte en entier dant son Erpertoire, at nect Servelude, sect. 2, 5 l.

60

de titre, résulter que d'nne jonissance de trente ans ; ce qui prouve bien évidemment que ce n'est pas la nature seule ni la loi qui consacrent ce droit, mais bien le fait de l'homme, son assentiment au moins tacite. Nous ajouterons que le changement de rédaction du projet, la substitution des mots ouvrages apparents aux mots ouprages extérieurs, ne contredit en rien notre interprétation : car ces dernières expressions n'auraient pas signifié davantage que les ouvrages devaient être nécessairement faits sur le fonds snpérieur, peut-être moins eucore, puisqu'on aurait pn les entendre aussi d'ouvrages faits à l'extérieur de ce fonds : mais les premières rendent mieux la pensée de la loi, attendu qu'ils comprennent aussi les travaux faits dans l'intérieur de la terre, et qui s'annonceraient cependant par des signes visibles, comme des regards, l'onverture d'un canal, d'un aquedne, etc. Tel a été le motif de ce changement de rédaction, et

non celui qu'on lui prête. Il existe, au surplus, sur cette question, dont l'importance et la difficulté serviront d'excuse à la longueur des développements dans lesquels nous avons jugé ntile d'entrer, un arrêt de cassation (i) qui l'a décidée absolument dans notre sens. Cet arrêt n'avait pas même à statuer précisement sur le point dout il s'agit, mais bien senlement sur nn jugement qui avait admis en droit la prescription fondée sur la possession immémoriale, quoiqu'il ne fût pas reconnu en fait que le propriétaire inférienr eut pratiqué des onvrages destines à faciliter le cours de l'eau dans sa propriété; néanmoins la cour suprême, voulant apparemment exprimer aussi sa doctrime sur le point en question, quoiqu'il ne fût pas spécialement l'objet du procès, a décidé :

- e Vu les articles 641 et 644 du Code civil;
- Attendu que l'écoulement des eaux d'une
   source d'nn héritage supérieur sur le terrain
- inférieur ne peut constituer une servitude au
- profit du propriétaire de ce terrain; que cepen dant le jugement attaqué a jugé qu'il suffisait
- dant le jugement attaqué a jngé qu'il suffisait
  de l'existence de cet écoulement pendant un
  temps immémorial pour faire acquérir la pos-
- (t) Do 23 and1 1812. (Sirey, 1812, 1, 330.)
- (2) C'est aussi la decusion de M. Favard, Repertoire, vo Sernitude, sect. 2, § 1.
- gitude, sect. 2, 5 t.

  (3) La L. 2, 5 l, ff. de Servit. præd. rust., porte pareille-

- session de ces canx au propriétaire inférieur;
   Qu'à cette errenr il en a été ajouté une autro
  - non moins grave, en décidant, contrairement
     à la disposition de l'article 642 du Code civil,
- e qui n'a fait que consacrer les anciens principes e en cette matière, qu'il n'y avait pas lieu à
- c examiner si les ouvertures par où s'éconlaient les eaux avaient été pratiquées par le proprié-
- taire du fonds inférieur on par celui de l'hé-
- ritage supérieur, tandis que ce n'est que de l'existence de ces ouvrages, de la part du pro-
- priétaire inférieur, sur le fonds du proprié-
- taire de la source, que pent naltre la servitude
   sur son héritage, et par suite la prescription
   et l'action possessoire;
- La cour casse et annule le jngement du tribunal de Fougères, du 5 juin 1810. »

182. Quand j'ai concédé à un de mes voisins une prise d'eau à ma source, ou que je la lui ai laissé acquérir par la prescription, je ne me suis pas par là interdit le droit d'en user moi-même ponr les besoins de mon fonds (s); car je n'ai point perdu le droit de propriété sur la source : je me suis sculement interdit de rien faire qui put nuire à l'exercice de la servitade ; conségnemment, en nsant modérément de l'eau, le voisin, quand bien même il se trouverait en avoir un peu moins que par le passé, ne serait pas fondé à se plaindre. Il n'en scrait toutefois pas ainsi du cas où je changerais le mode de culture de mon fonds, que j'en ferais, par exemple, un pré, et que j'absorberais la totalité ou presque totalité de l'eau, de manière que le voisin n'en aurait plus, ou n'en aurait qu'infiniment moins qu'il en avait d'abord : ce serait blesser la disposition de l'article 701, qui ne permet pas que l'on rende illasoire le droit de servitude.

485. La L. 4, ff. de Agua quotid. et estira, dit que, quoique j'aie céde à l'un de mes voisins une prise d'eau dans mon fonds, rien ne m'empêche d'en céder encore une parcille à un autre (\*), et que si les concessionnaires ne s'accordent pas sur la répartition des eaux, il y aura lien à en

ment que la servitude de prise d'ean et celle de passage peuvent être constituées au profit de plusieurs, pour être exercées par le même endroit; qu'elle peut l'être, en outre, se décersis disfez rel beris agen decetur. règler la distribution indiciairement. Le jurisconsulte, qui n'exige point, pour cette seconde concession, l'assentiment du premier concessionuaire, se décide ainsi par assimilation de la ceszion de la prise d'eau à celle de la servitude do passage, laquelle, dit-il, n'empêche nas d'en constituer de nouvelles sur le même chemin. On peut très-hien contester la justesse de cette assimilation dans le cas où la source ne serait pas assez abondante pour fournir aux besoins de tous les concessionnaires, car alors la division des eanx nuirait évidemment an premier; ce qui u'est nas quand il ne s'agit que d'un droit de passage, pnisqu'il sera toujours entier ponr chacun d'eux, fussent-ils cent, Aussi Godefroi, dans ses notes sur cette loi, en restreint-il judicieusement l'application an cas où la source suffirait aux besoins des deux fonds, attendu que le concédant ne peut rien faire qui nuise aux droits du premier concessionnaire (1).

Cela est si vrai que, d'après la loi 8, ff. de Aqua et aqua pluv. arcend., il fant, pour établir valablement une aervitude de prise d'eau. uon-seulement l'assentiment du propriétaire où est la sonree ou le cours d'eau, mais encore celni des tiers qui ont déjà acquis l'usage à l'eau, puisque leurs droits devant être altérés par la seconde concession, il est do tonte raison qu'elle n'ait nos lien sans leur consentement. Cette loi offre ainsi une opposition, au moins apparente, avec la première citée, qui n'exige pas, pour que le propriétaire du fonds pnisse faire cette nouvelle concession, l'assentiment du premier concessionnaire. Mais on les concilie facilement en supposant que, dans celle-ci, le jurisconsulte statuc sur le cas où l'eau soffirait aux besoins de tous deux', et que, dans l'autre loi, il règle le cas contraire. Ces mots : Nec immerito, cum enim minuitur jus corum (quibus servitus aqua debebatur) consequens fuit exquiri an consentiant , indiquent bien clairement que l'eau, dans l'espèce, ue suffit pas aux besoins de tous; autrement il serait faux de dire que les droits des premièrs concessionnaires seraient diminués par de nouDans ces cas il y a done fien de considères l'empir du tire constituit, qual s'éc le mode et l'Pétendu de jouisance acquise par ce tire on par la prescription; el fon ne doit jumais perdre de vue que si, d'une part, le propriétaire de la cource ou de cour d'eau n'alies pas son droit de propriété à l'eau en en accordant l'anage à un tier, d'autre part, la ne peut nei faire qui dinsique excellèment le droit qu'il a concédé, ou le rende plus incommonde. (Art. 701) (arrede plus incommonde. (Art. 7

184. En sens inverse, la servitude n'étant tablié que pour les bessins ou l'utilité du fonda dominant, le propriétaire de ce fonds no pourrait, sans le consentents du matter de l'Bristage assujetti, concéder, même sur le casal ou foudpartiqué cher lui, une pries d'eau les utient (a), ni même user de l'eau pour en autre fonds on pour une autre partie de fonds dominant que celui ou celle pour luquelle la servitude a été établie (a).

485. Nou avons dit que, pour acqueir la servicude de prise d'eus dans l'Éériage d'autria, il il rèat pas nécessaire de joindre inmediatement le fonds, parce qu'en effect chai que l'on possible non test pas moins réprieur par sa position à celai oi est la source, quoiqui l'en soit séparé par su chemin ou un autre fonds (1) mais on sent qu'il faut pour cela obtenir de l'autorité l'autorité l'autorité d'entre de l'entre de l'entre de l'entre de des l'entre de l

186. Dans ce dernier cas, il y aura servitude de prise d'eau sur le fonds supéricur et servitudo de conduite d'eau, aquarductus, sur le fonds intermédiaire; et le propriétaire de ce dernier fonds u'aura pas le dorit, sans une concession particulière du maître de l'héritage assigtuti (a), de so servir par celui de l'héritage assigtuti (a), de so servir

velles concessions, car l'exercice des servitudes prédiales est toujours mesuré sur les besoins du fonda dominant.

<sup>(1)</sup> Capolla le dit assoi, Treet. 2 de Prad. rust., cap.4, nº 11. (2) Code de Bollande, art. 739. (3) Capolla, Traet. 2 de Servit. pend. rust., cap. 4, nº 11,

<sup>(3)</sup> Carpolla, Tract. 2 de Servit. pend. rust., cap. 4, nº 11, qui se l'oode sur la loi 24, fl. de Serv. pend. rust., ci après citée.
(4) L. 24, fl. de Servit pend. rust.

<sup>(3)</sup> Foyer MN. Favard, vo Servitades, sect. 2, 5 L, et Par-

desso, qui le récident pareithment ainsi.

(6) Il faut le consentessent de ce deruier, prinque la servitode qu'il a imposée à son fonds a'est que pour les beseins de celui de concessionasire, et non pour que ce concessionasire vende l'aus ou en dissone d'aue autre massier.

de l'eau qui coule chez loi , sauf le cas où , comme nous venons do le dire, l'eau sulfirait aux deux fonds, et que le propriétaire de l'hériage assujetti lui ferait lui-même nne concession particulière, cas dans lequel la volonté de ce propriétairo serait suffante.

- Si, dana l'hypothèse où le concessionaire servit égalence i proprietaire di fond internéditire, il dispossi de l'un des deux héritages, sans que l'acte confint aueux convention relative à cette conduite d'est, elle confinerait d'exister activement ou passirement en favenr du fonda siléné ou sur le fonda aliené (art. 1894 (1)); et de ce moment commencerait une nouvelle servitudo, car apparatual i à cre existin pass ur le fonda interméditire, d'après la règle : Res ma nemini servit inter servicione servicio de l'acte d'est passire d'est passire de l'acte d'est passire d'est passi
- 487. La seconde exeption apportée au principe que celui qui a une source dans son fonds a le droit d'en user à sa volonté, c'est, comme en l'a dis, lorique cette source fournit aux habitants d'une commune, village on lameau, l'ean qui leur est nécessaire; dans ce cas, le propriétaire n'en peut changer le cours. (Artiele 645.)
- Il n'est pas lessoin de l'hire remarquer que cette exception est finchée sur ce grand principe, a que reserption est finchée sur ce grand principe, a que c'écted à l'instéré do les convenances particulières doivent cécted à l'instéré à général; suns in net même plusieurs particulières n'auraient-lis pas le droit de réclamer les saux, en en offrant le prix, de quelque utilié qu'elles leur pussent être. Le droit de propriétés ne féctis qu'en faveur d'une collecte du propriété ne féctis qu'en faveur d'une collecte de propriétés ne féctis qu'en faveur d'une collecte son hauseux et cancer fluir il pur cete, qu'elle leur soit nécessaire : c'est la condition exigée par la lei.
- 188. Mais comme personne ne pent être dépouillé de sou droit, même pour cause d'utilité publique, sans une juste et préalable indemnité (art. 545), si les habitants n'ont pas acquis, par titre ou par prescription, l'usage à l'eau, le
  - (I) Code de Hellande, art. 748.
- (2) Ces principes out été consacrés par arrêt de cassation du 10 juillet 1821, en sojet de l'indemnité pour droit de passage dons le cas de l'art. 682. La cour a pensé que posique le passage était da, étant absolument nécessaire es fonds, il no évejupait plus catre, les parties que de la question d'indemnité, les pait plus catre, les parties que de la question d'indemnité, les

- propriétaire peut en réclamer unc, qui est réglée par experts (art. 645), si elle ne peut l'être à l'amiable.
- 180. La prescription n'a pas pour objet, comme on le voir, de faire acquirer aux labitants la jonissance de l'eau, ou de la leur faire concerver, poisqu'ils you dorbit par le suid effet de la disposition de la loi, misi bien seulement de la disposition de la loi, misi bien seulement de la Bibert de la prestation de l'indemnité. Or le droit à cette indemnité étant acquis au propriétaire de jour ou les habilitants out fait usage de sa source, ou du jour du règlement, sil y en a cut un, il se prescrip par treus aux, à partir de l'une ou de l'autre de ces ápoques, appare qu'il le « algui lacies que d'une crèance, et conséquemment de la prescription à l'effet de so libérer (s).
- 490. Le propriétaire, as surplus, conserve la propriété de la source, et il peut, aonobaism l'indemnité qui lui aurait été payée, en user, à ce titre, pour ses hecoins personnels et l'utilité de son fonds, à la charge néamonisa de ne pas muire à l'usage des habitants, qui passe avant tout.
- 1911. Quoique l'article 645 ne parie que de l'enu d'une source nécessire sus habitants d'un commune, village on hances, ili "en faut pas concure que sa disposition n'est applicable qu'anx caux qui ont an cours, et qu'elle ne le serni point à l'égard d'une cierne cu d'une fostaire, d'une mure co d'un étang, dont l'eu, ainsi quo le voit en hancoup d'endrist, leur serait nécessire ; par application de l'article 545, et même de l'article 645, il eu serait do même que pour l'ens d'une source qui a un cours marqué.

# \$ 111.

Des eaux dépendent du domaine public.

192. Pour faire une juste application des articles 644 et 645 (a), il convient de retracer les

conséquent que de la perscription à l'effet de se libérar, laquelle avait de connencer son cours su jour ob le passage avait été cerref. Cet avrêt est rapporté en entire, voce tous les faits de le cause, so Bulletta civil, à su doite, et su Répyrioire de N. Fayard, v Serviciandes, section 2,5 %.

rd, vo Servitudes, section 2, § 7. (3) Code de Hollande, art. 676 et 677. règles générales relatives aux caux dépendant du domaine public, afin de connaître quels sont les cours d'eau que les propriétaires ne peuvent, sans une concession de l'autorité, faire servir, soit à l'Exploitation des montins ou soutre unines, soit à l'irrigation de leurs propriétés, et quels sont par conséquent cœux qu'ils peuvent utiliser sans cette concession.

Suivan l'article 528, les fleuves et rivières aurigables on the dépendance du domaine public , comme on l'a vu au tous précèdent ; cu conseigneme, les particleurs n'y peavent, en général, faire aucuse price d'ean. La anaigation est conseiléd à la prospérité d'un État, et les nombreuses price d'ean que, sans de rigles positives è est égard, es premetarisent les particuliers, lui porteraient une atteinte préjodiciable.

4955. L'article de la sext. 1<sup>et</sup> du titre I de la ide de 38 espetime et 6 cectobre 1791, uniconnaissant ce grand principe d'ordre public, avait enbannoiss permis aux riversina de faire des prises d'esu dans les fleuvres on rivières movigables par le Code civil (art. Cál-), qui a résubil celte du par le Code civil (art. Cál-), qui a résubil celte du par le Code civil (art. Cál-), qui a résubil celte du par le Rimar d'Arria, parque l'infiniré de la navigation a para, avec raison, d'un ordre supérieur à Celtal de sontrieullers.

194. L'article 41 du même titre de l'ordonnance fait toutefois exception en faveur des propriétaires qui ont acquis sur les caux des droits fondes en titre et possession valables. Ces diverses dispositions se trouvent répétées et consacrées, en général (1), par un arrêté du Directoiro exécutif, du 9 ventôse an vi, concernant les mesures ponr assurer le libre cours des rivières et canaux navigables et flottables, et qui fixe les principes sur les constructions faites ou à faire sur les rivières et canque. Comme il forme une espèce de Code sur la matière, en ce qu'il remet en vigneur les dispositions de l'ordonnance de 1669, relatives à ces constructions, et qu'il rappelle les lois postérieures qui s'y rattacheut, nous croyons utile de le rapporter.

(1) Nous disons en gelafral, parce que l'arrêté dont il va être parlé n's maintens que les droits fondés en titre, sans Le Directoire exécutif, vu, 4° les artielcs 42, 45 et 45 de l'ordounance des eaux et forêts du mois d'août 1669, portant : Nul, soit propriétaire, soit engagiste, no

pourra faire monlins, batardeaux, écluses. e gords, pertuis, murs, plants d'arbres, amas de pierres, de terre et de fascines, ni autres édifices ou empêchements nuisibles au cours e de l'eau dans les flenves et rivières navigables ou flottables, ni même v icter aucunes ors dures . immondices , ou les amasser sur les quais et rivages, à peine d'amendes arbitraires. « Enjoignons à toutes personnes de les ôter dans trois mois du jour de la publication des présentes ; et si aucuns se trouvent subsister après ce temps, voulons qu'ils soient incessamment diés aux frais et dépeus de ceux qui les auront e faits, on causés, sous peine de 500 livres e d'amendo, tant contro les particuliers que contre les fonctionnaires publics qui auront uégligé de le faire (art. 42);

Ceux qui ont fait bătir des moelins, écloses, vannes, gords et autres édifices dans l'étenda des fleuves et rivières narigables et flottables, sans en avoir obtens la permission de nous ou de nos prédécesseurs, seront teuss de les démoir, sinon ils lo seront à leurs frais et dépens (art. 45);

Défendons à toutes personnes de détourner l'eau des rivières natigables et flottables, od d'en altérer ou affaiblir le cours par tranchées, fossés et cananx, à peine, contre les contrevenants, d'être puius commo usurpateurs et le caboses réparées à leurs dépens. > (Article 44.)

c 2º L'article 2 de la loi des 22 novembre et 4º d'écembre 1700, relativo aux domaines pationoux, portant que les fleuves et rivières navigables, les rivages, lais, relais de la mer, et, en général, toutes les portions du territoires national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme dépendances du domaine public;

c 3º Le chapitre VI de la loi eu forme d'instruction, des 12-20 août 1790, qui charge les administrations de département de rechercher et d'indiquer les moyens de procurer le libre cours

faire exception pour ceux qui no l'étaient que ser la pos-

des eaux, d'empécher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses des mooilins, et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières, de diriger enfu, autant qu'il sera possible, toute les eaux de leur territoire vers un but d'utilité générale, d'après les principes d'irrigation;

i. 4º L'article. 10 de sitre III de la loi des 16-24-soit 1790, sur l'organisation judiciaire, qui charge les juges de paix de comaltre, entre particuliers, sons appel jusqu'à la valeur de 50 livres, et à charge d'appel à quelque valeur que la demande paisse moster..., des entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés commises pendant l'année:

« 5º L'artiele 4 de la 1º section du titre I de la bi des 28 septembre et 6 octobre 1791, sur la police rurale, portant que nul ne peut se prétendre propriétaire des eanx d'un fleuve ou d'une rivière navisable ou flottable ;

e 6º Les articles 15 et 16 de la même loi, portant :

Personne ne pourra inonder l'héritage de
 son voisiu, ni lui transmettre volontairement les
 eaux d'une rivière nuisible, sous peine de

« payer le dommage et une amende qui ne « pourra excéder la somme du dédommage-

e ment;

Les propriétaires ou fermiers des moulins
 ou usines construits ou à construire seront ga rants de tous dommages que les eaux pour raient eauser aux chemins ou aux propriétés
 voisines par la trop grande élévation du déver-

e soir ou autrement; ils seront forcés de tenir e les eaux à une hauteur qui ne nuise à pere sonne, et qui sera fixée par l'administration du

sonne, et qui sera fixée par l'administration du
 distriet : en cas de contravention, la peine
 sera une amende qui ne pourra excéder la

somme du dédommagement ; >
 La loi du 21 septembre 1791 , portant que,
inserià ce qu'il en ait été autrement ordonné.

 La loi du 21 séptembre 1/91, portant que, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, les lois non abrogées serout provisoirement exéeutées;

« Considérant qu'au mépris des lois ei-desaus, les rivières narigables et Bottables, les canax d'irrigation et de desséebement, tant publics que privés, sout, dans la plupart des départements de la république, obstrués par des batardeaux, écluses, gords, pertuis, murs, chaussées, plants

d'arbres, fascines, plotis, flets dormant et à mailles ferrés, reservoir, engian permanents, etc.; que de la résultent non-sculement l'inoduction des terres riveraines et l'interraption de la navigation, mais l'atterrisement même des rivières et cansun navigables, dont le fond, enablé ou envasé, r'élère dans une proportion de l'interraption de la rivière et cansun navigables, dont le fond, enablé ou envasé, r'élère dans une proportion de la rivière de la riviè

« Considérant que, pour assurer à la république les vantages qu'elle tieut de la nature et de sa position entre l'Océan, la Médisterance, et les grandes chaînes de montagnes d'où partent mane foule de fleuves et de rivières secondaires, il ne s'agit que de rappeler aux autorités constituées et aux citoyens les lois existantes sur cette matière:

« Et en vertu de l'article 144 de la constitution, ordonne que les lois ci-dessus transcrites seront exécutées selon leur forme et teneur, et en conséquence.

· Arrête ce qui suit :

Art. 1er. « Dans le mois de la publication du présent arrêté, chaque administration dépar-

tementale nommera un on plusieurs ingénieurs
 et nn ou plusieurs propriétaires, pour, dans
 les deux mois suivants, procéder, dans toute

 l'étendue de son arrondissement, à la visite de toutes les rivières navigables et flottables, de

tous les canaux d'irrigation et de desséehement généraux, et en dresser procès-verbal à l'effet

de constater:
4 Les ponts, chaussées, digues, écluses,
moulins, usiues, plantations utiles à la navi-

e gation, à l'industrie, an desséehement ou à

e 2º Les établissements de ee geure, les ba tardeaux, les pilotis, gords, pertuis, murs,
 amas de pierres ou de terres, fascines, peche-

e ries, filets dormants et à mailles ferrées, résere voirs, engins permanents, et tous antres em-

pêchements nuisibles au cours de l'eau.

Art. 2. « Copie de ce procès-verbal sera en-

voyée au ministère de l'intérieur.

Art. 5. « Les administratious départementales enjoindront à tous propriétaires d'écluses, cusines, ponts, batardeux, etc., de faire con-naître leur titre de propriété, et., à cet effet, d'en déposer des copies authentiques aux secterairas des administrations municipales, qui les trassmettront aux administrations départementales.

mentales.

Art. 4. « Les administrations départementales d'esseront m état séparé de tontes les usines, monlins, chaussées, etc., reconnus dangereux ou misibles à la navigation, an libre cours des caux, au dessechement et à l'irrigation des terres, mais dont la propriété sera fondée en étires.

Art. 5. « Elles ordonneront la destruction, dans « le mois, de tous ceux de ces établissements « qui ne se trouveront pas fondés en titres, ou « qui n'auront d'antres titres que des conecssions « féodales abolies.

Art. 6. « Le dichi prescrit par l'article prècédent pourra être prorogé jusques et compris « lée ad d'obstacles reconnus invincibles par les « administrations centrale», la destruction n'é-« tant pas opérée par le propriétaire, sera faite « à ses frais et à la diligence du commissaire du d'Directoire récentif prés chaque administration

centrale.
Art. 7. « Ne pourront néanmoins les administrations centrales ordonner la destruction des
chausces, gords, monlins, naines, etc., qu'nn
mois après en voir avert les administrations
centrales des départements inférieurs et supérieurs atinés sur le cours des fleuves on rivières,
afin que celle-ci fassent leurs dispositions eu

conséquence.
 Art. 8. . Les administrations centrales des départements inférieurs et supérieurs qui auront
sajet de craindre cette destruetion en préviendront sur-le-champ le ministre de l'Intérieur,
qui ponrra, s'il y a lieu, suspendre l'exécution
de l'arrêté par l'equé elle laura été ordonnée.

de l'arrêté par lequel elle aura été ordonnée. Art. 9. « Il est enjoint aux administrations centrales et municipales, et au commissaire du Directoire exécutif établi prés d'elles, de veiller avec la plus sévère exactitude à ce qu'il ne soit établi par la suite aueun pont, aucune chaussée permanente ou mobile, aucune écluse

TORE III. FOIT. BPLCE, - T. V. FOIT. FR.

ou usine, aucun batzrdeau, moulin, digue on antre obstacle quelconque an libre cours des caux dans les rivières navigables et flottables, dans les eananx d'irrigation ou de desséchements généraux, asnen a voir préalablement obtenu la permission de l'administration centrale, et sans

pouvoirexeéderle niveau qui anraété déterminé. Art. 10. « lis veilleront pareillement à ec que null ne détourue le cours des eaux des rivières et canaux navigables ou flottables, et ny fasse des prises d'eau ou saignées pour l'irrigation des terres, qu'après y avoir été autorisé par l'administration ceutrale, et sans pouvoir excéder le niveau qui ainra été déterminé.

Art. 11. a Les propriétaires de canaux de classichement spariadiers oud fringation ayant che cet effet les mêmes droits que la nation, il a cet effet les mêmes droits que la nation, il elle un estréarré de se peuvroir en junice réglée ; pour oblenir la démoltion de tontes unines, coltuse, bastardeurs, pécheries, groits, plantations d'arbres, filest dormants on à mailles ferrées, réservoirs, engina, la voirs, abreuvoirs, priess d'ean, et genéralement de tonte construction minible au libre cours des eaux

et non fondée en droit.

Art. 42. « Il est défendu aux administrations 
ununicipales de consentir à aucun établissement 
de ce genre dans les eauaux de desséchements, 
d'irrigation ou de navigation appartenant aux 
communes, sans l'antorisation formelle et préalable des administrations cerutales.

Art. 15. « Il n'est rien innové à ce qui s'est e pratiqué jusqu'à présent dans les canaux artis ficiels qui sont ouverts directement à la mer, et dans ceux qui servent à la fabrication des sels. Art. 14. « Le présent artefé sera imprient est Bulletin des Lois, et proclamé dans les commentes où les administrations centrales iuseront

cette mesure nécessaire on ntile. »

195. D'après cet arrêté, dit M. Favard, au mot Courad eau, toute personne qui deix former un établissement de la nature de ceax énoncés dans Fart. 9, doit remettre au departement du lieu de l'établissement projeté. Le préfe tordonne le renvoi au maire de la comman pour avoir son avis sur les couvenances locales et l'intérêt des propriétaires. Le maire perud des étapel de sur propriétaires. Le maire prend a cet gard le sur propriétaires. Le maire prend a cet gard le sur les couvenances locales et l'intérêt des propriétaires. Le maire prend a cet gard le sur les controlles de la controlle de la contro

sures qui lui sont prescrites pour obtenir tous les renseignements convensbles, et mettre les intéressés à même de former leurs réclamations. C'est après toutes ees formalités , et un avis motivé du préfet, que le ministre de l'intérieur soumet au roi, s'il y a lieu, la demande dont il s'agit.

- 196. Toute contravention à cet arrêté du 9 ventôse an vi est constatée et poursuivie par l'autorité administrative, suivant les dispositions formelles de la loi du 9 floréal an x (1).
- 197. Toutes les caux qui slimentent les canaux appartienment sux causux, sans qu'on puisse les en détourner, à moins de concession, toujours révocable (2).
- 198. C'est à l'autorité administrative qu'il appartient de décider si une rivière est ou non navigable ou flottable; par consequent c'est à elle à accorder, s'il y s lieu, la concession de prise d'eau ; mais une fois la concession faite, les difficultés qui peuvent s'élever entre divers concessionnsires ou riverains sont du ressort des tribunaux, surtout quand il s'agit d'actions possessoires (3).
  - 199. C'est anssi à l'autorité administrative à prononcer toutes les fois que le public peut être intéressé dans la contestation, sous le rapport, soit de la salubrité, soit de l'établissement ou de la conservation d'usines nécessaires ou utiles à une province, à un pays quelconque, comme aussi à veiller à ce que les caux d'une usine soient à une hauteur telle qu'elles ne puissent nuire à personne; mais les tribunsux civils senls sont compétents pour prononcer sur les contestations concernant les intérêts des propriétaires riversins entre eux (4).
  - 200. Quant anx cours d'eau simplement flottables, on s vu su tome précédent, nº 1109 (298), relativement aux droits de péche, que l'on doit distinguer entre les cours d'eau flottables avec

- trains ou radeaux, et eeux qui ne sont simplement flottables qu'à bilches perdues; que dans les premiers , la pêche ne peut svoir lien qu'en vertu d'une concession, mais qu'elle a lieu librement dans les seconds au profit des riverains. L'avis du conseil d'État du 21 février 1822, rapporté à l'eudroit précité, ne laisse auenn doute sur la justesse de cette distinction,
- Elle ne peut être toutefois fondée que sur ce que, parmi ces divers eours d'cau, les uns sont considérés comme des dépendances du domaine public, et non les autres (s). Dans ces derniers. les propriétaires riverains ne sont assujettis qu'à livrer passage, dans le temps du flot, aux ouvriers du commerce de bois, chargés de diriger les bûches flottables et de repêcher les bûches submergées; tandis que si le cours d'eau est flottable sur train ou radeau, il entre dans le domaine public, et les propriétaires riverains sont tenus de livrer le marchenied, conformémeut à l'art. 650 du Code.
- 201. D'où il suit encore que le curage et l'entretien des cours d'eau seulement flottables à bûches perdues, sont, comme celui des autres petites rivières et ruisseaux, à la charge des propriétaires riverains (6); au lieu que le curage et l'entretien des rivières flottables sur trains ou radeaux sont à la charge de l'État, comme dépendance du domaine public.
  - 202. Enfin les riversins de ces derniers cours d'eau ne peuvent les faire servir à l'irrigation de leurs propriétés ; tandis qu'ils peuvent employer les sutres à ect usage (art. 644), sauf, pour la construction des usines ou autres établissements de ce genre, à se conformer aux dispositions précitées.
  - 205. Au surplus, les rivières navigables ou flottables ne sont telles que dans les parties où la navigation on la flottaison peut avoir lieu : dès lors, elles ne font partie du domaine public que dans ces endroits (1); et dans les autres, les ri-

<sup>(1)</sup> Foyes an Répertoire de M. Favard, act. Cours d'ean, divier 1908, et de 11 soût 1811, rapportés par Sirey, tome XVI, port. 11, page 309 et 391. verses décissens qui ont states conformément à ces principes. (2) Dieret da 12 fevrier 1813, Bulletin, nº 2862. (5) Foyes M. Favard, Réportoire, art. Cours d'eau, no 1. (3) Foyes le décret du 10 novembre 1808, rapporté par (6) Foyes la lei de 14 floréal au xi, concernant le curage

Serce, 1617, part. 11, page 26. (4) Foyrs, sur ces différents points, les décrets du 22 jan-

des petites rivières

<sup>(7)</sup> M. Favord, Reportsies, vo Servitudes, sect. 1.

verains peuvent les faire servir à l'irrigation de leurs propriétés; sauf à l'autorité à remonter le point de départ, afin d'empêcher une trop grande déperdition du volume d'eau.

204. Les anciens anteurs (s) faisaient, d'après le droit romain, plusieurs distinctions dont voici la principale : si la rivière est navigable ou en rend nne antre navigable, il n'est pas permis d'y faire des prises d'eau ; mais on le peut si elle n'est point navigable et si elle n'en rend pas une autre navigable. An moyen de la prohibition de faire des prises d'ean dans les rivières simplement flottables, ces distinctions sont, en général, sans objet, et elles scraient d'ailleurs d'une difficile application; ear ce sont, comme le dit ce proverbe bien vulgaire, les petites rivières qui forment les grandes. C'est enfin à l'autorité à les prohiber, même dans les endroits où les rivières navigables ou flottables ne le sont pas encore, si elle juge que le volume de l'eau puisse en être altéré d'une manière préjudiciable à la navigation on à la flottaison.

CIV.

De l'usage aux eaux qui bordent ou traversent un héritage.

205. On vient de voir quelles sont les eaux qui dépendent du domaine public, et que, pour cette raison, les partienliers ne peuvent faire servir à l'irrigation de leura propriétés, sans une conecssion de l'autorité.

Quant aux cours d'eau qui ne sont point une dépendance du domaine publie, les propriétaires riverains peuvent les faire servir à l'irrigation de leurs héritages, et même à d'antres usages encore,

- sous les limitations qui seront déduites ci-après : « Celui dont la propriété borde une cau cou-
- « rante, autre que eelle qui est déclarée dépen-« dance du domaine public par l'art. 558, au titre de la Distinction des biens, peut s'en
- « servir à son passage, pour l'irrigation de ses · propriétés.
- · Celui dont cette eau traverse l'héritage peut « même en user daus l'intervalle qu'elle y par-« court, mais à la charge de la rendre, à la sortie
- (1) Notamment Bartole, sur la L. 2, ff. de Flominib., etapris

lui Carpolla, Treet. de Serrit. pred. rust., cap. 4, no 30 et seg.

e de ses fonds, à son cours ordinaire. > (Arti-

206. Les eaux de cette espèce, aqua profluens, n'appartiennent, à proprement parler, à personne; elles sont, comme élément, au nombre des choses communes, et deviennent, à ce titre, la propriété du premier occupant, sous l'observation tontefois des lois qui règlent la manière d'en jonir. (Art. 714.)

207. Ces eaux différent, sous ce rapport, de celles d'une source, qui, tant qu'elles sont encore dans le fonds où est la source, ou dans les fonds inférieura qui pourraient y avoir acquis des droits. appartiennent réclicment aux propriétaires de ces mêmes héritages (art. 641 et 642), mais qui deviennent aussi des eaux conrantes, aqua profluens. dès qu'elles en sont sorties.

208. Toutefois, le sol sur lequel coulent ces cours d'eau est la propriété des riverains, puisque, d'après l'art. 561, les îles, îlots et atterrissements qui s'y forment leur appartiennent (a); ce qui ne serait pas si ee sol devait être considéré comme une propriété publique ou communale. Peu importe que, dans le eas où une rivière, même non navigable ni flottable, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent le lit abandonné, chaeun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé ; car ils ne le recoivent de la loi qu'à titre d'indemnité (ibid.); c'est là une disposition de pure équité, une simple modification du principe, qui ne le combat nnllement. En sorte que si, par l'effet du temps ou de quelque événement de force majeure, le lit d'un ruisseau se tronvait desséché, les propriétaires riverains se le partageraient comme ils feraient à l'égard d'une île ou d'un atterrissement.

209. Puisque chaque propriétaire riverain d'un cours d'eau non dépendant du domaine public, peut le faire servir à l'irrigation de sa propriété, il s'ensuit qu'il pent, par ecla même, faire tont ce qui est nécessaire pour cet objet. Ainsi, il

(2) Føyer tome précédent, no 1232 (421).

peut pratiquer dans le cours d'eau des aignées ou rigules pour litte dévier l'eau dans on fonds. Il peut assaé dablir un barrage, une écluse ou tout antre ouvrage d'art, pour provuers à l'on un cabassement propre à la faire refluer dans le fonds, à le charge per lui-channoirs de se conformer aux réglements, qui ne permettent par d'arrêter le cours de l'eau de manière à la faire refluer dans les héritages aupérieurs contre le ceré des provideixies.

- 210. La loi du 12 aout 1701, sanctionnée le 20, charge les administrations départementales de rechercher les moyens de procurer le libre cours des caus, d'empecher que les prairies ne soiens submergées par la truy grande élévation des éclauses des moulles, et par les autres courages d'art établis sur les rivières; de diriger enfin, autrant que pomble, tottes les caus de leur territoire vers un but d'utilité genérale, d'après les principes de l'irrigation.
- 241. Les articles 15 et 16 du titre II de la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791, sur la Police rurale, portent aussi que « Personne ne
- pourra inonder l'héritage de son voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux d'une
- manière nuisible, sous peine de payer le dom-
- mage, et une amende qui ne pourra excéder la
   somme du dédommagement.
- Ces dispositions ne sont, au reste, que l'application du principe érigé eu loi par l'article 1582 du Code civil, que tout fait quelconque de l'homme qui cause uu préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
- 212. Les tribunaux civils seraient done compétents pour couvaitre d'une telle réclamation, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative pour faire abaisser les écluses et les barrages élevés au delà du point convenable.
- 215. L'un des riverains ne pourrait non plus pratiquer des travaux sur le fonds de l'autre suns l'assentiment de celui-ci, ui même y appayer une éclase ou tout autre ouvrage pour faire dériver plus abondamment les caux dans le sien. Il s'attribuerait de la sorte une servitude sur le fonds

voisin, et la loi ue lui cu donue pas le droit. Elle ne reconnaît même pas à l'un des propriétaires d'un mur mitoyen celui de placer des poutres dans tonte l'épaisseur du mur : il est obligé de laisser deux pouces (art. 657) (1). Or, ou peut assimiler le lit d'un cours d'eau à un mur mitoven, en ce qui touche la copropriété. Dans l'un comme dans l'autre cas, chaeun des voisins est propriétaire de l'objet jusqu'à son point milieu. L'indivisiuu n'est, à proprement parler, que nominale, la communauté que pro regione, pro diviso. Mais aussi comme, lorsqu'il s'agit d'un mur mitoyen, la loi autorise chacun des copropriétaires à placer des poutres dans ce mur au delà du point milieu, sauf à l'autre à les faire réduire à l'ébauchoir, daus le cas où il voudrait en asseoir à la même place, ou y adosser une cheminée (ibid.); par la même raison, l'un des coriverains peut aussi faire avaucer ses ouvrages au delà du point milieu du cours d'eau, pourvu qu'il ue les appuie pas sur le fonds de l'autre ; sanf à ce dernier, s'il vent en établir à la même place, à forcer le voisin à réduire les sieus jusqu'à la ligne séparative. De cette manière, les principes sur la propriété sont respectés, et les règles sur la mitoyenneté et les obligations qui naisseut du voisiuage sont également appliquées.

- 214. Les coriverains, en effet, ont des droits égant, du noins en général; le court d'exa, sou ce rapport, et une propriété commune, et par couséqueut le riverain opposé peut empécher que l'autre ne s'attifie toute l'ean, on même une portion plus considérable que la sienne, et, d'appès cche, exiger que les travaus soient construits on rectifiés de manière que l'eau soit répartié également.
- 215. Tel est le principe, mais il serait subordonné, dans son application, aux stipulations qui anraient pu avoir lieu entre les intéressés, aux règlements locaux sur l'unage des caux, et à l'interêt de l'agriculture, qui demandera ordinairement que le fonds le plus étendu jouisse d'une portion d'eau plus considérable.
  - 216. Aussi l'article 645 porte-t-il que e s'il

(1) Code de Hollande, art. 684

- s'élève une contestation entre les propriétaires
   auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribu-
- naux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la
- propriété; et, dans tous les cas, les règlements narticuliers et locaux sur le cours et l'usage
- particuliers et locaux sur le cours et l'usage
   des eaux doivent être observés. >
- 217. La loi 17, d'. de Servit, prod., raut., vest que, dans la réparition des cans comrates entre les coriverains, on ait égard à l'étendoir respective des fonds. Le principe de cette loi est juste, mais il ne devrait néannoins à appliquer qu'avec certisers restrictions; car le fonds le plas étendo ne demande pas toujours la plas grande quantiré d'eau. La latitude que mutre article 643 laises aux juges, en les obligeant toutefuis à observe le règlements particuliers que les inférences peuvent avoir faits, sinsi que les règlements locaux sur l'nauge des eaux, a miens atteint le but que le législateur d'enui se proposer en partille natiers, de concilier l'intéré de l'agriculture avec
- 218. Au reste, ce preserti de notre loi ne s'applique pas seulement aux coriverains eutre eux, il s'applique aussi aux propriétaires apprieurs 2 l'égard des inférieurs. Ainsi, les premiers ne pourront par priver absolument les seconds de tout unage à l'ean; ils seront obligés de la rendre à son cours naturel après s'en être servis, sauf la déperdition inécribble causée par l'irrigation (d).

les droits attachés à la propriété.

- 219. En sens inverse, les propriétaires d'usines, de monins, par exemple, n'ont pas tellement droit à toute l'eau nécessaire à l'exploitation de leurs usines, qu'ili spuisent en priver totalement les propriétaires supérieurs (e). Les tribunans, en verta de l'article 645, peuvent, dans l'intéré de l'agriculture, comme par motif tiré du respect dû à la propriété, réprimer la pré-tention des proriétaires de suines à cet égard.
- 220. Cependant, quand il s'agit de moulins situés dans nu pays où ils ne sont pas en grand
- (1) Les changements apportés par un propriétaire an cours d'une rivière tracerant ses propriétés, dans la vue de les améliorre et de les préserver des inoudations et des déglats qui étaient le résultat de son cours naturels ne desgaient pas être maintenns.

- nombre, et que, à cause des sécheresses, toute l'eau leur serial nécessaire, Utilité publique réchumant aussi en faveur des propriétaires de ces moulins, l'irrigation des prairies dervait être suspendue tant que durerait cet était. À muins que des règlements particuliers on locaux, que les trihumaux doivent toujours observer déprés l'article 645 lis-iméme, ne voultssent quelque modification à l'application de nutre principe.
- 221. Rien ne s'oppose, au surplus, à ce qu'un riverain renonce en favenr de l'autre ou d'un profestaire inférieur au droit de prendre l'eau; c'est là un objet d'intérêt privé, l'aliénation de l'un des attributs de la propriété, par conséquent la matière d'une convention licite.
- 222. Tel seraitaussi le casoù le propriétaire des deux héritages coriverains se réserverait, en disposant de l'un d'eux, le droit de prendre exclusivement l'eau devant le fonds qu'il conserve, ou, eu sens inverse, accorderait ce droit à l'acquéreur.
- 225. Tel serait encore le cas où l'acte d'aliènatiou porterait que le vendeur ne vend que jusqu'au cours d'eau : il serait par cela même censé se le réserver en son entier; car celui qui vend jusqu'à tel point ne vend pas au delà. Mais la simple désignation du cours d'eau comme confin n'emporterait point seule cette réserve, rien n'étant plus naturel que de limiter ainsi le fonds aliéné, sans qu'on doive en conclure que le vendeur a entendu se réserver entièrement le droit à l'eau, et surtout que l'acquéreur, qui sera sonmis aux dégradations qu'elle peut causer, aux inondations qui peuvent avoir lieu, a entendu aussi renoncer aux avantages qu'elle peut lui procurer, surtout si le fonds par lui acquis était un jardin on uu pré, ou même une terre propre à le devenir. D'ailleurs, s'il s'agissait d'une vente. l'obscurité du contrat à cet égard s'interpréterait contre le vendeur. (Art. 1602) (5).
- 224. Enfin, l'un des riverains pent anssi acquérir, par rapport à l'autre, le droit exclusif à l'eau
- si era travaux étaient notablement minibles aux héritages inféreurs. (Cour d'appel de Bruxelles, 7 mars 1832, III., page 311, (2) Fey. Parelt de réjet du 17 fér 1989 (Sirce, 1909, I. 316, 3) Code de Bollande, article 1309

por le moyen de la prescription ; mais il faultaria pour cela qu'il en est fait seit unespe pendant le , temps requis par la loi pour ce mode d'acquisition, et ce temps ne commencerait à courir que du jour oi il aurait opposé une contradiction de crédit contra de la maria de la contradiction pendant tout ce temps, sa qu'il y ait et d'alleurs d'interruption de prescription; autrement, est-ali joui seud de l'eux pendant tout ce temps, la prescription aurait jamais courn, parce que le covirerain serait jui-tement considéré comme ayant use d'une pure faculté en ne se servant pas de l'eux, la jugent de l'eux pur probablement aintie on autitale à son fonda.

225. L'art. 614, dans as premières partie, autorise bien un repopristieri reviraria he a envira de l'eus pour l'irrigation de sa prospriété, mais il faire serir à l'au satte unage, par exemple, à l'exploitation d'une unine, d'une noulin, à l'entretien d'un satte unage, par exemple, à l'exploitation d'une unine, d'un moulin, à l'entretien d'un satte unage, par exemple, à l'exploitation d'une unine, d'une moulin, à l'entretien d'un satte l'aposition de ce même article qui satoriere, par ja ginerillé de ses termes, l'unage de l'enu satteau la voient de propriétaire, à la charge seulement de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordimars. Mais ce demier propriétaire n'est pas un simple riversis, c'est c'esti dont l'esu traverse maire, Mais ce devier propriétaire n'est pas un simple riversis, c'est c'esti dont l'esu traverse l'héringe, et qui est assisi doublement riversis.

226. Dans les principes du Code, le simplo riverain ne peut faire servir l'eau qu'à l'irrigation de son fonds, par cels même que l'art. 644, qui règle l'usage des cours d'ean, ne s'explique que sur l'irrigation, et détermine ainsi, d'nne manière précise, r'lobjet de la concession de la loi.

Nous e voulous toutejois pas dire par là qu'un tanneur, par exemple, un teinturier, ne pourraient prendre l'eau nécessaire à l'exercice de leur profession; ils le pourraient même au moyen d'un canal qui la conduriait chec cut. La petite quantité qu'il leur en faut, comparativement à celle qu'absorbe l'irrigation d'un pré, justifie suffisamment cette décision.

227. De plus, d'après les réglements généraux sur les cours d'eau, un riverain peut obtenir de l'administration l'autorisation d'élever une usine, un établissement, pour l'exploitation duquel il pontra prendre l'eau suivant le mode qui seraréglé par l'acte d'autorisation. Mais alors c'estun acte d'administration, plutôt que l'exercico du droit reconnu par le Code, puisqu'il ne s'agit point de l'irrigation des héritages riverains.

228. Quant aux établissements de ce genre qui existaient déjà avant la révolution, en conformité des règlements ou usages locaux, les lois nouvelles n'v ont porté aucune atteinte.

non nouvettes n y ont porte necues attente.

Avant 1700, dis. Fazard an unix Servitudez,
de son Rejectoire, les rivières non nazigables
in thotables étaires, dans presque toute la France,
considéries comme la propriété des seignems
possédant des justices ou des fiels. Ils y avaient
exclusivement le drois de péche et d'usine, et
n'y permettaine! L'échissiement de monlins qu'is
la charge d'une rente ou d'un cens en grains ou
propriété de ces trivières, ils en avaient la police.
Il u'y avait d'exception que dans les cas où le
roi, législateur suspeñue, croyait deroir s'attribur une sarveillance particulière sur les petits
cours d'ean, dont le barrage aurait pu nuire à la
naviazion intériera.

Il s'en est suivi, dit eucore le même auteur, que des établissements de tout genre ont pn ètro légaleunet construits sur les cours d'eau, soit par les seigneurs eux-mêmes, comme propriétaires des eaux, soit en vertu de leur permission expresse ou lacitée.

Lorsqu'ils ont été construits par les seigneurs, ou par suite de leur permission expresse, ils constituent une propriété parfaite.

S'ils l'ont été en vertu d'une permission tacite, consacrée par la prescription acquise, suivant l'usage des lienx, ce titre est aussi solide qu'un

titre écrit.

Et si la permission n'a été donnée par lés seigneurs que comme ayant la police des caux, ce
titre n'est pas moins fort que le serait anjourd'hui
l'antorisation administrative, sauf les modifications résultant des lois novelles.

Ainsi l'administration ne peut ordonner la destruction de ces établissements qui existaieut avant 1790, en vertu de permissions légales, ou dont l'existence sans trouble a acquis le temps de la prescription.

Telle est aussi la doctrine de M. Pardessus,

qui l'a puisée dans une lettre du ministre de l'intérienr, de l'an xn (1).

229. On doit également décider, si la coucession a été faite pour alimenter des étangs, ou si le droit est acquis par la prescription, que les propriétaires des étangs peuvent continuer de faire servir le cours d'eau à leur remplissage et entretieu, suivant le mode d'après lequel ils en ont constamment joui, quoiqu'ils ne soient riverains que d'un côté. Il en est de même à l'égard des étangs qui ne seraient point riverains, qui seraient séparés du cours d'eau par d'autres fonds appartenant aux mêmes propriétaires ou à d'autres, dans le cas où l'usage à l'eau serait acquis par des conventions avec les parties intéressées, ou par la prescription. Le Code, en disant simplement que les propriétaires riverains penvent faire servir l'eau à l'irrigation de leurs propriétés, n'a point entendu porter atteinte aux droits légitimement acquis d'après les lois ou usages en vigueur lors de sa promulgation. Le cours de la prescription a même nu se continuer sous son empire, car il s'agirait là d'une servitude apparente et continue, du moins généralement (2) (articles 688 et 689), et il a maintenu l'acquisition, par le moven de la prescription, des servitudes de cette espèce, (Art. 690) (s).

250. L'article 644, que nous expliquons, présentedaus chacune de ses dispositions plusieurs autres points qui ne sont nas sans quelque difficulté.

Ainsi l'ou peut se demander, sur la première, si un propriétaire riversin peut concéder valablement à un tiers le droit de preudre l'eau, par son fonds, au cours il'eau, ou au caual creusé dans ce fonds, ou la faire servir à un autre héritage à lui appartenant et one riverain?

Si, quand il se fait division d'un fonds riverain, les portions qui ne sont pas riveraines perdeut le droit à l'usage de l'eau?

Enfin, si un propriétaire riverain qui a sugmenté l'étendue de son fonds par des acquisitions de terrains contigus, pent faire servir l'eau à ces nonvelles parties comme aux anciennes, en en prenant un volume plus considérable et au détriment des autres intéressés?

231. Sur la première question, ou doit tenir que le riverain ne peut, sans le consentement du coriverain et des riverains inférieurs à qui la prise d'eau pourrait préjudicier, concèder l'eau à un tiers , soit pour que celui-ci la prit au cours d'eau lui-même, par le moyen d'un béal creusé dans le fonds riverain, soit pour qu'il la prit à un canal pratiqué dans ce fonds et servant à sou irrigation; et que le riversin ne peut non plus faire servir l'eau à un antre héritage à lui annartenant, mais non riverain. Il ne serait plus, en effet, dans les termes ni dans l'esprit de la loi : il imposerait de la sorte, au profit du fonds du tiers on du sien, une servitude sur une chose dont il n'a pas la propriété, mais seulement l'usage pour un objet déterminé par elle. Il n'y a pas uniquement à considérer le passage de l'eau sur son fonds, le canal ou le fossé; il y a aussi à con sidérer l'eau comme eau courante, dont il a l'u sage, il est vrai, mais sous certaines conditions et pour un objet désigné, l'irrigation de son héritage riverain. Les intéresses pourraient donc s'opposer à l'exercice de la prise d'eau pour ce fonds non riverain.

252. Cette décision, su reste, ne serait point applicable au cas où le drois à l'esu au podis de co fonda surait de aquis par fistre covenue avec les cervierains et les riverains inferieurs, alors que propriet par le propriet de l'august de l'august des l'ests, dans les pays où il pouvait a'equipriet de cette manière, ce que nous parait supposer le Gode (art. 643), paisque e'est encere plusid pour ce cas, que pour régler le drois des coriversis estre cuts, que l'on peut concevoir l'ait list présie des usuges locaux dont à parle.

255. Et dans toutes les hypothèses, celui ou ceux qui auraient fait la concession ou qui y auraient adhéré, ne pourraient ensuite s'opposer à l'exercico de la prise d'eau. Ils seraient

<sup>(1)</sup> M. Pardessus rapporte cette lettre dans son Treité des Serretudes, nº 95 de l'édition Hai uix

<sup>(2)</sup> Nous verrous plus loin (nº 492), si une prise d'esn est toppogra que servitude continue, même dans le cas est le conces-

sionnaire ne devrait junie de l'eau que pendant certains jours de la senaine, par exemple, le lundi et le jeuds. (3) Code de Rollande, art. 744.

non recevables à attaquer leur propre convention (4).

334. On ne doit pas non plus tirer de notre décision principale sur cette première question, la conséquence que, dans le cas de la seconde, les copartageants dont les parts ne joindraient pas le cours d'eau seraient privès du droit d'en user.

Il arrive souvent qu'un fonds, nn pré, par exemple, en priscelle q'une face peu étendue le long d'un ruisseau, et que la dirision ne peut guère s'en faire de manière que chaque part aboutisse au ocur d'eau, parce que ce mode de distribution ne donnerait aux differentes portions qu'une larguer disproproinnée à leur longueur, et rendrait d'allieurs nécesaires de nouveans fossés pour conduire l'esqu dans chacune d'elles : la division se fait alors dans un autre sens.

En pareil cas peut s'élever la question de savoir si les propriétaires des portions qui ne sont point riveraines ont conservé le droit à l'eau, soit par rapport aux propriétaires des parts riveraines, soit par rapport aux matires des fonds de l'autre rive, ou des propriétaires inférieurs

Par rapport aux propriétaires des parts riveraines du fonds divisé, si l'acte de partage s'explique an sojet de l'eau, il n'y a pas de difficulté; on en suivra les dispositions. S'il ne s'explique pas , mais qu'au moment du partage il existât un fossé pour conduire les eaux dans toutes les parties du fonds, parce que c'était un pré ou un béritage d'un autre genre de culture à qui l'eau était également nécessaire ou utile, l'art. 694 (2) sera la règle à suivre, et conséquemment le fosse devra être maintenu pour fournir l'eau aux portions du fonds qui ne sont pas riveraines. C'est là une sorte de destination du père de famille , qui vaut titre pour une telle servitude. Mais si le fonds était une terre labourable, un bois ou une vigne, comme généralement on ne pourrait voir de destination du père de famille dans le partage, gnand même il existerait un fossé qui partirait du cours d'eau jusqu'au bont opposé de l'héritage, attendu qu'en pareil cas le fossé aurait plntôt été pratiqué pour conduire les caux au ruis-

seau que pour les y prendre, ou déciderait que les proprieties, des parts non riversines qui vouncient, par exemple, en faire de prés ou des jardins, n'auraient pas le droit de réclamer l'eau par les portions des autres. Il ne note point riverains, et aucune servitude à ce sujet n'ayant été récrère par l'écto de partage, ou ciabile par destination, leur réclamation n'aurait aucune base.

Quant au droit des propriétaires de ces parts maintenant non riveraines à l'égard des propriétaires de l'autre rive, ou inférieurs, on doit décider que, dans tous les cas où les maîtres de ces parts peuvent, d'après la distinction ci-dessus, réclamer l'eau à l'égard de lenrs ci-devant copropriétaires, ils peuvent également en jouir à l'égard des coriverains et propriétaires inférieurs, nonobstant l'ouposition de ceux-ci. La volonté de la loi n'a pu être que le partage privat ces portions de l'heritage divisé, de l'eau qui leur était acquise, sur le seul motif que ces portions ne sont plus riveraines, qu'elles forment maintenaut autant de fonds séparés. C'eut été, dans beaucoup de eas, mettre obstacle au partage des fonds de cette nature, quand la division, à raison de la forme de l'héritage, n'aurait pu s'opérer de manière à faire aboutir chaque part au cours d'eau; ear la dépréciation qu'auraient nécessairement subje les portions désormais privées de l'eau, aurait détourné les copropriétaires d'opérer la division, que la loi voit toujours avec fayeur, puisque toute convention qui aurait pour objet de l'empécher est nulle (art. 815) (3). On ne répondrait pas d'une manière satisfaisante à ce raisonnement en disant que les copropriétaires peuvent faire leur partage de manière que le fonds en question entre dans le lot d'un seul , en attribuant d'autres objets aux autres, ou bien, s'il n'y en a pas, en le licitant; ear la licitation n'est qu'exceptionnellement dans lo vœu de la loi, lorsqu'il est de l'intérêt de tous qu'elle ait lieu, plutôt qu'une division matérielle qui déprécierait l'objet: en général, c'est le partage réel qu'elle favorise, paree que par lui chacun des enfants ou descendants jouit d'une portion du patrimoino paternel, au lieu d'avoir une somme, dont la conservation est moins facile et la jouissanco généralement

Argument de la L. H., ff. de Serr. pead. rest.
 Code de Hollande, art. 748.

<sup>(3)</sup> Code de Hollande, art. 1112.

moiss douce. Quand Tarticle 643 veut que, 1<sup>st</sup> sièred-escenteations entre l'ediferes/proprietaires auxquelle cue saux peuvent étre utiles, les tri-bunaux observeut, avant tous, le réglement paeticulière, il a principalement en van les conventions qui sont intervennes en pareile cas, et que l'on voit presque toujours dans les actes de que l'on voit presque toujours dans les actes de partie ou d'aitention de partier d'un foud qui l'origen, par le mode de division adopté, toutes les autres alloudieurs te sau a ruisiones te saux ru

Antre chose est done, selon nous, de vouloir attribue? a lan float on riversia une prise d'eux sans l'assentiment de tous ceux qui sont intéressé à l'oppoper, et la hample connectration d'un droit acquis à une portion de fonds qui ne se trouve plus sujourd'hau irreraise. Si, dans ce dernier cas, l'on n'est plus, il est trai, dans les termes mèunes de la loi, parce qu'on ne faut laut riversin, on est du moise dans son esprit, porce que no nequ'it ette diopignes su maintiene de teòris acquis. On est surtates dans son esprit, porce que no ne pet utile de dispirate un maintiene de teòris acquis. On est surtates dans sun position digne de favers, ce qu'on ne pet utile de dans le promitien digne ce qu'on ne pet utile de dans le promitier cas.

235. Sur la troisième question, qui est de savoir si nu propriétaire riverain a le droit de faire servir l'eau aux additions qu'il a faites à sa propriété en en prenant un volume plus considérable, de manière que les autres intéressés n'en auraient plus suffisamment, on peut dire, pour l'affirmative, que les terrains acquis étant contigus au fonds riversin, ne forment maintenant avec lui qu'nn seul et même fonds, apoiqu'ils fussent d'une culture différente; qu'd en doit être de ce cas comme do celui où na propriétaire n'a pas, jusqu'à ce jour, fait servir l'eau à telle ou telle partie de son fonds, parce qu'il ne l'y jugeait pas utile, ou par negligence, ce qui ne l'empêche assurément pas de l'y faire servir maintenant; que la loi ne détermine pas l'étendue des héritages à l'irrigation desquels leurs propriétaires peuvent faire servir les eaux; que ees héritages se sont successivement aecrus on diminués, et que peut-être ec que veut faire anjourd'hui le riverain, son coriverain, ou l'antenr de celui-ci, l'a fait de son eôté; que l'opposition de ee dernier serait surtout bien mal fondée, s'il employait lui-même les esux à un fonds anssi étenda ou plus étendu que ne l'est celui du voisin avec les nouvelles acquisitions;

enfin, que si celui-ci abussit de la faculté de prendre l'ean, les tribunaux, en vertu de l'article 645, réprimeraient sa prétention, soit sur la demande des coriverains, soit sur celle des propriétaires inférieurs.

Ces raisons sont sans donte très-fortes; néanmoins nous pensons qu'on doit décider que ce propriétaire ne peut, au préjudice des autres intéressés, faire servir l'ean à ses nouvelles acquisitions en en prenant un voleme plus considérable que celui qu'il prenaît précédeument; et voici nos motifs.

Il est bien certain que lorsque j'ai concédé à un propriétaire une prise d'eau à ma source pour tel fonds, on pour telle partie de tel fonds, ce propriétaire ne peut, sans mon assentiment, faire servir l'eau à un antre fonds ou à une antre partie du fonds : il aggraverait ainsi ma condition, et tout an moins il changerait arbitrairement la destination et l'objet de la servitude, La L. 24, ff. de Servit, prad. rust., est formelle à cet égard. C'est anssi la décision do Capolla (1), Or , sans admettre précisément que les facultés ou les obligations légales relatives à la propriété des biensfonds constituent de véritables servitades, neaumoins on peut dire, par analogie, que la faculté accordée par la loi à un propriétaire riverain de se servir de l'eau pour l'irrigation de son fonds dans son état actuel, est comme la concession d'une servitade convontionnelle de prise d'esu pour tel fonds : d'où il suit que la raison qui empêche le concessionnaire conventionnel de faire servir l'ean à un antre fonds, est la même pour empêcher que le concessionnaire légal la fasse servir à d'autres parties de terrain que celles qui sont désignées par la loi; car, de même que le premier aggraverait la condition du fonds assujetti, de même le second aggraverait celle des fonds coriverains ou inférieurs, en faveur desquels aussi la loi stipule comme pour le sien.

Il pourrait de la sorte, par des aequisitions de terrains intermédiaires, faire servir l'eau à des fonds plas ou moius recales du cours d'eau, et rendre vaine la disposition de la loi, qui ne l'anctoire qu'à l'employer à l'irrigation de son fonds riverain, co qui servait une source d'abus et de frende faites au droit des autres intéressés. En

(1) Tract. de Sereit. pred vest., cap. 4, as \$7.

un mot, il attribuerait un droit à tel ou tel béritage qui en était auparavant privé, d'après ce que nous avons démontré sur la prenière questiou. Ces consideraisons nous paraissent sufficantes, et elles nous dispensent de réfuter les autres raisons qu'on pourrait faire valoir à l'appui de la présention de ce propriétaire.

256. Il nous reste encore à faire quelques observations sur l'art. 644.

Ainsi, la faculté qu'il attribue à tout propriétaire riverain d'un cours d'eau non dépendant du domaine nublic . de sc servir de l'eau pour l'irrigatiun de sa propriété, et à celui dont l'héritage est traverse par cette eau, d'en user à son passage, ne s'applique pas au cas où le cours d'ean qui borde ou traverse un fonds est un canal creusé de main d'homme, qui appartient au propriétaire d'un moulin ou de toute autre usine, pour l'exploitation de laquelle il a été établi (1). L'eau, pour ainsi dire, devenue captive, a pris la qualité de propriété privée, et elle restera telle tant qu'elle ne sera pas rendue à son cours ordinaire. D'anciens arrêts (9) avaient jugé en ce sens, et la cour de cassation (x) a confirmé cette inrisprudeuce, fondée en raison et en principe.

257. Elle l'a même de nouveau sanctionnée (d) alsa une espèce de le tiers, qui offait d'allieurs subsidiairement une indemnité, s'appayait urs le moif friede l'Interête de l'industrie, et fainist valoir, en outre, la consideration que la priei d'au qu'il réclamis ne causerini, attendu l'alondance de l'eau, que peu ou point de préjudice au d'au qu'il réclamis ne causerini, attendu l'alondance de l'eau, que peu ou point de préjudice au ne favorisat pas assez paissamment aucent des reclamis que ne favorisat pas assez paissamment aucent des réclamis de l'est de 100 al n'est par notain été de la législation sur la matière, c'étain ver ainoir, car le première de ces tactes un dérive au arrand de la législation sur la matière, c'étain ver ainoir, car le première de cas tactes un démons au rand

principe, Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, qu'en faveur des habitants d'une commune, village ou hameau; le second, comme il est facile de s'en couvaiuere par son rapprochement avec l'art, 644, ne statue que sur les eaux courantes qui n'appartieunent à personne, qui coulent dans un lit naturel et non dans un canal de main d'homme (a); enfin le troisième ne dispose que relativement à la cession forcée d'un passage pour le service d'un fonds enclavé qui n'a aucune issue sur la voie publique, et unllement quaut à la concession d'une prise d'eau, qui, tout utile qu'elle put être , n'a copendant pas été envisagée par le législateur comme intéressant le bien général au même degré , puisqu'il n'a porté aucune disposition sur ee cas. L'arrêt est donc parfaitement conforme any principes actuels.

258. Mais en considérant le brillant essor qu'a pris l'industric depuis la paix; en songeant ou'une fabrique, une manufacture, réunit sur un même point mille bras, qui répandent l'aisance dans une contrée, et que souvent le plus petit filet d'eau peut suffire à son exploitation, on est porté à désirer une modification de ces mêmes principes, qui permit, comme lorsqu'il s'agit d'un simple passage, de pouvoir exiger la cession du droit de prendre dans un pareil cours d'eau, et movennant une juste et prialable indemnité. l'eau dont l'utilité tournerait évidemment à l'avantage du bien général, ou un passage pour les eaux sur le terrain d'autrui, pourvu uéanmoins que le droit du propriétaire n'en souffrit pas une grave atteinte. L'administration a sans doute une certaine latitude à cet égard, mais son intervention ne peut toujours avoir lieu (e); elle s'exerce avec plus ou moins de lenteur, et surtout avec plus ou moins de difficulté : celle des tribunaux serait donc préférable dans le cas dont nous venons de parler, taut qu'il ne s'agirait seulement que

(5) La cour de cassation a toutefois jugé, par arrêt de cassation

du 10 avril 1821, rapporté par M. Favard, Répertoire, au moi Serritudes, secl. 2, § 1, que l'art. 645 est applicable aux enux

<sup>(1)</sup> Foyer, sur un cas sualogue, M. Henrion de Pensey, Compéteure des juges de paix, page 262 et soivantes, qui rapporte et analyse un arrit de 1742, rende d'après les mêmes pris-

et analyse un arrêt de 1742, rendu d'après les mêmes principes.

(2) Des 13 décembre 1600, et 15 juillet 1656, cités par La-

combe, au mot Eeu, nº 2.

(3) Feyes l'arrit du 28 ucrembre 1815, rendu par la soction civile, et rapposté par M. Favard, Réportoire, au mot Servitudes, arci. 2, nº 1.

<sup>(4)</sup> Arrêt de cassation, du 9 dicembre 1818, rapporté aussi par N. Favard, loco citate.

d'une serce ausquelles planiers aut dus deuis, pence qu'ilen en cessal piul d'upus très longineme une règlement particulire fait entre eux que méme, dans ce cas, les juges divient stature er la ditribution des eux nertes in divers intéressés, quand l'is sont régulièrement samis de la denancée de l'en d'eux i cet agres (le). Parce que l'istilité juiraitai est pau devotre, comme leirque la chore dont elle réclame la cession deu être affectée à un mage public.

d'obliger le propriétaire des eaux à en faire la cession moyennant indemnité, ou à céder un passage aux eaux sur son terrain. Pour cela il faudrait une disposition législative semblable à celle de l'art. 682 (i), mais que la cour suprême a reconnu, avec raison, ne pas exister.

259. Dans l'espèce dont it vient d'étre question, un riverain ou le propriétaire dont l'héritage est traversé par le cours d'eau, peut aequérir le droit de prendre l'eau dans le canal, soit par titre, soit par prescription (1); alors il y aura une véritable servitude (aquaductus) établie par le fait de l'homme, qui sera règie par les principes qui régissent les servitudes de cette classe.

240. Nous veuuns de taisonner dans l'hypothèse où le maître du monlin ou de l'usiue est propriétaire du caual.

Mais il n'est pas toujours facile de bien juger s'il en jouit à titre de propriétaire , un sculement jure servitutis, parce qu'en effet il est possible qu'il u'v ait pas de titre, ou que celui qui est produit ne s'explique pas elairement sur la nature de la concession, par exemple, s'il se borne à dire : Un tel aura le droit de pratiquer un canal dans le fonds pour conduire l'eau au moulin qu'il se propose de construire; et, dans l'un ou l'autre cas, parce qu'il est possible aussi que le propriétaire de l'usine n'ait fait aueun desactes qui reudeut plus on moins manifeste la propriété du canal, comme serait d'en emporter le rejet à chaque fuis qu'il est cure, de percevoir les herbes uu antres produits qui se trouveraient sur ses bords , etc.

La difficulté est séricuse, et la question importante; car si le propriétaire de l'usine est aussipropriétaire de canal, le riverain, ou celui dout l'héritage en est traversé, ne peut, comme on vient de le voir, se servir de l'ean qu'autant qu'il en aurait acquis le droit par titre ou par prescription. Si, au contraire, son fonda n'est grevique d'une simple erritade de conduci d'eau, ce propriétaire ue pent rien faire sans doute qui d'innie l'ausqué de la servitade quant à l'objet pour lequé elle a cie établie, mais il peut du moisse servie du susperida de l'eau, soit quand l'aime est servie de susperida de l'eau, soit quand l'aime est danter, en un moi, ses obligationes et se droit à ceté gard servient évries dans l'aime. Jest de l'aime de l'aime de l'aime de l'aime de l'entre de l'aime de l'entre de l'aime de l'entre de l'aime de l'entre d

Il paraltque les arrêste de 15 décembre 1698c. Il pillet 1605, pérédemente cités, en interdians au proprétaire du fonds traversé par un canal creusé de main d'houme, d'y produce l'esa pour l'irrigation de son fonds, ont sansé dans des capécs on il u'y avait pas de tires qui décidances positivement que le canal citait la propriéta da matre du montir, que ce n'est que par prisomption et conjecture que les parlements l'un aisi jujé; cut alcambe, a uno Enga ne par prinie citant ces arrêts: « Le proprétaire du motie est cense proprétaire de la bize ou d'un til est cense proprétaire de la bize ou d'un

- canal qui y conduit l'eau, et qui est fait de main d'homme; aiusi les propriétaires des prés
- main d'homme; aiusi les propriétaires des prés
   prés desquels passe la biez ou le canal du mou-
- lin n'eu peuvent prendre l'eau pour les arroser
   sans un titre exprès, et la possession n'eu peut
- « acquérir le droit. » Henrys (s) raisonne de la même manière. « Il
- faut croire, dit-il, que le propriétaire du moulin, avant de le bâtir, s'est assuré de la prise
- d'eau et du passage d'icelle, et que par consequeut il est proprietaire de l'eau et du caual.
- La conséquence ne nous paraît utillement nécessaire, puisque ce peut être ansai bien à titre de servitude qu'à titre de propriétaire du terrain sur lequel règne le canal, qu'il a acquis le droit de l'y praiquer.
- M. Favard dit aussi, dans son Répertoire, vo Servitudes, que e du fait seul de la construc-

<sup>(1)</sup> Coda de Hollande, article 713.

<sup>(2)</sup> Lacombe, as mot Em, w? 3, dif, ro citant les arciva des alla décembre 1906 et 15 juilles 1050, gércies, per la processa, se apendant averagement de front. Nous se veyons par porcepast, si cile a recina testes la condition angiége par la loi, ni cile a richina testes la condition angiége par la loi, ni cile a loi posible, posiblique, non équinque ni à litre non précise. La loi ne fait pas plus exceptios pour or can que pour fent satter ju caracteris qui a relinquent à livre examiner les caractères qui a con la possession. Il fandera notamente qu'il y ai le de la racas appreciats, and proposition de la configuration de la caractère qui a relinque de la caractère qui en de la racas appreciat, au configuration de la caractère qu'un de de la racas appreciat, au configuration de la caractère qu'un de de la racas appreciat, au configuration de la caractère qu'un de de la racas appreciat, au configuration de la caracteriste qu'un destination de la caracteriste qu'un de la caracteris

attenda m'ana termes de l'article 600, les servicionespaperentes, et que sout les scelas qui painent à tegorièri par prescription (501), sout celles qui s'assuncent par des ouvrages extérieurs, tha m'one parte, me fredre, un aposdere. Or, un ne regardezial par la servitode commes paperente parce qu'on verrai dispulparent l'em nouvele, mus parce qu'on autruit dist des ouvrages extérieurs, apparenta, pour la prendre daos le casul et la faire conter dans le charge de l'article de l'ar

<sup>(3)</sup> Tome II, livre 4, quest. 140.

- e tion d'un canal sur son terrain ou sur celui « d'autrui résulte une présomption de droit de
- la propriété exclusive de ce canal.

Mais il nous semble qu'une présomption de droit doit être établie par une loi : or, nous n'en connaissons pas, et on n'en cite pas qui établisse cette présomption à l'égard du canal creusé dans le terrain d'autrui. Il y en a même une qui établit la présomption contraire; c'est l'art. 532, qui porte que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Dans les espèces sur lesquelles sont intervenus les arrêts de la cour de cassation que nous avons cités. les cours royales avant ingé en fait, d'après les circonstances de la cause, et peut-être, nons l'avonerons, d'après la présomption consacrée par l'ancienne jurisprudence, que le propriétaire de l'usine l'était aussi du canal, la cour suprême n'avait plus qu'à proclamer les principes exposés sur ce cas : aussi ses décisions ne nous paraissentelles point avoir porté sur l'obiet de la difficulté actuelle.

Il en eût été antrement que, malgré le juste respect qu'elles nous inspirent, nous n'aurions pu y souscrire pour le cas où la question aurait du se décider d'après les principes des lois nouvelles; car le Code, qui a spécialement reconnu des présomptions de propriété exclusive dans plusieurs circonstances, n'en a point établi de semblable dans l'espèce dont il s'agit : dès lors celle alléguée par Henrys et Lacombe ne peut être aujourd'bni qu'une présomption de fait seulement ; or, le juge ne peut se déterminer par le secours d'une telle présomption que dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale (article 1555) (1), c'est-à-dire, en général, quand l'objet du litige n'excède pas une valeur de 150 fr.

On doit done, du moins dans les questions qui auraient pris paissance sous le Code, en revenir aux principes généraux, et les principes généraux veulent que, dans le donte, la présomption soit en faveur de l'obligation la moins onércuse; spécialement en matière de servitude, que l'on incline pour la charge la moins grave; et conséquemment enfin que, dans l'incertitude s'il y a cu concession de la propriété du terrain sur lequel

est pratiqué le canal, ou simplement la servitude de conduite d'eau, on se décide plutôt pour la servitude, comme moins onéreuse au fonds qu'un démembrement de ce nième fonds.

Nons ne déciderions autrement qu'autant que la possession du capal aprait en régulièrement et continuellement les caractères qui indiquent le droit de propriété : comme si le propriétaire de l'usine, en le nettoyant, en avait emporté constamment le rejet, s'il avait pris les herbes on autres produits qui croissent sur ses bords, etc. Mais, dans le cas contraire, il est présumé, selon nons, n'en avoir joui qu'à titre de servitude.

241. Nous terminerons nos observations sur les droits des particuliers à se servir des eaux conrantes qui ne sont point des dépendances du domaine public, en résumant ce que nous avons déjà dit, que, d'après les lois des 12 août 1790 (chap. 6), 25 septembre-6 octobre 1791 (tit. 2. art. 16), 14 floréal an x1, 16 septembre 1807 (tit. 7), c'est à l'autorité administrative à rechercher et indiquer les moyens de procurer le libre cours des eaux, d'empêcher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses des moulins et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières, de diriger enfin, autant qu'il est possible, toutes les eaux de chaque territoire vers un but d'utilité générale, d'après les principes de l'irrigation; de déterminer en conséquence la hauteur des déversoirs des moulins et autres semblables établissements , de manière que les eaux ne nuisent à personne; d'en faire opérer le curage lorsqu'il est devenu nécessaire, et de fixer la distance qui doit être observée entre ces établissements, afin qu'ils ne se nuisent pas réciproquement.

242. Pour remplir ces vues d'utilité publique, le préfet qui a l'exercice des pouvoirs administratifs, que la loi du 12 août 1790 et autres suivantes avaient confié anx administrations centrales, peut faire les réglements nécessaires, ordonner les travaux qu'il juge convenables, défendre ceux qu'il croit nuisibles; et le devoir des tribunaux est de respecter ces actes de l'administration (2).

Code civil, art. 714 .- Code pén, art. 127. Voyer le Réportoire de M. Favard, an mot Serrettudes, sect. 2, 5 L, nº 12.

<sup>(</sup>I) Code de Hollande, art. 1959. 2. Instruction sur la loi de 23 décembre 1789 - Loi du 24 soit 1790, tit 2. art. 13. - Lor du 16 fractidor an in. -

Mais le préfet ne doit porter aucune atteinte à la propriété particulière, aux droits légitimement acquis : son pouvoir se borne à la police des eaux, c'est-à-dire à une espèce de provielence, tonte dans l'intérét général. Il ne statue point entre les personnes, comme les tribunaux; il preserti une règle commune applicable aux chores, unels une noiene les possesseurs (il.).

Il doit aussi avoir soin de ne point empiéter sur le pouvoir réservé au roi de faire les règlements d'administration publique.

243. Par application de ces principes, une ordonnance du roi du 14 août 1822 (s) a décidé :

1º Que les préfets peuvent faire des dispositions administratives pour régler un cours d'eau qui n'est ni navigable ni flottable;

2º Que ces arrêtés ne peuvent être l'objet d'un pourvoi au conseil d'Etat, s'ils n'ont pas été préalablement déférés au ministre de l'intérieur (s);

3º Que les contraventions à ces règlements de police (4) ne peuvent être jugées que par les tribunaux erdinaires :

4º Que les tribunaux sont de même seuls compétents pour juger une question de propriété résultant, soit d'une possession immémoriale, soit de titres anciens:

5º Que les préfets commettent un excès de pouvoirlorsqu'ilsordonnent, à l'égard de ces cours d'eau, des mesures de nature à faire l'objet d'un règlement d'administration publique.

Ainsi, l'administration elle-même ne peut, par des mesures de police concernant les eaux, porter atteinte aux droits acquis.

244. Et quand il s'élève une difficulté au sujet des eaux, les juges de paix qui en sont saissi comme juges du possessoire doivent s'abstenir de prononcer sur ce qui touche le fond do droit, même quand il ne s'agirait que de la quantité

(1) M. Faurd, for cit. — Quoispe les constataions arts vierains aut l'assept des curu d'inne rivités non natiphilect non fistable loui de renert des tribunaus, la police de ces cane et la fataba de narroum de la retenue paprimenca à l'autorité administrative. Cest auns devent l'autorité administrative que doit riclaure le concessionnaire d'une retunes d'une, via prêces que le clos de rejère n'à pas éty loui confrancia un impaire de la concessionnaire. ¿ Corr de caussion de ment aux tupolitions de sen extres. ¿ Corr de caussion de d'eau réclamée par chacun des contendants; ils cumuleriaien ainsi le pétitioire avec le possessoire, et rioleriaient la plus importance de règles qui fixent leurs attributions. Ils doivent donc se bomeré à réprimer les enterprises qui ont ciè faites dans l'année, en ordonnos le réablissement des lieux dans leur premier état, ou maintenir en possession, auivant les circonstances du fait.

## SECTION IL

# 36 50\$4148

### SOM MAIRE.

- 245. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage : il se fait à frais communs.
- 246. De l'action de bornage dans le droit romain. 247. La loi du 24 août 1790 et le Code de procé
  - dure civile mettent dans les attributions des juges de paix l'action en déplacement de bornes, mais non celle de bornage. 248. Beaucoup de juges de paix fant cependant
  - confusion à cet égard. 249. Suite.
- Suite.
   Moyen à employer pour rendre le juge de paix compétent pour statuer sur un bornage même
- primitif.

  251. Un juge de paix peut-il, à l'occasion d'une action possessoire pour usurpation de terres, ordonner que des bornes seront planées 2
- Suite.
   Conséquences de ce que l'action en bornage porte sur une question de propriété.
- 254. Cette action doit être portée au tribunal de la situation des immeubles.
- En principe, elle est soumise au préliminaire de conciliation.
- 256. Pour régler les confins, on suit, en général, les titres les plus anciens.
- Le bornage peut être réclamé par les emphytéotes et les unifruitiers.
- Belgique, 6 juin 1834, Jurisprudence de Belgique, 1834, I, page 352.)
  (2) L'espèce sur laquelle elle est intervenue se trouve dans le
- même Répertoire, à l'endroit ci-dosse cité.
  (3) Telle est en effet la hièrarchie administrative; et c'est centre la décision de ministre que peul avoir lieu le recours au
- contre la décision de ministre que peut avoir lieu le recours au conseil d'État. (4) Par des entreprises faites par un particulier au préjudice d'on autre.

- 78
- 258. Il peut l'être aussi contre une commune et contre l'État.
- 259. Un des voisins ne peut se refuser à planter des bornes, sur le seul motif qu'il existe des arbres ou des buissons qui limitent suffisamment les fonds.
- Le bornage n'est pas attributif, mais seulement déclaratif de la contenance; modification que peut souffrir ce principe.

245. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigués. Le bornage se fait à frais communs. (Arti-

cle 646) (1).

Le droit de pouvoir le réclamer est fondé sur une obligation qui naît du voisinage, et il peut être exercé à toute époque. Il est imprescripti-

ble, parce que la cause qui le produit est toujours existante. Le bornage a pour objet de régler les confins des héritages, afin de prévenir les empiétements : aussi les anciens avaient-ils mis leurs champs sous la protection du dieu Terme (1).

940. L'action du burnage, chez les Romains, avait pour effet d'obliger le propriétaire du fonds attenant de hister un espace vide de cinq piede entre les deux fonds limitrophes. On appelait fines agrorum cet espace qui, d'après la loi des Douze Tables, était impreserajulile (s); et les fonds limitrophes étaient appelés confines, propter faiture communiquem (s).

Elle avait aussi pour objet la revendication des empictements ou seurprations faites au delà du confin sur la proprièté du demandeur (a); et c'est pour cela que la loi 1, ff. à ce titre, dit : Finium regundorum actio in personam est, liest pro vindication er si et (e).

Indépendamment de cette action, il v avait

- (1) Code de Holtande, article 678. (2) Chaque borne représentait ce dien :
  - Termine, and dapit, in quoque namen Auber. Ovin. Fast. II.

(3) Mais il l'est desenu par la unite, suivant la loi dernière au Code, lit. Fissium regund., et c'était par la prescription de trente aus.

- (4) Foyez la L. 5, Code, au même litre; et la L. 4, 5 10, ff. aussi au même titre.
- (5) L. S, S. Inc. til.
- (6) Telle est aussi la raison poor laquelle, snisant Puthier, snr la L. 37, § 1, #. de Oblig. et action., l'action de bornage est qualifiée meate, comme celle de partage, quod et rindica-

celle ponr cause de déplacement de bornes (1).
Elle était criminelle, car c'était un crime que d'arracher ou déplacer les bornes (s); c'était un outrage à la religion.

937. La hi du 25 sont 1790, « t l'art. 3 du Code de procédure civile, mettent dans les autributions des juges de pais (ce de ceits de la situation des juges de pais (ce de ceits de la situation de suitable de la situation de l'article de l'art

Mais ce n'est point l'action de bornage : celle-ci ne suppose pas qu'il a déjà cu licu, comme celle en déplacement de bornes le suppose.

Dans extue demière, il ne s'agit que da fai de déplacement des bornes, commis dan l'année, et l'office du juge de paix consiste à en condonne le réablissement, afin de maintenir le demandeur dans la possession où il est du terrais qui était restierne dans les bornes unt qu'elles extintient dans leur état périmitif : éest donc une révaluble action possessaire; assai lega de paix l'article completien pour en consultre que dont de l'article de l'article de l'article de l'article de de l'article de l'article de de l'article l'article de de l'article de l'article de de l'article de l'article de l'article de de l'article de l'article de de l'article de l'article de l'article de l'article de de l'article de l'article de l'article de l'article de l'article de de l'article de l'

Au contraire, l'action de bornage primisif touche essentiellement au droit de propriété; elle a pour objet d'en déterminer l'étendue, en déterminant respectivement celle des fonds contigus enz-mêmes; par conséquent, elle n'est point de la compétence du juge de paix, mais bien de celle des tribonaux ordinaires, quand même it

tionem quemdem constituent, et simul prestationes multas personales.

personales.
(7) Fayre su Digente et zu Code, le titre de Termino motu.

(6) L. 4, § 4, ff. Finiam regund. Foyes, quant à la peuse portée contre ce gence de délit par

no lais, Estricie 456 du Code péral.

(9) Bore extende quend Partieu est intensée au civil, car si cle l'Utais avvinincle, le jingr de pais, même spagues en polére, est intensée au correctionnemplées pour en consuitre, posique le délité entraine aux princ correctionnelle et cette pour étant de plass de cinque ne d'emplées au correctionnelle et cette pour étant de plass de cinque et conserve de d'entraine qui excelé 16 france, pour d'emplées avoir et d'entraine de qui excelé 16 france, bousaix correctionnelle, (4-cide 137, Code d'austr, crinciaelle, et 450, Code pois, combiots,)

n'y aunit pas de contestation élevée sur une portion de terrain quelcunque; sauf aux parties, ainsi que l'art. 7 du Code de procédure leur en donne le droit, à le prendre pour juge amiable, à l'effet de présider au bornage de leur propriété et de le constater par un procés-verhal qui vaudra pour elles jugement. C'est même la voie la plus simple et la moins codieuse.

248. Beaucoup de juges de pais font cependant une confusion fautive entre la demande à fin de borange et l'action pour dejlacement d'un bornage aucien et contesté, se regardant, quoique leur jurifiction n'ait pas été provigé conformiement à cet article 7, cumme compétents pour conaître de l'une et de l'autre; mais c'est faute par eux de bien se pénétrer des regles qui fixent leurs attributions (a).

Parmi ceux-ci il en est, il est vrai, qui se dèclarent incompétents des qu'il y a contestation entre les parties sur la propriété de quelque portion de terrain, si l'une d'elles allègue l'incompétence ; ils évitent par là de camuler mal à propas le pétitoire et le possessoire ; mais ce n'est pas moins de leur part un tort que de ne pas se déclarer d'enx-mêmes incompétents , paison'ils le sont à raison de la matiere, et qu'en pareil cas la loi (art. 170, Code de procéd.) leur en fait un devoir, tant que leur juridiction n'a pas été régulièrement prorogée. Or , le silence des parties ne suffit point à cet effet ; il faut une déclaration expresse de leur part. Chacun sait que dans les campagnes surtout, beaucoup de personnes ne sont point à portée de faire la distinction entre l'action de bornage primitif et l'action possessoire en déplacement de hornes, d'où il suit naturellement que lenr silence ne devrait pas être considéré par le juge de paix comme une prorogation de sa juridiction, et que ce magistrat devrait, au contraire, spécialement les avertir de son incompétence, afin qu'elles aient à voir s'il leur convient de le prendre pour juge du différend, suivant la disposition de l'article 7 précité.

(4) L'article 40 da projet de Code ceral, imprimé en 1906 par ordre du gouvernement, suppose que l'action en berange est dans les attributions des juges de pars, comme celle en deplacement de bornes. Ce projet ayant été cu voyé aux commission consolitativa nomanées dans les départements, alusièrest d'entre consolitativa nomanées dans les départements, alusièrest d'entre 249. Cas observations doivent encore trustre use hieral plate friquent explaintain dans les actions en déplacement de boreas ou onnestation de borna en déplacement de bornas ou consestation de bornage intentées après l'aude et usif si souvent. Dans ces cas, , is juge de pais est aussi incompétent que s'il esgoissat d'une demande à fin de bornage primitif, et il ne derrait pas se content et et de cléctrer le sur l'exception proposée par l'une des parties; il derrait, de plus, leur faire ret de a cléctrer le sur l'exception de décidier la contestation qu'en vern d'anse proregation de profidetion.

290. Dans tous ces cas, oi le jage de pais est incompiècen, le demandeur agin prudemment s'il consinent avec l'autre partie de cette prorejament de l'autre partie de cette prorejament lui. En aginant autrement, il s'expose aux frais frustratoires de l'instance qui aurait lieu devant ce magistrat, s'il se declinatoire ciain même incompétent, ou si le déclinatoire ciain proposi pur l'autre partie, ou cufin si, consus cela devrait être, les opérations étaient annulées pour exte causes.

231. On a toutefris jugi en cassation (s) qu'nn juge de paix est compétent pour ordonner, à l'occasion et par suite d'une action possessoire pour marpation de terres, intentée dans les dé-lais de duris, que des borres seront patées pour déterminer la limite des deux léritages; qu'il ne cumule point en ceta le pétidoire et le possessoire. La cour s'est fondée sur ce que le juge de paix étant compétent pour connaître de unuie action possessoire et notamment de toutes usurpasions de terres, de d'épitement de borres commis dans l'aunée, il l'est conséquemment pour connaître de terres, de d'épitement de borres presides par l'est conséquemment pour connaître de l'extério en plantation de borres en pareil cas.

Dans cette espèce, la demande à fin de plantation de bornes n'était qu'accessoire à l'action en trouble de possession, et telle est la véritable raison qui a fait maintenir la décision du juge de paix, ce qui n'aurait pas en lieu si l'actiun pos-

elles se sont prosoncées en faveur de cette souvelle attribution, d'autres contre. Dans l'état actuel de la légalation, elle n'existe réallement pas, quoque M. Malleville ait écrit le contraire dans son Commentaire ser l'article 646 du Code civil.

(2) Arrêt de rejet du 27 avril 1814. (Sirey, 1814, I, 294.)

sessoire n'eût été intentée qu'après l'année, on si c'eût été une demande directe et principale de bornage primitif, sans que, dans l'un et l'autre cas, sa juridiction eût été prorogée.

252. Nous ferons, au surplus, remarquer que la plansision de bornes n'a pu avoir, dans l'espece, que des éleu reduis à la pesassion, et au l'est partie de la legislation de la light d

255. De eque l'action en horange n'est point une imple action possessier, comme celle pour une imple action possessier, comme celle pour déplacement de hornes, nous tirons la conséderate quence que, sous le régime de la communauté, le mari, qui peut excres recel les actions possessiers qui complétent à sa femme (art. 1428 k), parce que ce sont des actes de conservation, n'à parce que ce sont des actes de conservation, n'à parce que ce sont des actes de conservation, n'à parce que ce sont des actes de conservation, n'à parce que ce sont des actes de conservation, n'à de l'action de conservation de l'action de l'

Si les deux voisins n'ont pas tous deux le libre verzeice de leux droits, comme lorsque l'nn diver cest mineur ou interdit, les hornes doivent être placées en vertu d'une décision judiciaire, par des experts aommés d'office, qui prêtent serment et font le rapport de leur procès-verbil dans les formes tracées au Gode de procédure.

254. Cette action, comme intéressant directement la propriété, doit, ainsi que celle en partage, être portée au tribmas de la situation des héritages qu'il s'agit de limiter. (Art. 59, Code de procéd.)

255. Elle est, en principe, soumise au préliminaire de conciliation, puisqu'elle est principale et introductive d'instance. (Art. 49, ibid.) A Rome, on suivait aussi l'autorité du cens (on cadastre ) antérieur à la demande (a), et il

en doit être de même chez nous.

Pour s'éclairer sur l'objet de la difficulté,
quand les parties ne sont pas d'accord sur les
limiters, ordinairement le tribunal ordonne que
des caperts choisis par elles, ou, si elles ne s'accordent pas sur le-choix, nommés d'office, feront
leur rapport sur l'état des lieux, et, d'apprès ce
rapport, il détermine les confins et prescrit la
plantation des bornes.

337. Non-seelment les propriétaires penrent excerce les uns six-la den antere l'action de bornage, mais elle peut même être exercée par les emphyticates et les undrimitiers (i). Ceux-ci on timérét et duit de faire détermaine ce dont lis doirent joine. Il vant toutelais mierus faire internir les propriétaires, afin de précesur les difficultés qui pourraisent é élevre par la suite entre ces mêmes propriétaires n'auraient point participé.

258. Le bornage peut également être invoqué par un particulier contre une commune ou communauté d'habitants, ou un établissement publie, et vice versa.

Par la même raison, il peut l'être entre les communes et établissements publics; et, suivant le nouveau Code forestier, qui trace les formalités à suivre à cet effet, il peut être réclamé contre l'Etat lui-même, comme par l'État contre les particuliers ou les communes et établissements sublics.

259. L'un des voisins ne peut se refuser à planter des bornes à frais communs, sur le moif que les limites de son héritage sont déterminées par des haies vives, arbres anciens ou pieds-corniers, ou épines de foi. Ces signes, qui peuvent arrir d'ans beaucoup de cas à fixer les limites des

<sup>256.</sup> Pour régler les confins sur l'action de bornage proprement dite, on suit les plus anciens monuments ou titres, à moins qu'il n'y ait preuve d'un changement de confins (t).

<sup>(1)</sup> L. 11, ff. Fanism regard. (2) Même los.

<sup>(8)</sup> L. 11, 5 9, ff. Ave tot.

deux fonds, ne suffisent point pour faire rejeter nne action formellement accordée par la lui, et qui a pour objet d'établir une délimitation bien plus certaine et plus durable (1).

200. Au surplus, le bornage ne donne pas plus de terrain que n'en donne le titre, par la raison qu'il n'est pas attributif, mais bien déclaratif de la propriété, c'est-à-direde la contenance; d'où il suit que si l'un des voisins a moins de contenance que ue loi en donne son titre ou celui de ses auteurs et l'autre plus que ne lui en donne le sien, ou reviender au nitire (3).

son, un retendrá au tree (y).

Gependant, ai le borrage rasi dés fait dus des consequences de la companya del companya del companya de la companya del companya

La possession du terrain pendant le temp erqua pour la prescription sauverni tausi, depnia le bornage, comme auparavant, la propriété de terrain posséde à celai qui le posséderait. S'Il y avait des bornes, on les manitudenti; s'il n'y en avait pas, la possession servinait à déterminer le lieu oi il en devrait der plante; à cana les deux cas, elle donnerait tonjours les véritables limites, (Art. 3202.)

Mais la simple possessime annale n'aurait d'autre effet que d'utiliger celui qui pe bindrait que le borrage ne dome pas à chacum la contenne portée aux sitres de propriété, à prouver sa prétention au pétitoire, à prouver l'utiligation du voisin; cei il aucombercai même au possessoire, si d'ailleurs la jouissance du voisin était paraité, publique et à litre de propriétaire, cabulle de l'entire de l'entrée propriétaire, cabulle de l'entire d'utilité d'autre d'autre de l'entrée propriétaire, cabulle d'entrée de l'entrée de l'

Et ect effet serait le même, encore que la possession eut moins d'un an (parce que, par exemple, les bornes auraient été plantées depuis moins d'une année), en es tem que ce serait à celui qui se p-laindrait qu'elles n'expriment pas la junte limite des deux fonds, à prouver ou le déplacement des bornes, s'il l'alleguait, ou l'erreur commise en les plustant. Elles font foi jusqu'à preuve du contraire. Si elles n'avaient point est effet, on ne concevrait pas le moiti qui aurait porté le législateur à duoner à chaéun des voisins une action contre l'autre pour l'obliger à les plaster,

Si, par le résultat d'un arpentage, et lorsqu'il existe un bornage régulier, il se trouve que l'un des voisins a plus de terrain que n'en portent ses titres, mais que l'autre ait tout ee que ses titres lui donnent, il n'y aura pas lien pour cela au partage de l'excédant qu'a le premier : car cet excédant peut aussi bien provenir de l'inexactitude des énonciations du contrat, des évaluations de mesures, qui très-souvent ne se fout que d'une manière approximative, que d'une erreur dans l'opération du bornage ou du fait d'nne usurpation. Celui qui a la contenance portée à son titre n'a point à se plaindre, et conséquemment q'a rien à demander au delà des bornes qui sont conformes à ce même titre. Ce n'est que dans le cas du déficit constaté de son côté et d'excédant de l'autre, qu'il peut réclamer, parce qu'alors il est prouvé que cet excédant a été formé à ses dépens.

## SECTION III.

## SOMMAIRE.

- 261. En principe, tout propriétaire peut se clore. 262. L'exercice de cette faculté n'est point, en général, une charge pour le voisin.
- 265. Indépendamment du cas prévu à l'art 682, un propriètaire n'a pas le droit de se ctore dans le lieu par où il devrait une servitude de passage.
- 264. Comment s'entend la disposition de l'art. 648, qui porte que celui qui vent se clore perd son droit au parcours et à la vaime péture, en proportion du terrain qu'il y soustrait : dispositions de la loi du 6 octobre 1791 relatives au droit de vurvours.

(1) Arrêt de case, du 30 novemb. 1818. (Sirey, 1819, L, 232.) gui e (2) Uni majorem locum in territorio habere dicetur, cateris L. 7,

TONE III. EDIT. BELGE, - T. V. EDIT. FR.

qui minus possident, entegerun locum assignare compellitur. L. 7, A. Fenium regund.

- 265. Un propriétaire ne peut se clore quand une commune a sur son terrain un droit de parcours fondé en titre.
- 266. Articles 15 et 16 de la loi du 6 octobre 1791, mis en rapport avec l'article 684 du Code.
- du Code.

  267. Du rachat et du cantonnement, relativement
  au droit de parcours.
- 261. Da droit de propriété résulte anssi celui de se clore. La conservation de la chose, sa jonissance paisible, sont, en effet, des attributs du domaiue.
- Les dispositions du Code à cet égard sont renfermées dans les articles 647 et 648 (1), ainsi conçus :
  - Tont propriétaire peut clore son héritago,
     sanf l'exception portée en l'article 682.
  - Le propriétairo qui veut se elore perd son
     droit au parcours et vaine pâture, en propor-
  - tion du terrain qu'il y soustrait.
- 902. La général, l'exercice de cette faculté n'est point pour tevoin une charge ou une servitude quelconque; il ne contribue d'ailteux en que aucuen manière aux frais de côture; unais dans certains cas, mentionnés à l'art, 605, et dont pous traiteux au chapitra enivant, évet en quel-que sorte une servitude que la bi impose à la possession du fonda voisin, attenda que le possession de fonda voisin, attenda que la possession de fonda que la possessio
- 905. En ne faisant exception au principe que pour le cau préva à l'article 682, c'est-à-dire quand le proprièteire d'un fonda cleavée et qui n'à ancune issno sur la vois publique réclame du roisin la cession d'un passage pour l'exploitation de ce fonds, l'article 647 atatue dans les termes du droit commune; car si le fonds que l'on veut elore était grevé d'une servitude, dont l'exercise expoposerait à la côture, il est chair qu'elle ne pourrait avoir lieu sans l'assentiment du propriètaire de l'héritage au profit duquel gerait établic cette servitude. Tel servit le cas, par exemple, d'un droit de passage lidre par ce founds. Il fan-

drait toujours laisser aans clôture le lieu par où il s'exercerait; on ne pourrait y pratiquer une porte, une harrière, même en offrant à ce propriétairo une clef, ou en se soumettant à l'obligation de venir lui ouvrir la barrière quand il voudrait passer. L'exercice de la servitude duit être libre, on du moins conforme au titre.

204. A la seule impection de l'art. 648 on ne voit pas bien chirement de quelle manière le provoit pas bien chirement de quelle manière le proporte de la course de l'arte en proportion du terrain qu'il y soutrait. Pour la parfite intelligence de cette disposition. Il faut ser roperer à la loi des 28 septembre — 0 octobre 1791, sur la Police yurule, qui in aminen ne c druit dans les communes où il s'excraît lurs de la publication de cette loi.

L'article 2 de la section 4 du tit. 1 porte : « 1.a « servitude de paroisse à paroisse, connue sous de nonn de parcours, et qui entralno avec elle « le droit de vaine pdature, continuera provisoirement d'avoir lieu, avec les restrictions détereminées à la présente section, foreque cette servitude avera fondée sur un titre ou sur une servitude avera fondée sur un titre ou sur une

- possession autorisée par les lois et coutumes;
  à tous antres égards elle est abolic.
  L'article 3 s'exprime ainsi: « Le droit de vaine
  pàturo dans une paroisee, accompagné ou non
- de la servitude de parcours, ne pourra exister que dans les lieux où il est fondé sur un titre particulier, ou autorisé par la loi, ou par un usage local immémorial, et à la charge que la
- susage local immémorial, et à la charge que la vaine pâture n'y sera exercée que conformément aux règles et usages locaux qui ne contrarieront point les réserves portées dans les articles suivants.

205. Un de ces articles, le 11° de la même section, autorine tout propriétaire à clore ses héritages, « même par rapport aux prairies dans t les paroisses où, sans titre de propriéte, et « seulement par l'usage, elles deviennent commence à tous les hobbinats, soit immédiates ment après la première herbe, soit dans tout a autre temps déterminé.

De là est née la question de savoir si, quand les habitants d'une commune ont le parcours ou la vaine pature fondée sur un titre, un propriétaire peut se clore.

Gette question a été jupé deur fois indigativement par la cour pupirane la promière, avant le Code (1), la seconde, depuis le Code (2). Dans la prenière affaire, il ne pouvait y avoir ascendoute sérieux, pinispre la faculté de se clore, reconnue par l'art. 11 e-d'essus, est formelliement refutée dans le caso de la babitisats on le droit de parcours ou de vaine pâture fondée sur un titre.

Ce n'était donc que dans l'espèce jugée sous le . Code, qu'il pouvait y avoir doute, parce que l'art. 647 ne fait exception an principe, tout propriétaire peut se clore, que seulement pour le cas prévu à l'art. 682; mais le Code ne suppose pas qu'il y a servitude constituée par titre, ainsi que le droit de parcours en est une, aux termes de l'art. 2 ci-dessus cité; il ne suppose pas non plus s'il ne s'agit que de la vaine pâture entre hahitants d'une même commune, qu'il y a entre eux association à ce suiet, et c'est cependant ce qui existe quand il y a titre : or cette association a établi une servitude réciproque, et des lors les art, 696 et 704 deviennent applicables, Il sunpose, an contraire, ce que supposerait l'art. 11 précité, qu'il n'y a pas de titre, mais que la faculté de parcours ou de vaine pâture résulte seulement de l'usage; car s'il eût voulu déroger à cet art. 11, il l'eût dit : il n'eût pn d'ailleurs le faire sans porter atteinte à un droit acquis (s).

266. C'est dans la combinsison des art. 13 et 16 de la loi précitée, que l'on tronve le moyen d'appliquer la disposition de l'art. 648 du Code, qui est toutefois sujette à beaucoup de difficultés

d'appliquer la disposition de l'art. 648 du Code, qui est toutefois sujette à beancoup de difficultés dans la pratique. Ces articles sont ainsi conçus : Art. 13. « La quandité de bétail , proportion « nellement à l'étendue du terrain , sera fixée ,

dans chaque paroisse, à tant de bêtes par arpent, d'après les règlements et usages locaux;
et, à défaut de documents positifs à cet égard,
il y sera pourvu par le conseil général de la
commune.

Art. 16. « Quand un propriétaire d'un pays

(1) Arrêt du 14 feurtifor an 22, rendu contrair-ment aux conclusions du M. Meelin. Foyez le Espectoire, au mot Faine páture, § 4. de parconrs ou de vainc pâture aura clos une partie de sa propriété, le nombre de têtes de

e bétail qu'il pourra continner d'envoyer dans le troupeau commun, ou par troupean séparé, e sur les terres particulières des habitants de la

communauté, sera restreint proportionnellement, et snivant les dispositions de l'art. 13

de la présente section. >

D'après cette loi, il n'est pas même nécessaire de posséder des terres dans la commune pour pouvoir jouir du droit de parcours ou de vaine plutre, car l'article 14 porte: « Néanmoins tout « chef de famille domicilié, qui ne sera ni pro-

priétaire ui fermier d'aucuns terrains sujets au
parcours ou à la vaine pâture, et le propriétaire ou fermier à qui la modicité de sou ex-

claire ou fermier à qui la modicate de sou exploitation n'assurerait pas l'avantage qui va être
déterminé, pourront mettre sur lesdits tertaine soit par le pupper ségant soit en troppent

rains, soit par troupeau séparé, soit en tronpeau
 commnn, jusqu'au nombre de six bêtes à laine,
 et d'une vache et son veau, sans préjudice du
 droit desdites personnes sur les terres commu-

nales, s'il y en a dans la paroisse, et sans
 entendre rien innover anx lois, coutumes et
 usages locaux de temps immémorial qui leur
 accorderaient un plus grand avantage.

267. Enfin l'article 8 de la même section autorise, entre particuliers, le rachat, à dire d'experts, des droits de vaine pature fondés en

titre, même dans les bois, sans préjudice du droit de cantonnement établi par le décret du 19 septembre 1790 en faveur des propriétaires, et étendu par celui du 28 août 1792 aux usagers.

Mais le nouveau Code forestier modifie ces dispositions :

4º En ce que, d'après ce Code, le cantonnement ne peut étre demandé dans les bois et foréts, quand il ne s'agit que de droits de parcours on pâturage. Il y a seulement lieu au rachat, et ur la demande du maltre du fonde, quel qu'il soit; et le rachat est réglé à l'amisable on par les tribunaux.

2º En ce que la loi ci-dessus u'établissait la

(2) Arrêt de cassation, du 13 décembre 1808, (Sirey, 1809, 1, 72.) (Le précèdent arrêt s'y trouve aons rapporté.)

(3) MV. Favard de Langlade, Delvincourt, et Toellier son sousi de ce sentiment.

## LIVRE II. - DES BIENS ET DES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ.

faculté du rachat des droits de vaine pâture, même dans les bois, qu'entre partieuliers; tandis que le nouveau Code forestier le consacre généralement dans les bois (1).

S'il v a eu rachat ou cantonnement, alors la cloture a lieu sans difficulté.

## CHAPITRE II.

## SOMMAIRE.

DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI. 268. Objets généraux des servitudes établies par la

268. Les servitudes établies par la loi , et qui forment la secondo classe des servitudes dans Fordre du Code, sont généralement des obligations de voisinage, des charges et des avantages attachés à la propriété, existant indépendamment de toute convention (art. 651-1570); et telle est la raison pour laquelle on les appelle servitudes légales.

Elles ont pour objet l'utilité publique ou communale:

Ou l'utilité des particuliers. (Art. 649) (2).

Nous parlerons d'abord des servitudes légales qui ont pour objet l'utilité publique ou communale; mais nous ne pourrons donner sur cette matière, si vaste et soumise à tant de rècles de détail, qu'une analyse succinete et rapide, propre seulement à en retracer les principes généraux.

Nous traiterons ensuite des servitudes qui ont pour objet l'utilité des particuliers, et qui, à ce titre, sont spécialement régics par les dispositions du Code, dont le but est de régler les intérêts prives.

# SECTION PREMIÈRE.

### DES SPRENTERES STARLIES PAR LA LOY, DY ATARY POLD ORIFF L'OTRIFS PUBLIQUE OU CORMITALS.

269. Objets généraux auxquels se rapportent les servitudes légales établies pour l'utilité publique ou communale.

(1) Foyes ce qui a été dit à la section 3 de chapitre ve, et se chapitre vu du titre précèdent, aupra,

## C ler.

- Bu marchepied ou chemin de balage. 270. Disposition de l'ordonnance de 1669 sur ce
- 271. Divers décrets relatifs au même objet. 272. Du chemin le long des cours d'eau flottables à
- bûches perdues. 273. Les chemins de halage des eanaux font partie
- de la propriété des canaux. 274. Disposition de l'ordonnance de 1672 qui établit une espèce de servitude pour la formation des dépôts des bois nécessaires à l'ap-
- provisionnement de Paris. 275. Le sol et les produits des chemins de halage sur les fonds des particuliers appartiennent à
  - ees derniers. 276. La navigation elle-même n'y peut former aucun établissement sans indemnité.

- De la servitude légale concernant la construction ou réparalion des chemins ou sutres ouvrages publics ou communaux.
- 277. Le décret du 16 décembre 1811 a divisé les routes rouales en trois elasses.
- 278. Texte de la loi du 28 juillet 1824, sur les chemins communaux.
- 279. La question de savoir si un chemin est vicinal ou communal, ou si c'est une voie privée, est de la compétence de l'autorité administrative : renvoi.
- 280. Il en est de même de celle de savoir s'il u a eu ou non usurpation sur un chemin vicinal ou communal.
- 281. Disposition de la loi du 6 octobre 1791 relative à l'extraction, dans les fonds des particuliers, des matières nécessaires à l'entretien des chemins publics.
- 282. Les contraventions en matière de grande voirie ont été réglées par la loi du 29 floréal an x : dispositions de cette loi.
- 283. Lois ou décrets relatifs à la plantation des routes; le curage et l'entretien des fossés ne sont plus à la charge des riverains.

## \$ 111.

- Dispositions établies peur la conscruation des bois et forêta de l'État et autres bois soumis au régime forestier.
  - 284. Restrictions générales auxquelles sont soumis les propriétaires de bois dans le libre exercice de leur droit de propriété.
    - (2) Article supprime dans le Code de Hollande.

- 285. La servitude de l'ordonnance de 1669, imposée à tous riverains possédant bois joiquant les forets royales, de les séparer par des fossés, n'a point été maintenue par le nouveau Code forestier : les règles de délimitation qu'il établit ont paru devoir suffire.
- 286. Autres servitudes ou prohibitions établies par la même ordonnance.
- 287. Ces prohibitions n'étaient établies que dans l'intérét des forêts royales seulement ; le noureau Code, en les modifiant, les consacre au profit de tous les bois soumis au régime
- forestier. 288. Ses dispositions générales à cet égard.

### S IV.

- Be la prohibition de bâtir dans no certain rayon sulour des places de guerre au forteresses et des murs d'enceinte de la ville de Paris, et de la distance à observer pour les constructions qui avoisinent les cimetières.
- 289. Diverses dispositions relatives à la prohibition de bâtir auprès des forteresses.
- 291. Prohibition de bâtir dans un certain ravon autour des murs d'enceinte de la ville de Paris.

290. Leur rénumé.

292. Dispositions relatives aux constructions qui avoisinent les cimetières.

### s v.

- quelle est la nature et quels sont les effets du droit qu'ent les particuliers d'user des choses publiques eu communales pour l'utilité de leurs propriétes.
- 293. Les particuliers jouissent, sous certaines conditions et restrictions, des choses publiques ou communales pour l'utilité de leurs pro-
- priétés. 294. Quels sont les biens publics ou communaux que les particuliers font servir à l'utilité de leurs propriétés.
- 295. Les particuliers n'ont pas de véritables servitudes sur ces biens tant qu'ils conservent leur destination, mais un simple usage jure civitatis.
- 296. Doctrine d'un jurisconsulte sur les effets de cet
  - (1) Article supprimé dans le Code de Hollande.
- (2) Foyez le décret du 13 octobre 1810, l'ordonnance du 14 janvier 1815 et l'arrêté belge-hollaudan du 31 janvier 1824,

- 297. Cas où cette doctrine ne serait point appli-298. Suite.
- 269. D'après l'article 650 (1) du Code civil. les servitudes établies par la loi pour l'utilité pu-
- blique ou communale ont pour objet : 1º Le marchenied le long des rivières navi-
- gables ou flottables ; 2º La construction ou réparation des chemins
- et autres onvrages publics ou communanx, Tout ce qui concerne cette espèce de servitude
- est déterminé par des lois ou règlements particuliers, dont nous allons indiquer les principales dispositions.
- On peut aussi regarder comme servitudes légales établies ponr l'utilité publique :
- 3º Celles uni sont établies pour la conservation des forêts de l'État :
- 4º Et la probibition de bâtir dans un certain rayon antoor des places de guerre et forteresses; celle de bâtir à moins d'noe certaine distance des murs d'eoccinte de la ville de Paris, et enfin les dispositions réglementaires relatives à la distance à observer pour les constructions qui avoisinent les cimetières (2).
- Nous traiterons , dans nn 5° 8, de la nature et des effets du droit qu'ont les particuliers de se servir des choses publiques ou communales.

### S ter.

### Du marcheoled on chemin de balage.

- 270. L'art. 7 du titre XXVIII de l'ordonnance des eaux et foréts, de 1699, porte que « les propriétaires des héritages aboutissant aux ri-
- vières navigables laisseront le long des bords · 24 pieds,au moins de place en largeur, pour
- chemin royal et trait de cheraux, sans qu'ils puissent planter arbres ni tenir clotures ou
- · haies plus près que 30 pieds du côté que les
- · bateaux se tirent, et 10 pieds de l'autre bord, c à peine de 500 liv. d'amende, confiscation des
- arbres, et d'être, les contrevenants, condam-
- e nes à réparer et remettre les chemins en état c à leurs frais. »

relatifs aux précautions à prendre pour l'établissement des manufactures et stellers qui répandent une adear insalabre ou encommode, et contenzet leurs diverses nomenclatures.

271. Un décret du 8 vendémiaire an xiv ordonne que les contraventions à cet article seront jugées administrativement, conformement à la loi du 29 floréal an x.

Un autre décret du 24 janvier 1808 a ajouté à ces dispositions les suivantes :

Art. 1 or. c Les dispositions de l'article 7,

c applicables à toutes les rivières navigables du

royaume, soit que la navigatiou y fût établic à
 cette époque, soit que le gouvernement se soit
 déterminé depuis, ou se détermine aujourd'hni,

ou à l'avenir, à les rendre navigables. Art. 2. « En conséquence, les propriétaires

riverains, en quelque temps que la navigation
 ait été ou soit établie, sont tenns de laisser le

· passage ou chemin de halage.

Art. 3. « Il sera payé aux riverains des fleuves « ou rivières où la navigation n'existait pas et où « elle a'établira, une indemnité proportionnée « au dommage qu'ils éprouveront; et cette in-

demuité sera évaluée conformément aux dis positions de la loi du 16 septembre dernier.

Art. 4. « L'administration pourra, lorsque le « service n'en souffrira pas, restreindre la lar-

e geur des ahemins de halage, notamment quand e il y aura antérieurement des clôtures en haies

e vives, murailles, ou travaux d'art, ou des e maisons à détruire... >

373. Ces règles ne sont point généralement applicables au rivières simplement flotables à béches perdues: il suffit, comme on l'a dit plus haut (i), de laisser aux ouvrières employés à la conduité du bois et à répécher les béches submergées pendant le temps du flot, le passage socessaire à cet effet.

375. Les chemins de halago sur les bords des canaux artificiels font partie inhérente de la propriété desdits canaux, et reçoivent la destination qui leur est assiguée par les actes de création ou de concession de cre établissements.

274. Une ordonnance de 1672 (art. 14, chapitre xvii) a créé, an profit de l'approvisionnement de la ville de Paris, une antre espèce de acrvitude relative à la formation des ports ou dépôts do Lois sur le bord des cours d'eas, univennant indemnité ou rétribution de la part des marchands de bois en faveur des propriétaires riverains.

275. Quand le halage se fait sur des portions de chemins communus un virinanx, comme on tent quelquellen, ces portions concervent leur nature ordinaire de voie publique; lorsqu'il a leur des propriets privées, a lors il y a servitude légale, susse elle n'est des que pour les besoins de la navigation ou de flottage, et le sol et ses productions restent an proprietaire riversin (a), qui est flordé a riversin pour entre de la navigation ou fait butte, et le sol et ses productions restent an proprietaire riversin (a), qui est flordé à riverse le passage pour tous services étrangens à la navigation (;). Il s'agir, en effet, scellement i d'onne servitate imposée aux riversins pour un objet déterminé: or il est de la nature des servitudes de ne positionée de ne positionée de la d'autre objets que ceux pour lesquels elles ont dét établies.

276. La navigation elle-même ne peut y former, sans indemnité d'expropriation, des établissements fixes, tels que pieux, quais, ports, etc. Ce principe a été consacré par plusieurs décrets et ordonnances rendus sur des contestations de ce genre (4).

\$ II.

De la servilude légale concernant la construction on la réparation des chemins ou autres ouvrages publics ou communeux.

277. Plusienrs dispositions législatives règlent

ce qui a rapport à cette matière. Le décret du 16 décembre 1811 a divisé les routes royales en trois elasses, conformément au

tableau qui y est annexé. Les routes royales de presuière et de seconde classe sont entièrement construites, reconstruites et entretenues aux frais du trésor public. (Art. 5' dudit décret.)

Les frais de construction, reconstruction et gatretien des routes royales de troisième classe sont supportés coneurremment par le trésor public et par les déportements qu'elles traversent. (Art. 6.)

<sup>(1)</sup> No 200, et au tume précident , no 1100 (200.) (2) Foyre touse précident , no 1200 (102.)

<sup>(3)</sup> N. Favord, Repertoire, à l'article Chemin de holoye.

(4) Foyes ibid.

Les routes départementales sont tontes les grandes routes, autres que les rontes royales. Elles sont construites, reconstruites et entretenues aux frais des départements, arrondissements et communes qui sont reconnus participer plus particulièrement à leur usage. (Art. 7 dudit décret, et loi du 16 septembre 1807, article 29.)

278. La loi du 28 inillet 1824, sur les chemins communaux, contieut les dispositions suivantes (1):

Art. 1 . Les chemins reconnus par un arrêté dn préfet, sur une délibération du conseil mu-

« nicipal . ponr être nécessaires à la communication des communes, sont à la charge de

celles sur le territoire desquelles ils sont c établis, sauf le cas prévu à l'article 9 ci-

c après. Art. 2. « Lorsque les revenns des communes « ne suffisent point aux dépenses ordinaires de

ees chemins, il v est ponyu par des prestations en argent on en nature au eboix des contri-« buables.

Art. 3. c Tout habitant, ehef de famille on « d'établissement à titre de propriétaire, de

régisseur, de fermier ou de colon partiaire, qui est porté sur l'nn des rôles de contribuc tions directes, pent être tenu, pour chaque

4 année :

« 1º A nne prestation qui ne pent excéder deux journées de travail, ou leur valeur en argent, pour lui et ponr chacun de ses fils vivant avec lui , ainsi que pour chaeun de ses domestiques males, pourru que les uns et

 les autres soient valides et àgés de vingt ans accomplis;

· 2º A fournir deux journées, au plus, de · chaque bête de trait ou de somme , de chaque cheval de selle on d'attelage de luxe, et e de chaque eharrette en sa possession pour

a son service, ou pour le service dont il est e ehargé.

Art. 4. c En cas d'insuffisance des movens

ci - dessus, il pourra être perçu sur tout contribuable jusqu'à ciuq centimes addition-

(1) Voir à la fin de cet ouvrage la nouvelle loi belge sur les chemins vicinana.

e nels an principal de ses contributions directes.

Art. 5. 4 Les prestations et les cinq centimes mentionnés dans l'article précédent seront votés par les conseils municipaux, qui fixeront également le tanx de la conversion de la prestation en nature. Les préfets en autoriseront l'imposition : le recouvrement en sera poursuivi comme ponr les contributions directes, les dégrèvements prononcés sans frais, e les comptes rendus comme pour les autres dépenses communales.

· Dans le cas prévu par l'articlo 4, les cone seils municipaux devront être assistés des plus e imposés, en nombre égal à celui de leurs e membres.

Art. 6. « Si des travaux indispensables exi-« gent qu'il soit ajonté, par des contributions e extraordinaires, au produit des prestations, il · y sera pourvu, conformément aux lois, par Art. 7. c Tontes les fois qu'un chemin sera

« des ordonnances royales.

· babituellement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts, on de toute e autre entreprise industrielle, il pourra y avoir e lien à obliger les entrepreneurs ou propriée taires à des subventions particulières, lesquelles seront , sur la demande des communes. réglées par les conseils de préfecture , d'après

e des expertises contradictoires. Art. 8. « Les propriétés de l'État et de la couronne contribueront aux dépenses des che-

e mins communaux, dans les proportions qui e seront réglées par les préfets en conseil do

· préfecture. Art. 9. Lorsqu'un même chemin intée resse plusienrs communes, et en cas de dise cord entre elles sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, on en cas de refus de subvenir auxdites charges, le préfet prononce en conseil de préfecture, sur la délibération des couseils municipaux, assistés des plus imposés, ainsi qu'il est dit à l'article 5.

Art. 10. ( Les acquisitions, aliénations et e échanges ayant pour objet les chemins come munaux, seront antorisés par arrêtés des préc fets en conseil de préfecture, après délibéra-

e tion des couseils municipaux intéressés, et

- après euquète de commodo et incommodo, lorsque la valeur des terrains à acquerir, à vendre
   ou à échanger n'excèdera pas 5.000 francs.
- Scront aussi autoriscs par les préfets, dans
   les mêmes formes, les travaux d'ouverture ou
- d'élargissement desdits chemins, et l'extrac tion des matériaux nécessaires à leur établis-
  - sement, qui pourront donner lieu à des expropriations pour cause d'utilité publique, en
- e vertu de la loi du 8 mars 1810, lorsque l'indemnité due aux propriétaires pour les ter-
- rains ou pour les matériaux n'excédera pas la
   même somme de 3,000 francs.
- 279. Il faut se rappeler ce que nous avons déjà dit (t), que toutes les fois qu'il s'agit de décider si un chemin est vicinal ou communal, un biens ic est une voie privée, la connaissance de la question appartient à l'autorité administrative.
- 280. Il en est de même quand il s'agit de savoir s'il y a eu ou non anticiption sur un chemin vicinal ou communal (s).
- 281. L'article 1er de la section 6, iutitulée des Chemins, de la loi des 28 septembre—6 octobre 1791, sur la Police rurale, et qui n'a été ni rapporté ni modifié en cela par aucune disposition postérieure, porte que « les agents de
- l'administration ne pourront fouiller dans un
   champ pour y chercher des pierres, de la terre
- ou du sable, nécessaires à l'entretien des grandes routes ou autres ouvrages publies, gn'au préalable ils n'aient averti le proprié-
- qu'au préalable ils n'aient averti le proprié taire, et qu'il no soit justement indemuisé à
- l'amiable, ou à dire d'experts, conformément
   à l'article 1er du présent décret. >
- A plus forte raison, les entrepreneurs des travaux eux-mênies ne doivent-ils point s'arroger un tel droit, comme on l'a cependant vu quelquefois.
- 282. Les contraventions en matière de grande voirie out été réglées par la loi du 29 floréal an x, ainsi conçue :
- Art. 1<sup>er</sup>. ε Les contraventions en matière do ε grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts
  - (1) Tome précédent, nº 1002 (191).

- de fumier ou d'autres objets, et toute espèce de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordeut, sur les fossès, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien, sur les canaux, fleuves et ri-
- c leur entretien, sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, c france-bords, fossés et ouvrages d'art, seront c constatées, réprimées et poursuivies par voie d'administration.
- Art. 2. « Les contraventions scront constatées « concurremment par les maires ou adjoints , les « ingénieurs des ponts et chaussées , leurs conducteurs , les agents de la navigation , les « commissaires de police , et par la gendarme-
- commissaires de police, et par la gendarme rie : à cet effet, ceux des fonctionnaires put bliesei-dessus désignés, qui n'oot pas prété ser ment en justice, le préteront devant le préfet.
- Art. 3. « Les procès-verbaux sur les contra-« ventions seront adresses ao sous-préfet, qui « ordonnera, par provision, et sanf le recours « au préfet, ce que de droit, pour faire cesser

e les dommages.

- Art. 4. el l'sera statté définitivement en conseil de préfecture; les arrètés seront exécutés « sans risa ni mandement des tribunaux, non-« obstant et souf tout recours; el les individus condamnés seront contantins par l'envoi de garnisaires et sainie de meubles, en vertu des-
- garnisaires et saisie de meubles, en vertu des dits arrêtés qui seront exécutoires et emporte ront hypothèque. >
- 285. Quant à la plantation des routes, que l'on peut à juste titre regarder comme une servitude légale, rentrant plus ou moins dans celle qui a pour objet leur entretien, elle a été la matière de diverses dispositions.
- D'abord, de la loi de 9 ventóse an xun, qui obligacit, en solutance, les proprietòres riverains à planter, en arbres forestiers ou fruiters, acolo les localides, les grandes routes non plantées et les chemins vicinsus, mais qui l'eur accoduit la propriét des arbres, à la Caspe en anumoins de ne les point comper, abatte ou arracher, san une autorisation donnée par l'administration préponée à la conservation des routes, et ai ce n'était en outre sous la consilion du reraphocement;

(2) Décret du 8 novembre 1906 (Sirey, 1817, U., 21), appliquant la loi du 9 vention en ant.

D'nn décret du 46 décembre 1811, contenant un réglement fort détaillé sur la construction, la réparation et l'entretien des routes, et renfermant plusieurs dispositions relatives à leur plantation:

Enfin, de la loi du 12 mai 1825, qui règle tout à la fois cette matière et le curage des fossès, Ses dispositions sont ainsi conçues :

- ses, Ses dispositions sont ainsi conques :

  Art. 1er. « Seront reconnus appartenir aux
- particuliers les arbres actuellement existanta
  aur lo sol des rontes royales et départementa-
- les, et que ces particuliers justificraient avoir
   légitimement acquis à titre onéreux, ou avoir
- plantéa à leurs frais, en exécution des anciens
   règlements.
- Toutefoia les arbres ne ponrront être abate tus que loraqu'ils donneront des signes de dépérissement, et sur une permission de l'administration.
- La permission de l'administration sera égale ment nécessaire pour en opérer l'élagage.
- Les contestations qui pourront s'élèver entre
   l'administration et les particuliers , relativement à la propriété des arbres plantés sur le
- sol des routes, seront portées devant les tribunaux ordinaires.
- Les droits de l'État y scront défendus à la
   diligence de l'administration du domaine.
- Art. 2. A dater du 4<sup>er</sup> janvier 1827, le cu-• rage et l'entretien des fossés qui font partie • de la propriété des routes royales et départe-
- mentales seront opérés par les soins de l'ad-
- ministration publique, et sur les fonds affectés
   au maintien de la viabilité desdites routes.

S III.

Bispositions établies pour la conservation des bois et forêts de l'État, et autres bois soumis au régime foresiter.

284. Comme nous l'avons dit, d'après le nouveau Code forestier, les bois et forêts sont divisés en deux classes : ceux qui sont soumis au régime forestier, et ceux qui appartiennent à des particuliers (1).

- Suivant l'art. 2 de ce Code, « les particuliers e exercent sur leurs bois tous les droits résul-
- a tant de la propriété, sauf les restrictions qui seront spécifiées dans la présente loi. »

(1) Foyes supra, nº 72

Ces restrictions sont relatives, pour la pluyart, à fobligation inpuése any tropriétaires de bois de faire leur déclaration avant de pouvoir couper, sins que la marine ait à marquer, si elle lo juge convenable, les arbres nécessaires aux constructions navales; any probibitions, pendant un certain temps, de défricher les bois saus mon conformer aux règlements relatifs à l'époque où il est permis de couper, au nombre des baliveaux à laisser, à la vidange des bois dans le temps present, etc.

285. Mais c'est principalement quant sux bois sonnis au régime forestier qu'il existe en leur faveur certaines prohibitions imposées aux particuliers, prohibitions qui peuvent, jusqu'à un certain point, être considérées comme des servitudes établies par la loi pour la conservation de ces mémes bois.

L'ordonance de 1609, sur les Estur et forés, conçue dans nesprit de conservation qui lui a tonjours mérité les éloges des hommes échieix, vaneils que tous riversias quéconques posechats hois joignant les forêts on baissons de l'Esta fussent tenus de les séparer par des fonsis syant 4 pieds de large et 5 de profondeur; et cile les obligacit à curréenir ces fonsés à peine de réminio. Du avit voulu par la évire les usurpaions, plus faciles à commettre envers l'Esta qu'envers les particuliers.

Le nouvean Code forestier ne consacre point cette servitude : il établit des règles de délimitation qui ont paru propres à prévenir les empiètements de la part des riverains.

Suivant ce Code, lorsque la séparation ou délimitation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs; Lorsqu'elle est effectuée par des fossés de

clôture, ils sont exécutés aux frais de la partie requérante, et pris en entier sur son terrain. Dans le cas où le fossé exécuté de cette manière

Dans le cas ou le losse executé décette manière dégraderait les arbres de lisière des forêts, l'administration peut s'opposer à ce mode de élôture.

286. L'espèce de servitude dont il vient d'ètre parlé était affirmative, et d'une nature partieulière, puisqu'elle soumettait les riverains qui en étaient grevés à l'obligation de foire, c'est-à-dira de pratiquer et entretenir le fossé, tandis que Servitutum natura non est, ut quis aliquid faciat, sed ut patiatur vel non faciat (1).

Les autres servitudes établies par l'ordonnance. nour la conservation des forêts, étaient toutes négatives. Elles consistaient :

Dans la prohibition d'élever maison sur perches dans un ravon de deux lienes des forêts royales:

Dans la défense de bâtir aucune maison, ferme on château dans le rayon d'une demi-lieue desditex forêts : Dans celle de construire des fours à chaux à

moins de 100 perches (2) de distance de ces forėts.

Dans la prohibition faite aux vanniers, cercliers, tourneurs, sabotiers, et autres de pareille profession, de tenir atelier dans la distance d'une demi-lieue dea forêts royales;

Enfin dans la défense faite à tonte personne de planter bois à moins de 100 perches de distance desdites forets.

287. A la différence de l'ordonnance, qui n'établissait les prohibitions ci-dessus qu'en faveur des forêts royales, le nouvean Code les consacre, mais avec d'importantes restrictions et modifications, au profit de tous les bois soumis au régime forestier, par conséquent an profit de ceux des communes et établissements publies, comme au profit de ceux de l'État et de la couronne.

288. Il porte, en général, qu'aucun four à chanx ou à platre, soit temporaire, soit permanent, aucane briqueterie ou tuilerie, ne pourront être établis dans l'intérieur, et à moins d'un kilomètre (3) des forêta, sans l'autorisation du gonvernement, à peine d'une amende de 100 à 500 fr., ct de démolition des établissements ;

Ou'il ne pourra être établi, sans l'autorisation du gouvernement, sous quelque prétexte que ce soit, aucune maison sur perches, loges, baraque ou hangar, dans l'enceinte et à moins d'un kilomètre des bois et forêts, sous peine do 50 francs d'amende, et de la démolition dans le mois, à dater du jour du jugement qui l'aura ordonnée ;

Ou'aucune construction de maisons ou fermes.

dans le même rayon, ne ponrra être effectuée sans l'antorisation du gouvernement, sons peine de démolition :

Il n'y a point lieu à ordonner la démolition des maisous ou fermes actuellement existantes :

Que nul individa babitant les maisons ou fermes actuellement existantes dans le rayon cidessus fixé, ou dont la construction y aurait été autorisée, ne pourra établir dans lesdites maisons ou fermes aucun atelier à façonner le bois, sans une permission spéciale du gouvernement . sous peine de 50 francs d'amende, et de la confiscation des bois;

Lorsque les individus qui auront obtenn cette permission auront subi une condamnation pour délit forestier, le gouvernement pourra leur retirer ladite permission;

Ou'aucune nsine à scier le bois ne pourra être établie dans l'enceinte, et à moins de 2 kilomètres de distance des bois et forêts, qu'avec l'autorisation da gouvernement, sous peine d'une amende de 100 à 500 francs, et de la démolition dans le mois, à dater du jugement qui l'aura ordon-

Sont cenendant exceptées des dispositions précédentes les maisons et usines qui font partie des villes ou villages formant une population agglomérée, bien qu'elles se trouvent dans les distances ci-dessus fixées des bois et des forêts.

Quelques autres dispositions probibitives sont également établies par le nouveau Code, mais elles constituent moins des servitudes lègales, que des mesures de police, parce qu'en général elles n'emportent point prohibition de faire telle ou telle chose dana les fonds environnant les forêts, comme celles dont il vient d'être parlé, lesquelles modifient réellement le droit de propriété dans la main des propriétaires, en restreignant son libre exercice dans l'intérêt des héritages de nature de bois et sonmis au régime forestier. Elles s'appliquent, en effet, aux non possesseurs de fonds comme à ceux qui en possèdent.

On voit, par ce qui précède, que la prohibition do planter bois auprès des forêts de l'État, consacrée par l'ordonnance précitée, n'a pas été maintenue par la nouvelle loi.

<sup>(1)</sup> L. 13, S L, II. de Serritibas.

<sup>(2)</sup> La perche était de 22 pieds.

<sup>(3) 513</sup> toises apricanes.

e iv

De la probibilion de bátir dans un certain rayen autour des places de guerre ou forteresses, el des nutre d'encetine de la ville de Paris, et de la distance à observer pour les conatructions qui avoisionni les cimetères.

289. La nécessité de pourvoir à la défense de l'État a fait établir des servitudes légales sur les terrains qui avoisinent daus un certain rayon les places de guerre et les forteresses.

Cette espèce de servitude consiste également dans la prohibition d'élèver des constructions dans l'enceinte délimitée par les lois rendues sur est important objet.

Celle du 10 juillet 1791 détermine l'état des places de guerre, forteresses et postes militaires, les classe suivant leur degré d'importance, et dispose par l'article 50 du tit. 1, que « il ne sera

à l'arrair bâti ni reconstruit aucune maison
 ni clôture de maconneric autonr des places de

- première et secunde classe, même dans leurs
   avenues et faubourgs, plus près qu'à 250 toises
- de la crête du parapet des chemins couverts
  les plus avancés.
- e les plus avances.
- Pourra néanmoins le ministre de la guerre
   déroger à cette disposition, pour permettre la
   construction de monlins et autres semblables
- e usines à une distance moindre que celle proe hibée par le présent article, à condition que
- e lesdites usines ne seront composées que d'un e rez-de-chaussée, et à charge par le proprié-
- taire de ne recevoir aucune indemuité pour
   démolition en cas de guerre.

Celle du 17 juillet, 1819 veut (art. 2) que le terrain militaire appartenant à l'État soit délimité tel qu'il a été défini par la loi du 10 juil-Let 1791. Elle abroge implicitement les articles 54 et 55 du décret réglementaire du 24 juillet 1811, relatif à l'organisation et au service des états-majors des places, qui avaient modifié la définition du terrain militaire, consacrée par la loi du 10 juillet 1791, en enveloppant sous la dénomination générique de terrain militaire la zone des fortifications et le système des l'atiments où établissements militaires ; ce qui étendait à ces bâtiments où établissementa les dispositions de la loi sur la police des fortifications, tandis que les lois de 1791 et de 1819, ainsi que l'urdonnance da 1er août 1821, dont il va être parlé, ne comprennent, sons la dénomination de terrain militaire, que la zone des fortifications.

Eafin l'ordonnauce du 1™ soût 1821, précitée, qui développe avec un soin particulier les règles des servitules imposées à la propriété pour la défense de l'État, enjoint assai, par son art. 15. d'exécuter l'art. 2 de la loi de juillet 1849, d'après les limites preserries par les art. 15 − 21 de celle de 1791.

290. On pent résumer de la manière snivante la législation sur cette espèce de servitude (1).

Les propriétés privées ont leur point de départ à la limite extérieure du terrain militaire, et la servitude légale règne sur les fonds circonvoisins de ce terrais.

Autourdes placesde premièree seconde classe, la loi trace trois limites hors du terrain militaire : la première, jusqu'où a'étendent 250 mêtres (425 toises métriques); la seconde, jusqu'à 487 mètres (250 toises auciennes); la troisème, à 974 mètres (500 toises anciennes).

Autour des places de troisième classe, la loi ne trace que deux limites, la première et la troisième, qu'elle ne porte qu'à 584 mètres (300 toises anciennes).

Enfin elle ne décrit qu'une seule limite, celle de 250 mètres, sur l'esplanade des citadelles. Les ouvrages détachés sont délimités d'après

lenr assimilation à la place ou à un simple poste.

Telles sont les limites légales. La loi laisse au
roi la faculté de les restreindre, et de déterminer
des limites d'exception sur l'esplanade des citadelles, et autour des places ou postes lorsque les

accidents du terrain le permettent.

Pour la détermination de clascune des limites légales, les distances doivent être mesurées sur les capitales de l'enceinte et du dehors. Les points extrêmes doivent former, deux à deux, les deux côtés d'un polygone, doot aucun point ne sois coités d'un polygone, doot aucun point ne sois deux places de la comment d

moins éloigné que le sommet des angles.

Cela posé, nous allons voir en quoi consiste la servitude dont il s'agit.

Il convient d'abord de faire observer que les propriétés limitrophes du terrain militaire, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, sont régies par les règles du druit commun sur le voisinage et la mitogenanté.

(1) Fopes an Repertoire de M. Favard de Langlade l'excellent article Place de goerre, auquet nous empruntens la plupart de nos observations sur ce sujet. Dans l'intérieur de la place, lorsque la rue du rempart sert à la circulation publique, l'usage en est règlé conformément au décret du 24 décembre 1841 (art. 73) et à la loi du 16 septembre 1807 (art. 52).

A l'extérieur, les propriétés limitrophes du terrain militaire sont grevées des mêmes servitudes défensives que les autres propriétés situées entre la limite extérieure de ce terrain et la limite de 950 mètres

Dans les trois zones extérieures du terrain militaire, la servitude est plus ou moins grave pour les propriétaires.

Àinsi, dans la prenière zone, comprise entre la limite actificare du terrain militaire et la limite de 250 mètres, on ne peut elever que de simples elétere en haire sichée ou en planche à claire roir. Toutes autres elburar et constructions sont interdites; rien ne doit arrêter sur ce terrain les feux de la place et les sorties de la garnisou. C'est la servitude la plus grave de cette espèce.

Data la acconde zone, comprise entre la silmitate de 250 e de 457 meitres, onne pout d'ever que des constructions et obtarres en hois et en terre, ausc ou régies arallement en chaux ou en platre. Toute autre espèce de construction est inertité : é est la acconde acevirate de cretasorte. Elle n'à lieu qu'autour des places de permitére et de seconde clause; e sous les soutes, est effet, autoire d'auquelles la limite de 1497 mètres deuvir sette raisec.

La troisième zone, que forment autour de eea mêmes places les limites de 487 et de 974 mêtres, correspond à la deuxième zone, que déterminent, autour des places de troisième classe, les limites de 250 et de 974 mètres, et antour des postes militaires, les limites de 250 et de 584 mètres. Dans ces dernières zones, on peut élever toute espèce de constructions et de elôtures; mais il ne peut y être fait de chemin, chaussée ni levée, on ereusé de fossés, sans que leur alignement et leur position aient été concertés avec l'antorité militaire et soumis à la décision du roi. Les dépôts de décombres et autres matières, à l'exception des eugrais, qui même ne doivent pas être entasses, ne peuvent être faits que sur les emplacements désignés par l'autorité militaire. Les opérations de la topographie ne penvent avoir lieu qu'avec son consentement, qui est de droit

pour les opérations d'arpentage. Telle est la troisième espèce de servitude établies un les fonds des particuliers, dans l'initérd de la défense de l'Etat: c'est la seule dont la dernière zone soit grevée; elle grève aussi à plus forte raison les zones plus rapprochées de la place.

Dans les zones soumises parc.

Dans les zones soumises anx deux premières servitudes, les anciennes construccions peuvent dire entretenes dans leur état estud, mais à la charge, pour les propriétaires, d'en faire la déclaration au chef du génie, et d'obtenir de lui un certificat qu'elles sont dans la classe des travaux que la loi autorise.

Dans les cas de démolition prévus par la loi, la reconstruction est soumise aux règles ci-dessus. La loi laisse au roi la faculté d'adoucir ces servitudes par des décisions communes à toutes les propriétés situées dans les limites d'exception.

Elles peuvent être modérées dans les limites légales, en faveur d'une propriété déterminée, lorsqu'il s'agit, par exemple, de moulins, ou autres semblables usines.

Ces exceptions doivent être constatére par des permissions apéciales du ministre de la geerre. Les permissions a font d'effet qu'àprès que l'impèrant a soucet il soumission de rempir les conditions impocèes dans l'interêt de la défense. Telle est, dans tous les cas, celle de défensé per de demoir les constructions, et d'enlevre les matérians, assur indemnisé, à la permière réquisition de l'autorité militaire, si la place, déclarée en état de guerre, est meancé d'houtifiés.

est menzece d'aostutete.

Indejendamment de touts soumission, la démobition à rettraine auseune indemnité dans le cas
de genrero ude force majeure, quand a construction est pontérieure à la fixation du rayon milsire de la zono celle les trouve, ; is les lois ou
ordonansece défendaient d'y bûtir. Mais la démotilion donne au possesseure légitime droit à indemnité, même dans l'état de guerre, lorsqu'elle a
ité les par seuerre de défense, pourrar qu'elle ait été
ordonanée dans les formes légales, et qu'elle soit
amérieure à l'êtat de niège (n).

Dans tous les eas où l'indemnité est réclamée, le droit, s'il est contesté, est jugé par le roi, d'après les distinctions et règles ei-dessus; mais

(t) Loi du 10 juillet 1791, tit. I., art. 37 et 38. Décret du 24 décembre 1811, art. 93. lorsque le droit est reconnu, si l'indemnité n'est pas fisée à l'auiable, elle l'est par les tribunaux dans les formes preserites par l'ordonnance du 4rr août1821, et suivant les lois du 10 juillet 1794, du 8 mars 1810, et 17 juillet 1819.

291. Dans la vue de prévenir la contrebande, il est interdit aux propriétaires de terrains situés hors de l'enceine de la ville de Paria, de bâtir à moins de 50 toises des murs qui l'entourent; et moine les propriétaires des misions existantes dans ce rayon ne peuvent en augmenter la hauteur ou l'étendue sans en avoir obbenn le permission de l'autorité compétente (a).

292. Enfin, d'après l'art. 2 du règlement du 25 prairial an xu, les terrains spécialement consacrés aux inhumations doivent être à la distance de 55 à 40 mètres au moins de l'enceinte des villes et bourgs.

Et, suivant le décret du 7 mars 1808, lorsque les cimetières ont été transférés bors des communes, en vertu des lois et réglements, noi ne peut, sans autorisation de l'administration, élever aucune habitation ni creuser aucnn puits, à moins de 100 mètres de distance.

Les bâtiments existants ne peuvent également être restaurés ni augmentés sans cette autorisation. Et les puits penvent être comblés en vertu d'ordonnance du préfet, après visite contradic-

cv.

toire d'experts.

Quelle est la nature, el quela sont les effeta du droit qu'on les particulters d'user des chores publiques ou communates, pour l'otilité de leurs propriétés,

295. On vient de padre les ausjettissements les propriéts privèses en faveur de l'utilité pales propriéts privèses en faveur de l'utilité pablique ou communale; leurs effets généraux ont és utilisament exploriés. Mais, por me sorte de compensation, les particuliers ont le droit, sous certaines conditiens et restrictions déterminées par la loi, de faire servir ceux des biens publies et commanux dont l'usage ex commun à tons les citoyens, à l'utilité de leurs propriétés. La plapart de ce conditions et reutrictions ont

(1) Foyes le décret du 11 janvier 1806, et l'ordonnance du 1et mai 1822. déjà été expliquées dans l'exposé dos deux premiers titres de ce livre du Code, au tome préeddent, et à la présente section; d'autres le seront encore par la suite; enfin, un grand nombre sont réglèes par des lois particulières on par des mesures d'administration générale ou de police locale, dont l'analyse ne saurait convenablement trouver place dans cet ouvrage.

294. Les biens du domaine public ou communal qui peuvent procurer aux pariculiers un utilité direct relativement à leurs propriétés, sont, en général, les routes, les chemins, les raches et auxis, les places publiques, les marchés et antres immeubles de ce genre.

Non-sculement les propriétaires de terraisa dajecenta les enueules peruents hidr juignant la ligne séparative, en se conformant toutérois aux réglements aux la viorie; mais lis ont, de plus, le droit d'avoir des juurs d'aspect et des portes de toute forme donnant immédiatement sur les chemins, quais, places et narchès. On no concervait même pas la possibilité connéruire que ville sans cette faculté; au fieu qu'on no peut, comme ou le verre plus las, passer sur le terrainé du principal de l'activité, sans cette faculté; au vivir des jours d'aspect terrainé du principal de distance, sans ce coession de serviside.

sion de servitude.

Il est encore plusicurs actes que l'on a la faculté de faire sur les immeubles publies ou communanx, et qu'on ne peut faire sur le fonds d'un
particulier sans une parcille concession, notamment en ce qui concerne l'égout des toits, que
l'on peut faire écouler sur la voie publique, et
non chez not voisin, si celuie; n'e consent sax

205. Ces diverses facultes ne constituent tontefais pas de véritables servitudes sur le domaine public ou communal : celui qui en use en uso jure civitatis, et non cemme d'an droit propre et privé (s). Ce domainen en est pas moins libre, par cela même qu'il est à l'usage de tous. Les actions qui naissent des droits de servitude n'ont jamais lieu contre l'État ou une coumque en pareil est.

Sans doute, si la destination de tel ou tel immeuble qui dépend aujourd'hui du domaine public ou communal venait à changer; si cet

(2) L. 2 , II. No quid in loco publico vel itinero fet.

immenble rentrait ainsi dans la classe des choses susceptibles d'être acquises contre l'État ou la commune, par titre ou par prescription : par exemple, si un chemin cessait d'être tel, les particuliers, qui pourraient en acquérir la propriété, ponrraient par la même raison y acquérir des droits de servitade véritable, comme sur les biens d'un autre particulier. Dans ce cas, toute distinction, sous ce rapport, entre le domaine de l'État lui-même et celui d'un simple citoveu . s'évanouirait, parce que, relativement aux biens sortis de la classe des choses soumises à l'usage direct et immédiat de tous, l'État est assimilé à un simple particulier (4). (Art. 541-2227.)

Mais nous raisonnons à l'égard des biens publics ou communaux qui ont conservé leur destination et leur caractère : en principe pur, il est certain que, lors même qu'un citoyen aurait passé de temps immémorial sur un chemiu public ou communal, ou dans une rue pour aller à son fonds, ou que sa maisou y aurait toujours eu sa porte, ses jours d'aspect, l'égout de son toit, ce long usage n'aurait point transformé cette simple jouissance, commune à tous, en une véritable servitude à son profit sur ce chemin ou cette rue; car la prescription ne santait s'acquérir et produire des effets quand aucun titre ne peut être supposé, parce que l'ou n'a joui que d'une chose hors du commerce : « Le temps senl, dit Due nod (2), n'est pas un moyen d'acquérir; et il e est mutile pour ce qui n'est pas susceptible du « commerce ou du domaine des particuliers :

- . Quod nullam præexistentiam contractus, aut
- e commercii supponit. >

296. M. Pardessus professe bien les mêmes principes (3); mais nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec lui sur les conséquences qu'il en tire. Ces conséquences nons paraissent, eu certains cas, d'une rigueur que l'équité, le bien public, et quelquefois le droit lui-même doiveut faire rejeter. C'est ce que nous allons tâcher de démontrer, après avoir exposé la doctrine de cet auteur sur ce point délicat et important.

« Une route, une rue sur lesquelles des mai-

(1) Foyes tome pricodent, no 991 (189).

(2) Tratté des Prescriptions, parl. 1, chap. 211; p. 79

(3) No 41 de son Traité des Servitudes. Édition Harnas.

e égonts de toits ou d'eaux ménagères, etc., e peuvent être supprimées; et l'emplacement e peut en être mis en vente, ou concédé par échange à des particuliers. Sans donte l'autoe rité administrative suprême, qui senle a le e droit de prononcer en dernier ressort sur ce e changement, qui ne doit le faire et ne le fait e qu'après avoir consulté les antorités locales, e après avoir admis tous les intéressés à présenter leurs réclamations, prendra des mesures e pour que la nouvelle destination à donner au e terrain de la route, de la rue ou de la place. ne rende pas inutiles des constructions faites de bonne foi, dans l'opinion que ces emplae coments subsisteraient et ne changeraient pas de nature; elle ne prendra ou ne maiutieudra pas une décision qui léserait des intérêts ai dignes de considération (4). Mais si cette aue torité, nonobstant les réclamations ou les ope positions, ordonnait et effectuait la vente, la dation en payement, l'échange de ces emplacee ments de routes, de rues ou de places suppri-

e sons avaient des onvertures ou des vues, dea

s tinuera de leur en devoir, et que l'acquéreur du terrain, encore qu'il n'ait été chargé par « l'acte d'aliénation d'aucune servitude envers e eux, doit néanmoins supporter les vues, les e passages, conformément aux principes explie qués nº 9. Nous nous croyons antorisé à tirer e cette conséquence, par le motif que tant que ces routes, rues ou places étaient dans leur e état de destination publique, l'usage qu'on en

e mées, sans imposer à l'acquérent aucune

e charge en faveur des riverains, ceux-ci ne

e ponrraient prétendre que l'emplacement vendu.

ayant été grevé de servitude à leur profit, con-

faisait n'était pas une servitude (s). Mais comme l'État et les communes sont e sonmis à la règle d'équité qui ne permet pas « de changer de résolution au préjudice d'aue trui : comme ils ne sont pas plus affranchis e que les particuliers de l'obligation d'indeme uiser celui à qui ils ont cansé un tort, il pourrait y avoir lieu de pronoucer des dommagesintérêts contre eux.

(4) Arrêt de la chambre des comptes de 1705, cité par M. Cochin, I. II, édit. de 1624, p. 831.

(5) Nons ne devons pas diminuler néonmoins qu'un arrêt de rejet du 11 février 1828, paraît contraire à cette opinion

C'est alors que l'origine et la nature des usages exercés sur des immeubles faisant partie da domaine public on municipal, doiveut être soigneusement considérés. Il n'est point contre la nature des choses que le gouvernement, ou l'autorité municipale dûment autorisée, concèdent sur des immeubles, même consacrés au service public, certains usages privés (1) qui « n'empêchent pas toujours qu'ils ne continuent de remplir leur destination, sanf le droit des « tiers de s'y opposer en justifiant de leur intérêt dont l'autorité administrative aurait l'appréciation (s); c'est ce que l'art. 43 du titre XXVII de l'ordonnance de 1669 avait déclaré au sujet e des moulins ou autres ouvrages faits dans les · fleuves , et ce qu'a reconnu l'art. 5 de l'arrêté du Directoire du 19 ventôse an vi. Sculement ces concessions, quelque expresses qu'elles s fussent, ne nous sembleraient pas devoir être régies exclusivement par les principes du droit commun relatifs aux servitudes (3). Elles u'anraient pas pour effet d'empêcher les nouvelles dispositions par suite desquelles la jouissanco concédée serait modifiée ou même anéantie : e seulement elles seraient des titres légitimes à une indemnité, si, sur la foi de ces concessions, ceux qui les ont obtenues avaient fait des constructions, des établissements, des dise positions, ou acquis des propriétés au profit desquelles ces concessions étaient faites; à e moins que des règles législatives, dont le décret du 12 février 1813 présente un exemple, et qu'il est maintenant d'un usage général d'inserer dans les actes, n'eussent appris à tous les intéressés que la concession sera toujours

e révocable.

Il ne serait même pas nécessaire, dans certains cas, que des concessions expresses et dâment sudorièce ensante us lieru, pour qu'une indemnité fât due en cas de change, ment apporté à l'étauté chocses une his foi dispute ou est propriété ont été construitée, disposée on acquient l'étauté chocses une construitée, disposée on acquient l'étauté chocses une construitée, disposée on acquient l'est constante, c'en réputée consentie par le seuf fait de la destination put lièque du terrais sur l'esqu'il l'esage en été puis de l'estate de l'estate

(1) Rejet, 16 juin 1835.
(2) Lettres patentes de Charles VI du 9 octobre 1892, relatives aux fontaines de Paris, Ordonomeer du Loures,

e exercé. Lorsqu'un propriétaire a construit une maison le long d'un terrain qui , par les décla-« rations de l'administration on l'usage de tous les habitants, était considéré comme nae ronte, une rue, un chemin, une place; lorsqu'il y a ouvert des portes, des croisées, il y a été excité par la considération que ces emplacements étaient destinés à lui procurer les di- verses facilités indispensables à nne habitation. Il ne l'aurait pas construite sans cela ; il a done e en sa faveur la plus puissante des autorités, « la foi publique ; at si aucun de ces usages n'a c été contraire aux règlements de la voirie on de « la police, si même il lui était en quelque sorte e imposé par la loi, comme nous voyons que 4 l'art. 681 du Code oblige les particuliers à diriger l'égout de leurs toits sur leur propriété e on sur la voio publique, la nouvelle disposition qui l'en prive en tout ou en partie lui donne e le droit d'obtenir des dommages-intérets. Sene lement il ne peut obtenir que les tribunaux interdisent à l'administration le droit d'exécuter e les changements qu'elle a jugés nécessaires, comme celui à qui une servitude est due sur le « fonds de son voisin a droit de faire interdire à celui-ci tout ce qui peut en diminuer les agrée ments ou les avantages. Mais dès qu'il éprouvo un dommage, sans qu'on paisse l'accuser de faute ou d'imprudence, il a droit d'obtenir des

c. Le résultat sera, à pen de chore prés, le même en favere de celuiq di pérova inais un contra touquel il ne devait pas s'attendre, dès qu'il n'avait rien fait qui n'est premis. Il sera indennité, ainsi le veut l'équité: mais ce ne sera pas parce qu'il avait une seriude; car, s'il en était ainsi, il pourrait refuser l'indemnité et de l'entre de l

s indemnités contre l'État on la commune (4).

297. Ce cas peut se présenter souvent, par suite d'un changement ou redressement de che-

tome VII., page 810. — Carpella, tr. 1, cap. 60, no 4.

(3) Dig., lib. VIII, lit. IV. Communic prand., L. 2.

(4) Rejet, 16 janvier 1626.

min on de rue; et. à notre connaissance, il s'est réalisé avec des circonstances particulières qui ne permettaient pas, selon nous, d'appliquer la doctrine de M. Pardessus.

L'administration de la ville de Paris ayant jugé utile de pratiquer une rue non loin d'une autre. pour la remplacer, s'était fait céder par le propriétaire d'une maison donnant sur cette dernière rue, et en nième temps sur un terrain parallèle à ladite rue , l'emplacement nécessaire à l'établissement de la nouvelle : et elle avait cédé . à son tour, à ce propriétaire, comme partie de l'indemnité, le terrain de l'ancienne rue, que celui-ei a voulu clore aux denx extrémités, afin d'en faire une cour pour sa maison. De cette manière, les autres maisons se seraient trouvées privées d'issue et de la eirculation du public (1). A la vérité, leurs propriétaires pouvaient toujours, en vertu de l'article 682, se faire céder le passage qui était nécessaire au service et à l'exploitation desdites maisons; mais aucune loi ne donnant à un voisin le droit d'avoir, malgré l'autre, et même movennant une judemuité, des fenêtres d'aspect à moins de six pieds de la ligne séparative, ces propriétaires auraient été de la sorte obligés de boucher les leurs, sauf à eux à établir des jours à fer maillé et à verre dormant. eonformément aux artieles 676 (s) et 677 (s); ce qui aurait rendu leurs maisons tout à fait impropres à l'habitation.

De telles conséquences n'ont jamais pu être dans la pensée du législateur, et il suffirait peutêtre de les signaler pour faire rejeter le système d'où elles découleraient; mais, à raison de l'extrème importance de la question, il est utile d'entrer dans quedques développements, pour démontrer où doit à arrêter l'application des principes précélemment posès.

Que l'os suppose que ce soi l'État ou la comnume qui ait vendu ou cède les terrains sur lesquels sont situés les bâtiments qui forment, par leur disposition, la place ou la rue dont on veut aujourd'hui changer la destination; chans e ceas, de deux choses l'une : ou le sol lui-même de la place ou de la rue a été compris dans les aliénations, ou il a seulement été désigné comme de-

(1) En procès, né au sujet de ce changement de rac, a eu lieu su tribanal de la Scine; et la prétention de l'acquéreur de l'ancienne rue a été rejetée dans tout ce qu'elle avait d'exorbitant. vant servir aux portions aliénées, aux portions réservées et à l'usage du publie, comme place, rue ou chemin.

Dans la première hypothèse, l'administration ne peut changer la destination de ce sol, dont les aequéreurs ont fait une rue ou une place pour le service et l'exploitation de leurs constructions. Ce sol est à enx , puisqu'il leur a été vendu ou cédé. Ils en ont la propriété en commun, comme dans les cas dont nous avons parle plus haut. nº 149. L'administration pourrait sans doute l'acquérir à son tour, pour cause d'utilité publique, movennant indemuité, si , par exemple, les propriétaires en faisaient une impasse, quand il serait ntile que la circulation y fut parfaitement libre; mais cette acquisition ne l'antoriserait pas à faire des changements qui auraient pour effet de priver les propriétaires des constructions, faites sous la foi des contrats et de la loi, des movens d'exploitation qu'ils ont eus jusqu'à ce jour. Il faudrait du moins ponr cela qu'on les indemnisăt de tont le préjudice qu'ils pourraient éprouver par suite de ces changements, et que lesdits ebangements fossent dans l'intérêt direct, évident et considérable de l'État ou de la commune. Quant à la cession qui serait faite de ce sol à un tiers, par l'État ou la commune qui se l'est fait abandonner nour cause d'utilité publique après l'avoir précédemment vendu ou cédé, elle n'autoriserait pas ec tiers à en changer la nature et l'usage au préjudice des propriétaires des constructions ; car il ne le ferait que dans un intérêt privé : et si l'État ou la commune ne nouvait faire de nouvelles dispositions sur ce sol que dans un intérêt général, lui, qui ne peut avoir plus de droit qu'eux, n'a pas, par conségnent, celui d'en faire dans son intérêt partieulier. Comme il est leur cessionnaire, on peut faire valoir contre lui tout ce qu'on pourrait faire valoir contre eux, quand bieu même son titre de eession ne renfermerait aueune clause touchant le maintien des lieux dans leur état actuel. A plus forte raison,

Dans la seconde bypothèse, le sol du chemin, de la rue ou de la place n'est point, il est vrai, la propriété des riverains, mais ils ont acquis en

s'il en existait une à ee sujet.

<sup>(2)</sup> Code de Hollande, art. 692. (3) Ibid., art. 693.

considération de l'unage qu'îls en auraient pour le service et l'exploitation des terrains qui leur étaient cédes, et des constructions qu'îls se propositent dy faire : îls out payé le prix de ces terrains en conséquence, et l'administration manquerait à la home foi qui doit prédier aux contrate panés entre elle et les particuliers comme à cen intervenu centre les ciopens, si elle fainist de nouvelles dispositions qui rendratent les constructions faires sons la foid ece automice contrat , articular de l'automice de l'automice de l'automice si, en cédant le chemin on la rue à un tiern, del en la interdissip sac cel langeneux. A ce cas 'appliquerait aussi ce qui vient d'être dit sur le précédent.

Quand ce n'est pas l'État on la commune qui

a vendu ou cédé les terrains riverains de la place ou de la rue sur lesquels sont situés les bâtiments. que c'est, au contraire, la commune ou l'État qui ont acquis l'emplacement de la rue ou de la place, ou que cette place on cette rue est tombée, par la succession des temps, dans le domaine public ou eommunal, il n'y a point, il est vrai, à opposer à l'État ou à la commune des engagements formels, de leur part, de maintenir les choses telles qu'elles se trouvent actuellement. Les riverains ne peuvent invoquer que leur jouissance jure civitatis; et, comme nous l'avons dit, cette jouissance ne constitue point une véritable servitude sur la place ou la rue; conséquemment elle n'empêche point l'administration, dans les termes rigoureux du droit, de faire de nonvelles dispositions qui la diminueraient, on même la changeraient totalement, sauf aux parties intéressées à reconrir à l'autorité sapérieure, an roi même s'il le fallait, pour faire réformer une décision qui blesserait si fortement leurs intérêts.

208. Más, et c'est en ce point principalement que nous différend de seatiment seve. M. Pardesses, nous pensons que l'alcandon que fersit l'administration à un particulter, du terrain d'un chemin d'une rou ou d'une place, comme ne devant plus faire partie du domaine public ou commund, est opoiser cente fais sons la réserve que ce tiera n'en changers pas la destination, de manière à reudre les constructions voisines institutes ou bien moins avantageuses, et qu'il à aura pas pour cela le fortio de faire comporte les pro-

TONE III, ED. BELGE, - T. Y. ED. PR.

priétaires pour pouvoir conserver leur libre pase, anis que les fenères de leurs édices. Ces propriétaires ont bâti sons la foi d'un ordre de choese dont rien n'indiquisit le changement fuur; ils ont payé les impôts établis sur les constructions; l'État feur doit donc tonte espéce de protection qui ne serait pas absolument incompatible avec des améliorations conçues dans un intérét général.

## SECTION IL

# BES BERTITUBES LÉGALES ATANT POUR COUPT L'ETILETÉ DES PROPRIÉ

## SOMMAIRE.

- Les obligations entre propriétaires voisins, appelées servitudes légales, ne sont, en général, que des obligations de communauté.
- Objets généraux des servitudes légales établies dans l'intérêt des particuliers, et division de la section.
- 299. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations les uns à l'égard des autres, indépendamment de toute convention (art. 631-1570); et ces obligations sont appelées, par le Code, servitudes légales.

Il fant toutefois reconnaître, en principe, que plusicurs des dispositions placées sons la tribrique des servitudes établies par la loi, et même la plupart, sont moins des règles relatives aux servitudes, que des loi relatives à la communanté de propriété, à la manière de constater la propriété elle-même, et d'en déterminer le mode de jouissance.

Ainsi, tout ce qui a rapport au mur, à la laie on au fosse misorques, est eitédement règi par les principes de la communanté, plutôt que par les principes ar les acritudes; et il en est de même de ce qui concerne les cas où les diters desper d'une maison appartiennest à plusieurs. Il este par d'une maison appartiennest à plusieurs. Il est que, dans ces divers cas, la communanté n'est pas particis, c'est pas abotice; mais cela me fait pas qu'il n'y air pas communanté d'untéretament de l'est de la conservation de la conser

l'égard de l'autre, ont plutôt leur source dans les principes de la société que dans ceux qui régissent la matière des servitudes.

De plus, tout ce qui sert à déterminer la propriété exclusive du mur, du fossé ou de la haie, objet pour lequel plusieurs dispositions ont été portées dans le Code, et placées sous la même rubrique, tient encore moins, s'il est possible, à la matière des servitudes. Ces dispositions sont simplement relatives à la propriété. Ce n'est, sons auenn rapport, une modification du droit de propriété lui-même, mais seulement le moyen de l'établir, et la règle de son étendue, si ce n'est cependant en ce qui concerne l'obligation où est le propriétaire d'un mur joignant immédiatement le terraiu d'autrui, d'en céder la mitoyenneté au voisin qui le demande; cas dans lequel il y a effectivement une charge imposée au droit de propriété, comme dans celui prévu à l'art. 682.

On pourrait étendre ces observations; mais néanmoins on justifie facilement le parti qu'ont pris les rédacteurs du Code, de réunir, sous le titre des Servitudes, tout ce qui est relatif à ces objets, au lieu d'en disséminer les règles dans divers titres, où ces matières u'auraient été traitées que sous tel ou tel point de vue sculement, et par consequent d'une manière incomplète; on a évité par la des répétitions. Dans certains cas, d'ailleurs, elles donnent naissance à des obligations de voisinage entre les propriétaires, et qui ont plus ou moina de rapport avec les servitudes proprement dites.

500. D'après le Code, les servitudes établies par la loi dans l'interêt des particuliers se rap-

portent : 1º Aux murs , mitoyens on non, et à tout ce

qui y est relatif; 2º Au cas où les divers étages d'une maison appartiennent à plusieurs divisément;

3º Aux fossés, mitoyens ou non;

4º Aux haies . mitovennes ou non : 5º A la distance à observer dans la plantation

des arbres et des baies : 6º A la distance à observer et aux ouvrages

intermédiaires requis ponr certaines constructions;

7º Aux vues sur la propriété du voisin, sans servitude établie par l'homme; 8º A l'égout des toits ;

9º Au droit d'exiger un passage sur le fonds d'autroi , dans un certain cas.

Ce sera l'obiet d'autant de paragraphes; mais comme les matières comprises dans cette section différent plus ou moins entre elles , et que cependant la division que nous avons adoptée voulait qu'elles fussent tontes comprises dans une même section (1), nous placerons les sommaires en tête de chaque paragraphe, afin qu'on y trouve de suite toutes les questions relatives à la matière qu'il reuferme, sans être obligé de recourir au commencement de la section.

## S ler.

Des murs, mitoyens ou non, et de tout ce qui y est relatif,

## SOMMAIUE.

301. Cas dans lesquels un mur est présumé mitoven : texte de l'article 653.

302. Lois de Solon, reproduites dans la loi 13. ff. Finium regundorum.

503. La présomption de mitovenneté d'un mur a-t-elle lieu, sous le Code, dans les villes et faubourgs, lorsqu'il n'u a bâtiment que d'un seul obié?

304. Pour ou'elle existe, il n'est pas nécessaire que les deux fonds, autres que des bâtiments, soient homogènes.

505. Quid d'un mur dans les champs séparant deux fonds qui ne sergient ni l'un ni l'autre, ni cour, ni jardin, ni enclos?

306. Entre bâtiments, la présomption de mitoyenneté du mur n'a lieu que jusqu'à l'héberge.

507. Conséquence quand le toit du bâtiment inférieur ne s'étend point parallèlement au mur. 308. La présomption de mitoyenneté cesse quand il

y a titre de propriété exclusive : exemples de cas où il y a titre.

509. Marques de non-mitoyenneté.

310. Dans beaucoup de pays, on reconnaissait d'autres marques de non-mitogenneté que celles reconnues par le Code : celles qui existaient déjà lors de sa publication ont encore leur effet.

toules les servitudes qui ant pour abjet l'intérêt publie ou con munal ; l'autre, celles qui ont pour objet l'utilité des particuliers.

<sup>(1)</sup> En effet, le chap, u, qui traite des servitudes légales , se divise principalement en deux sections : l'une comprenant

- 341. Les signes de non-mitoyenneté eèdent aux titres.
  312. Quid lorsqu'il se trouve des signes de non-mitoyenneté des deux côtés?
- mitoyenneté des deux côtés?

  313. La propriété exclusive du mur peut aussi réeulter de la prescription.
- 314. La possession annale doit suffire pour détruire les éfets de la présomption de mitogenneté, eauf preuxe contraire : controversé.
  315. Esprit général des anciennes coutumes relati-
- vement au tour d'échelle.

  516. Le Code est muet sur ce point : observations et développements eur le tour d'échelle dans
- les principes actuels.

  517. La réparation et la reconstruction du mur mi-
- toyen sont à la charge des copropriétaires.

  518. L'un des voisins peut, en abandonnant la mitoyenneté, c'affranchir de cette charge, pourcu que le mur ne soutienne pas un bâ-
- timent qui lui appartienne.

  319. Peut-il s'en affranchir dans lee lieux où la chiure est forcée, en adandonnant la moitié du sol nécessaire au mur et tout droit à la mitogensulé? trèe-controcersé: texte de l'article 665.
- 330. Si, quand l'abandon a eu lieu, le voisin ne répare pas le mur, l'autre peut répéter ce qu'il a abandonné.
- qu'il a abandonné.
  321. Ibut propriétaire joignant un mur peut en acquérir la mitogenneté.
- Il n'y a pas de prescription contre ce droit.
   De eon côté, le propriétaire du mur peut, dans les lieux où la clôture est forcée, se faire in-
- demniser : controvereé.

  324. Le voisin d'un mur ne peut en acquérir la mitoyenneté qu'autant qu'il le joint immé-
- 825. Ave cette condition, la circonstance que le propriétaire du mur y aurait, même depuis plus de trente aux, des joure à for maillé et à curre dormant, ne serait point un obstacle à la cassion forcés de la misogenneté avec toutes ses conséguemes.
- 326. Il en serait autrement, contre l'opinion commune, si c'étaient des joure libres subsistant depuis plus de trente ans ; l'acquisition de la mitogenneté n'aurait point pour effet de rendre les joure inutiles.
- 327. Le voisin peut n'acquérir la mitoyenneté que pour partie seulement : conséquence.
- 328. Formalités à suivre quand la mitoyenneté n'est pas cédée à l'amiable.
- 329. Actee généraux que la mitoyenneté permet à chacun des propriétaires.

- 330. Swite.
- 331. Suite. 332. De l'indomnité de surcharge.
- 333. Celui qui a fait à ses frais l'exhaussement du mur mitogen peut pratiquer dans cet exhaussement des jours à for maillé et verre dormant: arrêt contraire.
- 334. Le voisin qui n'a point contribué à l'exhaussement peut en acquérir la miloyenneté.
- 335. Actes ou entreprises que l'un des voisine ne peut faire sans le consentement de l'autre, ou sans avoir fait régler par experts les moyens de ne pas nuire à celui-ci.
- 336. La disposition de l'article 203 de la coutume de Parie, concernant la responsabilité des maçons n'a pas été admise par le Code.
- 537. Les frais d'expertise et autres sont à la charge de celui qui fait faire les travaux.
- 538. Quand on reconstruit un mur mitoyen, les ecretudes actives et passives se continuent,

304. Lorsque les propriétaires des deux fonds contigue aut contrible à la cléture qui fuit la séparation de leurs héritages, et que la preuve en est administrée par des tières ou par les suivers par la loi, il est clair que la miloyenancé de la cléture peut être invoquée par notamen d'ext. a dons il la y a plus, pour règler los effics de cette communuité, en ce qui concerne les vantages et les charges qu'i sont attachés, qu'à appliquer les dispositions qui la régissent, qu'à appliquer les dispositions qui la régissent, et que nous allons dévelogues accesséments.

et que nous altons développes accessavement. Mais le dôture peut cistre sans que mi l'nn al l'autre des propriétaires voisins puisse établir qu'îles été déves à ses dépens, ou du moins qu'îles à été l'arisé communs; et c'est ce qui a port le législater à crèer une présomption , fondée, comme toutes les présomptions de la lei, sur les probabilités et les traisendablement les plus naturelles, afin de prévenir, natuss que possible, de difficultés d'âls in ériquentes cette voisins, ou du moins pour les décider suivant le parti le plus sur celle de deux prétentions opposées qui mérite sur celle de deux prétentions opposées qui mérite la préférence, la blannee dois reater immobile.

En conséquence, l'art. 653 (1) dispose que, e dans les villes et les campagnes, tout mur ser-

e vant de séparation entre bâtiments jusqu'à s l'héberge, ou entre cours et jardins, et même

(I) Code de Hollande, art 681.

- entre enclos dans les champs, est présumé mi-
- toven, s'il n'y a titre ou marque du contraire.

Dans ces cas il v a done présomption que chaeun des propriétaires a entendu que le mur fût construit sur le confin de son terrain, afin de l'enclore en entier, surtout aujourd'hui que nous ne connaissons plus la servitude appelée tour d'échelle, dont nous parlerons plus loin : et que. puisque ce mur devait lui être utile , ila contribué aux frais de sa construction, et fourni la moitié du sol nécessaire à son établissement

302. Suivant la loi de Solon, qu'on trouve reproduite dans la loi 15, ff. Finium recundorum. le mur de clôture devait être éloigné d'nn pied de la figne séparative des deux fonds, et une maison devait en être distante au moins de deux pieds. Le tour d'échelle existait par cela même, non pas comme servitude, mais comme propriété de cet espace, qui était un accessoire du bâtiment ou lu mur de cléture.

A Rome, l'on a presque tonjours aussi été dans l'usage d'isoler les maisons par de petites ruelles qu'on appelait ambitus (1), probablement pour prévenir les effets des incendies, et pentêtre aussi pour d'autres motifs : de là le nom d'îles, insulæ, donné si souvent aux maisons par les invisconsultes romains.

Bien mieux, une constitution de l'emperenr Zénon, rappelée dans la loi 12, 82, au Code. tit. de Ædificiis privatis, était même allée jusqu'à prescrire de laisser un intervalle de douze pieds entre la maison que l'on voulait bâtir, et celle du voisin, sans qu'il fût permis ni à l'un ni à l'autre de ricu établir, de rien édifier sur cet espace.

303. Comme on vient de le voir, l'art. 653 consacre la présomption de mitovenneté du piur dans deux cas bien distincts :

1º Quand ce mnr sert de séparation à des hàtiments situés à la ville ou dans la campagne, n'importe;

2º Quand il sépare des cours, jardins ou enclos, même dans les champs.

Dans le premier cas, comme ce n'est qu'entre bâtiments qu'existe la présomption de mitoyenneté, il s'ensuit que si l'un des fonds est un bàtiment, et non l'autre, qui n'offre aucun vestige de bâtiment, tel qu'une cheminée, ou antre reste d'un édifice, le mur n'est point présumé mitoyen : il est censé appartenir exclusivement au maître du bâtiment dont il fait partie, parce qu'on doit naturellement croire que lui seul a fait les frais de sa construction, pnisqu'il lui était nécessaire, et que le voisin n'ayant pas d'intérêt, ou du moins n'avant pas le même intérêt à ce qu'il fût construit, n'a point par conséquent contribué aux frais de son établissement,

Pothier (2) le décidait ainsi, mais tontefois avec une importante distinction; sa décision mérite d'être rapportée, parce qu'elle a été adoptée par les auteurs qui ont écrit sur le Code, et que nous croyons devoir la combattre dans les

principes actuels.

Dans les campagnes, disait-il, le mnr appartient au maître du bâtiment dans tous les cas. « Mais dans les villes où il y a une loi qui

permet à chacun d'obliger son voisin à faire, à frais communs, un mur pour se clore, comme à Paris (art. 209 de la coutume) et à Orléans (art. 236), tous murs, même cenx e qui n'ont de bâtiment que d'un côté, sont

censés communs depuis la fondation jusqu'à a la hanteur que la loi du lieu prescrit pour les

murs de clôture : ils ne sont présumés appartenir à celui des voisins qui est propriétaire du

bàtiment, que ponr le surplus. La raison de cette présomption est que le voisin qui n'a pas

de bâtiment de son côté, quant pu, selon la

loi du licu, être obligé par l'autre voisin à construire, à frais communs, nn mar de la

hauteur prescrite par la loi, on doit présumer e que lui ou ses auteurs y auront été obligés par

e l'autre voisin, et qu'ils l'auront construit à · frais communs jusqu'à ladite hauteur. A l'égard de ce qui est au delà de ladite hanteur, la pré-

somption est que c'est le voisin qui en avait · besoin pour élever son bâtiment qui a fait seul les frais de cette élévation, >

MM. Pardessus, Toullier et Delvincourt ont adopté cette distinction, et ce dernier inrisconsulte, avec plus d'extension encore.

M. Toullier l'admet purement et simplement.

<sup>(1)</sup> Foges Festus, à ce mot.

Cependant, selon lui, l'obligation de se clore dans la ville et le fadourpe, quand l'un des voisins le demande, doit 'extendre seulement en ce sen, que l'autre est oblige, ou de contribuer à la clôture, ou d'alandonner la moité de trerrain écessaire à le construction de uner, avec tout droit à la misoyennéel; ce qui sifiabilit grancement, comme on le voit, la précomption reconnue par Potitier, que le voisin a contribue aux frais de construction du mur du bâtiment junqu'à la hauteur preserie par la loi du Resultant de commenc. Mais en et set point de l'un de la contribue de la contrib

Quant à M. Delvineonrt, il sous-distingue, contrairement à Pothier, sur le cas où les fonds sont situés à la campagne; il dit: « Daus les « lieux où l'un des voisins ne peut forcer l'autre

- à contribuer à la clôture commune, si le jardin
   est clos de tous côtés, le mar (du bâtiment)
   doit être présumé miloyen jusqu'à la hauteur
- du mur qui forme la cloture des autres côtés.
- Si le jardin n'est clos que du côté du bâtiment,
   le mur deit être présumé appartenir en entier
- au prupriétaire dudit bâtiment, par argument

de l'art. 670 (1). > Ainsi , M. Delvincourt admet la présomption

de mitoyenneté, même dans uu cas où Pothier la rejetait.

Mais, il faut le dire, le Code n'a pas plus consacré la distinction principale de Pothier que la sous-distinction de M. Delvincourt.

En effet, l'article porte : « Dans les villes et « campagnes, tout mur servant de séparation « entre bétiments jusqu'à l'héberge (ce qui fait « nu cas bien distiuet), ou entre cours et jar-« dins, et même entre enclos dans les champs

(ce qui fait un autre cas), est présumé mitoyen,
 s'il n'y a titre ou marque du contraire.
 Ainsi, il n'est pas dit entre bâtiment, cour ou iardin.
 etc.. mais d'abord entre bâtiments: et si

jardin, etc., mais d'abord entre bâtiments; et si l'on répondait que la rédection de l'article est cié embarrassée par la répétition du mot bâtiment pour le cas oû il y a bâtiment d'un côté, et cour ou jardin de l'autre, parce qu'il anrait fallu répéter ce mot après l'avoir employé pour le cas où il y a bâtiments des deux côtés, on répliquerait que ce n'est point une raison suffisante pour induire une présomption légale quand la loi n'a pas parlé sur le cas en question.

1.a présomption légale est celle qui est attachée par la loi à certains actes on à certains faits : cles sont, dit l'art. 350-29, les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées.

Hors ces circonstances, il n'y a plus de présomption légalo; il peut sculement exister une do ces présomptions de fait, que la loi abandonne à la sagesse du magistrat, et qui sont aussi fondées sur des conjectures, des vraisemblances, mais qui n'ont pas paru au législateur avoir un caractère d'évidence assez grave pour mériter d'être élevées à la dignité de présomptions légales. Dans le cas prévu et décidé par Pothier, il n'y a qu'une simple conjecture, plus ou moins forte, comme on va le voir, et non une preuve de mitoyenneté, puisque le Code ne l'a point consacrée, et qu'il n'est pas permis an juge de créer par analogie des présomptions : il usurperait ainsi sur le domaine de la loi ; il commettrait un excès de pouvoir qui , suivant les principes , solliciterait la reformation de sa décision.

Le raisonnement de ce jurisconsulte est uniquement fondé sur ce que le proprietaire du hatiment ayant pu, dans les villes et faubourgs, forcer l'autre à contribuer à la confection da mar jusqu'à la banteur preserite par le statut local pour les mars de clôture comanne, on doit présumer que ce voisin ou ses auteurs y ont éé fercés. Mais cette conséquence n'est point rigoureusement caset.

D'abord, comme le voisin, dans tous les es, n'aussit, au têre forcé qu'à contribuer à la confection d'un mur de cléure ordinaire, est nos à celle d'un mur de bâtiment, généralement plus fort, plus épais, plus coticus, et qu'il y annait eu, d'après cela, une espèce de ventilation, une appréciation spéciale, on peut trè-lèn un proser que celui qui se proposait de construire le hâtiment à fait seul les frais de mur pour évier ces difficulés, en songeant d'ailleurs que ce mur lais sparaticentait en propre.

Cette supposition, contraire à celle de Pothier, est si peu hasardée, que, dans une foule

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 710.

de eas, le mur appartient en effet exclusivement à l'un des voisins , nonobstant la faculté qu'il avait, et que nous lui reconnaissons nous-même, de forcer l'autre à contribuer à la construction d'un mur de clôtare ordinairo, jusqu'à la hauteur déterminée par la loi : ces eas sont ceux où il y a titre ou marque de non-mitoyeuneté. Aimi, ee qui a lieu dans le cas où il y a titre ou marque de non-mitoyenneté, ayant pu également avoir lieu quoiqu'il n'y ait pas de titre ni de marque de propriété exclusive , c'est une preuve que le raisonnement de ce jurisconsulte peut porter à faux dans certains cas , comme il neut être fondé sur la vérité dans d'autres, et des lors qu'il dégénère en simple conjecture, en simple vraisemblance, plus ou moins forte : d'où il suit qu'il ne saurait constituer une véritable présomption de droit, surtout sous le Code, quand il est évident que ses rédacteurs, qui connaissaient à n'on pas douter la distinction de cet auteur, n'ont point établi une telle présomption dans le cas dont il

On vera nellan plus loin que ce n'à dé que par mise de la disconsin dévier au Pratricio 605, que l'on a consacré le principe de la eléture foncide dans la villant est les finaleurgs; conséquenment ils s'ont point entends, en rédignant l'article 605, ser legale élètre le quaction que nous agisons, admettre une disinction uniquement fondés aur un principo qui s'était par ancore positivement établi pur eux, qui ne l'a dés que plus unes un conseil d'au present un conseil d'au sur autre un conseil d'au service de la conseil de la une de la conseil d'au service de la conseil d'au service de la service de la conseil d'au service de la conseil d'au service de la service de la conseil d'au service de la conseil d'au service de la service de la conseil d'au service de la conseil de la

Pothier lui-même a "n pu l'appayer que nu une conjecture, et non mu testé; car il n'en cite point. C'est une dédection de son espeil judicieux et persque toujours interprète fidèle des vaits piricipes; a mais, encerve use fois, ce n'est pas une le sentiment d'un juricousselle, quelque grave que soil l'astorités qu'il a su imprimer à ses décisions, qu'on doit asseoir une présomption de voir, d'ailleurs, que la conséquence qu'il l'inc de voir, d'ailleurs, que la conséquence qu'il l'inc de principe de la clèture forcére peut être contraire à la vérité du fait; qu'elle l'est même dant beaucoup de ces.

On dira peut-être que le propriétaire du bâtiment est en faute de n'avoir pas en se ménager un titre ou une marque de non-mitoyenneté : à cela nous répondrons que c'est déplacer la question; car elle s'élève sur ce qui est, et non pas sur ce qui surait dit être, et ce n'est que sur ce qui est que la loi établit la présomption de mitovenneté : d'ailleurs , le même reproche s'appliquant , relativement à la mitoyenneté, avec autant de raison au voisin lui-même, s'il avait réellement contribué à la confection du mur. l'objection tombe. parce qu'elle so neutralise par une de même force. Et quant à ce reproche, fait au propriétaire du mur, de no s'être pas du moins ménagé des marques de non-mitovenneté, à défaut do titre, nous répondons aussi que ces marques, qui consistent dans des corbeaux ou filets de pierre placés du côté de celui qui réclame la propriété exclusive, se voient quelquefois sans doute, mais rarement dans les maisons de ville, surtout dans les constructions modernes, où l'aspeet de ces pierres en saillie dans l'intérieur des bâtiments serait d'un mauvais effet et offusquerait la vue. Snr cent maisons à Paris on en tronvernit peut-être à peine une dont le mur contienne, en dedans de l'édifiee, ces corbeaux ou filets, qui sont, en pareil eas, les seules marques de nonmitoveuneté.

Tout nous porte done à rejeter la distinction de Pothier et des auteurs qui l'ent adontée sous le Code, parce que, d'une part, elle n'est pas fondée sur un raisonnement rigoureusement exact, qu'elle ne l'est que sur une conjecture oni est loin d'être toujours d'accord avec la vérité du fait, et parco quo, d'autre part, la loi n'en a pas fait l'objet d'une présomption de droit. Or, comme le mur fait partie du bâtimont, que sans lui le bâtiment ne pourrait subsister, ce qu'on no peut dire de la cour ou du jardin voisin, nous en concluons que co mur est censé appartenir exclusivement au maltre de l'édifiee, quand mêmo la cour ou le jardin serait entouré de murs de tons les autres côtés, et, à plus forte raison. a'il ne-l'était que dn côté du hâtiment ; distinction que ne fait pas Pothier, et qu'en effet il ne devait pas faire pour être conséquent, puisqu'il ne fait résulter la présomption de mitovenueté que de la faculté qu'avait le maltre de ce bâtiment, de forcer le voisin à contribuer à la conatruction de mur de clôture, d'où il infère qu'il est eensé l'avoir fait; car ce raisonnement s'applique en effet à tous les cas où il s'agit do terrains situés dans les villes ou faubourgs, détà cours ou jardins, ou dont on veut faire des jardins ou des cours, en un mot, qu'on veut enclore.

304. Mais dans le second cas de présomption de mitoyenueté de l'article 653, il n'est pas nécessaire, pour qu'elle ait lieu, que les deux fonds soient de même nature, que ce soient deux conrs ou deux jardins. La raison est la même quand e'est un jardin et une cour, que lorsque ce sont denx jardins ou deux cours, à la différence du cas où il y a, d'un côté, un bătiment, et de l'antre un fonds d'une autre nature ; car si, dans ce dernier cas. I'on pent dire que le mur appartient au bătiment, dont il est partie intégrante, il n'en est pas de même dans le premier, où il n'y a pas de motif de se décider en faveur du fardin platot qu'en faveur de la cour, et vice versa, puisquo ce mur peut faire aussi bien partie de l'un de ces fonds que de l'autre. Le texte luimême appuie cette décision en disaut entre cours et jardins, etc., ce qui s'entend naturellement des deux cas, de celui où c'est nne cour et un jardin, et de celui où ce sont deux fardins ou deux cours, tandis que dans la première partie de l'article , la loi dit entre batiments , ce qui suppose bâtiments des deux côtés.

505. S'il se trouvait dans les champs un mur servant de séparation entre deux fonde qui ne servaient ni l'un il l'autre cour, jurdin ou enclos, on devrait également le présumer mitopre, nou pas en vertu de l'article 653, car il est muet sur ce cas, mais par la raison qu'aucun des propriétaires n'y pourrait prétendre plus de droit que l'autre, tant qu'il no sistificant jus de la précention.

506. La présomption de mitoyenneté du mur de séparation ne s'étend entre bâtiments que jusqu'à l'héberge (1), c'est-à-dir jusqu'à point le plus élecé du toit inférieur. L'excédant du mur appartient au propriétaire du bâtiment lo plus élecé, jors même que cet excédant dépasserait le toit de ce bâtiment, attendu que, portant directement sur une partie du mur appartenant.

 Heberge est un vieux mot qui signific le convert. On dit eucere héberger quelqu'un, pour dire qu'on le recolt cher soi, qu'on lui donne le convert.

Quid si le bâtiment inférieur a ses cheminées adonsées au mur supérieur ? Il y a présomption de mitogenneté du mur dans les endroits où elles sont placées; car le propriétaire de ce mur exclusivement à ce propriépaire, c'eax ce dernier qui est naturellement présumé l'avoir construit à ses frais, soir pour garantir son toit de la violence des vents, soit dans la vue d'exhausser un jour son bătiment. C'est aussi l'avis de M. Delvincourt, contre celui do M. Pardesses (n° 150 do son Trait).

307. Si, comme on le voit souvent, le toit du bătiment inférieur ne s'étendait point parallèlement au mur, mais présentait un plan incliné d'un on de denx côtés, la présomption de mitovenneté suivrait la même direction, c'est-à-dire qu'elle ne s'étendrait pas parallèlement jusqu'au point le plus élevé du toit, mais bien seulement en suivant le plan incliné qu'offrirait ce toit. En cffet, si c'est le bâtiment inférieur qui a été construit le premier, il est clair que son propriétaire a donné au mur la direction qu'il se proposait de donner au toit lui-même, et qu'il ne l'a pas élevé au delà. Si c'est le bâtiment supérieur qui est le plus ancien, ou si les deux édifices ont été construits en même temps, le maltre du bâtiment inférieur a dû se contenter de rendre le mur mitoven senlement dans les parties qui devaient lui être nécessaires, puisqu'on peut acquérir la mitovenneté d'une partie du mur, comme on peut l'acquérir pour le tout. (Art. 661.) On doit donc croire, dans toutes les hypothèses, qu'elle n'existe en effet que relativement à ces mêmes parties, et que tout l'excédant appartient au maître du bâtiment le plus élevé, sauf preuve contraire.

308. D'après l'art. 654, la présomption de mitoyenucté cesse dans deux cas :

4º Lorsqu'il y a titre ;

2º Lorsqu'il y a marque du contraire.

Elle s'évanouit également quand il y a prescription de la propriété exclusive en faveur de l'un des voisins. Nous allons bientôt parler de ce cas.

Le titre, comme l'observe M. Pardessus, pent avoir pris uaissance dans plusieurs circonstances.

n'était point obligé de les souffrir mos indemnité. Mais, d'un notre côté, le moitre du bâtiment inférieur n'étant point obligé de rendre le nour misiopen en totalité, il ne doit être présumé l'avoir fait que dans les parties où cela loi était mécessaire pour résource les révenuées.

Il peut remonter à l'époque de la construction du mur, ou lui être postérieur. Son effet, dans tous les cas, sera le même, attendu que l'un des propriétaires d'une chose commune peut ceder ses droits à l'autre.

Ainsi il y a titre de propriété exclusive si, lorsque l'un des voisins, au mement où il a fait construire le mur, ou depuis, a fait avec l'autre un acte par lequel celui-ci a reconnu en faveur du premier la propriété exclusive du mur ; ou si, quand il se proposait de le construire, il lui a fait faire notification par laquelle il protestait contre toute prétention future de sa part à la mitoyenneté, à moins toutefois que le voisin ne produistt une preuve contraire, par acte, qu'il a déclare vouloir que le mur fût construit en commun. Il y aurait également titre si , propriétaire de deux fonds séparés par un mur, je disposais de l'un de ces fonds en me réservant la propriété exclusive du mur, aut vice versa : ou si, sans me réserver expressément la propriété, l'acte de disposition portait que le fonds aliéné est vendu , cédé ou donné à partir du parement du mur de séparation, ou même simplement à partir de ce mnr du côté dudit fonds. Le droit de l'acquéreur ne s'étendrait pas au delà : le mur serait entièrement réservé ; ear celui qui aliène à partir de tel point, de tel endroit, n'aliène pas ce même endroit. C'est ce que nous avons déjà dit relativement au cours d'eau, suprà, nº 223.

509. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement, d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné (1);

Lors encore qu'il n'y a que d'un côté, ou un chaperon (2), ou des filets (3) et corbeaux de pierre (4), qui y auraient été mis en bâtissant le mur (s).

Dans ces cas le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont

(1) Pour faire déverser les caux de la pluie, qui na tombent de cette manière que d'un coté. (2) On appelle aiusi le sommet du mur, et que l'on ferme avec de la chanz ou du plâtre, et quelquefois que l'on couvre avec de la tuile pour mieux garantir le mur. Ce sont principalement lm fisurs de elôture qui out een chaperons. Quand il n'y

en a que d'un côté, ils présentent un seul plan incliné. (3) Le filet est la partie du chaperon qui déborde le mur, afin o l'ean de la pluie tombont an delà du parement du mur ne le degrade pas. Ce filet, dit Desgodets, se u susue aussi lermier. l'égont ou les corbeaux et filets de pierre. (Article 654.)

On doit croire que si celui-ci n'eût pas été propriétaire exclusif du mur, il n'aurait pas souffert que les caux déversassent en totalité sur son terrain ; et le voisin ne lui cût pas permis de placer dans le mur, lors de sa construction, des filets ou corbeaux de pierre, dont lui scul peut retirer avantage, puisqu'ils sont de son côté. Aussi ces filets ou corbeaux placés après coup ne détruiraient en aucune manière la présomption de mitoyenneté, attendu la facilité qu'aurait l'un des voisins de les y placer à l'insu de l'autre, puisque ce serait de son côté. Ils ne pourraient non plus fonder la prescription; car la possession qui en résulterait n'aurait pas le caractère de publicité exigé pour cela (art. 2229), vu qu'ils pourraient très bien être inconnus à l'autre propriétaire.

Mais quand ils ont été placés en construisant le mur, ils produisent la présomption de propriété exclusive eu faveur de celui du côté duquel ils se trouvent, encore que le mur n'ait pas trente ans d'existence.

« Ces corbeaux, observe très-bien M. Delvincourt (6), ne doivent pas être confondus avec ce qu'on appelle des harpes ou pierres d'attente , qui sont des pierres que fait saillir , du

côte du voisin, celui qui bătit le premier, afin e que lorsque le voisin viendra à bâtir à son

tour, les deux maisons se trouvent liées en-« semble, et qu'il ne soit pas nécessaire de faire

« des entailles et des incrustements qui dété-« rioreraient la jambe boutisse de la première

maison. On voit par là que ces harpes ne peu-« vent fournir aucun préjugé relativement à la e mitoyenneté. »

En effet, comme les corbeaux ne détruisent la présomption de mitoyenneté qu'en faveur de celui du côté duquel ils se trouvent (art. 654). il s'ensuivrait, si l'on confondait les harpes ou pierres d'attente avec les corbeaux, que le mur

(4) Pierres en millie que l'on place dans le mor, afin de pouroir y assesir les poutres et les solives pour leur donner moins de portée.

(3) On croit généralement, observe N. Debrincourt, que les corbeaux und été placés en bâtissant le mur, quand l'épaisseur do mor et la saillie que fait le corbean sont faites d'une scule et même pierre, parce que c'était en effet le meilleur moyen de lui donner la solidité nécessaire ponr supporter la poutre

(6) D'après Gonpy, sur Desgodets, notes sur l'art. 211 de la Continue de Paris.

du bătiment qui vient d'être construit avec des pierres d'attente serait censé appartenir exclusivement au voisin qui n'a point encore bâti; ce qui serait absurde.

310. Dans beauconp de pays on recounaissait d'autres signes de non-mitovenneté que ceux reconnus par le Code, tel qu'un œil-de-bœuf ou autres ouvertures. Ces signes, établis avant le Code, ont encore aujourd'hui tout leur effet. Ceux qui les ont employés comme moyens autorisés par la coutume on le statut local, pour acquérir la preuve de la propriété exclusive du mur, n'ont pu être privés de cette preuve par la loi nouvelle. La loi n'a pas d'effet rétroactif (art. 2), et ce serait lui en donner nn que de méconnaître ces signes de propriété, sur le prétexte qu'elle ne les regarde plus aujourd'hui comme tels. En maintenant les servitudes discontinues déjà acquises par la prescription lors de la publication de la loi sur les servitudes, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière, le Code (art. 691) a prouvé son respect pour les droits acquis. Or, au moment de sa mise en vigueur, les signes de non-mitoyenneté dont il vient d'être parlé attestaient un droit déjà acquis à cette époque, n'importe celle où il pourrait être ensuite contesté. Mais ce sera à celui qui invoquera ces signes en sa faveur, à prouver que le mur existait avant le Code.

311. Les signes de non-mitoyenneté céderaient eux-mêmes à la preuve résultant d'un titre qui établirait la mitoyenneté.

Bien mieux, le titre pourrait établir la propriété exclusive du mur en faveur de celui des voisins du côté duquel ne seraient pas l'égou , les filets on corbeaux de pierre (•) ; car toute conjecture doit fléchir devant une preuve positive. M. Pardessus (n° 161) apporte toutefois à cette

décision une restriction importante : « à moins , dit-il, que ces marques n'eussent une existence

- de plus de trente ans après le titre. 1
- M. Delvineourt dit aussi : « Depuis combien de temps faut-il que les choses soient en cet
- é état pour établir la présomption de non-mi-
- (1) Pothier, Contrat de société, as 206. Bourjon, des Servitudes, part. II, chap. x, sect. I, nº 2.

- toyenneté? Je pense que la possession annale
   suffit, sauf au voisin qui prétend que le mur
   est miloyen à le pronver par titres, auquel
- cas, la preuve résultant des titres ne pourra étre détruite que par la possession trentenaire.

Dans ce cas, le titre établit la communauté, et celui qui invoque la prescription se fonde uniquement sur les signes dont il s'agit pour prouver qu'il a eu une jouissance exclusive du mur. Mais ces signes sont-ils suffisants, quand d'ailleurs l'autre voisin a également joui du mur nonobstant ces signes, parce que ce mur supportait aussi son bàtiment, lui servait aussi de clôture? Il nous semble bien plutôt que celui qui invoque aujourd'hui la propriété exclusive n'a eu qu'une jouissance à titre de copropriétaire. Il aurait fallu une contradiction. régulière opposée au porteur du titre, et qu'il se fût écoulé trente ans depuis cette contradiction : alors la nature de la possession ayant été changée, la prescription aurait en effet pu conrir contre le titre; mais sans cela, et nonobstant les signés contraires au titre, on doit penser que cette jouissance n'a eu lieu que comme jouissance d'nne chose indivise, et qui ne saurait fonder la prescription,

Nous ne saurions donc adopter la restriction apportée par ces jurisconsultes : l'un relativement à la propriété exclusive en faveur de celui du côté duquel sont les signes, nonobstant le titre contraire : l'autre en faveur de la mitovenneté . malgrè ce titre. Dès qu'il y a titre de propriété exclusive en faveur de l'nn des voisins, que font désormais ces signes en faveur de l'autre? Celui-ci n'a pu preserire contre le titre émané de lui ou de son auteur, parce qu'on ne peut pas prescrire contre son titre à l'effet d'acquerir, en ce sens que l'on puisse se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession. (Art. 2240) (2). Or, la jouissance de ce voisin, depuis qu'il a consenti le titre de propriété exclusive en faveur de l'autre, n'a plus été qu'une jouissance à titre précaire, qui n'a pu conséquemment fonder la prescription. Nous ajouterons, à l'égard des corbeaux et filets de pierre (3), que le voisin porteur du titre a fort bien pu les ignorer, puisqu'ils ne sont pas de son côté : autre motif pour écarter la prescription invoquée contre le titre. Pour qu'elle put courir,

(3) Ce raisonnement se s'applique pas au plan inclué, attendu que l'écoulement des caux d'un seul côté témoignait asses de son existence. Il s'agit d'ailleurs d'un sour découvert.

<sup>(2)</sup> Disposition sopprimée dans le Code de Hollande.

Construction Construction

it faudrait donc, selon nous, autre chose quo ees simples signes; il faudrait des actes de propriété exclusive et propres à démontrer avec évidence que la jouissanco du mur a eu licu à titre de propriétaire exclusif, nonobstaut le titre contraire.

312. Il est possible qu'il so trouve des signes de non-mitoyenneté des deux eôtés, et que ces signes soient semblables on différents : par exomplo, il y a chaperon, corbeau ou filet des deux côtés; ou bieu chaperon ou plau incliné d'un côté, et corbeau de l'autre : ces signes de l'un et de l'autre côté se neutralisent-ils, et donnent-ils lieu à la présomption de mitovenneté?

Oui, dans tous les cas où la elôture est forcée. peu importe que les signes soient de même nature oo de nature différente.

Dans les lieux où la clôture n'est pas forcée, et néanmoins que la présomption de mitoyenneté existe, à moins de marque du contraire, parce qu'il s'agit d'un mur servant de séparation entre bătiments, cours et jardins, on entre enclos dans les champs, ces indices placés des deux côtés se neutraliseront ordinairement, et ferout que le mur sera présumé mitoyen, d'après la règle généralo. Mais si l'un des deux fonds, situés dans un village ou dans les champs, est entièrement ou presque entièrement entouré de murs, et que l'autre no le soit que du seul côté du mur dont la mitoyenneté est préteudue, on doit décider, quand bien même ce mur présenterait un chaperon des deux côtés, qu'il appartient cependant en totalité au maître du premier fonds, surtout si les autres murs de ce fonds avaient aussi des chaperons des deux côtés. En effet, la présomption légale de mitoyenneté n'existe pas dans ce cas, puisque la loi ne l'établit qu'entre bâtiments, conrs et jardins, ou entre enclos même dans les champs, et que l'un des fonds n'est ni cour, ni jardin, ni enclos. Ce ne serait done qu'à raison de la circonstance que le mur dont il s'agit offre un chaperon du côté du voisiu qui prétend à la mitovenneté, que cette communanté pourrait être présumée exister de fait : or, le signe de uou-

Au surplus, les diverses circonstances du fait. dans ce cas, et autres semblables, qui peuvent se présenter sous millo faces différentes, et que la loi n'a pu prévoir toutes, serviront aussi de guido au magistrat.

513. Il nous reste à examiner si la propriété exclusive du mur no peut pas également résulter de la prescription.

Nous raisonnerons dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de titre qui établirait la mitovenneté ou la propriété entière en faveur dn voisin.

Il n'est pas douteux que si, pendaut trente ans, l'un des voisins a fait, dans un mur que la loi présumait mitoyen, des actes ou des entreprises qui excluent la supposition de tonte mitovenneté, par exemple en y pratiquant des jours, même à fer maillé et à verre dormant (art. 675) (1), ou des enfoncements (art. 662) (a), ou eu abaissant le mur, etc., il n'est pas douteux, disons-nous, que la prescription ne puisse établir en sa faveur la propriété exclusivo du mur (s). La copropriété n'empêche pas qu'un seul ne puisse acquérir par prescription les droits de son associé (4) (art. 816); mais il faut pour cela que les faits soieut telloment précis et certains, qu'on doive eu conclure que l'un a joui comme propriétaire exclusif, et non comme associé, et que l'autre s'est regardé comme sans droits, ou commo ayant abandonné ceux qu'il avait (s) : d'où il suit que des faits que la mitovenueté donne le droit de faire seraient insuffisants pour fonder la prescription (6); il en serait do même de tout autre fait qui serait clandestiu ou violeut. (Art. 2229.)

mitoyenneté qui existe aussi de l'autre côté neutralise le premier ot rend à la règle générale toute son application, c'est-à-dire que le mur est consé apparteuir oxclusivement au fonds enclos, parce qu'on doit supposer, commo le dit très-bien M. Toullier, que le propriétaire do ce fouds a laissé derrière un petit espace pour recevoir une partie des eaux de la pluio, ou que le maltre du fonds déclos ne s'est point opposé à la constructioo du mur avec ce chaperon de son côté.

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 691.

<sup>(2)</sup> thid., art, 689,

<sup>(3)</sup> Arrêt du 22 mai 1770, cité par Denisart, vo Mur, no 15;

<sup>(4)</sup> Laptyrire , vo Prescription.

et M. Pardemes, no 161 de l'édition HAURAS.

<sup>(5)</sup> Dunod, des Prescriptions, part. 1. chap. xu. (6) Arrêt du parlement de Toulonse , du 3 septembre 1705.

Journal de ce purlement, tome V, § 96, page 217. Répertoire

514. M. Pardessua (nº 164) enseigno qu'une simple possession annale ne sullir pas pour déturire les effets de la présomption légale de mitoyenneté; qu'il faudrait nécessairement prouver qu'on a acquis la propriété exclusive par le laps de temes qu'exigent les articles 2902 et 2905.

M. Toullier, tomo m, nº 188, ot M. Merlin, Répertoire, ve Mitouenneté, le décident aussi de la même manière. Le premier de ces autenrs s'exprime ainai : « La présomption de mitoyenneté cède aux titres contraires, mais non à la simplo possession annale, quelquo bien carac-· térisée qu'ello pût être, à moina qu'elle ne remontat à un temps suffisant pour opérer la « prescription (1). Si l'un des voisina avait obtenu c au possessoire un jugement qui l'eût maintenu e dans la propriété (s) du mur aéparant leurs · héritages, l'autre voisin pourrait former l'acs tion pétitoire sans produire de titre, parce qu'il 1 a un titre dans la présomption légale de mii toyenneté qui ne doit cédor qu'aux prenvea contraires.

Mais quelle serait done, dana en système, l'utilité de l'action pouseaire, qu'on appose cependant avoir pu être intentée! Quelle serait l'utilité de la possession annale elle-même, puisqu'êle ne dispensareit pas de produire un titre! You une le voyone pas; et nous ne pouvons nous figurer que le législateur ait nough à maintenir ette possession, commo il l'a finit par l'art. 3 du Cod de procéssion, commo il l'a finit par l'art. 3 du Cod de procésure, dans une act on elle n'avair l'ijont d'effet, dere, dans un cas on elle n'avair l'ijont d'effet,

M. Delvineourt professe qu'il auffit, pour étabir la présomption de non-mitoyennoté, que les signes dont parle l'article 654 existont depuis plus d'un an, sauf au voisin qui prétend que le mur est mitoyen, à le prouver par titres.

Il est vari que MM. Pardessu et Debriscourt en raisonnent jas out à fait unt le même cas. Il s'agid dana celui un leque parle M. Pardessu, d'actes ou entreprises que l'and en vioins ou pourrait faire qu'en qualité de propriétaire exclair de mar, et dans celui suposé par M. Debriscourt, de aimple signes qui dénoncel aussi cette propriété. Mais cette différence n'en devrait anne neue acus la soution de la question ; pent-étre même que la possession annale des signes do m-misoyennelé devrait avoir mins de force

encore que les actes do propriété exclusive faits par l'un des voisins; et cependant les décisions de ces deux auteurs sont tout à fait différentes.

Il noua semble que cello de M. Pardessua n'est pas fondée aur les principes qui règlent les effets de la possession annale, effets qui sont d'obliger l'adversaire de celui qui peut l'invoquer à prouver que le droit de propriété est néanmoina de son côté, quoique la possession n'y soit paa. La présomption est, il est vrai, que le mur est mitoyen; maia pourquoi la possession annale ne détruiraitelle pas cette présomption, comme elle la détruit dans les autres cas? La mitovenneté ne signifie pas autre chose, si ce n'est quo chacun des voiains est propriétaire de la moitié ( pro regione) du mur : or, si la possession annale de tout le fonda voisin en faisait , jusqu'à preuve contraire , présumer propriétaire le possesseur, on ne voit pas pourquoi la possession d'une partie de ce fonds, d'une partie du mur, en un mot, ne l'en ferait paa également réputer propriétaire jusqu'à preuve du contraire. On dit que la loi ne fait céder la présomption de mitovenneté qu'aux titres et aux marquea du contraire (article 653); nous répondrons que la loi la fait céder au titre de propriété : or, la propriété est toujours présumée en faveur de celui qui a une possession annale régulière. Il n'y a de différence, sous ce rapport, entre la possession trentenaire, qui cependant est excluaive de la mitovennetò sulvant les adversaires eux-mêmea, et la possession annale, qu'en ce quo l'effet de celle-ci pent être détruit par la preuvo contraire, administrée au pétitoire; tandis que l'effet de celle-là est absolu, définitif. La loi préaume aussi qu'un fonda est franc de touto aervitudo; et néanmoins ai un voisin a acquis la possession annale d'une servitude sur ce fonds, de la uature de celles qui sont susceptibles de a'acquérir par prescription, ce sera au propriétaire du fonds à détruire, au pétitoire, par la prenve de la non-existenco du droit, l'effet de cette possession; et l'on peut cependant dire également que la présomption de franchise de l'héritage ne cède qu'à un titre de servitude ou à la prescription, puisque les servitudes dérivant du fait de l'homme uo s'établissent que de l'une ou de l'antre manière, on bien par la destination du

<sup>(1)</sup> Mais alors elle ne serait plus sculement annale.
(2) Ce qui est impossible, parce que ce serait camuler le

pétitoire et le possessoire ; ce qui est défende. (Art. 23, Code de procéd.)

père de famille, qui vaut titre dans certains cas. Il y a donc parité de motifs dans les deux espèces, et conséquemment la décision doit être la même. Ello n'est d'ailleurs susceptible d'aucun inconvénient qui ne se rencontrerait pas également dans les effots de la possession annale du fonds lui-mêmo, puisqu'il faudra toujours que le voisin ait fait des actes paisibles, publics et à titre de propriétaire exclusif, et que ces actes aieut plus d'une année de date, sioon la possession serait inefficace, et la présomption de mitoyenneté n'aurait jamais été détruite. Tels sont les motifs qui nous font préfèrer le scotiment de M. Delvincourt, qui l'exprime même ainsi pour le cas où il n'y a quo de simples signes on marques de non-mitoyenneté, tandis que dans l'espèce de la question, il s'agit d'actes ou entreprises qui n'ont pu avoir lieu de la part de l'un des voisins qu'en qualité de propriétaire exclusif, actes qui certainement ont bien antant de force pour témoigner de la propriété entière en favour de celui qui les a faits, qu'un chaperon, un filet ou des corbeaux placés de son côté. Il serait, en effet, bizarre que celni qui aurait pratique paisiblement, ot depuis plusieurs années, uno fenêtre ouvrante par exemple, dans le mur prétendu mitoyen, qui en aurait ainsi joui sans réclamation de la part du voisin. ne fût néanmoins pas présumé propriétaire du mur par suite de cette possession paisible, publique, et plus qu'annale, tandis qu'il le serait s'il se trouvait seulement de son côté quelques corbeaux de pierre ou un larmier.

Le système opposé repose sur ce quel'art. 635 sin er comanta par, aimi que le hia l'art. 407 pour les haise, la possession contraire comme destructive de la pricomption de non-unicopenneté; mais [art. 606 (i) ne le reconant! pas davantage pour le fonde, et cependant M. Pardosan laiméme nous dit, au n° 185 de son ouvrage, qui-part soire médite. In question sur le degrée et de la Code de procédure, que la possession annale da fossé, par l'un de rovinien, doit faire rejeter sur l'autre l'obligation de prouver qu'ill y a misopenneté, par l'un der voinien, doit faire rejeter sur l'autre l'obligation de prouver qu'ill y a misopenneté, parce que les suuraptions de fossés sont trangées parmi les actions possessoriex.

conséquent, du mur prétendu mitoyen, sont aussi rangées par ces articles au nombre de ces actions. Ainsi, pour être conséquent, M. Pardessus doit décider dans le cas du mur comme dans celui du fossé.

315. Celni qui a la propriété exclusive du mur a-t-il, du côté du voisin, un passage pour lo réparer, ce qu'on appelle vulgairement tour d'échelle?

Ici se placent naturellement quelques observations sur ce point, parec que nous aurons à considèrer ce passage non pas comme servitude conventionnelle, ce qui nous cût engagé à renvoyer ces observations au chapitre suivant, mais sous d'autres rapports.

Quelques contumes reconnaissaient au propriétaire d'un mur contigu au terrain d'autrui un droit sur un certain espace au delà de son mur-

Parmi cer coutumes, les unes voyaient un droit de propriéte sur le terrain nécessaire au passage, dont l'étendre variais suivant les localités, droit fondé sur la présemption que lo propriétaire du mur n'avait pas loit joignant la ligue ésparative des deux fonds; qu'il avais, au contraire, laissé no per de terrain au debors du mur pour pouvoir y faire commodèment le réparations qui deviendraient aécessaire.

Les autres y royaient une simple servitude légale résultant du roisinage, laquelle cependant ne pouvait guère avoir d'autre fondement que la présomption ci-dessus; ce qui était une inconséquence : car, dans ectes supposition, c'est été la propriété du terrain qui cût dû appartenir au maître du mur, et non pas seulement un droit do

servitude tégale.

D'autres coutames considéraient le tour d'échelle comme une aervitude proprement dite, qui avait dès lors besoin d'être acquise; et de esc coutames, les unes admettaient l'acquisition du droit assais bien par prescription que par titre; les autres ne l'admettaient que par titre, sans prejudicé du cas où le proprictierd du surs était réservé l'espace intermédiaire, en ne hâtissaut pas joignants la figne séparative.

316. Le Code est absolument muet sur ce qu'on appelle le tour d'échelle, mais on peut établir les règles suivantes :

4º Celui qui a la servitude d'égout sur le terrain

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 708.

voisin doit être censé avuir le tour d'échelle (srt. 681, 696, 697 combinés) à moins de preuve contraire.

2º S'il s'agit de réparer un mur, il faut distinguer s'il est mitoyeu ou s'il ne l'est pas. S'il est mitoyen, chaque voisin doit fournir le passage nécessaire à la réparation ; c'est une conséquence de la communauté (art. 655) (1). S'il n'est pas mituyeu , l'ou duit faire une sous-distinction : si le mur est dans un lieu où la clôture est forcée. comme le propriétaire de ce mur pourrait contraindre le voisin à contribuer à la construction et réparation de la clôture commune, il peut, par cela mêmo, l'obliger à souffrir le passage des unvriers empluyés à la réparation et des matériaux nécessaires, puurvu que le passage soit demandé de bonne foi, c'est-à-dire quand la réparation est utile, et qu'elle se fasse d'ailleurs sans lenteur affectée; avec ces conditions, le passage doit être fourni, même sans indemnité (4). Quand le mur est à la campagne, on ne peut contraindre le voisin à fournir, même avec offre d'indemnité, le passage nécessaire aux réparations; c'est la faute de celni qui l'a construit. de ne s'en être pas ménagé un. Il faut en dire autant à l'égard même du mnr d'un bâtiment aussi situé à la campagne, ou dans un village on hameau, si ce bâtiment n'a pas la servitade d'égont sur le terrain du voisin. Mais comme le propriétaire du bâtiment aura probablement laissé un espace pour recevoir chez lui les caux pluviales, stin de se conformer au vœu de l'art, 681, s'il l'a fait, il aura son tour d'échelle sur sa propriété.

3º Quant au tour d'échelle en lui-même, il n'est plus aujourd'bui nulle part en France servitude focale. Lorsqu'il est indiqué dans les actes, ou prétendu comme dépendant d'une construction, ce n'est que comme propriété accessoire, ou comme servitude conventionnelle (a), et les effets sout très-différents.

Ainsi, quand c'est comme propriété accessoire du bâtiment au du mur que l'on réclame le terrain sur lequel est le taur d'échelle, et que l'on prouve son droit, on peut faire de ce terrain tout ce que l'on veut, le voisin n'y peut rien faire, n'y peut rien déposer; ct comme le mur ne joint pas Mais quand c'est simplement comme servitude un le propriétaire du nur précised avair us tour d'échelle, il ne peut s'en servir que pour faire les réprardams nécessaires à son mur en la son hâtiment. Le voisin est propriétaire du terrain, et a dispose situate at volunité, pourre qu'il ne maire pas à l'exercice de la servitude. Et comme cu vainsi point le mur, il peut le rendre misyen, nonodestant la servitude; un out dans le cas prévu d'al l'art. OSI (a) la misyonende ne sear pas un cleaste de ce que le bus qu'on s'est proposé en contrait de la mair de la maisse de la comme de la contrait de la maisse de la cont

4º Dan la silence des parties sur l'étendue de la signation de 1000 ou d'échelle, o dois présumerque c'ext platés une serviate qu'elles outende établir sur le terzins, qu'un éroid de prepriété; 2 dei 1 sait, comme il vient d'être dit, par le propriétie de l'espace assignation par la faire ce qu'il voutra, pourru qu'il ne gine pas l'exercice de la servintue, c'est-d'ére pourru qu'il ne gine pas le voisi dans ses réparations et reconstructions (c.).

5º D'après le principe que la loi n'a pas d'effet rétroactif, qu'elle ne porte jamais atteinte aux droits acquis, il faut regarder comme certains les points suivauts:

Premièrement. Datas les pays où, avant le Code, la propriété de l'espoe nitue no dels d'un mur existait en verus d'un statut local ou d'une mur existait en verus d'un statut local ou d'une contutune, comme fondée aur la présomption, opposée à celle admise par le Code, que le proprésite d'un blaiment ou d'un simple mur de côture ne l'a pas construit joignant immediatement la ligne ésperative, mais, un encuririe, a récervie un passage pour y faire les réparations qui d'evindurbaient nécessières, le mar construit à caccassière, ce même espace, dans la mesure dèce réminée nur le statu local ou la costume.

Secondement. Par l'effet du même principe, dans les pays où il n'y avait qu'une servitude légale

immèdiatement son fonds , il n'en peut exiger la mitoyenneté.

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 683.

<sup>(2)</sup> C'est aussi l'avis de M. Delvincourt.

<sup>(3)</sup> M. Pardenns professe la même doctrine.

Cede de Hollande, art. 688.
 Feyez l'arrêt de la Cour de Paris, de 8 août 1810. (Sirey, 1812, 11, 418.)

sur cet espace , et non un droit de propriété, cette servitude doit aussi continuer d'exister au profit des murs construits antérieurement au Code.

Troisièmement. Dans les localités où il ne pouvait y avoir à cet égard qu'une servitude établie par le fait de l'homme, et qui en admettaient l'acquisition aussi bien par prescription que par titre, on maintiendra pareillement celles qui étaient déjà établies de l'une ou de l'autre de ces manières lors de la promulgation de la loi sur les servitudes; mais pour celles qui n'étaient point encore acquises par le mode de la prescription, comme ce sont des servitades discontinues, des droits de passage, elles n'ont pa, d'après l'article 691, et nonobstant l'art. 2281, s'acquérir depnis par ec mode, encore que la jouissance en ent commencé avant le Code.

Quatrièmement. Enfin, dans tons les cas ce sera au propriétaire du bâtiment ou du mur de eloture qui réclamera, en verta des anciennes contumes ou statuts locaux, un droit de propriété ou de servitude sur l'espace dont il s'agit, à prouver que son mur ou son bâtiment a été construit sous leur empire. En faisant cette preuve . il doit être maintenu dans son droit, parce qu'il était acquis lors de la publication de la loi nouvelle; car, pour la conserver, il n'a pas été astreint à telle on telle formalité. La coutume ou le statut local, le stipulant pour lui, le dispensait par cela même de prendre aucune précaution particulière pour cela ; elle lui commandait seulement de ne point le laisser prescrire, et if n'est point prescrit, on le suppose.

317. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous cenx qui y ont droit, et proportionnellement an droit de chacun, suivant l'art, 655.

C'est l'application du principe qui régit toute communauté, toute société, et d'après lequel, en effet, chaeun des intéressés est tenn de contribuer aux frais nécessaires à la conservation de la chose commune, dans la proportion de son intérêt.

De là , si la dégradation provenait du fait de

l'un des propriétaires, ou des personnes dont il doit répondre, les frais de réparation seraient entièrement à sa charge. (Art. 1850-1382.)

Quand le mur menace ruine, l'un des propriétaires doit le faire constater, et faire ordonner contradictoirement qu'il y soit pourvu. Si le péril est imminent, l'urgence et le péril peuvent même être constatés par la police locale (1).

318, Comme il est loisible à chacun de répudier sa propriété des qu'il juge qu'elle lui est à charge ou inutile, l'un des copropriétaires du mur mitoven peut, en abandonnant la mitovenneté, se dispenser de contribuer aux frais de réparation et reconstruction de ce mur. (Art. 656) (2).

Pour cela, il faut que l'abandon soit pur et simple, sans réserve, par consequent que le mur ne soutienne pas un bâtiment appartenant à celui qui vout faire l'abandon (ibid.) : autrement ce dernier devrait, au préalable, faire cesser cet état de choses, isoler du mur le bâtiment comme il l'entendrait ; sinon l'offre de l'abandon, comme fraudaleuse, serait inadmissible, si le voisin ne consentait à l'agréer.

L'abandon ne pourrait, au reste, décharger celui qui le ferait des réparations rendues nécessaires par son fait ou par celui des personnes dont il répond : il ne l'affranchit que des réparations occasionnées par la vétusté ou la force majeure.

319. D'après l'art. 656, la faculté, pour l'un des propriétaires du mur mitoven, de se décharger de l'obligation de contribuer aux frais de réparation et d'entretien dudit mar, en abandonnant la mitoyenneté, n'est limitée que pour le seul cas où ce mur soutiendrait un bâtiment qui îni appartient ; mais le rapprochement de l'article 663 avec le premier a donné lien à la question, fort controversée, de savoir ai l'abandon peut être fait , malgré le voisin , dans les cas où la clôture est forcée.

c Chacun, porte cet art. 665 (s), peut cons traindre son voisin, dans les villes et les faus bourgs (4), à contribuer aux constructions et

<sup>(</sup>t) M. Favard, Reportoire, vo Servitudes, sect. 2, § 4, no 4,

et vo Police locale, sect. 1, 5 1. (2) Code de Hollande, set. 683, 5 2.

<sup>(3)</sup> Ibid., art. 690.

<sup>(4)</sup> En cas de contestation sur le point de sesuir ei le lieu ob

sent les feads fait partie d'en faubourg, c'est à l'autorité admi-

nutrative à le décider. C'est elle aussi qui décide al l'en peut ranger tel lieu parmi

les villes, et si tel lieu est ou non un faubourg.

réparations de la elôtnre faisant la séparation
 de leurs maisona, coura et jardins assis és dites
 villes et faubourga (1). La hauteur sera fixée
 suivant les règlements particuliers ou les usages
 constants et reconnus; et à défaut d'usages et

suvant les reglements particuliers ou les usages constants et reconnus; et à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins qui aera eonstruit à l'avenir doit avoir t su moins 32 décimètres (10 pieds) de hau-

t su moins 32 decimeres (10 pieus) de nauteur (2), compris le chaperon, dana les villes de cinquante mille àmes et au dessus, et 26 déc cimètres (8 pieds), dans les autres. >

La sûreté des personnes et des propriétés, plus facilement exposée dans les villes que dana les campagnes, à raison de la proximité dea habitations, de l'étendue de la population et de l'importance des choses sujettes aux soustractions frauduleuses, et peut-être aussi lo désir de donner aux villes un aspect plus régulier, et en même temps plus agréable, ont motivé la disposition de notre art. 663. Elle ne porte d'ailleurs aucun préjudice notable aux propriétairea, forcés, sur la demande do leurs voisins, de se clore, attendu que la clôture dans les villes augmente réellement la valeur dea héritages. Mais dana les campagnes il n'en est pas ainai, du moins généralement, et si l'on cût également imposé l'obligation de a'y clore, c'eût été mettre souvent l'nn des propriétairesà la discrétion de l'autre, qui aurait voulu avoir un pare, un enclos pour son agrément, sans qu'il en fût réaulté une utilité réelle pour le premier. puisque son fonds n'en anrait pas été plus productif, et que le revenu est le point important pour un fonda aitné dans les champs.

L'art. 209 de la coutume de Paris offrait une disposition semblable à celle que nous voyona dans le Code, et l'article suivan ne permettait de saffranchir de la mitoyenneté, en l'abandonnant, que hors des villes et faubourgs.

(1) La disposition de l'article 603 est générale; et on ne peut l'éloder sur le prétente que le terrain ou les terrains ne seraisent sidios et cours. Arrêt de cassation de 27 novembre 1827. (Sircy, 1828, 1, 122.)

[2] Si Pan des deux fonds en plan élevé que Pairer, le propriéties indéféren « le peut pas mison câper que le mer moit de la hasteur prescrite à partir des nol empéreurs, à moins qu'il aix conscail à l'arter la servillande de terrante: autrement il ne serat pas sons bein prediq roil net en droil de Toujer. Et, andre et de la complexité de la configuration de la configura

M. Pardessue det meme, d'après un arrêt repporté par Deni-

La question est done de savoir si le Code a entendu innover à cet égard. Noua croyons utile de l'examiner à fond, à cause de son importance, et parce qu'en outre elle partage lea jurisconaultes qui ont écrit sur le Code.

Dans son analyas sur l'art. 665, M. Malleville a écrit qu'il avait été convenn que, dans le cass de cet article, comme dana celui de l'article 636, le voisin pourrait se dispenser de contribuer à la citure, en renonçant à la miotivenneté et en cédant la moitié du terrain sur lequel le mnr doit étre assis.

M. Toulier, d'après M. Malleville, dit que le droit de contraindre le voisin à ac clore doit a'entendre en ce sena, que celui-ci doit se clore, ou abandonner la moitié du sol et la mitoyenneté.

M. Favard paralt aussi a'être rangé à cette opinion en la rapportant sana la contredire,

Mais MM. Delvincourt et Pardesaus ne voient, au contraire, dans l'art. 650 qu'une disposition genérale, qui souffre exception pour le cas où le clôture est forcée, parco que, selon eux, l'article 663, qui en consacre le principe, est une disposition apéciale qui modifie seulement la première, mais ne la détruit pas, suivant la règle specialis germedibus dropaut.

Un arrêt de la conr de cassation, de rejec, i, i est vrai, mais de la section civile (s), a jugé conformément au sentiment de MM. Malleville et Toullier, non pas, à la vérité, aux le cas d'un mur à construire pour former la clôure commune, mais sur un cas où il a'agissait de la simple réparation d'un mur d'èle asistant.

Cet arrêt, dont nous croyona devoir combettre les motifa, parce qu'ils sont à peu près les mêmes que ceux allègués par les partisans de l'opinion contraire, et qu'ils sont d'ailleurs fondés plutôt

ant a mot Mor, no 13, que le propriétaire du terrain le plas élevel qui a la dreist d'avoir me terrame, doit supporter tous les frais du mor qui motient cette terrame. Nous le creyona somi, parce que c'est là mos vértable serviciole, et que, de dreis common, les frais nécessires à l'execcio de la serviciole cont la la charge du propriétaire de l'héritage dominant. (Art. 600.) Male on peut diverge « cette rigle (Alex)

(3) De 29 septembre 1010 (Sirry, 1020), 1, 160). Nons derons ductésis faire observer que la cour de canazion a depois jugid dans le mésas cons, par arrêt de cossotiese. Comme elle s'e pas domné d'astres motifs de sa décisson que ceux d'après levaque elle a rendu la première, none al avens points été convaince, et nous perséréreau dans moire opinions j'arrêt est du Emars 1020, 1600, 1, 1604.

sur une supposition erronée que sur la vérité même, est ainsi conçu :

 Attendu que le principe établi par l'art. 656 du Code civil est énoncé co termes généraux e et absolus, et que, par sa relation avec les articles précédents 653 et 655, cet article embrasse évidemment tant les villes et faubourgs que les campagnes ; que c'est dans ce e sens que la loi a été formée et présentée , ct « que rien n'indique dans la rédaction de l'article 663 que le législateur ait voulu apporter « une dérogation à ce qu'il venait de consacrer e par l'art. 656 du Code : qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a point faussement appliqué ce dernier article à l'espèce, et, par suite, qu'il n'a point e violé l'art. 663; qu'il a, au contraire, sainement entendu et appliqué les deux articles dans le sens que le législateur y avait lui-même « attaché; la cour rejette. »

Le premier motif de l'arrêt, comme on le voit, est que le principe établi par l'art. 656 du Code civil est énoncé en termes généraux et absolus, et que, par sa relation avec les articles précédents 635 et 635, cet article embrasse évidenment tant les villes et faubourgs que les campagnes,

A cela on répond avec exactinde, que l'article 655 n° s'ecupe que d'établit à précomption de miseyamené dans les cas qu'il prévont, tion de miseyamené dans les cas qu'il prévont, qu'il y soit parté des villes ; que l'art. 605, dont el se suivant modifie seellement l'éfér, consacrer uniquement le principe que les copropriétaires du mar mitojes contribuent proportionnellement à lore entretien, ce qui n'a pas davantage de rapport surc l'algit dent di l'agit.

Ser le second modif (que rien n'indique dans Jarr. 663 que le lightateur ait entend deroger as principe qu'il avait consacré dans l'urt. 6830, lo no pen rispondra suche sonce put en zione que c'est moins là une déregation qu'une disposition qu'une disposition qu'une disposition point une déregation dans le caso di le mur recisrerais pas encre, qu'il s'agrisit seubement de le reservis pas encre, qu'il s'agrisit seubement de les construige; car évidemment alors l'art. 696, qui sattate ner la facchié d'abandonner la miopranodé, qui suppose conséquemment que le mur n'existe pas encre; et si l'on doit dire avec castille pas encre; et si l'on doit dire avec la facchie de la destance de la construir de l'entre n'existe pas encre; et si l'on doit dire avec la construir de la construir de l'entre la construir de l'entre n'existe pas encre; et si l'on doit dire avec

villes qu'en ce sens, qu'il faut on se clore, ou abandonner la moitié du terrain nécessaire à la construction du mur, et la mitovenneté, il faut aussi changer la rédaction de l'article 665, qui ne parle point de cette option, mais qui dit, au contraire, de la manière la plus absolue, sans aucune limitation ni restriction, que chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer d la construction et réparation de la clôture, etc.; car il ne serait pas vrai, dans ce système, qu'on pût contraindre son voisin à contribuer à cette construction ou réparation, comme on le peut cependaut évidemment d'après ce texte : tout ce qu'on pourrait faire, dans le cas où la clôture n'existerait pas encore. ec serait de le forcer à abandonner quelques parcelles de terrain, s'il ne voulait pas se clore. Mais, encore une fois, ce n'est point d'un tel abandon qu'il s'agit dans cet article, c'est de l'ubligation de cuntribuer à la construction et réparation de la clôture commune, et ou en élude tout à la fois la lettre et l'esprit par une telle interprétation; on transforme ainsi une obligation pure et simple en une obligation alternative. et l'ou oublie que, bien que cette loi u'impose à l'un des voisins l'obligation de se clore qu'autaut que l'antre le demande , elle est néanmoins, dans son principe et ses effets, plus encore une loi de police et de sûreté, qu'un simple règlement de voisinage. C'est ce que la cour de cassation elle-même a maintes fois reconnu.

On concevrait à la rigueur, que l'art, 656 fût applicable au cas aussi où le mur à réparer, à reconstruire même, serait dans une ville ou un faubourg, sans qu'on dût pour cela l'appliquer au cas où le mur n'existe pas encore, cas pour leauel évidemment il n'a point été fait, puisqu'il n'y a point de mitoyenneté à abandonner des qu'il n'eu existe pas. Il y aurait encore d'autres raisons de cette distinction. Dans la première bypothèse, celui qui voudrait faire l'abandon a déjà contribué aux frais de la clôture, et il abandonnerait non-seulement sa part du sol, mais encore sa part des matériaux, pour s'affranchir d'une mitoyenneté dans laquelle il trouve que les charges surpassent les avantages. Dans la seconde, il voudrait s'affranchir, par la cession d'une petite partie de terrain, d'une obligation bien autrement grave que celle qui a pour objet de contribuer à

l'entretien d'une chose commune, puisque cette obligation, imposée par la loi, est fondée sur des motifs d'intérêt public. Enfin , l'existence du mur, quoique détérioré, préviendrait, en grando partie, les inconvénients et les dangers résultant du défaut de clôture, parce que le voisin scrait bien mieux disposé à le réparer, et même à le reconstruire, s'il le fallait (car du moins il a en partie les matériaux ), qu'à faire seul les frais d'un mur neuf; et l'autre voisin serait bien moins porté à abandonner la mitoyenneté d'un mur déjà existant, qu'à céder une petite partie de terrain pour s'épargner la moitié des frais d'un mur nouveau dout il profiterait, pour ainsi dire, comme celui qui l'aurait construit, pnisqn'il servirait aussi à le clore : d'où l'on sent que, dans un cas, le but de la loi, qui est de favoriser la cloture dans les villes, serait bien moins souvent éludé; tandis que, dans l'autre, il le serait fréquemment et au profit de celui qui déclarerait ne vouloir nas se clore, et qui considérerait sinsi son obligation comme alternative, quoique, d'après l'art. 663,

elle soit pure et simple. Mais on objecte que la loi a été présentée et formée dans le sens de l'opinion que nous combattons ; l'arrêt ci-dessus le dit positivement, du moins dans un cas où il s'agissait de la reconstruction ou réparation d'un mur mitoyen, dont l'un des copropriétaires offrait d'abandonner la mitovenneté.

C'est par l'examen et l'analyse de la disenssion élevée sur l'art. 663, au conseil d'État, que nous répondrous à cette assertion.

L'article 15 du projet de loi sur les Servitudes portait: « Dans les villes et communes dont la · population excède trois mille âmes, les coproe priétaires des murs mitoyens ne peuvent pas se dispenser de contribuer à leurs réparations « en abandonnant leur mitoyenneté. »

Cet article du projet, ni aucun autre, ne donnait point à chaque voisin, pas plus dans les villes qu'ailleurs, le droit de contraindre l'autre à la construction du mur de clôtare; il ne s'occupait que de l'entretien des murs déjà existants. Seulement l'article 22, suquel correspond l'article 665 du Code, portait que « tout mar de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à

· l'avenir, doit avoir au moins 10 pieds de hauteur, compris le comble, dans les villes de

TOME III. ÉDIT. BELGE. -T. V. ÉD. PR.

cinquante mille ames et au-dessus, et 8 pieds dans les autres. >

C'est par suite de la discussion qui a eu lieu au conseil d'Etat sur cet article du projet, qu'on a senti la nécessité d'en changer la rédaction, et d'imposer, comme on l'a fait, à tout voisin, dans les villes et faubourgs, l'obligation de contribuer, sur la demande de l'autre, à la clôture commune. Dès lors on pensa que la disposition de l'article 15 devenait superflue, et on le supprima. La discussion du projet de loi démontrera encore mieux que tel a été le véritable motif de cette suppression, et non point celui indiqué par quelques-uns des partisans de l'opinion contraire.

Cette discussion, élevée, comme on vient de le dire, sur l'article 22 du projet, ou 665 du Code, roula sur la hauteur que devrait avoir le mur dans les cas qui y sont prévus, et sur le point de savoir si les usages locaux seraient observés.

M. Treilhard dit d'abord que e la loi ne fixe « la hauteur que pour le cas où l'un des pro-

· priétaires voudrait se clore, et non l'autre; que si tons deux sont d'accord, ils penvent « s'écarter de cette disposition, et donner au mur l'élévation qu'il leur plaira. > Ensuite, et

après quelques observations de plusieurs membres, le même orateur dit que l'on ne peut ade mettre d'innovations arbitraires (1) dans cetto matière, car si l'on yout décider sans avoir

des bases, l'imagination ne sait plus où s'arrêter; qu'au surplus, l'article présenté par la section n'a excité aucune réclamation de la

e part des tribunaux; mais ils se sont élevés contre le renvoi aux usages locaux. Ils n'y ont e vu qu'un principe de doutes et d'incertitudes. · Cependant, pour ne pas heurter les habitudes

des pays nouvellement réunis, on pourrait · laisser le gouvernement leur appliquer la dis-

osition par des règlements locaux. M. Cambacérès répondit : « De semblables

questions doivent ponyoir être décidées promptement et par des règles familières à tous »; et il proposa d'admettre la règlo générale présentée per la section, en ajoutant : A moins que l'usage contraire ne soit constant.

<sup>(1)</sup> Cependant le système que nous combattons en intreduirait one bien grande à la contunte de Paris, sur le point en question.

C'est alors quo M. Berlier fit l'observation, et M. Tronchet la réponse dont on a argumenté dans la cause jugée par la conr de cassation, et qui ont probablement déterminé la décision de la cour, comme elles avaient déterminé l'opinion de MM. Malleville et Toullier. Les voiei littéraloment.

M. Berlier dit : « L'article deviendrait d'une e exécution plus facile, si l'on y exprimait que e lo propriétaire, interpellé de contribuer à la a elóture, peut s'en dispenser en renoncant à la

mitovenneté, et en cédant la moitié de la place sar laquelle le mur doit êtro construit : eette option était déférée en beauconp de pays. >

M Tronchet répondit : « Cette modification e est exprimée dans l'art, 48 (anjourd'hui 656). >

D'abord , nous ferons remarquer que M. Berher, qui n'avait probablement pas perdu de vuo la disposition correspondante à celle de l'art. 656 du Codo, ne crovait pas, comme M. Tronchet, que l'obligation de contribuer à la elôture dans les villes était remisc par elle, sous la seule charge d'abandonner la mitovenneté du mur existant . on la moitié du sol nécessaire aux murs à construire à l'avenir, car son observation n'anrait pas en d'objet. Les rédacteurs du projet eux-mêmes étajent bien éloignés anssi de le penser, puisque, tont en admettant en principe qu'on pourrait s'affranchir des charges de la mitoyenneté en l'abandonnant, ils avaient néanmoins présenté une disposition contraire pour les murs situés dans les villes ou communes d'une population au delà de trois mille àmes.

Il est vrai que M. Berlier n'a pas répliqué à l'observation de M. Tronchet, qui était au moins fantive pour le eas où la clôture n'existe pas encore, puisque évidemment l'art. 656 suppose un mur existant : co n'eût été, en effet, que par simplo analogie que cet orateur aurait pu appliquer cet article an cas où il n'y a pas encore de elôture. Or l'analogie est loin d'être parfaite, ainsi que nous l'avons démontré. La difficulté était, au surplus, assez grave pour mériter une explication plus étenduo, et qui levât les dontes aussi bien pour nn cas quo pour l'autre. Mais si M. Berlier n'a pas répliqué, parce que d'ailleurs l'observation de M. Tronchet rentrait parfaitement dans le sens de sa proposition, M. Bigot-Préameneu, qui n'avait probablement pas non plus perdu de vue la disposition du projet (aujourd'hui l'art. 656), a répondu clairement, en disant que, « dans les villes d'nne population un pen · nombreuse, toujonrs les propriétaires ont été e dans l'obligation de se elore, et copendant que l'article no rappelle point cette obligation.

Il est bien évident que M. Préameneu, qui démandait qu'elle fût consaerée, comme elle l'a été en effet par la rédaction définitive, ne pensait pas non plus qu'on pourrait en éluder l'exécution par l'abandon d'une faible partie de terrain; car, encore une fois, ce n'est pas là se clore.

Enfin , M. Cambacérès disait aussi : « On doit imposer d'abord aux propriétaires des villes un pen considérables l'obligation de se elore; e on ajouterait qu'ils ne pourront être forcés d'élevor le mur de séparation au delà do 4 10 pieds, etc. > Et en résultat, le conseil d'État arrêta en principe, que, dans les villes un peu populeuses, les propriétaires seraient forcés de se clore. C'est dans ees termes qu'a définitivement été eonçue la ridaction de l'art. 663.

Le lecteur peut maintenant juger si, comme on l'a dit, la loi a été présentée et adoptée dans lo sens du système que nous combattons. Pour nous, nous eroyons fermement on on n'a point entendu innover à la coutume de Paris, et à plusieurs autres, uni admettaient la clôture forcée, non comme nne obligation alternative, mais bien comme une obligation pure et simple, attachée au droit de propriété, et résultant, dans les villes, du seul voisinage. La loi actuelle, comme la loi aneienne, statue sur différents cas, et elle veut être appliquée à chaenn avec les distinctions qu'il comporte. Ce n'est d'ailleurs rien autre chose que l'application de la règle si connue : Specialia generalibus derogant; car l'art. 656 est la règle générale, et l'art, 665 statue sur un eas particulier.

520. Au reste, quand l'abandon de la mitovenneté a eu lieu, si lo voisin, loin de réparer le mur, le laisse tomber, ou le démolit pour disposer des matériaux, eclui qui a fait l'abandon peut répéter sa moitié du sol et des matériaux, attendu qu'il ne l'avait abandonnée quo sous la condition sous-entendue que le voisin réparerait le mnr. C'est le cas de l'action dite en droit : Condictio causa data, causa non secuta (1).

(1) Pothier, Contrat de société, nº 221, et MM. Delvincourt et Toullier le décident de la même mamère,

391. D'utilité publique e fait apporter, das hégisation françaire, une modification as droit de propriété, qui était généralement inconses dans la législation romaine, où la mitoyenneté dans la législation romaine, où la mitoyenneté d'un mur ne résultait ordinairement que de la libre volonté des parties inféressées. Chez nous, sur propriétaire joignant un mur a la faculté de le readre mitoyen, en tout on en partie, en remanurant an maitre du mur la modifé de a valeur, ou la moité de la valeur de la portion qu'il vest moite de la valeur de la portion qu'il vest moite de la valeur de la portion qu'il vest de moite de la valeur de la portion qu'il vest de la portion

sur lequel le mur est bâti. (Art. 661.)
On a voulu par là éviter la construction de mors inntiles, la perte du terrain qu'ils auraient occasionnée, et sursont rendre les villes plus sûres et d'an aspect plus agréable.

322. Le propriétaire du mur ne pourrait alléguer , pour se dispenser de céder la mitoyenneté, que le mur caiste depuis plus de trente aos ; car c'était une pure faculté qu'avait le voisin de l'acquérir , et contre laquelle la prescription n'e jonais pne courir. (Art. 2323.)

Il en serait de même quique le mur est été précédemmeut mitoyen; celui qui aurait fait l'abandou de son druit pour so dispenser d'en supporter plus longtemps les charges pourrait tosjours recouvrer la mitoyenneté en payant la motité du sol et des materiaux. Il est comme celui qui n'a jamais cu de droit au mar.

525. Comme c'est une pure faculté, le propriétaire du mur ne pourraitcontraindre le ruisin à en acquérir la mitoyenneté, à lui rembourser pour cela la moitié de sa valeur.

Cest incontestable dans les lieux où la clôture n'est pas forcés; mais dans ecus où elle l'est, M. Pardessus (n° 152) penne que le propriétaire du mur peut contraindre le voitin à lui payer la moité de sa valeur actuelle dans toute la partie qui sert à la clôture commune, jusqu'à la hauteur preserie. Cétait aussi l'avis de Despodete et de son annotateur Goupy, sur l'art. 194 de la rootume de Paris, n° 11.

M. Toullier dit, dans une note placée sous le nº 198 du IIIº vulume de son ouvrage, 5º éditiun, qu'il ne peut se rendre à l'opinion de M. Pardesson et de Goupy, parce qu'elle est contraire à l'article 661, qui permet de n'acquerir lu mitoyenneté qu'en partie.

C'est une suite de l'opinion de cet auteur sur le sens de l'art. 663 ; mais il est clair que l'art. 664 est aussi une disposition générale, comme celle de l'art. 656, et qu'il ne fait non plus aucun préjudice à l'application de la disposition spéciale sur la clôture forcée. Quand une loi interprétée dans un certain sens serait en opposition avec une autre loi , mais que , entendne avec une distinction qu'elle ne repousse point, qu'elle sollicite même, les deux lois se concilient parfaitemeut, nous avons dejà eu occasion de le dire, on ne doit pas balancer à adopter ce dernier mode d'interprétation. D'après cela, on doit donc entendre la disposition de l'article 661 de tous les cas où la portion que l'on veut rendre mitoyenne ne fait point partie d'une clôture forcée; et quaud, au contraire, la clôture élevée par l'un des voisins était forcée, comme il a fait sussi l'affaire de l'autre en faisant la sienue, il a l'action de gestion d'affaires pour être indemnisée. Goupy voulsit qu'il ne l'eût pas pour la moitié du terrain ; mais comme cette distinction entre le terrain et les déboursés ne repose sur rien de solide, il doit l'avoir pour le tout ; sauf à apprécier cette partie de terrain en conséquence, c'est-à-dire, non pas nécessairement en raison de la valeur qu'elle avait pour celui qui l'a fournie, mais en raison de ce que vaut pour le voisin la partie qu'il a été ainsi dispensé de fournir.

524. Il faut, d'après la loi, pour que la faculié d'acquérir la misquenaté si lles que celui qui veut l'exercer joigne immédiatement le mur : d'oil i suit que à, nonolatant la présonption du Code que chacun est cessé avoir construit à le Fertrémité de son terrain, il est prouve que ce sur est séparé du fonds voitin par un espose, etc., le voitin ma pas le droit d'esigne que conque, comme on chemin, un raisseau, un égout, etc., le voitin n'à pas le droit d'esigne que conque, comme on chemin, un raisseau, un égout, etc., le voitin n'à pas le droit d'esigne au carain de la moure no contra la cession de la morpomente; est à bai voblège du terrain interredicière, celle du mur ne pour-rait ni s'exercer, ni avoir les avantages qu'elle duit procarer.

325. Mais la circonstance que le propriétaire

du mur joignant immédiatement le terrain d'autroi y aurait pratique les jours à fer maille et verre dormant autorisés par les art. 676 et 677, ne serait poiot un obstacle à ce que le voisin pût exiger la cession de la mitovenneté, et pût ensuite faire boocher les jours, qoand bien même il ne jugerait pas à propos de hâtir contre le mor, et qu'il serait allégue et prouve qu'ils ne lui nuisent pas dans l'état actuel des choses. La loi n'a point fait exception pour ce cas; elle porte d'une manière absolue : 1º que tout propriétaire joignant un mur a la faeulté de le rendre mitoyen (art 661); 2º que l'un des voisins ne peot, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoveo aucunes fenêtres ou ouvertures, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant (art. 675). Par la même raison, une fois que ce mur est deveno mitoyen, l'uo des copropriétaires ne peut, sans le consentement de l'autre, maintenir ceux qui s'y trouveot (1).

Il importerait peu que ces jonrs subsistassent depuis plus de trente ans; la tolérance de la loi est comme celle des partieuliers, elle ne fonde ni titre, ni possession, ni prescription (s).

La pracription u'a par courir, parce que le voitin ne pouvait empéher l'excréte des jours dont il ràpit, et que c'était d'ailleurs une pure faculté de na part d'acquérir ou non la misorenneté: or les actes de port faculté ne fondent in possession ni prescription (ars. 1923). Le laps de trente an n'a rien pu ajouter au droit qu'avait cetai des voitins qu'a parâquée es jours, puisque ce droit était plein et parâtit des le principe, en vettu de la seche disponition de la en vettu de la seche en vettu de la en vettu de la seche en vettu de la en vettu de la seche en vettu de la en vettu de la seche en vettu de la en vettu de la seche en vettu de la en vettu de la seche en vettu de la en vettu de la seche en vettu de la en vettu de

326. Il se présente toutefois une grave tilificulté quand les jours existants depuis plus de trente ans ne sont pas de ceux autorisés par la loi, mais bien, par exemple, des fenêtres ouvrantes: le voisiu qui joint immédiatement le unur dans lequel elles se trouvent pout-il se faire céder la mitoyenneté du mur, bâtir contre, et faire ainsi boueber les fenêtres ?

Que l'ou appose assai que l'on de voisin ait pratiqué, depais plus de treste aus, dans le mur de son bâtiment, de jour semblades, que les deux fonds soient ségarés par un mer mitoyen, et que le bâtiment se trouve à une distance moindre que celle qui est prescrite par la loi pour y sour des fentres d'aspect oo des jours obliques doonant sur l'héritage du voisin : ce voisin pour les de l'appendent de l'appendent pour les de l'appendent de l'appendent fond de l'appendent de l'appendent mem en l'appendent la leux fours!

Dans its deux eas on convient unanimement que, si céoliq air partiquite lis jour rapporte un titre, quelle qu'en soit la date, ou s'il peut inroquer la destination du piere de famille, le voiain ne peut rien fière construements à utire ou à cette destination; qu'il ne peut conséquemment bibir contre le mur dans lequel seus tratiqués les jours, ni le rendre misyen, si ce n'est lorqu'il le joint, et, dans ce cas, jusqu'à la hauteur des fenêtres seulement, sans pouvoir noire d'ailleurs à l'exercice le la erritude de vue.

On dit aussi que si le titre ne s'explique pas, ce voisin doit ao moins laisser 6 pieds de distance s'il s'agit de fenètres d'aspect, et 2 pieds s'il s'agit de joors obliques. Nous reviendrons dans la suite sur ce point.

Mais a'l n'y a si titre si destination du pâre de famille, on present que le voisin ne peut, à la veitié, exiger parcenent est implement que le sai le veitié, exiger parcenent est implement que les referères, existant depais plus de trenet ann a, soient buochées, même dans le car où le mur han lequel elles son prasquées plomait immédiatement son fonds; mais qu'il peut tháir tout courtre ce mur, et boucher simi les jours, même courtre ce mur, et boucher simi les jours, même courtre ce mur, et coucher simile ports, même courtre ce mur, encore que de cette manière les jours, ne le mur, encore que de cette manière les jours dont il 'àgit famest toutement charcée (si).

(2) Ce principe a did reconnu par arrêl de cassalion, as sujet d'une perecriptions invesquée mai à propos desse no cas de detai qui l'invesquait aivant fait qu'uner d'un droit attribes à la propriét par un statut local, chose que le voisine au pouvait campétery de 31 d'écrebre 1810. (Sirry, 1811, I, Bl.) Nons nervous, dans la suite, occasion de rapporter est arreit, et de le combattre sous un settre point de rapporter est arreit, et de le combattre sous un settre point de

vue.

(3) Tel est le résultat de l'oquinion qu'exprime N Toultier, an touse III, nº 536, de son ouvrage, d'après N. Merlin,

La quession s'est présentée dans la seconde hypothèse, et il a été décidé, d'abord par la cour d'Amiens, et ensuite par la cour de cassation, mais par simple arrêt de rejet (f), que le voisin pouvait, nocobstant l'estence des jours depuis plus de trente ans, exhausser le mur mitoyen, et bâir contre, encore qu'il rendit ainsi presque inuities ces mêmes jour presque inuities ces mêmes jour

Ces décisions, que nous crayons devoir combattre, mérient d'être analysée, à raison de l'importance de la question; car il cut un nombre infinide propriétaires qui ont un forid de vue sur le fonds d'autrui, et dunt les titres sont égarès ou perdus, ce qui ne leur laises d'autre ressource que le recours à la prescription, qui , en général, et présumés fondée sur le consentement antirieur de celui à qui on l'oppose, ou de son autrieur de celui à qui on l'oppose, ou de son auteur, et qui cependant ne produisiri, comme on le vois, dans ce système, que des effets pour ainsi dire instinciaire, comme on

Dans l'espèce, le sieur Morant, propriétaire d'une maison située à Amiens, avait pratique depais plus de trente ans, c'u même depus plus de quarante ans, des jours obliques, mais à fenètres ouvrantes, sur le fonds du sieur Herbet-Carpentier, son voisiu.

On est convenu dans la cause que la coutume locale autorisait l'acquisitiun, par la prescription, du droit de maintenir ces jours.

Un mur mitoyen de 9 à 10 pieds d'élévation, et sitoé seulement à 6 pouces du mur de la maison dans laquelle étaient les fenêtres, séparait les deux héritages.

Ce mur fut démoit d'un commun accord; mais, lors de la reconstruction, Herbet-Carpentier voulot l'exhausser; et un rapport d'experts décida que Morant avait des fenètres à 6 pouces du mur mitoyen, et que ces fenêtres, n'étant point autorisées par la contume, ne pouvaient exister que jure servitatis, et non jure dominit, ce qui était parfaitement vrai, selon nous. Procès. Jugement du tribunal civil d'Amiens, qui décide, sprès un interlocutoire rendu pour constater quelle était la bauteur du mur avant as démolition, que ce mur serait rétabli tel qu'il était auparavant, et fait défense à Carpenier de l'exhausser, attendu qu'il nuirait, de cette manière, aux jours acquis à Morant par la prescription.

Appel par Carpentier, et réformation du jngement par ces principaux motifs : 1º La cour reconnaît que Morant a bien acquis, il est vrai, par une possession de plus de trente ans, le droit de conserver ses fenétres à la distance où elles se trouvent du mur mitoyen; que Carpentier n'a plus celui de forcer Morant à les reculer ou à les boocher; mais, 2º que ce dernier n'a pas pour cela acquis sur Carpentier la servitude rigoureuse de non altius tollendo, à l'effet de pouvoir l'empêcher d'élever le mur mitoven, contrairement à la disposition générale de l'art. 658 (1), surtout si celui-ci le fait, comme il le déclare, pour bâtir contre ce mur : 3º que les lois romaines et les anciennes coutumes mettaient une grande différence entre ces deux sortes de servitudes, etc.

Pourvoi en casastion de la part de Morant, mais que M. Merita parint à l'inter rejeter par des motifs qui , nous l'avouerons , ne nous ent point persuade (c) , quoiqu'il a isent serie giernéralement de hase au système que nous combattons , et qui a cité suvir par plusieurs jurisconsultes , aux lemières dequelts nous nous plairons toujours à rendre justice , tout en n'adoptant pas quelquefois leur sentiment.

M. Merlin est parti de ce point, que le droit naturel donne à un propriétaire la faculté de faire sur son fonds tout ce que bon tui semble, pourre qu'il ne fasser ien sur cetui du voisi, que, notamment, le maître d'un bâtiment, joignant même immédiatement l'héritage d'autrui, peut, d'après ce droit, y pratiquer des jours libros comme il l'énetend.

dont il reprodoit presque l'itéralement la destriau sur ce point. Il fant been tomber d'avecrd, en effet, que si le voinin peut bâtir joignant le mur et obstreer aines les jours, il n'y a plus de raison pour les irefours la droit d'acqueir la mitogenacté; a mais cette consiquences, qui rendrait absolument illusiore la prescription acquese, démonstrerait seula le vice du ce système, que nous allons combaitre.

<sup>(</sup>I; Da 10 jauvier t810. (Sirry, 1810, I, 176.) La conr d'Angers a assai jugé dans le même seus, et par les mêmes motifs,

le 12 avril 1026 (Sirvy, 1027, II, 14), mais en reconnaissant néammoins que la prescription aneait en le môme effet qu'an tire constituté de servituée, si la possession trentensire arait eu lieu depois une contradiction apposée par le possesser. Foyer dans le même sem l'arrêt da la come d'appel de Gand

dn 29 mars 1839, Jurisp. de Belgique, 1839, II, p. 167.
(2) Gode de Hollande, art. 683.

<sup>(3)</sup> l'oyes le Supplément aux Quertions de Droit , un mot Servitudes.

A la vérité, continue M Merlin, les lois ont restreint cette faculté ; mais en cela elles ont établi une servitude passive, nne servitude négativo sur chaque fonds, an profit do conx qui l'entourent, servitude dont on s'affranchit par la prescription, en faisant des actes contraires, mais sans acquerir ponr cela nne servitudo affirmative sur le fonds du voisin, attendu que c'est une maxime certaine que l'on ne prescrit que es que l'on a possédé, ce dont on a joui : Quantum possessum . tantim præscriptum : et que . puisqu'il scrait absurde qu'un débiteur affranchi do sa dette par la prescription, pôt prétendre avoir acquis par là une créance sur son créancier, do même il serait contraire any principes do dire que celni qui est maintenant libéré de la servitude légalo qui grevait son fonds, a acquis nne servitude sur celui du voisin, à l'effet de pouvoir empêcher co dernier de hatir sur son terrain; enfin , que de ce que ce dernier n'a point bâti joignant le mur, il n'en faut rien conclure contre lui, puisqu'il n'a fait en cela qu'user d'nne pure faculté, et que les actes de pure faculté, snivant la doctrine de Dumoulin (1), que rapporte en cet endroit M. Merlin, ne fondent ni possession ni prescription, comme nous l'avons nous-mêmo dit bien sonvent.

Ainsi, co savant jurisconsulto n'a vu dans l'Ostatence des jours pendant tente ans, que la libération d'une servitude légale, d'une servitude négative, et la restitution du fonds à son état de liberté naturelle; et il donnait en preuve de la justesse de sa théorie la place qu'occapent les art. 076, 077, 078 et 079, qui se trouvent, en effet, sono la rubrique des Servitudes établies par la loi.

Il ciuis suni à l'appoi do son systènce e que diaist M. l'avocat gineral Chauvelin à l'audience du parlement de l'aris, du 6 ferire 1710; mais comme il s'agissuit dans cette cause d'une festiore à 5 poise, du soi qu'elle échierai, et quo la coutume du lieu autorisit; d'un jour, en unot, praitagh s'ure dominii, et nou jure servistir, M. Merlin, à qui cette difference énorme ne postavit échapper, s'efforce de répondre à l'objection qu'on en pouvait tirer contro la justeuse de sa citation, en disant que le sieur Morant aussi citation, en disant que le sieur Morant aussi

avait pratiqué ses fenètres jure proprietatis;
 qu'il n'avait pu les ouvrir jure servitutis, puis que, en se libérant par la prescription d'une

servitude passive, il n'avait point acquis de
 servitude active sur lo fonds du voisin. >

Il est bien évidont que M. Merlin s'est fait illusion sur ce point : car lorsque Morant a établi les iours dont il s'sgit, son fonds, pour nous servir des expressions de ce juriscensulte , n'était point encore libéré de la servitude négativo qui lo grevait; il ne l'a été qu'au bout do trente ana; conséquemment, lorsqu'il a établi les fonêtres, il ne lo faisait pas jure dominii, puisqu'alors la lei le lui défendait ; il ne pouvait , en effet , les établir que par l'effet d'une concession du voisin. Le cas dans legnel il s'est trouvé est donc bien différent de celui sur lequel M. Chauvelin a porté la parolo, et il n'v avait des lors ancun argument à tirer de la doctrino exposée par ee magistrat. Nons tombons nons-même d'accord quo, quand il no s'agit que de jours autorisés par la loi, ils ne font jamais obstacle à co que le voisin acquière la mitovenneté

du mar, et les faue conside boucher.

M. Merlin, et, appel haj, M. Toullier, ne nous
paralt pas plus henneux dans la citation qu'il fidie
de l'art. 9 de la coutume du Nivennis, an titro
des Servisules réeller, et qui était sinis conçu:
\$1 sin mus propre et non commun est fait vue
c ouverte ou fenêtre su prépudice de sou voisin,
clealir visini y peut pourroir par haltiment fait
c au contraire, ou par autre voie de droit, sinon
q u'il y et titter au contraire cu pourssino après

qu'il y ent titre au contraire ou possession après
 contradiction, en laquelle le contredisant fût
 demeuré paisiblement pendant trente ans.
 Car il résulto de ce texte tout le contraire de co

Gar it risulto de ce texte tout le contraire de co que veut provere. M. Merlia; il resulte, disonanous, que la acritude de vue pouvrist asequéries par prescription, non pas seutement à l'effet de dibbére le fonds de la prétendre servindo negative, qui consistità à la viuri pas de gour a stella ou telle manier de la consistencia de la contraire de la consistencia de la conqui medit les jours i tuities, soit en de Marienta qui rendit les jours i tuities, soit en de Marienta qui rendit les jours i tuities, soit en de Marienta centre le mer, soit en agistant per autres voire article de la consistencia de la condiminante centre la mer, soit en agistant per autres voire article de la consistencia de la condiminante article de la consistencia de la condiminante la prescription en commencia; il cet visa; à courir que du jour où il y avait ou contradiction de la part de voisig ; mais qu'est-es que cela fait i

<sup>(1)</sup> Foyes supro, nº 158.

à la question en l'agitant en principe? Car la prescription n'en courait pas moins à partir de cette époque, et avec toutes les conséquences attachées à une servitude constituée par titre. Cette disposition particulière, relative au point de départ de la prescription, et qu'ou ne retrouvait pas dans les autres coulumes, no saurait être d'ailleurs citée comme le droit commun, et surtout comme preuve que la prescription n'opérait que la libération du fonds de celui qui pouvait l'invoquer, puisque, au contraire, elle opérait l'acquisition d'une servitude véritable sur le fonds du voisin. Dans d'autres pays, ceux dans lesquels les servitudes s'acquéraient par prescription comme par titre, la prescription commencait à courir du jour de l'établissement des ouvertures nou autorisées par la loi , parce qu'on supposait avec raison que le voisin qui les sonffrait avait donné son conseutement à ce qu'elles fussent pratiquées; et son sileuce pendant treute ans, quand d'ailleurs la possession réunissait tous les caractères exigés par la loi, et que le conrs de la prescription n'avait point été suspendu ou interrompu pour minorité on autre cause, transformait cette supposition en présomptiou légale, qui équipollait à une constitution de servitude par titre. Le Code a coufirmé les anciens principes à cet égard. Il admet l'acquisition, par le moven de la possessiou de trente ans, des servitudes continues et apparentes (art. 690), et il range au nombre des servitades de cette espèce cellea de vue (art. 688-689) : il ne fait aucune exception, ci cependant, en réalité, cette servitude, dans le système contraire, s'évanouirait totalement quand le mpr où seraient pratiquées les fenêtres joindrait le fonds du voisin, puisque celni-ci pourrait acquérir la mitovenneté et les faire boucher, contre le vœu bien formel de l'article 701. Ainsi, dans ce système, l'on est forcé de dire, uonobstant la généralité des termes de cet article 690, que la servitude de vue, quoique continue et apparente de sa nature, ne s'établit pas par la prescription, ou du moius que si elle s'établit de cette mauière comme par titre, celui qui en est grevé peut arbitrairement la rendre vaine et illusoire, taudis qu'il ue le ponrrait pas a'il y avait titre. On crée de la sorte une différence énorme entre deux modes d'acquisition que la loi, à l'égard de ces sortes de servitude, a mis sur la même ligne; et cela, par une vêritable confasion des principes, par la supposition erconée, comme ou va le voir, que la servitude de vue ne peut pas s'acquérir, si l'on n'acquiert pas sussi celle non attitis tolleadi, d'ob l'on conclut, mal à propos, qu'il y a lieu d'appliquer à ce cas la règle: Quantum possessum, fantium prascerptum.

Mais c'est surtout eu ne voyant dans l'existence des jours depais plus de trente ans que la libératiou d'une servitude légale, et la restitution du fonda à son état de liberté ustarrelle, que la dotrine de M. Merlin nous parait plus spécieuse que solide, quoiqu'elle ait été, nous en couviendrons, enseignée par d'autres bien avantlui.

Sans doute, le droit de propriété consiste priucipalement dans la faculté de faire de sa chose l'usage que l'on croit devoir en faire ; à l'égard d'un fonds en particulier, il consiste dans la faculté de faire sur ce fonds toute espèce de coustruction, même quand ello incommoderait le voisin , pourvu que l'ou ne mette ou que l'on ne jette ricu chez celui-ci : Unumquemque in suo quidvis facere posse, vel cum incommodo alterius. modo in alienum nihil immittat (1). Mais la loi, qui n'est que l'interprète de la raison, et l'expression des iutérêts et des besoins de tous, a limité l'exercice du droit de propriété dans plusieurs cas, ou, pour mieux dire, a réglé cet exercice. Elle a songé que ce que pourrait faire l'un, l'antre le pourrait faire avec la même justice, et qu'il en résulterait de graves inconvénients pour tous; elle a donc établi diverses dispositions, suivant la diversité des lieux. A Athènes, comme nous l'avons dit, la loi de Solon prescrivait à tout propriétaire de fonds de laisser un certain espace entre les travaux ou les plantations qu'il y voulait faire et le voisin ; et dans l'empire romain, l'emperenr Zénon était allé plus loin encore : par sa constitution , qui est la loi 12, au Code de Ædificiis privatis, il avait décidé qu'il y aurait, entre denx bâtiments appartenant à différents maîtres, un espace de douze pieds, sur lequel ni l'un ni l'autre ne pour-

rait rieu établir, rien édifier.

Que couclure de tout cela ? On doit en conclure que l'équité ne permet pas toujours au propriétaire d'uu fonds d'y faire ce que bou lui sem-

(1) Vinnins, d'après la L. S, 5 3, ff. si Servit. vindic.; L. 9, ff. de Servit. prad. rust.; L. B, Cod. de Servit. et aqué.

ble (i), nefue en ne mettan rien dana celui do voinier; que cette liberte naturelle des fonds, centendure dans un seus auus inholu, n'a jamai catisti dans l'eist de societé; conselpementent, qu'un fonda affranchi de cequ'on appelle rervisude fégale, ne redevicen pas libre, mais a equire la pitoli une cervitude active sur le fonds voisin , qui n'a plas tois-même la franchine dont il jouisatia apparavant, jouisqu'il est aministrant obligié de souffir ce qu'il surait pe empécher sans cela; qu'il le souffre à sodériment, et pour l'utilité de l'autre fonds, ce qui est bien le caractère des l'évilables servitudes : il est sort du d'ott con-

mun. Par exemple, à l'égard des vues, il est bien certain que si le voisin avait la faculté de pratiquer des fenêtres ouvrantes dans son mur, qui joint immédiatement mon fouds, il aurait de cette mauière toute liberté pour voir ce qui se passerait chez moi , qu'il dominerait sur mon terrain en se peuchant hors de sa fenètre (2), et qu'il pourrait y jeter différentes choses musibles, sans qu'il me fût toujours possible d'en faire la preuve : or il nuirait ainsi à l'exercice de mon droit de propriété, et voilà pourquoi la loi a réglé l'exercice du sien, sans qu'on puisse toutefois en conclure qu'elle l'ait grevé d'une servitude au profit de mon fonds. La servitude de vue . luminum . doit s'entendre du droit d'avoir des ouvertures donnant sur le terraju d'antrui pour recevoir la lumière, et que le voisin ne peut obstruer. C'est la définition qu'en donne le jurisconsulte Paul dans la loi 4, fl. de Servitut. præd. urbanorum: Luminum servitute constituta, id acquisitum videtur ut vicinus lumina nostrá accipiat (3); or il ne recevrait pas ces jours s'il pouvait arbitrairement les obstruer, si l'on n'avait pas contre lui , en eas de contravention, une actiou pour le coutraindre à en souffrir le maintien.

Qu'importe, après eela, que les articles 676 et suivants soient placès sous la rubrique des Servi-

tudes légales? Ceux qui règlent les effets de la mitoyenneté y sont bien également placés, et cependant ils n'ont que peu on point de rapport avec la matière des servitudes, unais bien avec celle de la société en communanté.

celle ute at success or communitative. An aurylass, quotique les condentations de M. Merlin sient tét adoptées, par la rejet din pourvaj. Il mous semile néamonius, d'après les termes mêmes de l'arrès, q'on son à pas entenda comsmente de l'arrès, q'on son à pas entenda comstrain de l'arrès, q'on son à pas entenda comstrain en l'arrès, qu'on son à pas entenda comme com de canadian a évite de a captimer positivetament sur le voirishle point de la difficulté, comsidéenn l'arrès de la cour d'Animes plunta comme ayant jugi en fait qu'en drois. C'est ce qu'on va voir ausser alsimente.

voir assez clairement. · Attendu, sur le premier moyen, que la cour d'appel, en jugeant que Morant, demandeur en cassation, avait acquis, par une possession de plus de trente ans, la servitude de « fenêtres à vue oblique sur l'héritage de Carpentier, à une distance moindre que celle qui se trouvait fixée par la loi , a déclaré en même « temps qu'il n'avait pas eu cette possession re-· lativement à la servitude DE NON ALTIES TOL-« LENDO; d'où il suit que, d'après la règle : Tantim præscriptum, quantum possessum, cette cour d'appel u'a point violé l'article 165 de la coutume d'Amiens, lorsque, en maintenant par l'arrêt attaqué la servitude de fenêtre oblique, et en écartant celle de non altius tol-· lendo, elle a autorisé Carpeutier à continuer · l'exhaussement du mur mitoyen, à la charge de payer la dépense de cet exhaussement, et de remplir les autres conditions prescrites par · l'article 658 du Code civil ;-Attendu, sur le second moven que des que la prescription pour · la servitude DE NON ALTIUS TOLLENDO était dée clarée non acquise, le propriétaire du mur « mitoyen ponvait être autorisé à exhausser ce mur, sans qu'il vent violation de l'article 665, « ni de l'article 701 du Code civil ; la disposition

<sup>(</sup>i) La J. Q. E. de Perel, vectora, qui porte : Cons en qui notabendo document des viciei, and le compelli artin, in cit pa metrario, exp., l'evite do insustato pas dans l'hyposhèses l'une cervitade de une delès d'adulte : an disposition vicie qu'un primiser de 22 mans commons samp prime que, melum dans le card une servisude de vere, il ni y a par problèsion absolute de latte. Cetto ha, que l'en critation de la proprie consequence par la citation de consecutation de la compellia de la compellia de la consecutation de la consecutation de la compellia de la compellia de la citation de dessa testa farmente qui terminerva cette discussion.

<sup>(2)</sup> Qui fenestram in pariete emo pouit, aliquid immittit in alienum: quod non licet estra constitutionem servituti: immittit enim saltem oculos. Duscon, Disput. 33.

<sup>(3)</sup> Perane, comme nous venous de le dire, que la 1. 9, fi. de Pend, web, ne suppose pas one servinde arquise : or les servitodes s'acquiéraired aussi, en thèse générale, par prescription, dont la durée a vairé, il est vrai, mais ce qui ne fait ren quant an principe.

- « du premier de ces deux articles u'étant appli-
- cable que lorsque la prescription est acquire,
   ct celle du second supposant que le proprié taire, qui fait sur son fonds un changement
- quelconque, est débiteur de la servitude :
   La cour rejette la demande de Louis Mo-
- rant contre l'arrêt rendu entre lui et Herbet-Carpentier, par la conr d'Amiens, le 16 fé-
- 4 vrier 1809. >

Ainsi, visiblement, cet arrêt de rejet ne décide point la question. Il est principalement fondé sur ce que la conr d'appel avait déclaré que Morant n'avait pas acquis la servitude altius non tollendi sur le fonds d'Herbet-Carpentier. Vraiment non, il ne l'avait point acquise; mais faut-il avoir acquis cette servitude pour pouvoir avoir celle de vne, luminum? Nullement. Ces deux espèces de servitudes sont bien différentes dans leur étendne, et même dans leur objet : la cour d'appel elle-même l'a recouus. La servitude altius non tollendi empêche celui qui en est grevé de bâtir sur son fonds dans l'étendue déterminée par le titre, ou de bâtir au delà de la hauteur convenue; et si le titre ne s'explique pas, c'est snr tout le fonds que s'exerce la servitude ; tandis que celle de vue, luminum, laisse à celui qui en est greve la faculté de bâtir sur son fonds, ou d'élever ses bâtiments hors de l'étendue ou du point déterminés par le titre; et si le titre ue s'explique pas, il peut bătir partont, pourvu qu'il laisse un espace suffisant pour que les jonrs ne soient point obstrués. Onant à cet espace, on décidait dans notre ancienne jurisprudence que le voisin devait laisser entre le mur un'il voulait élever et celui dans legnel étaient les jours, 6 pieds on 2 pieds selon qu'il s'agissait de fenêtres d'aspect ou de jours obliques (1). On pourrait encore suivre la même règle par nno espèce de conséquence des articles 676 et 677. Mais toujours est-il qu'il n'était pas exact de dire, comme l'a fait la cour d'Amiens, que Morant ne pouvait empêcher Carpentier d'élever le mur, parce qu'il n'avait pas acquis sur lui la servitade de non altius tollendo; car il ne s'ensuivait pas qu'il n'eût pas celle de vue , luminum, qui a aussi ses effcts indépendants de ceux de cette autre servi-

(t) Despudets, sur l'art. 208 de la coutune de Paris, rapporte deux arrêts rendus au parlement de Paris, qui out jugé eu ce seus. tude. D'allenra, la coar reconssissi elle-même, et la cour de cassation après elle, contre la théorie de MM. Meritu et Toullier, que Morant avait acquis la servitude de fenêtres obliques, ce qui m'acti pas sinópement une percerpiton à l'effet de libérer son fonds de la servitude légale négative, suivant l'opinion de ces anteurs, mais bien une prescription à l'effet d'acquis à l'effet d'acqu

D'après tous ces motifs, nous pensons que la servitude acquise par prescription doit avoir, en général, le même effet que celle qui est justifiée par titre, attenda que personne n'est présumé négliger la conservation de ses droits, d'où la conséquence est que la prescription fait supposer un consentement ancien entre les parties, dout la preuve aujourd'hui ne peut être rapportée ; et que la maxime Tantum proscriptum, quantum possessum, ne s'oppose point au maiutien des jours avec effet réel , puisque celui qui les a pratiqués a possédé ( autant qu'on pent posséder en matière de servitude) tout ce qui était uécessaire à l'exercice du droit. Le voisin pouvait exiger nne reconnaissance que ce n'était que par pure tolérance de sa part s'il laissait subsister les jonrs en cet état ; et cette reconnaissance attestant nne possession précaire de la part de l'autre, la prescription devenait impossible. S'il ue l'a pas exigée, c'est qu'apparemment il ne le pouvait pas, c'est qu'il avait cousenti la servitude de vue avec ses conséquences ; et on doit croire alors que la possessiou est moina le moyen d'acquérir le droit que de le conserver.

Tel était l'esprit des lois romaines, dont on a mal à propos invoqué l'autorité dans le systèmo que nous combattons.

La loi 41, ff. de Servil, prad, urban, maintient, en esset le droit de vue acquis tactiement par l'nuage, c'est-à-dire par suite de la disposition des licus pendant le temps requis par la prescription: (Vui luminibur vicinorum officere divider quid facere contra commodum corum vellet, sciat se formam ae siatum antiquorum adificiorum custotire debera.

La loi 1 au Code de Servit. et aqué, est encore plus formelle, s'il est possible. L'empererr Antonia, auteur de ce rescrit, déclare positivement que la jouissance des jours pendant le teups requis pour la prescription est assimilée à la constitution d'une servitude par titre; et en consequence. Is qui judex crit, longi temporis consuctudinem vicem servitutis obtinere seiet, modo si is qui pulsatur, nec vi, nec precario possidet.

Il est bien elair, d'après cela, que le voisin ne pouvait bâtir contre le mur de mauière à obstrucr les joura; mais l'autre n'avait pas pour cela acquis la servitude altius non tollendi , infiniment plus éteudue, du moius en général, que celle luminum. Il a'v prétendait pas ; seulement il voulait que ses fenêtres ne fussent pas obstruées par des eonstructions trop rapprochées de son mur. Il n'avait pas non plus à se défendre de céder la mitoyenneté; car cette ecsajou forcée n'avait pas lieu , par plus d'une raison , dans les principes de cette législation. Eufin, il est bieu évident aussi que eo n'étaient pas des joura pratiqués more solito, ear, dans ce eas, il n'y aurait pas eu d'aequisition, par la prescription, du droit de les conserver dans leur état, puisque ce droit serait résulté du scul statut local.

Pothier (1) et Vinnius (2) enteudent, au surplus, cette loi comme nous; et ils décident en conséqueuce que la servitude dont il s'agit pent s'acquérir par une jouissance paisible et non précaire : ils pensent même que c'est une jouissance de dix anuées seulement (3). Mais ec n'est pas sur ce point que s'élève la difficulté, Nous tombona d'aecord, que, dans le droit du Code, elle devrait être de treute ans , sam préjudice encore des suspensions et interruptions de prescription telles que de droit.

327. De ee que le voisin qui joint le mur peut, eu principe, en acquérir la mitoyenueté pour partie comme pour le tout, il s'ensuit qu'il peut la récismer dans toute l'étendue de sou fonds, où seulement dans une partie, à l'une, ou même aux deux extrémités du mur , comme au milieu; dans toute son élévation, ou seulement jusqu'à telle hauteur. Mais, quelle que soit la partie dont il veut se faire céder la mitoyenneté, elle doit

- (1) Ad Passerras, tit. de Serrit., nº 24
- (2) Ser le titre de Servit., § 4, bur.
- (3) Pothier dit en note à cet endroit, en expliquent la loi 10, ff. si Servitus rendicetur . Scilicet per decem annes ; qued tempus est longer possessionis. Hoc enim tempore eum qui sciente domino pradii utitur, citra titulam ullum, erreitutem quirere recte consent Finnine et plerique interpretes; quantais nonnelli dissentiant.

être acquise à partir des fondements , parce que le propriétaire du mur ne pent être forcé d'en supporter une partie qui ne lni appartiendrait paa en propre. C'est pour cela que, dans toutes les hypothèses , l'art. 661 veut que la moitié du sol soit pavée.

Cepeudant on couvient généralement (a) que si le propriétaire du mur avait construit auprès . des caves on une fosse d'aisances, qui eussent exigé des fondements plus épais et plus profonds que ceux qui seraient nécessaires pour souteuir le mur relativement à l'issage anquel le voisin veut l'employer; ou convient, disous-uous, que ce dernier ne devrait indemnité, quant aux fondemeuts, que pour la moitié de la partie qui serait nécessaire au soutien du mar pour ect emploi; sauf, s'il voulait lui-même ensuite coustruire une cave, une fosse ou un bâtiment auprès de ce mur, à fournir un supplément de prix pour la partie des fondements devenue nécessaire à cette nouvelle construction.

328. Lorsque la mitoveuneté u'est pas cédéo à l'amiable, celui qui la réclame dolt faire signifier une sommation de eession avec offre d'un prix anflisant. Si, dans ce cas, le propriétaire dn mur ne veut pas faire la cession, le voisin est bieu forcé, il est vrai, de former une demande en justice, mais les frais de l'expertise qui sera ordonnée, ainsi que ceux de la demande, doivent être à la charge de ce propriétaire, si l'offre est jugée suffisante, conformément à la règle générale que toute partie qui succombe doit supporter les dépens (s). (Artiele 130, Code de procéd.)

Oue si , au lien d'offrir une somme, le voisin demande simplement à acquérir la mitoyenneté suivant la valeur à dire d'experts, il doit supporter les frais de l'expertise, parce qu'il n'eu est pas de ee cas comme de celui du bornage, où l'opération a lieu dans l'intérêt des deux parties : iei elle u'a lieu que dana l'intérêt de celui qui ré-

<sup>(5)</sup> Poblier, Contrast de Société, nº 230 : Descodets, sur l'artiele 194 de la contome de Puris, nº 17.

<sup>(3)</sup> C'est sussi l'avis de M. Favard, qui tire argument dm art. 525 et 325 du même Code. On peut également tirer arguesent de l'article 1716 du Code civil, qui met évidemment les fruis de l'expectise à la charge du propriétaire lorsque le prix déclaré par le locataire n'est point inférieur à l'estimation des experts, poisque e'est dans le cas contraire qu'als restent à la charge de locataire.

clame la mitoyenneté, et le propriétaire du mur doit être rendu parfaitement indeanne: or il ne lescrais pas, il citai tohigie de supporter une partie des frais. Si nous décidous le contraire dans le premier cas, c'ets parce que c'est sa faute d'avoir, par son refus mal fondé, donné lien au procès et aux frais de l'expertise.

329. Il convient de voir maintenant quels sont les actes que la mitoyenneté permet à chacun des copropriétaires, et ceux qu'elle leur interdit.

Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitopen, ct y faire placer des poutres on solives dans toute l'épaisseur du mar, à 3 d millimètres (deux pouces) près, sans préjudice du droit qu'à le voisie de faire réduire à l'ébaneboir la poutre on les solives jusqu'à la moité de nur, dans le cas où l'uodrait lui-même asseoir des poutres ou solives dans le même lieu, ou y adosseu une cheminée. (Art 657) (n).

Celui qui veut adosser au mur uuc cheminée, âtre, forge, four ou fourneau, est toutefois obligié de faire le contre-mur que prescrivai la coutume de Paris (article 189), et que prescrit également le Code, soit que le mur soit mitoyeu ou non. (Art. 674) (6).

Puisque tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut faire bâtir contre, il peut non-seulement y adosser une maison pour l'habitation, mais escore une grange, un hangar, un cuvage, etc.; il peut, à plus forte raison, y appliquer un treillis d'espalier, y faire des peintures, y placer un eadran solaire.

Mais le voisin d'un mur non mitoyen ne pent rien appliquer contre, à clous on autrement : ainsi il n'a pas le droit d'y clouer même un treillis pour soutenir un espalier.

330. Le copropriétaire d'un mur mitoyeu peut le faire exhausser comme bon lui semble, ponrva qu'il ne le fasse pas d'une manière dangereuse, ou par pure malice, par exemple, pour priver le voisin d'une vue ou d'un aspect, sans vouloir lui-mêmo faire servir lo surhaussement au soutieu d'un bâtiment, on à tout autre objet uitle : Malititis non zet indulgendum.

Es à le mur a'est point en état de supportes relativament de l'exhausement, colui qui veu l'exhausement de le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'ex-dectant d'épaisser dois se prendre de son cold-dect d'ext. 639 (3). Alors, il n'a pas de surcharge à payer, comme dans le cas où li n'a pas fair reconstruire le mur et fourni un excédant d'épaissers payer, comme dans le cas où li n'a pas fair reconstruire le mur et fourni un excédant d'épaissers des no colds. C'était l'artis de Public, et la combination des art. 638 et 659 ne permet pas de donter q'un on airt veul l'adopter, qui combination de sart sides conserte l'obligation de payer de ces articles conserte l'obligation de payer de ces articles conserte l'obligation de payer surcharge, et que platter s'en partie s'en

Il faut remarquer que lo mur n'eu sera pas moins mitoyen dans toute son épaisseur, quoique celui qui l'a fait reconstruire ait pris sur son sol pour cette reconstruction : c'était la condition attachée à la faculté que lui donnait la loi,

331. Si le mar sert à un bâtiment appartenant à l'autre copropriétaire, commo il pent y avoir nécessité de déplacer la partio du toit qui le convre, afin de faire l'exhaussement, le voisin est obligé de souffrir ce déplacement, quaud même il s'étendrait quelquo peu au delà du mur, de son côté ; sauf à l'autre à rétablir à ses frais , et dans nn délai raisonnable, le bâtiment du voisin en parfait état de couverture dans cette partie. Et a'il a fallu étaver ce bâtiment, celui-ci doit être également affranchi de tous frais faits pour cela. Il aurait également le droit d'exiger le rétablissement des treillages, herceaux, pavillons, cheminées et autres objets qui étaient adossés au mur, et qu'on a été obligé de détruire ou de détériorer pour reconstruire le mur afin de l'exhausser, ou même simplement pour opérer cet exhaussement (4); car il ne doit pas souffrir d'nne opération faite uniquement dans l'intérêt de son copropriétaire. Lui anssi avait le droit d'adosser au mur les objets dont il s'agit, et le fait du copropriétaire ne doit point lui nuire (s).

<sup>(</sup>t) Code de Hollande, art. 684.

<sup>(2)</sup> Ibid., art. 703.

<sup>(3)</sup> Ibid., art. 685, 5 2.

Celui qui fait exhansser le mur deit payer senl la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge, en raison de l'exhaussement et snivant la valeur. (Art. 638.)

<sup>(4)</sup> Desgodets, sur l'art. 196 de la conteme de Paris, nº 5 ; M. Toullier, nº 206.

<sup>(8)</sup> M. Toulfter, qui décide, comme nous, que les ber-

Il en serait antrement si la reconstruction avait lieu dans un intérêt commun : chacun rétablirait à ses dépens les objets qu'il avait adossés au

Il ne serait point dà non plus d'indemnité au voisin pour les embarras et la gêne momentanée que pourrait lui causer l'exhaussement, quoique fait par l'autre dans son seul intérêt: c'est une charge de la communauté, une servitade légale; pourru que lo tout eût lien sans malien ni nédirience.

mante i aregogence.

Postiere (r. 31) va plus loin encore: il décide, avec Diesgoleta, et contre le sentiment de Coule que si le voisine et un paumier, qui d'esti de son côté, contre le mor nitoren, son jeu de paure de cini qui fair reconstriute le mar se lui doit point d'indemnité pour le temps pendant lequel e je que de paume à 3 pa lis nevir. Par la même raison, il n'ess esrait point dé, dans le cas de l'ethiassement de mar, si le voisin feant dette lui na billard dont il n'abranit pu faire uauge pendant lemps accessire à l'opération. « La loi, difi

- l'othier, me donnant le pouvoir de reconstruire
   le mur commun, pour l'exhausser, ne m'oblige
- qu'à payer les frais de cette reconstruction et
   de cet exhaussement, et on ne pent pas m'o-
- bliger à autre chose ; l'état de maître paumier
- « qu'a le voisin ne peut pas me rendre plus oné-
- · reux mon droit de communauté au mur. La
- e privation du profit de son jeu de panme, qu'il souffre pendant le temps nécessaire, n'est
- o soulire pendant le temps necessaire, n'est point un tort que je lui cause; car ce n'est pas
- faire tort à quelqu'un que d'user de sou droit. ➤
  Ainsi Pothier n'admettait aueune indemnité pour
  les profits cessants.

M. Toullier est aussi de cet avis, mais il dit que le temps nécessaire pour faire les ouvrages,

count, etc., cloudes an uner deviced the reliability, posse be consisted a Yegord the quinter of earlier networks per le union varial poles control frames, par la raison, discile, qu'il b's y an example control frames, par la raison, discile, qu'il b's y an extra pole control frames. The reliability of the proposal control frames of the food by the particular control frames. In vivia pas instant de demonster que or raisonant cipalipapare in the analysis and the particular city and control frames (replication and the less subsenses, per la positione et an evolution and cipalipare in the size limited as the size of the food of the control frames, and the control frames, and a reliability of the particular city of the control frames, as as reliabilities of k Tanadament k and k

et qu'il serait prudent de faire déterminer par experts quant là ne sont point entrepris du consentement du voisin, ne devrait, par argument de l'art. 1724 (1), point excéder quarante jours, et et qu'prise et delsi il serait dù indemnité, attendu qu'il serait d'une injustice frappante que le voisin put être forcé d'indemnire fui-même ses locataires, sans pouvoir cependant recevoir d'indemnité.

M. Toullier n'a pas assez remarqué la différence qu'il y a entre l'un et l'autre cas. Quand le locataire réelame une indemnité pour privation de jouissance pendant plus de quarante jours, e'est parce que le locateur ne remplit pas à sou égard ses obligations personnelles ; qui sont de le faire jonir de la chose : il réclamerait sine causa le prix de la location pour ee temps de non-jouissance. Au lieu que, dans le cas de mitoyenneté, le voisin est obligé par la loi, et par l'effet de la communauté, à souffrir la reconstruction et l'exhaussement du mur ; et l'indemnité qu'il réclamerait ne serait fondée sur aueune canse, tant que le délai nécessaire à l'opération ne serait point écoulé. Or la loi n'en ayant point déterminé, ce n'est plus qu'une question de fait. Le sentiment de Goupy, qui pensait que, dans tous les cas où les changements n'étaient opérés par l'un des copropriétaires que dans sont intérêt partienlier, le tort qu'ils cansaient à l'autre devait être réparé, était peut-être plus conforme à l'équité : mais il est bien certain qu'il n'était pas aussi parfaitement en harmonie avec les principes, que celui de Desgodets et de Pothier, et qu'il n'a point été adopté par le Code, pnisque le Code n'oblige celui qui fait les changements autorisés qu'à supporter seul les frais faits propter rem ipsam, et non à indemniser le voisin pour la privation de jouissance de

inernstare licet, occundum Capitanis tententiam; neut licet miki protiscissimas picturas habere in pariete communi. Caterum si demolitus sil siciosus, et es stipulatu danni infesti agatur, non plaris quam vulgaria teoteria assissari debent; quad obser-

van'et inventations eguette.
N. Teniller contantieure guette.
N. Teniller contant ette bei d'une démolition frite par la faste du coproportiaire; mais il consistat du moins que, d'aprêt cettale, il y a les mi indemulés esdemant qu'on ne duit par faire la cettale, il y a les mi indemulés esdemantés, encore que les copropéries n'est d'une il mais est per contantier n'est d'uneil le mure que pour maise. It recentrairers, on pour pouveil l'exhauser. Cett donc il tert que Danta il evite. Pappei de sa décision, quotope nous l'adoption d'alleirer en

principe.
(I) Code de Hollande, art. 1391.

certaines parties de son bâtiment pendant le temps nécessaire à l'opération.

Néannoins on a jugé à Paris (1), dans un cas où le copropriétaire avail des cheminées adonsées au mur mitopen, que celui qui avait fait l'exhausement dérait aussi exhauser à ses frais ce cheminées, qui ne rendaient plus liomée comme aupravaant. On s'est fondé ur la règle générale, que tont fait que deconqué de l'homme qui unit à autrui oblige celui par la fatte doque il est arrivé à le réparre, (Art. 1382.)

Mais cette règle n'est point applicable quand celui qui a commis le fait avait le droit de le commettre, car alors c'est le cas de dire : Qui jure suo utitur, neminem lædit : or le droit d'exhausser le mnr était incontestable. Il est vrai que, dans l'espèce, celui qui l'avait exhanssé avait aussi fait déborder son toit sur le mur, de manière à causer un refonlement de la fumée dans les cheminées dn voisin; mais ce fait ne pouvait, selon nous, donner lieu qu'à la condamnation de supprimer l'avancement, et aux dommages-intérêts pour le préjudice souffert jusqu'alors, et nullement à celle d'exhausser les cheminées. Ce n'était pas là simplement ordonner le rétablissement de choses détruites ou dégradées dans l'opération de la reconstruction du mor, comme dans les cas précédents : c'a été un véritable nouvel œnvre imposé au copropriétaire, qui cependant n'avait fait qu'user de son droit en ce qui touchait l'exhanssement do mur. . .

532. L'indemnité de surcharge «cinimai, dapres l'article 97 de la counne de Paris, sur le pied du coult d'une toine sur aix de toute qui excéduit la parie mitoreme ; et extet indemnité était payée à chaque fois qu'il devenait nécessaire de reconstruire cette même parie. Le Code se borne à dire qu'elle sera payée en urino de l'echausement et nicean te surdeur (set. 658), ce qui est hien vague ; cex, que fait la valeur de l'echausement, et nicean te surdeur (set. 658), ce qui est hien vague ; cex, que fait la valeur de prins prompte qu'il doit causer la parie misquent d'harri, chaisement à la gardinie poin para prompte qu'il doit causer la parie misquent d'harri, can comme d'harri, au comme d'harri, au comme d'harri, sand à l'en écrèter en plus oues moisse suivant les circonstances.

(I) Le 4 mai 1813. (Sirey, 1014, II, 88.) (2) Le 17 (évrier 1810. (Sirey, 1813, II, 19.) 535. La conr de Douis à jugé (s) que celui qui afait à se finsi l'extlaussement d'un nur mitoren, n'a pas pour cels le droit de pratiques dans la nouvelle periorio les jours à fer maillé et verre dormant autorisés par les art. 076 et 677, en faveur du proprietaire d'un nur on mitoren joignantisme immédiatement le terrain d'auteur, et que, pour les faire bonders. le voisin n'a pas besoin d'offiri la moitié des débourtes, d'acqué-trit la mitorennelé du surhaussement.

La con a'est fondée sur ce quo ce droit est une servitude, qui, comme telle, n'est pas susceptible de s'appliquer, par extension, à un autre cas que celui prévu par la loi : or, a-t-elle dit, le cas prévu par la loi est celui ui l'on est propritaire exclusif du mur; tandis que, dans l'espèce, le mur est mitoyen dans l'une de ses parsies

Cette doctrine nous paralt infiniment subtile. et même contraire à l'esprit de la loi. Il est, en effet, incontestable que celni qui a fait l'exhaussement est propriétaire exclusif do la nouvelle portion du mur : cela est démontré par l'article 660 (s), qui autorise le voisin qui n'y a pas contribué à en acquérir la mitoyenneté, en payant la moitié de la dépense de ce qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédant d'épaissenr, s'il y en a en. Jusque-là, l'autre est donc propriétaire exclusif do surhaussement, et comme c'est dans le surhaussement qu'il a pratiqué les jours, il les a récliement pratiqués dans un mor qui est à lui. Sous co rapport, il est dans les termes de l'article 676, qui ne dit pas qu'il faille être propriétaire exclusif du mur depuis sa base jusqu'à son sommet, mais qui dit simplement qu'il faut être propriétaire du mur dans lequel on veut percer les jours, ce qui a lieu dans le cas dont il s'agit. Pour être consequent, dans le système de la cour de Douai , il faudrait également décider, lorsque les divers étages d'une maison appartiennent à plusieurs divisément. qu'aucun des propriétaires, pas plus celui du rez-de-chaussée que celni de l'étage supérieur, n'a le droit de pratiquer de pareils jours ; car aucno d'enx n'est propriétaire exclusif du mor dans le sens que l'entend cette cour; et cependant nous voyons dans l'art. 664 que chacun contribue aux réparations et reconstructions des

(8) Code de Hollande, art. 607.

gros murs dans la proportion de la valeur de l'étage qui lui appartieut ; ce qui indique bien que les différentes parties du mur sont , en quelque sorte, des dépendances de chaque étage. Or. irait-ou jusqu'à contester à chacun d'eux le droit d'éclairer son appartement suivant le mode tracé aux art. 676 et 677? Le propriétaire du terrain voisiu, notamment, pourrait-il, pour s'y opposer, se prévaloir de la circonstance que les divers étages de cette maisou n'appartiennent pas au même maître? C'est une chose qui ne le regarde pas, et qui n'aggravant point sa position ne saurait lui fournir aucune raison valable ponr s'opposer à l'exercice de cette faculté légale. Le système de l'arrêt est tout à fait contraire à l'esprit de la loi, en ce qu'il tend à empêcher, dans beaucoup de cas, le copropriétaire d'nn mur mitoven de l'exhausser, et fait ainsi obstacle à des améliorations utiles , qu'elle cherche tonjours à savoriser. Vainement dirait-on que le copropriétaire de la partie mitoyenne sera ainsi obligé de supporter une partie de mur dans lagnelle il v anra des jours, et que de la sorte on lui impose une servitude ; car e'est la loi qui la lui impose par suite de la communauté, il sera bien également obligé de supporter les poutres et les solives de la nouvelle construction : or , la raison est la même ponr les jours ; il a d'aillenrs le moyen très-simple de les faire boncher en acquérant la mitoyenneté du surhanssement, et par là ses droits sont maintenus dans leur intégrité. L'arrêt ne nous paraît donc point avoir jugé selon les vrais principes de la matière ; il a fait , snivant nous , une fausse application des art. 676 et 677, qui ne parlent du propriétaire d'un mur que d'une manière générale.

334. Le voisin, avons-nous dit, qui n'a point contribné à l'exhausement peut en acquérir la mitoyenneté, en payant la moitié de la dépeuse qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fonrai pour l'excédant d'épaisseur, s'il y en a. (Art. 660.)

Dans ce cas, ce n'est pas, comme dans celui oit voisin vent acquérir la mitoyenneté d'un mnr sur lequel il n'a nacen droit (2rt. 661), la simple valeur actnelle qu'il faut considérer, mais bien ce qu'a récllement coûté la nouvelle partie du mur, et ordinairement éest très-différent, On

a probablement voule engager par la le voisin a vientendre erce on copropristarie por l'exhaussement; on a voule lui der tout intérêt à vyrefuser dans la vien de pouvoir ensuita exheter la mitopenneté de la nouvelle partie mirant au vamontant des dépennes. Mais cette prévoyance de leur actuelle, qui baron bien sinie, ne trouvair la loi, si mon l'avons bien sinie, ne trouvair point d'application au cas d'un mur apparenant exclusivement à l'un des voisins ; l'astre n'avair point d'application au cas d'un mur apparenant point d'acontribuer à as construction, du moins non set villes et fauburgs; ce papart donc la moitié de la valeur actuelle, il paye tout ce qu'il reçoit.

335. Voyons à présent les actes on entreprises que chacun des copropriétaires du mur mitoyaque chacun des copropriétaire, sans être obligé, dans plusieurs cas, de prendre certaines précautious pour ne point nuire à l'autre.

D'abord il ne peut, sans le consentement du voisin (4), pratiquer dans le mur ancune fenètre ou onverture, en quelque manière quo ce soit, même à verre dormant. (Art. 675.)

Ausi, comme on l'a dis plus hant, le vinie qui acquiert la mispennet de mor joignant son héritage, conformément à l'art (061, est-il en droit de laire boucher les jours de cette espéce que le propriétier de num arai pratiquée en vertu des seules dispositions desart. 076 et 677, quel que fit le temps depuis leepel ces jours mbistieraisent, attende qu'il n'y a pas de prescription contre la faculté d'acquirir la misprenneté dans le cas prévin par la loi, et de l'acquirir avez toutes ass conséronnes.

L'un des copropriétaires ne peut non plus pratiquer dans le corps du mur mitoyeu ancnn enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régle par expers les moyens nécessaires pour que le uouvel onvrage ne soit pas usisible aux droits de l'autre. (Article 062:)

Ces moyens sont ordinairement nu contre-mnr, surtout quand il s'agit d'adosser nne cheminée, un four, un âtre, uue forge ou un fourneau;

(1) Foyez la L. 40, ff. de Servit. præd. urban., qui consacre, comme t'art. 678 du Gode, la règle et l'enception. mais ils varient en raison de l'espèce d'ouvrage qu'ou se propose de faire, et sont déterminés par les geus de l'art.

Si le consequement n'est pas donné de gré à gré, il faut faire une sommation au voisin pour qu'il ait à le donner dans un délai déterminé; et, en cas de refus, faire régler par experis les moyens uccessaires pour que les ouvrages ne soient pas misibles (i).

Il ne peut non plus, sans prendre les mêmes précautions, établir eontre lo mur une étable, un magasin des cl., ou aure amas de matières corrosives (674), ni amuuceler tout auprès, des fumiers, de la terre, des pierres, pour pouvoir, en se placant dessus, voir ce qui se passe chez le voisin.

Il ne peut pas davantago abaisser le mur, lors même qu'il serait bien plus élevé que les mars de clôture ordinaire. En un mot, il ne peut rien faire qui nuise aux droits du copropriétaire.

Il est clair toutefois, par la combinaisun des art, 657 et 662, que les ouvrages dont parle ce dernier article, et que l'un des eupropriétaires ne peut faire sans le couseutemeut de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyeus de ne pas nuire aux droits de celui-ci, no sont pas les simples bâtiments élevés contre le mur, ni le placemeut, dans ce mur, de pontres ou solives, puisque, pour ces travaux, la loi ne prescrit point au copropriétaire qui veut les faire l'obligation de faire régler par des gens de l'art les moyeus de ne pas nuire à l'autre : ee sont les ouvrages de l'espèce de ceux dont il vient d'être question, et qui sont rappelés dans l'art. 674. Il peut encore y on avoir d'autres, susceptibles également de nuire au mur, s'ils étaient faits sans précaution.

Quand il s'agit de faire reconstruire le mur pour l'exhauser, parce qu'il est trop faible, et que l'opération ue se fait pas d'un commun accord, il convient aussi, quoique la loi ne le prescrive pas spécialement, d'en faire régler l'état. On prévient par là des difficultés.

336. L'art, 203 de la coutume de Paris portait

mages et intérêts et rétablissement dudit mnr.,
M. Favard (2) dit que cette disposition forme

encore le droit commun, et qu'elle s'étend au caob, le mar o'étant pas misoyen, les travaux quo l'on se propose d'y faire peuvent endommager les propriétée contigués, si les voisins ne sont pas dument avertie de prendre les précautions convenables; que cela résulte même des articles 1382 et 1383 de Code civil.

M. Toullier nous semble être mieux entré dans l'espris de la loi actnelle, en disant (s) que l'article 662 clarge le voisin, et non pas les maçons, de faire la sommation prescrite à ces dernières par l'art. 200 de la coutune de Paris. Cest, en effet, lui seul qui est reaponsable, à moins quo les maçous n'eusent, par fedgique co smalier, causé personnellement du tort aux voisins, copromitéaires ou nou du mur.

357. Dans tous les cas, au reste, tons les frais d'expertise, et autres, resteut à la chargo de celui qui fait faire les traraux, sauf les dépens de contestations mal fondées, qui sont supportés par celui qui suecombe. (Art. 130, Codo de procédure.)

Et al, nonobatant le règlement des experts, les travaux, quoigne conformes à ce règlement, naisent au voisin, comme la fumée d'une forge, d'un four, etc., colici-cà devid d'ure forge, pouvoir de noire impunéent au copporptistiere. L'emploi des experts à est qu'use meurre de précataine, et unificient la décharge de l'obligation de rèparer lo tort causé par lo nouvel œurre. Telle cat l'opinion commune. Mais une incommolité non grave, et surtout passagére, se donnocit pas fine à une action fonder; car il est dans la nature du voisinage d'en faire sutre de semblables (d.).

que « les maçons ne peuvent toucher ni faire « toucher à un mur mitoyen pour le démolir, » percer et réédifier, sans y appeler les voisins « qui y ont intérêt, par une simple signification « seulo; et ec, à peine de toua dépens, dom-

<sup>(1)</sup> Un enfoncement fait dans le mor mitayen , sans que ces formalités aient été remplies, doit être réparé , bien qu'il ne fait pas présentement données agentle. (Cour de Leige, 17 octobre 1832,

Jurisprudence de Belgique, 1833, II, p. 38.)
(3) Eépertoire, v. Servitudes, sect 2, § 4, n. 5.

<sup>(3)</sup> Tome II (III de Paris), nº 207.

<sup>(4)</sup> Foyra MM. Pardesses, des Servitudes, n° 201; Toullier, tome III, n° 334; et Favard, Répertoire, v° Servitudes, sect. 2,

<sup>§ 4,</sup> nº 12. Ce dernier juriscensulte dit que le volein, dans le cus même

338. Lorqu'on reconstruit un mar mitoyen on une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent étre aggravées, et pourva que la reconstruction so fasse avant que la prescription soit acquise. (Art. 665.)

Si les servitudes sont passires, c'est su tiers à qui citels sont dura à oligier le maltre du mur de le reconstruire, pour qu'il puisse les cercere avant que la preception sois exquise, ou à faire l'abandon de ce qui reste; c ar la servitude imponte de consent de la properte ma poutre on ma charge quoleconque, oueris ferradi, a cela departiculter, aimi que nous le dirons par las saites, que c'est su mattre du mur à l'entretenir en ésta (1), à moiss de stipulation contraire; tundis que, dans les autres servitudes, c'est su mattre du fonds dominant à faire les travaus notecasire à l'exercice de la servitude, sauf disposition contraires retaines que faire de sait de l'exercice de la servitude, sauf disposition contraire dans le tirte, (Art. 608.)

# s 11.

Du cas où les divers étages d'un bâtiment appartiennent à piusienra divisément.

#### -

- 339. Le cas où les divers étages d'une maison appartiennent à plusieurs divisément se rapporte plutôt à la matière de la communauté qu'à celle des servitudes.
- 340. Texte de l'article 664.
- Les titres de propriété sont la première règle à suivre dans la réparatition des dépenses communes.
- Autres réparations communes que celles dont parle l'article 664.
- 343. Règle de répartition des dépenses communes en l'absence de titre à cet égard.
- 344. Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche, mais non le plafond en dessous, ni aucun autre embellissement.
- en dessous, ni aucun autre embellissement.

  345. Observations sur la répartition des frais
  d'entretien de l'escalier.

d'une incommodité ou d'un préjuder outable à lui causi pra suite des trasses fisis après régiment d'experts, nê pas le drait de faire ordonner le suppression ou rectification des traraux, mais reclement celui d'obtenir une indomatie; i ci i clie, le 1 l'appart de su décision, la lui (3, 5, 6; s', 5, 7-7), réminée, sonsi cette loi dit, su contraire, que le robin qui n'a par consunt à une partille bourge, ne le droit de s'en affancher; et la loi un

346. Comment se règle la répartition des impôts.
347. Ce qui aurait lieu si la maison venait à être incendiée, ou démolie pour cause de vétusté.

339. Le cas où les divers étages d'une maison appartiennent à plusieurs divisément, ne se rapporte qu'assez indirectement à la matière des servitudes : il appartient plutôt à celle de la communauté, quoique chacun des propriétaires du bâtiment soit propriétaire exclusif de son étage : car les gros murs et le toit, à l'entretien desquels ils doivent tous contribuer, sont en quelque sorte en commun, du moins sous ce rapport : l'escalier lui-même n'est pas simplement soumis, dans la partie qui conduit au premier étage, et du premier an second, etc., à un droit de servitude au profit des propriétaires des étages supérienra : ils v ont un droit de copropriété. imparfaite, si l'on veut, mais ce droit n'est point une véritable servitude, puisque, de droit commnn, ce ne sont point eux qui en font les réparations, quand, au contraire, le droit commun, en matière de servitude, met les frais nécessaires à la charge du propriétaire de l'béritage dominant (698). Mais, comme nous l'avons déjà observé à l'égard du mur mitoven, observation qu'on pourrait étendre à bien d'autres cas, les règles sur ce point ont pn être placées sans inconvénient au titre des Servitudes, des qu'on ne consacrait pas un titre spécial à la communauté de propriété.

- 340. L'art. 664 porte que « lursque les différents étages d'une maison appartiennent à di-
- vers propriétaires, si les titres de propriété ne
   réglent pas le mode des réparations et recon-
- regient pas le mode des reparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu'il
- Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de
- la valeur de l'étage qui lui appartient.
   Le propriétaire de chaque étage fait le plan-
- cher sur lequel il marche.
   Le propriétaire du premier étage fait l'esca-

d'accord arec tous les principes. S'il sime mieux faire ordonner la suppression on la rectification des travaux, et mux dépens de celui qui les a faits, and doute, en effet, qu'il ne le painse. Si les experts es soul trompés, ce n'est pas sa fante : le fait parle plus hout que l'oppinion qu'ils avaient émisse quated les travaux.

(1) L. 6, 22, ff. si Serr. vindic.; L. 33, ff. de Serr. preed. urb.

- lier qui y conduit; le propriétaire du second
   étage fait, à partir du premier, l'escalier qui
- conduit chez lui, et ainsi de suite.
- 341. Ainsi, la première règle à suivre sat dans les titres de propitéés; et s'il n'y en a pas, comme lorsqu'un testateur, propriétaire d'une maison, a légué à Paul le rez-de-chaussée de cette maison, à Jean le premier étage, et à Pierre le second, as antre explication, on suit les dispositions de la loi, qui interprête a svolonté à cet égard.
- 542. M. Debrincourt penne que les divers propriétaires, à défaut de node de contribution régle par les titres de propriété, doivent contribuer aux réparations et reconstructions des digues, des voûtes et murs des cares, etc., en un nost, de tous les objets nécessaires à la solidité de l'édifice entire, ou qui servent à la commodité de tous les locataires, etc que les puits on fouse d'aisances, commune et passage d'alières.

Nous a'adoptuns cette décision qu'avec une retréticion relativement aux toutez des caves : ces vottes ne sont pas indispensables su sontie de rédifice, du moins généralement, cer les murs de refend, qui sevrent de support aux ciages, partent des fondements. Les vottes des caves sont le plancher sur lequel marche le propriétaire du ret-de-chassaée; elles lui en tiennent lieu, et par conséquent elles doirent rester à sa charge, quand même il ne serait pas propriétaire des caves.

343. Ponr l'application de l'article que nous expliquons, on doit done estimer la valeur de chaque étage, comparativementà celle des autres, ce qu'on appelle faire une ventilation, puisque les dépenses communes sont réparties en raison de cette valen.

Aimsi, soit une maison valant 40,000 fr.; ile recedechauste, yompri les caves, que nous supposons apparenir an même propriétaire, valent 15,000 fr.; ie le remier 10,000 fr.; le second 8,000 fr.; cel le troisième. y compris les greiners, 7,000 fr. ll y a cel. 4000 fr. de déperases communes; le recédechaussée en supportera pour 4,500 fr., le premier étage pour 4,000 fr., le second pour 800 fr., et le troisième pour 700 fr. Si, comme il arrive le plus orfiniaireinent, les caves ou les greniers n'appartiennent pas au même, on en fera une estimation particulière, et l'on opérera de la même manière pour fixer la contribution que ces objets doivent supporter dans la répartition générale des dépenses communes.

344. Chaque propriétaire fait bien le plancher sur lequel il marche, mais c'est à celui qui se trouve au-dessous à faire les embellissements qu'il juge utiles à son habitation, comme un plafond ; tellement que quand même il y en aurait un lors de la reconstruction du plancher, celui qui le reconstruit ne serait point obligé de le faire avec plafond, et encore moins avec les peintnres qui s'y trouvaient. La loi ne le soumet qu'à l'obligation de refaire le plancher, sauf disposition contraire dans les titres, et sauf aussi les cas de malice ou de fraude, qui sont toujours exceptés : par exemple, si, sans nécessité, et uniquement pour détruire les peintures et les ornements du propriétaire de l'étage inférienr, le maître de l'étage supérieur reconstruisait ce plancher.

545. On sent que, daus la répartition des frais de l'escalier, on u'a pas saivi une proportion géométrique; car le propriétaire du second as sert de la partie de cet escalier qui conduit jusqu'au premier, comme le maître du premier étage, ct cependant il ne contribue en treu aux frais de sun entretien; mais on a suivi les règles de l'équité, en premant en considératium la valeur respective des diverse étages.

346. Quant taux implets, dont le Code ne parle par, si la répartition n'en est pas fiaire par les titres on par un acte postérieur, chacten des proprétaires doit y contribuer comme pour les gros murs et le toit, parce qu'en effet c'est une charge de toute la propriét à avec cette restriction toutefissi que l'impôt des potres et fenêtres reste à la charge de chacun de ceux qui les out dans leur étage; mais céul de la poète cochère ou de l'aliète commune entre dans les dépenses générales.

347. Si, dans le cas où la maison viendrait à être incendiée ou démulie pour cause de vétusté, l'un des propriétaires résistait à la volonté des autres pour la rétablir, ceux-ci seraient en droit de le forcer d'onter, ou d'abandonner ses droits. ou de contribuer à la reconstruction, qui se ferait alors, pour chaque étage, dans les proportions indiquées ci-dessus. Les tribunaux pourraient toutefois, suivant les circonstances et la position du défendeur, fixer un terme ponr le rétablissement de l'édifice. Mais nous ne croyons pas que, par l'effet de cette destruction, le terrain soit devenu commun, de manière à devoir être partagé ou licité entre les divers propriétaires, même proportionnellement à la valeur relative qu'avait chaque étage avant la destruction ou la démolition de l'édifice; sauf à eux à établir une communanté à ce sujet, si bon leur semble : car le propriétaire du rea-de-chaussée ne doit point être forcé d'en céder une partie plus ou moins considérable; et, vice versu, les autres peuvent avoir intérêt au rétablissement de leur étage pour l'avoir en entier.

## .ш 2

# Bes fossés, miloyens ou non-

#### SOMMAIRE.

- 348. Tout fossé entre deux héritages est présumé mitogen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
- 349. En général, on regarde les bornes plutôt comme titre que comme simple marque de non-mitogenneté.
- 550. Quand y a-t-il marque de non-mitoyenneté?
- 551. Cette marque n'est qu'une présomption qui cède à la preuve contraire.
  552. La possession pendant le temps requis pour la
- prescription détruirait l'effet du titre et des bornes contraires.
- 553. Le rejet de la terre d'un seul côté est la seule marque de non-mitoyenneté admise par le Code.
- 354. Dans beaucoup de pays, le propriétaire d'une haie était aussi censé propriétaire du forsé qui le joint en dehors : en principe, le Code ne consacre aucune présomption à est égard.
- 355. Mais il n'a pas détruit l'effet de celle qui existait lors de sa publication.

  356. Ce que doit faire le propriétaire ou le copro-
- priétaire d'un fossé quand le voisin le cure et met le rejet de son côté.
- 357. Quel est l'effet du simple fait de rejet actuel existant depuis moins d'une année?

- 358. Le simple fait du eurage, sans le rejet d'un seul côté, n'établit pas la présomption de propriété exclusive.
- 339. Effets de la mitovenneté du fossé.
- 560. L'un des copropriétaires peut renoncer à la mitogenneté pour se dispenser d'en supporter les charges : conséquence.
- Le copropriétaire d'un foué mitoyen peut, en général, en exiger le partage.
- 502. En général, l'un des voisins ne peut, même dans les villes et faubourgs, contraindre l'autre à contribuer à l'établissement d'un canal ou fossé.
- 363. Le voisin d'un fossé ne peut le rendre mitoyen malgré le propriétaire.
  - 364. Dans plusieurs localités, celui qui creusait un fossé devait laisser un certain espace au delà, qui, par cela même, était présumé lui appartenir : le Code est muet sur ce point.
- 548. On a va que, dans les villes et les campagnes, tost mur aerant de séparation entre hâtiments jusqu'à l'hêberge, on entre cours et jardius, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il a'y a titre ou marque du contraire; par suite du même principe, tous fossés entre deux héritages sont aussi présumés mitoyens, s'il a'y a titre ou marque du contraire. (Art. 606.)
- Le titre serait, par exemple, un acte de vente, d'échange, de cession, de partage, etc., qui attribnerait le sousé à l'un des propriétaires, soit expressément, soit par la délimitation précise du terrain.
- 549. On regarderait aussi comme un titre photôt que comme une timp le marquede non-min-toyamel, les barnes existantes, pourus qu'elles toyamels, les barnes existantes, pourus qu'elles femients présumer la propriété exclusire du fusei contre ceital du ché daquel elles qu'en touverainnt. Cestà lui, s'il croit qu'elles non rét déplaces, a gair au pousseuire, dans Famie du travulle, conformament à l'article 2 du Code de procédure; paus ée temps, on si son action est re-poussée, il ne pourra se pourvoir qu'an pétitoire, et derar prouver que le fonse lin appartient, on qu'il est mitopen ; foi sera due aux bornes jusqu'il est mitopen ; foi sera due aux bornes jusqu'il reuve contrairée.

350. Il y a marque de non-mitoyenneté lors-

que la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté sculement du fossé. ( Art. 667) (1).

Et le fossé est consé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. (Article 668) (2).

351. Mais comme ce n'est qu'une présomption, elle céderait à un titro contraire qui établirait, ou la mitoyenneté, ou la propriété exclusive en faveur du voisin.

El d'après ce que nous venons de dire, la présomption résultant de la place qu'occupe lo rejet céderait également anx hornes qui la démentiraient, si d'ailleurs leur position n'était point prouvée frauduleuse par celui qui voudrait les méconnalire.

333. Toutefois, si la possession du fossé durait depuis trente ans, paisiblement et publiquement, elle détruirait l'effet du titre et des bornes; car la prescription serait acquise sur le voisin qui avait la propriété ou la misoponenté (art. 2202); sans préjudice des suspensions et interruptions de prescription telles que de droit.

353. Le rejet do la terre d'un senl côté est la seule marque de non-mitoyenneté admise par le Code.

Ainsi, de ce que l'un des deux fonda voisins serait entouré de fossés de toutes parts, et que l'autre ne le serait que du côté du premier, il n'en résulterait pas, comme pour les haise ( article 670), présomption de propriéé exclusive d de fossé en faveur du maître de ce fonds. La loi ne dit rien de semblable; elle dit même le contraire.

554. Dans plusiems localités, quand une haie sint recomou apparteir exclusivement à l'un des voisins. Le fonci qui la joignais en deborn était deplement ceue liui pappareire, practi proposait qu'il l'avait fait pour garantir sa baie; possi qu'il l'avait fait pour garantir sa baie; cussi dissi-not qu'il l'avait fait pour garantir sa baie; ces localités : Le fonsi appartient à la haie (a). Mais lo Code ne consarce point exte présomp-tion; il établit, au contraire, celle de mitosprenét, sand titre ou marque opposito tirée de la

place qu'occupe le rejet, et tanf assui celle tirés de ce que le proprietaire d'une hais o di lainer un demi-mètre de distance du fonds voiain, (daticle 671.) Et comme i lue décher pas non plus que les usages des lieux seront suivis en ce point, saint qu'il le fai inport l'auge de casa, pour la banteur des murs dans les lieux où la côture est forcée, pour la distance à observer dans la plantation des arbres, on est bien fondé à conclure de son silence à cet égard que la précomption dont il s'agit ne repose aujourd'hui sur rien sulle part en France.

555. Misi pour les fousés qui annient été faits avant le Code, dans les pays où existit la présomption qu'ils appartensient au maître de la haie, ectte prévoispion, étant un droit açuis, n'à point été détruitepar le Code, qui n'a past d'effertéroccif. (Art. 2). Coltai qui a requie fesseé a da penser que sa propriété la feits plainement par le code de la contra qu'il câtsi tuite de se l'assurer d'avantage per d'actres moyers : aon antene ne devantage per d'actres moyers : aon antene ne de la contra de la contra qu'il câtsi tuite de se l'assurer de contra de la contra del la contra de

500. Phisque le rgist de la terre û un sed ché établis la présomption de propriété exclusive de fossé en faveur de cellui qui a ce rejet, on sent qu'il importo au voisin, surtont quand jui a ce rejet, on sent qu'il importo au voisin, surtont quand jui n'y a pas de titre contraire, ou qu'il n'y a pas de bornes certaines, de l'opposer à ce que l'autre cure fo fosé et mette le rejet de son coté. Sicela a cu lieu, il doit intenter l'action en complainte ou trubble de joussance dans l'ambie du fait (art. 5, Cod. de procéd. ) pour faire rétablir le qu'e, tois de son côté, soit par moité pour charque côté, selon qu'il prétendra que lo fosé his paparties exclusivement, ou qu'il se mioren.

Passé l'année du curage, la possession du fossé serait acquise au voisin, et il faudrait ensuine l'attaquer an pétitoire, où l'on serait obligé de prouver le droit de propriété sur ce fossé, ou la mitoyenneté. Vainement dirait-on que l'art. 666

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 707. (2) Ib., art. 707, § 2.

<sup>(3)</sup> Voir ce qui est dit su 5 suivout.

357. Mais quand l'article 668 dit que le reiet

donné une action sans objet?

d'un seul côté établit la présomption que le fossé appartient à celui du côté duquel est ee rejet , il n'eotend pas faire résulter cette présomption du simple fait de rejet actuel, existant au momeot même de la contestation, fait qui peut être si facilement clandestin ou l'effet d'une surprise ; il suppose que la possession du rejet n'est pas contestée, ou si elle l'est, que la contestation a été jugée non recevable comme tardivement intentée. ou jugée mal fondée ; en sorte que, dans l'année du eurage, la position du rejet n'a d'autre effet que d'obliger eelui qui s'eo plaint à intenter l'aetion en trouble de jooissance, pour empêcher la possession annale de s'acquérir au profit du voisin. Mais il n'est point pour cela obligé de prouver la mitoyenoeté; la loi la présume tant que la possession du rejet n'est pas acquise. Il suffit qu'il prouve que le curage a eu lieu dans l'année, parce que e'est là le fait du trouble dont il se plaint. Tout autre système serait uoc source d'abus et de fraudes, puisque l'un des voisins, en eurant le fossé et en rejetant la terre de son

(1) Code de Hollande, art. 700.

(2) M. Favard, Repertoire, v. Servitudes, seet, 2, 54, at 11. dit : . Dans les lieux où la chiture n'est par farces, le coproa priétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert pas à on coors d'eau, a peut renoucer à sa copropriété pour se soustraire à l'obligaa Lion d'entretenir le fossé. La raison en est qu'en général on a peut se dispenser de l'entretien d'une chose commune en e renonçant à sa copropriété. » Nons n'adoptons point cette res-

triction de M. Fayard, pour le cas où le fossé serait dans un lieu où la cliture est foreje ; elle ne l'est nulle part au moven de eôté, ce qui est si facile, même quaod le propriétaire est sur les lieux , ou qu'il a un fermier ou un colon atteotif, s'attribucrait ainsi une présomption de propriété exclusive par ce seul fait, en mettant l'autre dans l'impuissance de prouver la mitoveoneté.

358. Le fait du curage, eût-il été répété à diverses reprises, même pendant plusieurs années, n'établit aucune présomption de propriété : c'est le rejet d'un seul côté qui l'établit, parce que le eurage a pu être clandestin, ou l'effet de la violeoce, ou le résultat d'une possession équivoque, ce qui ne fonde ni possession ni prescription (art. 2229); ou bien il a pu, tant qu'il n'y avait pas de rejet du seul côté de celui qui le faisait, être vu avec indifférence par le voisio : ce qui n'était qu'un acte de simple tolérance de sa part, incapable aussi de fonder une possession valable. (Art. 2232.)

359. Le fossé mitoveo doit être entretenu à frais communs, (Art. 669) (1),

Les engrais qu'il produit doivent se partager, et, s'ils ne sont point colevés sur-le-champ, être rejetés des deux côtés également, afin de ne pas faire acquérir à l'un des voisins une présomption de propriété exclusive : des lors, le curage doit, autant que possible, se faire de concert, parce qu'aussi l'un des fonds pourrait se trouver ensemeneé au moment où le voisin voudrait le faire.

560. Comme pour le mur mitoyen, l'oo des copropriétaires du fossé peut renoncer à la soitoyenneté, pour se dispenser de contribuer à son eotretien (a). Il suffit qu'il abandonne toute la partic de terre qu'il a fournic de son côté pour l'établissement du fossé. Mais il n'y pourra plus conduire les eaux de soo fonds, ni y faire tomber des terres, qui pourraient l'obstruer.

Si, après l'abandoo, le voisin ne l'entretient

fazzés : elle ne l'est dans les villes et faubourgs qu'an moyen de mers. Que la voisin demande une ebiture en murs, il en a le droit dans ces licoa, mais il n'a pas celui de forcer l'autre à rester en communauté pour contribuer à l'entretien d'an forsé

Il n'y aurait exception que pour la casoù le foué servirait de canal à nue eau courante, parce que la loi impose eux riverums indistinctement l'obligation de faire le corage (voy, sword, nº 201); sanf onesi les dispositions des règlements relatifs aux conduits, canana et fossés dans les grandes villes,

pas en bon état, l'autre peut révoquer son acte, comme nous l'avons dit an sujet de l'abandon de la mitovenneté du mnr., nº 320 : il est présumé ne l'avoir consenti que sous la condition que le fossé serait entretenu.

361. Le copropriétaire d'un fossé mitoven peut en exiger le partage, soit ponr le combler et étendre sa enlture jusqu'au point milieu, soit pour bâtir joignant la ligne séparative des deux béritages, ce qui pent être fort utile en certains eas. Le voisin n'a pas le droit de a'v opposer. paree qu'il peut en faire autant, on élargir le fossé de son côté. Ce cas n'est point du tout semblable à celui d'une allée, d'un vestibule de maison , d'uno cour d'une faible étendue , scryant à plusicurs bătiments ou aux divers étages d'une maison appartenant à plusieurs, et dont nons avons parlé précédemment, nº 149; ici la division est facile et sans dépréciation du fonds voisin. M. Pardessus (nº 185) est d'une opinion contraire, parce que, dit-il, l'existence du fossé étant réputée l'effet de la volonté de l'un et l'antre, ce n'est que leur consentement mutuel qui peut la changer. Mais cette raison n'est point dn tont concluante; car la société aussi se forme d'un mutuel consentement, et la volonté d'un seni suffit pour en opérer la dissolution (art. 1865) (1); la simple communauté se forme aussi quelquefois par la volonté des intéressés, et néanmoins nul n'est tenu de rester dans l'indivision. (Art. 815.) Dans le cas d'un fossé mitoven, la communauté n'existe pas avec les mêmes caractères que dans celui d'un obiet appartenant à plusieurs par indivis : elle a lieu pro regione, c'est-à-dire que chacun des propriétaires est propriétaire de la partie du fossé qui est de son côté (2); mais cette différence, loin d'être contraire à notre opinion, lui est favorable, puisque celui qui veut faire servir cette partie à un autre usage ne fait qu'user d'une chose qui lui appartient exclusivement, et qu'il n'a aliénée pour aucune portion,

Il pourrait, au reste, y avoir exception pour le cas où il s'agirait d'un égout, d'un conduit soudeux maisons dont les propriétaires ont fait ce

terrain recevant les eaux de fosses d'aisances de

conduit en commun ; mais le principe n'est pas moins certain

362. A plus forte raison l'un des voisins ne pent-il , même dans les villes et les fsubonrgs , contraindre l'autre à contribuer à l'établissement d'un canal on d'un fossé pour limiter et assainir lenrs propriétés contiguês ; car la clôture n'y est forcée que par le moyen de murs ; sauf ce qui vient d'être dit nº 360, en note.

363. Le voisin d'un fossé ne peut non plus le rendre mitoven malgré le propriétaire, comme il pourrait le faire s'il s'agissait d'un mur. (Artiele 661.) Les motifs de la loi relativement au mur sont inapplicables quand il ne s'agit que d'un simple fossé. Il ne ponrrait même, mslgré le voisin, recouvrer, en en offrant le prix, la mitoyenneté qu'il avait abandonnée pour se dispenser de contribuer à l'entretien du fossé. Ce fossé est devenu la propriété exclusive du voisin, comme s'il avait été primitivement pratiqué sur son terrain.

364. Dans plusicurs localités, celui qui crensait un fossé devait laisser au delà un certain espace sur son sol pour empêcher les terres du voisin de tomber dans le fossé. Il en était donc propriétaire, et il y avait à cet égard une présomption de druit en sa favenr. Cet espace était ordinairement d'un pied à partir de la berge ou bord du fossé ; dans quelques lienx il était un peu plus étendu, dans d'autres moins (3). Desgodets, sur l'article 213 de la coutanne de Paris, dit même que celui qui fait l'abandon de son droit sur un fossé mitoven abandonne tacitement aussi cet espace, qui devient ainsi la propriété exelusive du voisin.

Mais le Code ne dit pas que le propriétaire exclusif d'un fossé est en même temps censé propriétaire d'une portion déterminée de terrain du côté du voisin, il permet même de supposer le contraire, puisqu'il statue dans l'hypothèse que e'est le fossé qui fait la séparation entre les deux béritages, ce qui ne serait pas dans l'autre avatème, puisque ce serait l'extrémité de cet espace.

<sup>(1)</sup> Code de Hellande, art 1683. (2) L. 7, 5 ult.; L. 8, ff. de Acquir. ver. dom.; L. 19, ff. Comm. divid.

<sup>(3)</sup> Suivant la loi de Solon, rapportée dans la loi 13, ff. Finium regund., et adoptée par les Romains, il fallait que cet espace fit égal à la profondeur du fossé.

Aussi ne voyons-nous pas qu'il ait consacré cette présomption locale, sauf, comme nous l'avous déjà dit relativement à d'autres objets, le maiutien du droit acquis, lors de sa publication, à l'égard des l'ossés établis à cette époque, dans les lieux où la présomption était en vicueur.

134

Mais celui qui creuse un fossé joignant le fonds d'autrui doit lui laisser du moins le talus nécessaire pour que le terrain du voisin ne s'éboule pas. S'il n'est pas permis au propriétaire d'un fonds supérieur de rien faire qui puisse aggraver la condition du propriétaire inférieur, et, vice versa, si celui-ci ne peut rien faire qui empêche celui-là de jouir de son fonds suivant sa positiou naturelle (art. 640); par la même raison . l'un des voisins ne doit pas , cu changeant l'ordre naturel des lieux, eauser la chute des terres de l'autre : et c'est ce qui arriverait infailliblement si le fossé pratiqué immédiatement contre le terrain du voisiu était coupé à pic. Il faudrait donc, si l'on voulait le tracer de la sorte, laisser en dehors de quoi faire un rebord en gazon ou en pierre, ou preudre tout autre moyen pour empêcher l'éboulement des terres du voisin : et si cela était eusuite constaté . eu eas de contestation, la propriété de cet espace sernit prouvée par cela même en faveur du propriétaire du fossé.

# s tv.

## Bes pales, mitoyennes ou non-

## SOMMAIRE.

- 565. Toute haie qui sépare des héritages est présumée miloyenne.
- 566. Il y a exception quand il existe un titre con-
- 567. Des bornes peuvent également saire stéchir la présomption.
- 568. Il y a aussi exception quand un seul des héritages est en état de clôture. Cs qu'on doit entendre par clôture dans le sens du Code
- 369. Le principe souffre également exception quand il y a possession suffisante au contraire.
- Quelle doit être la durée de cette possession? Il suffit qu'elle soit annale : controversé.
- 371. L'effet de la possession annale serait détruit pur la preure contraîre.

- 372. Ce que doit faire le propriétaire d'un héritage clos pour empécher que le voisin qui veut clore le sien n'acquière une présomption de mitouenneté.
- 575. Quid lorsque ni l'un ni l'autre des héritages n'est elos de tous côtés, mais que l'un d'eux se trouve gardé, du côté où il n'est pas clos, par une suite de prés ou de vignes?
- par une suite de pres ou de vignes?

  374. Les anciennes présomptions locales sur ce point conservent leur effet pour les haies qui existaient déjà lors de la publication du Code.
- 375. Quid s'il existe un fossé joignant une haie, et que la propriété ou même la mitoyenneté du fossé ne soit pas établie : est-ce la haie, ou le fossé, qui fait la limite?
- Les arbres qui sont dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie : comment se partagent leurs fruits.
- 377. Chacun des voisins peut exiger qu'ils soient arrachés.
- 378. Il le peut, quelle que fui leur ancienneté, et quand même ils auraient déjà existé à l'époque où les deux sonds appartenant au même propriétaire ont cessé d'être dans la même
- Comment se partage le bois de l'arbre une fois arraché.
- 580. Suivant le droit romain, la propriété d'un arbre s'estimait par le terrain où étaient les racines: chez nous, é'est principalement par le tronc.
- L'un des voisins ne peut exiger que la haie elle-même soit arrachée.
- 382. Mais il le peut dans les lieux où la eléture est forcée, pour qu'il soit construit un mur à sa place.
- 585. La haie doit être entretenue à frais commune. 584. Celui qui plante une haie est obligé de laisserla distance prescrite : quelle est cette distance; l'espace au delà est présumé lui ap-
- partenir.

  385. Le voisin d'une haie ne peut forçer le propriétaire à lui en céder la mitoyenneté.
- 565. « Tonte haie qui sépare des héritages , porte l'art. 670 (i) , est réputée mitoyenne , à
- moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre on posses-
- e sion suffisante au contraire. > En principe, que la haie soit sèche ou vive
- (1) Gode de Hollande, art. 710.

qu'elle sait située dans un faubourg ou dans les champs, elle est présumée mitoyenne: le Code se distingue pas.

Nous allons parcourir successivement les exceptions que souffre le principe.

306. La première, c'est lorsqu'il y a tirre quire autribe la bia é l'un des voisine cellusirement. La stribue la bia é l'un des voisine cellusirement. Dans ce cas, il n'y a point à considèrer l'état de déture de l'un on l'autre fonds; ce tirre l'emporterait même sur la présomption de non-mis-un oppose de l'autre de l'un propose de l'autre de l'autre de l'autre que son fonds serait en parfait état de clôtterar que son fonds serait en parfait état de clôtterar que son fonds serait en parfait état de clôtterar parfait des de l'autre de

367. La seconde exception, dont ne parle pas le Code, il et vai, mais qui n'existe pas moins d'après les principes généraux du droit, c'est quand il ya des bornes qui attribuent aussi la haie exclusivement à l'un des héritages, peu importerait qu'ils fussent tous deux en état de clèture, et même que l'autre le fût seell. Tout ce que nous avous dit de l'effet des bornes relativement an fossé, s'apolique à la haie.

368. La troisième exception a lieu quand nu seul des héritages est en état de clôture; alors la baie appartient à cet héritage. Poù il suit que la présomption de mitoyenneté existe si les deux fonds sont clos, où s'ils ne le sont ni l'un ni l'autre.

D'apels la loi du 6 octobre (79), sur la police rurale, on regarde comme côture les fouiet qui entourent un fonds; et, suivant l'art. 591 du focade patal de liste), est répute paro un exfos, close patal de liste), est présute paro un exfos, tout terrain environné de fouiet, de pienx, de ciaies, de planches, de haiss vives ou néclea, ou de murs de quelque espèce de matériaux, que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la véstude, la dégradation de ce diverses clôtures, quand îl n'y avanit pas de poets formant à def on autrement, ou quand la porte serait à chier-ovie et ouverte labi-

L'esprit de la loi pénale est facile à saisir : le propriétaire avait garanti sa propriété comme il avait pn ; le délinquant a méprisé cette garantie,

« tuellement. »

qui se manifectati par des signes évidents, et cetta visabian du droit de propriété apposant en lui plus d'audace et de pervenité, et laiant d'ailplus d'audace et de pervenité, et laiant d'ailplus d'audace et de pervenité, et laiant d'ailritait d'être punie plus sévèrement que les simples
soutractions. Mis l'article 670 doct évil ne
doit pas être entendu en ce sens : les most ser
stat de édatre, dans l'espirit de cette, ne signifient pas toute espéce de moyens employés
pour endore un héritage, il y est question des
haire, et ce ne peut être que les clôtures par des
baire qu'il e neues en vue.

Ainsi, l'un des fonds est entouré de fossés de trois côtés, et du quatrième par une haie; l'autro fonds est entouré de haies de tous côtés: il no nous paraît pas douteux que celle qui sépare les deux héritages no soit censée appartenir exclusivement au fonds qui est clos de haies de toutes parts, sauf preuve contraire.

Le système opposé mênerait à l'absurde; çea is cé fonds disti los seulements de trois otéts par des haies, quoique de mêne âge et de mêna seence, i l'autris l'alle jasqu'à dire que cello qui est l'objet du litige est présumée appartenir au fonda qui n'a de haie que de ce seul côté et des fossés des trois autres, parce qu'il serait, dans travalles est insolationistée; il ne respectati que travalles est insolationistée; il ne respectati que sur une fausse interprétation de ce qu'entend la loi critte par les most en dat de détine.

Tout porte donc à croire que celui qui a encho su fonds de baies de plauisera colète, la également enclos du côté ési est la haie objet de la constation, quant autous cre haies sont de même casence et de même âge; et que le voisin qui a jugé que des fossis lui milisaient a point contribué à l'échibissement de cette baie. Cela serait encore moins doutent, a s'il est possible, a s'il y avait a usui un fossé, joignant la haie, du cobé de son fonds.

Nous décidons aussi, par identité de raison, que, lors même que ce fonds serais gardé par des haies séches de tous antres côtés, si l'autre béritage l'était de touste partes par des haies vives, la haie hitjérieus serait censée appartenir exclusivement à ce dernier, hien que l'an et l'autre fussent clos de tous côtés; çar cette clôture séche n'attesterait pas que le propriétaire du fonds où ello se trouve a contribué à l'établissement de la haie.

436

comme les autres parties de elôture vive attesteraient que celui qui les a élevées a élevé aussi celle qui est de même nature.

369. La quatrième exception est le cas où il y a possession suffisante au contraire en faveur de celui qui prétend que la haie lui appartient en propre, quand les deux fonds sont, on non, en état de eléture , ou même quand le fonds du voisin l'est seul. Dans cette dernière hypothèse, la possession détruit même la présomption de propriété exclusive qui existait en faveur du voisin, et dans la première, elle détrnit seulement eelle de mitovenneté. La rédaction de l'art. 670 et le droit commun ne laissent aucun donte sur l'un et l'autre point.

370. Mais quelle doit être la ilnrée de cette possession contraire à la présomption de mitoyenneté, on de propriété exclusive en faveur du voisin? La loi se borne à dire que ce doit être une possession suffisante, sans expliquer si elle doit être trentenaire, ou s'il suffit qu'elle soit annale. On doit done s'en tenir sur ce point aux principes généraux : or , d'après ees principes , la possession est la jouissance ou la détention d'une chose ou d'un droit par nous-même ou par quelqu'un qui en jouit ou la détient en notre nom (art. 2228) (1); et la possession utile, la possession eivile, eelle qui donne l'action pour la recouvrer si on la perd, on le droit d'être maintenu si l'on est attaqué au possessoire, e'est la possession annale. (Art. 25 du Code de proc.), Voilà pourquoi l'interruption de prescription résulte d'une interruption de jouissance pendant plus d'un an (art. 2245) (2), paree qu'alors la possession est perdne. Done elle existe si elle a duré plus d'un an, et si elle n'a pas été d'ailleurs abandonnée depuis plus d'une année.

De ces principes nous tirons la conséquence que la possession annale de la haie, en fait, jusqu'à preuve contraire, administrée au pétitoire, présumer propriétaire le possesseur, soit que les deux fonds fussent ou non en état de clôture,

soit même qu'il n'y ent de clos que celui du voisin, L'art. 3 du Code de procédure, en plaçant dans les attributions des juges de paix les entreprises ou usurpations sur les haies commises dans l'année, reconnaît par là que la possession de la haie est aequise après l'année, ear c'est un droit prescriptible ; et si elle ne dispensait pas de pronver ensuite la propriété, à quoi servirait-elle? A quoi bon maintenir le possesseur, ainsi que le yeut la loi (s)?

Au reste, comme la possessinn d'une haie ne se manifeste pas par l'existence même de la haie, qu'elle ne s'exerce que par certains actes ou eertains faits, et que ces faits, de leur nature, sont isolés, peu répétés, souvent elandestins, le juge ne devra voir la possession utile que dans une jouissance paisible et qui a pu facilement être connue de eclui qui avait intérêt à la faire cesser : avec ees caractères, la possession annale ne peut avoir aueun effet dangereux, qu'elle n'anrait également pas dans les autres cas,

371. La présomption qui en résultera pourra d'ailleurs être détruite par la preuve contraire tirée d'un titre, ou par la possession trentenaire antérieure, car si la perte de la possession s'opère par une discontinuation de jouissance pendant un an , celle du droit de propriété ne s'opère que par la jouissance d'un tiers pendant le temps nécessaire à la prescription. Mais après les trente ans de possession, le titre qu'on invoquerait pour la combattre scrait inefficace; il ne prouverait qu'nne chose : que l'on a eu un droit que l'on n'a pas su conserver.

372. Si, dans le cas on l'un des deux fonds sculement est clos, le propriétaire de l'héritage non elos se mettait en devoir de le elore, comme il aequerrait par là nne présomption de mitoyenneté , le maître de l'héritage elos pourrait lui faire signifier un acte de protestation pour conserver la présomption de propriété exclusive qui résulte. en sa faveur, de ce que son héritage est seul en ce moment en état de eléture.

<sup>(1)</sup> Disposition apparimée dans le Code de Hollande.

<sup>(2)</sup> Code de Bollande, art. 2013.

<sup>(3)</sup> Foyez un arrêt de rejet du 3 vendémaire au xiv (Sirey, 1806, I, 75), qui a jugé conformément à notre doctrine, en décistant que l'action pour la possession armate d'une hoie de séparation de deux héritages est rececuble comme action pessessoire,

et que celui qui a possédé la haie prodant un au rávolu , paisiblement, publiquement, et à titre de propriétaire, doit être maintenn dans sa possession; ce qui oblige par conséquent l'autre partie à prouver, au pétitoire, sa prétention au droit de propriété ou de mitoyenneté.

375. Il arrive quelquessis que ni l'ma si l'aure de hériages ne set clus de loutes persu, amis que des hériages ne les clus de loutes persu, amis que des hériages ne les ches par des loude de même nature. Par exemple, un prè ou une vigne a une haie de trois cottès, un prè ou une vigne a une haie de trois cottès, que la sièpre de terre ou peages non clos, et de l'auter c'et une suite de près ou de vignes apparations de la compression de non-mitorement d'une proprietaires : dans ces, y a-t-il précomption de non-mitorement de la loise en précomption de non-mitorement de la loise en l'avenuel près en de la vigne? On le cicliai ai mil il est vaisemblable que le proce que, districte, un control de l'avenuel près de la vigne? On le arc dépons, al cet vigne que a deve la lais à les dépons, attendu qu'un prè ou une vigne a plus lessoin de crite l'aure la cettre la louri les ou un pacage, d'étre parle qu'un etre la lourible ou un pacage, de la company de la compan

Mais E Code n'a pas consacré cette présonaption locale de propriété exclusive, quoiqu'elle flat très-raisonable; il établit, au contraire, en principe, celle de mitopenneté dans tous les cas co où les deux bériusges ne sont pas en état de choture, c. equi doit s'entendre d'une cloure parfaite; et dans tous les cas auusi où ils sont l'un et l'autre clos de tous cités, n'importe que le le grarer de leur culture soit semblable ou différent.

374. Cependant, rappelant ce que nous avons dejà fait observer plusieurs fois, soit an sujet de l'ancien tour d'échelle, soit an sujet de l'espace an delà du fossé (1), nous dirons aussi à l'égard des haies, que, pour celles qui seraient pronvées avoir été plantées sous l'empire des lois et coutumes anciennes, la présomption légale de propriété exclusive, quoique non confirmée par le Code dans les mêmes cas, ne doit pas moins continuer d'avoir lieu, pnisque le droit était acquis lors de sa publication, et que la loi n'a pas d'effet rétroactif (art. 2) : elle n'a pas créé des droits nouveaux, ni abrogé ceux qui existaient; elle n'a fait que régler l'avenir. Ceux qui ont planté ces baies ont dù se reposer sur les usages alors en vigneur, pour être assurés de leur droit de propriété, et rien ne les obligeait de prendre d'autres mesures.

373. Si, comme on le voit sonvent, il existe un fossé joignant la haie, et que la propriété,

(1) Voyez supra, nº 316-355.

ou même la mitoyennecié du foseé, situé sa deba, ne noisi pas contestée au propriétaire de Héritage, du côté duquel est cette baise, on que celui-cibase as prever, en cas de consetstion, il est bien clair que la propriété exclusive de la bais bien clair que la propriété exclusive de la bais demment en entier sur sou terrain. Ét il en sedemment en entier sur sou terrain. Ét il en setrait de même, quoique le fonda du voiin fût en parfait état de clôture, et que le sien ne le fût 1934.

Mais si ce propriétaire ne prouve point, par titre, bornes, ou possession suffisante, qu'il a des droits sur ce fossé, qui se trouve an delà de la haie, du côté du voisin, quand celui-ci les Ini conteste, et en présend lui-même sur la haie, alors il y a réellement difficulté, parce qu'il s'agit de savoir si c'est la baie, ou le fossé, qui fait la séparation des deux héritages.

Ainsi, entre le fonds A et le fonds B se trouve une haie, et joignant cette haie, du côté du fonds B, un fossé : on peut supposer que les deux fonds sont tous deux en état de clôture, on qu'ils ne le sont ni l'un ni l'autre.

Le propriétaire du fonds A prétend que c'est le foncé qui fait à véritable limite des deux kéritages, qu'il cut su moiss mitoyen, s'il ne lui appartient pas en totalité, et conciguemment que la haie lui appartient exclusivement. Il sragmente de ce qui se pratique ordinairement, de l'établissement d'un fossé su dels de la haie, de c'été du voisin, pour la garantir; il dit même que le fossé est tracé en tout on partie sur l'espose que doit hisser-ceth qui plasten en haie, par conséquent sur son terrais; mais il insiste surtont sur la mitoponnet de ce fossé, ce qui loi attribuerait, comme on vient de le dire, la propriée exclusive de la haie.

Le propriétaire du fonds B répond que ce n'est pas le foate, mais tien la haie, qui fait le véritable séparation des deux fonds; d'après cela. qu'elle est miseyenne, parce que les deux fonds sont en dats de clôttre, on parce que ni l'un ai Parten n'est cles; ou même qu'elle n'in apparient exclusivement parce que son bériage seul est celle; et à l'appai de sa précetation, il invogne aussi l'usage de beuvecup de propriétaires, qui paraignent un fosse de nécé à de teur baie pour la mieux faire prompèrer, ou pour conduire les eaux dans quelque partie de leur fond.

Dans beaucoup de localités, la prétention du propriétaire du fonds A roit été préférée, parce qu'on y supposait que la haie était enfermée dans le fonds par le fossé, qui était censé, suivant l'usage en vigueur dans ces localités, être la véritable limite des deux héritages, soit qu'il appartint en propre au mattre de la baie, soit qu'il fut mitoyen.

Dans d'autres, même très-rapprochèes des premières, on déclairt, au contraire, qu'il y avait présomption de propriété du fossé, et, par soite, de la haie, en faveur du mattre du fondd B, par ceta seul que ce fonde se trouvait de son côté, comme ayant été établi pour assainir le terrain de la haie, et comme n'ayant été pratiqué sur ce fonds que parce qu'elle en était ellemème un dévendance.

On doit encore, sous le Code, observer l'effet de ces présomptions locales pour les haies et fossés établis avant sa publication, suivant ce qui a été dit précédemment. Mais pour les cas nés sous son empire; on doit s'eu tenir aux scules présomptions, soit de propriété exclusive, soit de mitoyenneté, qu'il consacre; et comme il a pu arriver que l'un des voisins ait en effet pratiqué le fossé de son côté pour assainir la haie. qui lui appartenait en propre, ou pour faire couler les eaux dans quelque partie de son fonds; comme it a pu se faire aussi que l'autre voisin l'ait établi au delà de la haie, qui était exclusivement à lui, pour la garantir et l'enfermer dans son héritage, il y a réellement difficulté trèsgrave sous le Code; car on ne peut dire, avec certitude, si c'est la baie ou hien le fossé qui forme la séparation des deux héritages.

forme la separation des deux hertages.

Tabord, on sent que, si l'un des fond seulement est en parfait état de clôture, la haic est centée apparatini à ce fonds, quand hien même, ensivant ce qui a été dit plus haut, l'autre sersit accouré de fonses de toutes parts; el fonsé qui serait au delt de la baix, du côté de ce dernier fonds, mais tracé sur l'espace que doit hisser celui qui plante une hais (un demi-mètre), serait sussi concé apparatini au propriétaire de la haic, en norre que son héritage fût une terre labourable, un bois on un pezege, quand l'autre serait une vigue ou un pré. La différence du genre de culture ha 'a point dét prise en consideration nar le

Code, dans l'établissement des présomptions de mitoyenneté ou d'exclusion de mitoyenneté. Si co fossé s'étendait au delà de cet espace, la présomption ci-dessus cesserait quant à ce fossé, qui serait censé mitoyen, à moius que le rejet ne fût d'un sual côté.

d'un seul côté. Mais si aucun des deux fonds n'est entouré de ' haies de tous côtés, ou que tous deux le soient, nous pensons que c'est la baie plutôt que le fossé qui doit être censée former la séparation des deux fonds, parce que cette séparation est la véritable cloture, plutot qu'un fossé, dont bien souveut il reste à peine quelques traces. D'après cela, nous déciderions que la haie est mitoyenne, et que celui des voisins du côté daquel est le fossé. est par couséquent censé en être seul propriétaire. Cette décision néaumoins devrait être modifiée dans le cas où la haie dont it s'agit serait de même essence et de même âge que les autres haies qui entoureraient l'un des deux fonds, et différeraient beaucoup par l'essence ou par l'àge de celles de l'autre fonds : dans ce cas la haie serait censée, selon nous, appartenir au premier fouds, ainsi que lo fossé au detà, s'il était creusé sur l'espace qu'on est obligé de laisser en deburs en plantant une haie; pratiqué au delà de cet espace, ce fossé serait censé mitoven, à moins que lo rejet ne se trouvât d'un scul côté : le tout, sauf preuve contraire résultant d'un titre, des bornes ou de la possession suffisante.

576. Les arbres qui sont dans la baie mitoyenne sont mitoyens comme la haie elle-même. (Λrticle 673) (i).

En conséquence leurs fruits et autres produits se partagent entre les copropriétaires.

Mais le partage doit-il avoir lieu par égales portions quand l'arbre, comme il arrive souvent, est plus d'un céde que de l'autre? ou chacun des voisins doit-il prendre les produits qui sont de son cité? C'est ausez souvent ce dernier mode de jouissance que les copropriétaires adoptent d'an commun accord, mais cet accord peut ne pas exister ou cesser d'un moment à l'autre.

Il est bien certain que la communauté de l'arbre n'est pas parfaite, qu'elle est sculement pro diviso, pro regione, tant qu'il est sur pied (1):

<sup>(1)</sup> Code de Bollande, art. 710, § 2.

(2) L. 7, § nit., et L. 8, #. de Acquir. rer. domin.; L. 19, #. Common. divid. précidés.

d'où parat juste de décèder que les fruits preuits parab parates esqui donnes tur l'un des doits parab la resultat de ce fout, au maitre de ce fouts, d'antant mieux que l'ombrage de ces mêmes branches muit à est béritage et non à l'autre, due mois au même degré. Cela répond à l'objection tirée de ce que l'arbre est nourri également par letterrain des deux fonds; car lors même que cela estrait absolument vrai, il n'en est pas moiss cerrain des deux fonds; car lors même que cela tuit ausair que l'onds de côté duquel les branches sous plus nombreuses et plus étendues, sousfre le plus de fondre que l'arbre.

577. D'ailleure, celui des voisins qui ne sersit post astifaità de cetter répartition des produits , pout exiger qu'il sois àsbatta, suivant la disposition formettle de l'arciticé 975, qui donne ce droit à chacun des propriétaires. Il u'y a même pas à distinguer, en percil cas, si l'arber a plus ou moins de tresste auss, parce que la prescription à a point lieu entre ceux qui joississent en commun, et qui trouvisient checun feur a vanaigne pour de cette manière. Elle no peut commence pour de cette manière. Elle no peut commence pour de cette manière. Elle no peut commence departement, parce qu'albers il a joui comme previette cextuellé (1/), d'art. 1815-186 combinés.

378. La circonstauce que les deux fouds auraient appartenu au même, et que les arbrea existaient dejà dans la haie mitoyeune au moment où s'est opéré le partage de ecs mêmes fouds. ou l'aliénation de l'un d'eux, ne ferait non plus aucun obstacle à ce que l'un ou l'autre des voisins pût exiger qu'ils fussent arracbés, quelle que fut leur ancienueté. La destination du père de famille ne peut être invoquée dans ce cas, comme elle pourrait l'être si les arbres n'étaieut pas dans la haie elle-même, parce qu'alors il y aurait acquisition du droit de les mainteuir; au lieu que l'existence de la communauté est exclusive de toute idée d'acquisition par l'un des associés sur l'autre. Cette destination a sculement établi la mitovenneté relativement aux arbres comme relativement à la baie, mais non uue servitude réciproque au profit de chacum des copropristaires sur l'autre. Il n'en est pas d'un arbre ainsi que d'une chose qu'ou ue peut parager ou liciter sans grande détérioration des objets dout elle est un accessoire necessaire, ou sams détriment untablo pour l'un des propriétaires, comme uu veatibule, une allée, et dont nous avons parlé précédemment, n° 149.

379. Une fois que l'arbre est arraché, la coumunauté, qui était d'abord pro diviso, pro regione, devient pro indiviso; mais s'il était plus d'un côté que de l'autre, le partage du bois derrait se faire dans la même proportion, suivant ce qui a été dit par rapport aux fraits (s).

580. Suivant le drois romain, la propriété d'un arbre s'étains per le terrais où étaient les raions (o), et telle est la raions pour la speille l'arbre placé augusté de la limité de deux fonds, et qui avait jeté ses raciones dans l'un et l'autre, et qui avait jeté ses raciones dans l'un et l'autre, devansit comma nau deux propriétiese. Mais dans notre droit, la propriété de l'arbres festions d'après le lieu d'obs ent le trouce, parce que c'est là vérialatement l'arbre; somi l'art. 675 die-18 verse que c'est de l'arbres de l'arbr

381. Quoique chacun des voisins puisse exiger que les arbres qui sont dans la haie mitoyenne soient arrachés, il ue peut toutefois exiger que la haie elle-même soit détruite.

Nous arons décidé le contraire pour le fousé, et coutre le semineut de M. Pardesus (s); mais le cas est bien différent. Quand il us ragit quand il us ragit que fou fousé, le roitiu pour faciliente l'étargir de la concetté, du moins ordinairement : aunsi avons nou fait exception pour certains cas; en sorte qu'il ne peut souffir de préjudice du parti que prend l'autre voitin, puisqu'il ten maitre et classif du nouveau fousé, s'il jugs à propos d'es avoir u. Au lieu que l'établissement d'une baier vire lu le l'établissement d'une baier vire

<sup>(1)</sup> Ce qui fait qu'il n'y a pas d'opposition avec et què nons avons dits précédemment, nº 312, que l'un des veisim peut, par ées actes ou entreprise me un mor prétende mitoyre, en acquérir la propriété exclesive; car alors di ne reconnait pas la mitoymenté; si joust comme étent seul prespéraire.

<sup>(2)</sup> Telle est la décasion de la L. 83, ff. Pro socia : Naturali

convenit rations, el postes lantem partem utrumque habero, tam in lapide quam in arbero, quantam et in terra habebat. (3) 31, lastro, de Rerum divisione. Voyez Vinnius ser ce para-

<sup>(4)</sup> Voyet supre, as 351.

exige beancoup de temps et de soins; par conséquent ce serait un dommage réel que souffrirait le voisin, s'il était obligé d'en clever un nonvelle. C'est ce qui répoud à l'objection tirée du principe, que nul ne peut être forcé de rester indéfiniment dans l'udivision (art. 815), quad bien même la communauté aurait été le résultat de sa volonté.

382. Mais si la haie était dans un lieu où la clôture est forcée, comme elle l'est eu murs, chacun des voisins pourrait contraindre l'autre à la suppression de la haie et à contribuer à la construction d'un mur de clôture. L'art, 663 ne fait aucune exception; il ne distingue pas entre le cas où il y a uue haie sur la ligne séparative. comme cela a presque toujours lieu quand il n'y a pas encore de mur, et le cas où les deux fonds n'ont aucune espèce de clôture. Il dispose de la manière la plus absolue : l'établissement de la haie à frais communs ne devrait point être considéré comme une renonciation au droit de pouvoir invoquer sa disposition dans la spite, mais seulemeut comme l'emploi d'un mode de clôture que chacun des voisius regardait alors comme suffisaut.

385. Au surplus, la haie doit bien être entreteuue à frais communs, mais rien n'empêchel'uu des copropriétaires d'abandonner la mitoyenneté, pour se dispenser de coutribuer dorénavant à son entretien.

384. Celui qui plante une haie est obligé de hisser la distance prescrite par les règlements parliculiers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, un demi-mètre (enviror 1 de et demi) de distance de la ligne séparative des deux héritages. (Art. 671.)

Cet espace est présumé par cela même lui appartenir, sauf preuve contraire; et si le voisin ne réclame pas dans les trente ans, la présomption est inattaquable. Il y a prescription de ce terraiu, que le propriétaire de la haie a possédé, ne fût-ce qu'au moyen de la haie elle-même.

385. Il est clair que le voisin d'une haie ne peut, coutre la volonté de celui à qui elle appartient, la rendre mitosomer, car l'espace dont il vient d'étre parté ferai obtacle à a potention ; cet quand bien même cet capace n'existerait pas de fait, ellen se rait cucero pain fondée, puisque la loi no la consacre pas, comme elle le fait pour le mer qui join el nous a'untrai (n. 601); aund la lui, dans cette dernière hypothèse, à forcer le marque join el Farracher, a li emps de la prescription n'est pas écoule. Les motifs qui out determiné à la joint doit n'est pas écoule. Les motifs qui out déterminé à disposition relatire à l'obligation de céder la misoyameté d'un mur, ne a'appliquent point au cas où il signif d'une haise.

s v.

De la distance à observer dans la plantation des arbres.

# SOMMAIRE.

- 386. Distance à observer dans la plantation des arbres : texte de l'article 671.
- Comment se caleule la distance.
   Si elle n'a pas été observée, le voisin peut exiger que les arbres soient arrachés.
- 389. Il en serait autrement s'il y avait une sorte de destination du père de famille;
- Ou s'il s'était écoulé, depuis la plantation des arbres, le temps requis pour la prescription.
   Mais l'on n'a aequis par là que le droit de maintenir les arbres existants, et non celui
- d'en planter d'autres, quoique de même essence et à la même place : très-controversé. 592. Celui sur la propriété duquel avancent les branches du voisin peut contraindre celui-ci.
- à les couper : si ce sont les racines, il peut les couper lui-mème. 393. On ne peut, d'après le nouveau Code forestier, forcer à l'élagage des arbres des forêts exis-
- tants actuellement.

  394. Formalités à suivre lorsque, dans les cas régis
  par le Code, le propriétaire des arbres ne
  veut pas faire l'élagage : à la charge de qui
  sont les frais de la sommation et autres actes

qui ont pu avoir lieu.

- 595. Le Code, qui a maintenu les anciens usages locaux relativement à la distance à observer dans la plantation des arbres, ne les a pas également maintenus en ee qui concernait l'obligation, pour le voisin, de souffrir l'avancement de leurs branches.
- Proposition de diverses questions sur la matière.
- 397. Le droit de forcer le propriétaire des arbres

dont les branches avancent sur le terrain du voisin, à les couper, s'entend même du cas où les arbres se trouvent à la distance prescrite:

- Ainsi que du cas où, plantés à une distance moindre, le propriétaire a acquis par prescription le droit de les maintenir
- cription le droit de les maintenir.

  399. Il en est autrement quand le droit de conserver les arbres dans leur état actuel peut être raisonnablement considéré comme le résultat
- d'une sorte de destination du père de famille.

  400. Le proprielaire de l'extre dont les branches
  avancent sut le terrain d'autrui n'a pas,
  sous le Code, le droil d'y passer pour
  aller en recueillir le fruits : controcersé;
  droit romain contraire à cette décision,
  mais par des motifs qu'in 'actistent pas ches

386. D'après l'art. 671 (1), « il n'est permis « de planter des arbres de haute tige (2) qu'à la « distance preserite par les règlements partien-

- s liers actuellement existants, ou par les nsages constants et reconnus; et, à défaut de règlements
- et usages, qu'à la distance de deux mètres de la
  ligne séparative des deux héritages, pour les
  arbres de hante tige, et à la distance d'nn
- demi-mètre, pour les autres arbres et haies
- Ainsi, il fant d'abord observer les règlements particuliers existants, ou les usages constants et reconnus, et, à leur défaut, la distance déterminée par le Code.

Les règlements particuliers et les uages varient non-cellement on raison des localités, mais encore en raison des diverses espèces d'arbres. C'est ainsi, par exemple, que dans tel canton la distance doit être de quinze pieds pour les nayers et châtsigniers, qui y viennent très-gros, tandis que pour les pommiers, poirres et autres arbres, réputés aussi à baute tige, la distance n'est que de six on hui tipids.

(1) Code de Hollande, art. 713. (2) Tela que les chênes, les ormes, les noyers, les per

les frènes, les châtaigniers, les marronniers, les tilleuls, les aunes, etc.

(3) Foyes tome précident, n° 1222 (421), et supre n° 208. (4) M. Pardessus (n° 134) dit le contraire, sur le fondement que, suivant lui, la nature de cette propriété n'oblige par chacum des riversims à compter la distance du milien do russeau, mais senlement à partir du bord de la propriété upposée. Il convient cependant, dans un sotre confesil de sus querzes, que

387. Quand les deux fonds sont séparés par un mur, nne haie, un canal on un fossé mitoyen, la distance se calcule du point milieu du mur, de la baie, du canal et du fossé.

Hen sersit de même si c'était un chemin mitors qui séparat les héritages, mais son si c'était un chemin public. Dans ce cas, la distance sa catelulerait à partir da fonds du voisin. Ge serait également de ce fonds qu'elle se calculerait, qu'etique non propriétaire cet un droit de passage sur le hort de celui où les arbres vont être a plantés; cer la propriété du sol du chemin n'en demourrait pas moius au maître de ce dernier héritage.

Enfin, si lea deux fonds étaient séparés par un unisseau, on devrait calenler I distance à partir du point milieu du ruisseau, attendu, commo nous l'avons dir plusieurs fois (3), que le lit des cours d'eau non avigables ni lottables appartient aux riverains, puisque l'île qui y naît leur est attribuée (4), (Art. 561.)

388, Si les règlements et usages locaux n'out pas été observé, ou, à leur défait, la distance prescrite par le Code, le voisin peut exiger que autheur des arbres on hais soient arrachés, le Art. 672 (e). Il ne le peut tonsionis sur le seul présette que les arbres, il est avrie, out bien été plantés à la distance prescrite, mais que, par leur accroissement successif, ils ne se trovarent plus ministenant à cette distance; car la lois préva l'accroissement et ca calcul l'espace en consequence.

589. Mais quand même les arbres ne se trouveraient point plantés à la distance prescrite, a s'il était prouvé que les deux fonds ont appartenna au niéme mattre, et que les arbres existaient an moment oi l'in de ces fonds est sorti de sa main par disposition queleonque, vente, échange, ou partage, on verrait là une sorte de destination du père de finitile : on appliquerait, par ana-

le ilt de reinens appartent aux dens therains. L'épision de R. Fordens arrang pluridement pen elle Tisletée de l'agriculture, man la nôtez auxist tonjours en sa faveur for principer, et, dans plusiers en, l'épuit ja pre example, peopristerier des judies qui horde un cours d'em, j'ui intérêt à ce que les herains des judes qui horde un cours d'em, j'ui intérêt à ce que les herains des pluridement de l'agriculture de l'agriculture de simpa's a point els commence mon jiridis : l'agricuent de ceurs d'en ce sevent inquièrement d'insuré.

(5) Code de Hollande, art. 714.

logie, l'art. 694, en considérant le droit de maintenir les arbres comme l'effet d'une convention tacite entre les contractants ou les copartageants.

590. De plus, s'il s'était écoulé depuis la plantation des arbres le temps requis ponr la prescription, le voisin ue pourrait plus les faire abattre, s'il en avait pu d'ailleurs facilement connaître l'existence parce qu'ils n'étaient point masqués par un mur plein (1). On devrait regarder le droit de les maintenir comme une espèce de servitude, qui, étant continue et apparente, serait susceptible, anx termes de l'art. 690, de s'aequérir par prescription (s).

391. Quelques personnes voient même, dans l'existence des arbres depuis plus de trente ans, un affranchissement, au profit du fonds, d'une servitude légale dont il était tenu en faveur du fonds voisin, et consistant à n'avoir point d'arbres à baute tige à nne distance moindre que celle prescrite par la loi ou les usages locaux; et elles tirent de là la conséquence que lorsque les arbres viennent à périr ou à être abattus, il est permis au propriétaire du fonds de les remplacer, dans les trente ans, par d'autres, de même essence, en même nombre et dans le même lieu, M. Pardessus (3) argumente aussi en ce sens de la disposition de l'art, 665 (4), spivant lequel, lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison. les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison. sans toutefois qu'elles puissent être aggravées , et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit sequise. Ce jurisconsulte assimile ainsi l'abatage des arbres et leur remplacement, à la démolition et reconstruction du mur ou de la maison.

(1) Il arrive soovent que le voisin s'accorde verbalement svec le propriétaire d'arbres plantés à une moindre distance que celle qui est prescrita, de souffrir les arbres, moyenment une pertion on la totalité des fruits des branches qui donnent sur son terraie ; mais il est plus prudent de faire cet accord par écrit, afin qu'après les trents ons il ne s'ébère pas de difficulté à l'égard des fruits eux-mêmes. Foyer au surplus ce que nous disons ser ces fruits, supra, aº 377 et sair.

(2) Arrêt de rejet du 27 décembre 1820, rapporté par M. Favard, Répertoire, ve Servitudes, sect. 3, § 3.—Arrêt de la conr royale d'Orléans, de 10 juillet 1820, at arrêt de rejet du pourvoi, du 9 juin 1623. (Strey, 1826, I, 176.) C'est aussi le senti-

Mais, comme nous l'avons déjà fait observer (a), il n'est pas exact de dire qu'il y a servitade dans la prohibition légale de planter des arbres à nne distance moindre que celle qui est prescrite : c'est là tout simplement un mode d'exercice du droit de propriété. Ce droit consiste bien dans la faculté d'user des choses de la manière la plus absolue, mais avec cette importante restriction (qui n'est cependant pas une scrvitude) : Pourvu qu'on n'en fasse pas un usage qui nuirait à sutrui. Or, la plantation des arbres contre le fonds du voisin nuirait à ce fonds, par la projection de l'ombre, très-préjudiciable aux récoltes. Ce serait altérer en un point, et par nn fait de l'homme, la situation naturelle des lieux, qu'il n'est pas permis de changer, du moins en principe, an détriment du voisin. (Art. 640.) Les servitudes légales ne sont point de véritables servitudes; ce sont seulement des modes d'exercice du droit de propriété, et conséquemment on ne saurait voir dans l'existence des arbres pendant trente sas l'affranchissement d'une servitude . qui n'a jamais existé avec les caractères et les effets attachés aux véritables servitudes. Ce prétendo état de liberté naturelle dans lequel on dit que le fonds est rentré par ce fait, n'est pas reconnu par la loi; il n'existait même pas dans les temps les plus reculés, du moins à Athènes et à Rome, puisque la loi de Solon, adoptée par les Romains (6), défendait également à l'un des voisins de planter, sans le consentement de l'autre, des arbres à une distance moindre de neuf nieds pour les oliviers et les figniers, et de cinq pieds pour les autres.

Il est bien plus vrai de dire que l'existence des arbres pendant trente ans constitue seulement une prescription à l'effet d'acquerir le droit de les maintenir, ce qui emporte sans doute extinction de l'action qu'avait le voisin pour les faire sup-

ment de M. Pardessus, nº 194; de M. Toullier, t. Bl, nº 515; et de M. Favard, loco citato.

Duval, de Rebus dubits, tract. S. n. S. et Mornac, sur la L. 13. ff. Finium regund., out écrit, an contraire, que la prescription ne peut avoir lieu, parce que l'arbre, dans son cammencement, est si petit, que le soisin peut très-bien n'en avoir pas comnaissance, et qu'ainsi il est presque impessible d'assigner un

point de départ à la prescription (3) Ainsi que M. Favard.

<sup>(4)</sup> Code de Hollaude, art. 726.

<sup>(5)</sup> An sujet des vues. Voyez supra, as 326.

<sup>(6)</sup> Foyes in L. 13, S. Fintum recend.

primer, comme dans tout autre cas où l'On a soquia par perseripin un enervitude ur le voisin, acquia par perseripin un enervitude ur le voisin, et où l'on a par cela même prescrit contre l'action qu'il avait pour réopposer à l'exercicé de cette servitude; mais cela ne constitue réellement pas une prescription à l'effet d'acquérir : autrement ou transforment il, dans tous let cas, la l'entre d'acquérir : autrement ou transforment il, dans tous let cas, la l'entre d'acquisition à l'effet d'acquérir : autrement ou transforment il, dans tous let cas, la reservent de l'entre de l'entre de l'entre évident que l'acquisition du droit par l'une des parties renferme la perte de celui qu'avait l'autre, et étint ainsi l'action qu'avait cette dernière pour le réclamer.

Toutefois, l'un insiste, et l'on dit : Le droit naturel me permettait de faire sur mon fonds tout ce que j'aurais voulu, pourvu que je ne fisse rien sur le vôtre. Je pouvais en conséquence y planter des arbres très-près de la ligne séparative, en empêchant d'ailleurs leurs branches de s'étendre sur votre terrain, etc. Or, une lni s'y oppose : donc cette loi diminue le libre exerciec de mon droit de propriété; et comme c'est pour l'utilité de votre fonds, il en résulte que le mien est grevé d'une servitude négative, comme si je m'étais soumis moi-même à n'y pas faire telle chose, par exemple, à n'y pas bâtir, on à n'y pas bătir au delà de telle bauteur : toute la différence qu'il y a, e'est que la servitude, dans le premier cas, est établie par la loi, qui a consulté à cet égard l'intérêt général : tandis que dans le second. elle est établie par la volonté des propriétaires, qui ont consulté leur intérêt particulier.

Voità l'objection dans toute sa force, du moins nous le croyons.

Mais nous y ripondous en diants, nimi que sous l'avon fail précidement sur en cas auxlogue (16'260), que, précidement parce que la loi, en établissantes probhibitions, a consulté l'intérêt qu'entre la les propositions de dire qu'elle a plutôr entendu par la rigier l'exercice du fort de propriété, que grever les fonds de servitudes les uns enver les autres. Nous nions que le droit naturel permette à un propriétaire de faire fout ce que non lui semble sur son terrain, des qu'il en pent résulter un préjudice puur le voisin. Comme chacun, danc expisience, pourraite nifie autient, le toet terrait réciproque; et loin que le droit paturel flut suit, il serait blessé, puisqu'il n'est rien autre chose que l'équité, et que l'équité veut que les hommes, au lien de se nuire les uns aux autres, jouissent des biens pour la plus grande utilité de tous, dans la mesure suivant laquelle lis leur sont répartis. Cest vériablement la loi civile qui, par sa sagesse, est la loi naturelle dont on parle.

L'argament que M. Pardessus tire de l'art. 665, pour prétendre que le propriétaire des arbres peut, après les avoir arrachés, en replanter d'autres dans les trente ann, en même nombre, de même espèce, et au même lieu, a beaucoup plus de force que la théorie quo nous venons de combattre. Cependant nous eroyuns qu'on peut y répondre avec succès.

C'est un principe constant que la prescription n'opero que relativement à la chose même dont on a joui, que cette chose soit intellectuelle ou matérielle, n'importe : de là cette règle si connue. tantim præscriptum, quantum possessum. Or, de quoi a juui le propriétaire des arbres ? qu'a-t-il possédé? Il a joui de l'avantage d'avoir tels arbres places en tels licux, et voilà tout ; il n'a pas pour cela, comme on le prétend, acquis le droit d'avoir perpétuellement des arbres à la même place, mais seulement celui de nouvoir conserver et maintenir les arbres dont il a joui, qu'il a possèdés : et quand ces mêmes arbres viennent à être arrachés, l'on rentre dans le droit commun par la perte de la chose qui faisait la matière de cette espèce de servitude temporaire. Car. autre chose est de souffrir l'existence d'un arbre qu'on pourrait faire arracher, autre chose est de consentir à une servitude perpétuelle. Un arbre, aujourd'hni, ne cause que peu d'incommodité, et procure même de l'agrément ; tandis que la snecession indéfinie d'arbres placés dans le même lieu peut devenir très-nuisible au voisin. Qu'on infère de son silence pendant trente aus un taeite eonsentement de sa part à ce que cet arbre subsiste, soit ; mais on ne peut pas, avec la même raison, en inférer qu'il a entendu se soumettre à souffrir également un autre arbre, puis un autre, et ainsi de snite à perpétuité. Si la prescription a pour effet de punir la négligence de celui contre qui elle s'opère, il n'en est pas moins vrai qu'elle a aussi pour principal fondement son consentement réel ou pré-

Au lieu que dans le cas prévu à l'article 665,

il y a servitude perpétuelle au profit du bâtiment ou sur le bâtiment, et servitude établie par titre (art. 675), car il n'y a pas de prescription quand la jouissance est commune ; cette servitude doit done se continuer activement ou passivement après la reconstruction de l'édifice, parce que le nouveau mur et la nouvelle maison représentent les premiers : l'exercice de la servitude a seulement été suspendu pendant la démolition. Aussi la loi ne dit-elle pas qu'elle renaft, comme elle le dit dans l'art. 704 pour le cas où les choses avant été dans un état tel qu'on ne pouvait plus user du droit, elles sont ensuite rétablies de manière qu'on peut en user; elle dit, au contraire, que la servitade se continue, parce qu'en effet le nouvel édifice est cense représenter l'ancien. Il y a là une sorte d'identité qu'on ne peut voir dans deux arbres qui se succèdent à des temps plus ou moins éloignés : ici ce sont deux arbres vérita-

blement distincts, encore qu'ils fussent de même

espèce. La question a été jugée dans notre sens par la cour royale de Paris (1) ; et il est même à remarquer que, dans l'espèce, les deux fonds avaient annartenn au même, et que les arbres existaient lors de l'aliénation qu'il fit successivement de ces héritages : d'où résultait la convention tacite que le nonvean propriétaire du fonds sur lequel ils se trouvaient lors de son acquisition, aurait le droit de les y maintenir; mais les ayant abattus, la conr a décide qu'il ne pouvait, sans le consentement du voisin, en replanter d'autres, quoique à la même place; qu'on était rentré, par l'abatage. dans le droit commun. A plus forte raison en doit-il être ainsi quand le propriétaire des arbres plantés à une moindre distance que celle voulne nar la loi, ne peut invoquer, pour avoir le droit de les maintenir, que le secours de la prescription, puisqu'on ne peut pas supposer, avec la même vraisemblance, que le voisin s'est sonmis à souffrir toujours des arbres plantés à cette distance. Il subit sans doute l'effet de sa négligence quant aux arbres existants, mais il peut dire à l'autre : Tantum præseriptum, quantum possessum.

#### (1) Le 23 soût 1825, (Sires, 1826, 11, 20.)

309. Celni sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre ce demire à couper ces branches (9) (art. 673); mais il ne peut les couper lui-même. On a du craindre que, par maise ou inattention, il ne déshonorét l'arbre, et qu'il ne coupet les branches an delà du point où elles devaient l'être.

Si ce sont les racines qui avancent chez Ini, il peut les couper lui-même. (Ibid.) L'inconvênient que nous venons de signaler n'était point à craindre à l'égard des racines : le principe que chacun peut faire ce qu'il veut dans son fonds, y creuser, y faire des fouilles (art. 544-552), réclamait donc son application.

393. Malgré les justes motifs invoqués par l'administration forestière, la cour de Paris avait jngé, le 16 février 1824 (s), que l'art. 672 est applicable aussi aux arbres des forêts de l'État. dont les branches se projettent sur les fonds des particuliers. La cour s'est déterminée par la raison que cet art. 672 ne fait aucune distinction entre les forêts de l'État et les autres arbres , et que l'art. 656, qui soumet les bois et forêts en général à un régime particulier, ne s'applique qu'aux droits d'usage existant sur les bois et forêts. En vain l'on représenta à la cour que les arbres seraient désbonorés par l'élagage, et souvent exposés à périr ; qu'ils contracteraient du moins des vices qui les rendraient impropres au service de la marine et aux autres constructions, objet qui intéresse si essentiellement le bien général; que de tout temps les forêts ont été soumises à une législation spéciale, et conséquemment qu'onne peut leur appliquer le Code civil. Ces sages observations ne furent point écoutées : mais du moins cet arrêt a en un henreux effet : il a averti l'autorité, parce que ce sont presque toujours les abus qui font nattre les bonnes lois. Le nouveau Code forestier porte, en effet, par son article 150, que les propriétaires riverains des bois e et forêts ne peuvent se prévaloir de l'art. 672

c dn Code civil pour l'élagage des lisières desdits Chez nous en ne distingue pas : quand l'arbre est à la dislance prescrite, le voisse ne peut toujours demander que l'élaagez an-dessu de son noi; mais il le peut à quefue élévation du sol que soient les brauches. Leur ombragz, en effet, ne cesse pas d'être maible.

pas d'être nuisible.
(3) Foyes le Journal du Palais, tome II, 1824, page 243,

<sup>(2)</sup> A Rome, si l'arbre avançati sur une unation, il devait être avraché ou cospé au pled şi d'était sur un champ, l'ou devait couper toutes les branches qui s'étendairnt sur ce champ, depois le sel junqu'à quisiza pieda d'élévation. (L. 1, 5 9, ff. de Arbrais, cardand.)

- « bois et forêts, si ces arbres de lisières ont plus e de trente ans
- « Tout élagage qui scrait exécuté sans l'autorisation des propriétaires des bois et forêts.

« donnera lieu à l'application des peines portées

- par l'art. 196 dudit Code. Et, suivant cet article, e ceux qui, dans les · bois et forêts, auront éhouppé, écorcé on mn-
- tilé des arbres, ou qui en auront coupé les principales branches, seront punis comme s'ils les avaient abattus par le pied. >

Il importe même de remarquer que ces dispositions ne sont pas seulement applicables aux bois de l'État, elles le sont à tous les bois et forêts en général ; elles sont placées au titre X, intitalé : Police et conservation des bois et forêts, et sous la section 1re, dont la rubrique est : Dispositions applicables à tous les bois et forêts en général. On peut d'ailleurs se reporter à ce qui a été dit plus haut à cet égard.

394. Dans les cas régis par le Code, si le propriétaire des arbres ne vent pas conner les branches, le voisin peut lui faire sommation de les couper dans un délai déterminé, et, an refus par lni d'y obtempérer, l'assigner ponr voir ordonner que cette obligation de faire sera exécutée par un autre, à ses dépens, conformément à l'artiele 1144(1); les frais faits resteront à la charge de ce propriétaire. Le voisin peut même l'assigner directement, mais en observant le préliminaire de couciliation, si l'on n'est point dans un cas d'exception. Quelle que soit, au reste, la voie qu'il emploie, le coût de la sommation ou de la citation en conciliation doit rester à la charge de l'autre voisin, quand bien même il couperait ensuite les branches dans le délai fixé, si le premier l'a prévenu, et en justifie en cas de contestation : attendu que ne ponyant lui-même couper les branches, c'est la fante de l'autre partie de ne les avoir point coupées, d'après l'avertissement qui lui en avait été donné, quoique verbalcment, et d'avoir ainsi rendu nécessaire la sommation ou la citation. Le système contraire gênerait beaucoup l'exercice du droit que la loi reconnaît au voisin, de forcer le mattre des arbres à en couper

les branches qui s'avancent sur son sol : on préférerait souvent en souffrir l'incommodité, plutôt que de supporter les frais d'une sommation ou d'une citation en conciliation , parce que le propriétaire des arbres, par négligence ou obstination, ne les émonderait pas, C'est assez que, dans son seul intérêt, la loi ait modifié l'exercice du droit de propriété du voisin, en l'empéchant de couper les branches Ini-même, de faire sur son sol ce que bon lui aurait semblé, sans que le fait de l'autre puisse lui nnire antrement. On est responsable du tort que l'on cause à autrui par sa faute ; or, la réparation, dans le cas dont il s'agit, consiste à affranchir le voisin du cout d'un acte qu'il a été obligé de faire. Mais si celui-ci n'a pas averti le maltre des arbres, ce dernier a pu croire que le voisin tolérait les branches sur son terrain ; et dans le cas où il obéirait de suite à l'injonction qui lui serait faite de les couper, il ne devrait point supporter les frais de la sommation ou de la citation en conciliation. Il ne devrait non plus aucuns dommages intérêts, à raison du préjudice que le voisin prétendrait avoir souffert dans ses récoltes par l'ombrage des arbres ; le droit qu'avait celui-ci de faire couper les branches dont il s'agit fait présumer, tant qu'il a gardé le silence, qu'elles ne lui nuisaient pas. Il ne poprrait donc invoquer la disposition générale de l'art. 1382.

595. Le Code, oni a maintenu les anciens règlements et usages locaux, relativement à la distance à laisser dans la plantation des arbres, n'en a pas également prescrit l'observation par rapport aux branches qui s'étendent sur le fonds da voisin ; le droit de forcer le propriétaire des arbres à couper ces branches a donc lieu aussi dans les pays où l'on suivait un dange contraire, encore que les branches fussent déjà très-anciennes lors de la publication du Code (\*). Ce n'est point pour cela lui donner un effet rétroactif, car la simple tolérance de la loi ancienne n'a pas attribué au propriétaire des arbres un droit irrévocable, s'étendant au delà du temps où sub sisterait encore cette même, loi, mais hien seulement une faculté mesurée sur le temps pendant leanel elle exercerait son empire (3); et la pres-

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 1277. (2) Arrêt de cassation du \$1 décembre 1810. ( Sirey, 1811, 1, 81.) TOME III. ÉDIV. RELGE. - T. V. ÉDIT. FR.

<sup>(3)</sup> Ce cas col, en effet, différent de ceux relatifs au tour d'échelle, au foné, à la haie, et dont nom partons sous les no. 316, 835, 374.

cription n'a pu être invoquée en raison d'une jouissance qu'elle autorisait, et que l'autre partie ne pouvait empécher.

396. Mais en serait-il de même des branches qui régneraient depuis plus de trente ans sur le fonds du voisin, dans les pays où il n'existait noint d'usage constant qui obligeat celui-ci à les souffrir?

En serait-il de niême aussi à l'égard des branches d'arbres plantés à une distance moindre que celle voulne par les règlements ou neages locaux, arbres que le propriétaire a acquis, par la prescription, le droit de maintenir?

Enfin, du cas où ces arbres doivent être maintenus par l'effet d'une convention expresse ou tacite dans le partage de deux fonds, ou dans l'alienation de l'un d'eux par celui qui était propriotaire de l'un ct de l'autre?

597. D'abord, il est bien certain quo lo droit de forcer le propriétaire des arbres dont les branches avancent sur le terrain d'autrui, à couper ces branches, s'entend même du cas où ces arbres sont plantes à la distance prescrite ; car lorsqu'ils ne le sont pas, comme on peut contraindre le voisin à les arracher, du moins en général, il est clair que la loi n'aurait pas de sens, ou du moins qu'elle n'aurait qu'une application très-rare, si on ne l'entendait que des arbres plantés à une distance moindre. Or, le législatour statuc sur les cas les plus fréquents, surtout quand il établit une règle, comme il l'a fait par l'art. 672, où il dispose de la manière la plus généralo et la plus absolue.

598. De même, dans le second cas, la question ne doit pas moins, selon nous, être décidée contre le propriétaire des arbres; car l'effet du droit acquis de maintenir ceux qui sont à une moindre distance que celle prescrite, doit être assimilé à l'effet de la loi quand les arbres ont été plantés à la distance voolne par elle : dans l'un et l'autre cas, il y a droit de maintenir les arbres, il est vrai, mais il ne s'ensuit pas que le voisin soit tenu de souffrir que leurs branches s'étendent sur son terrain. Il n'en est pas des branches d'un arbre comme de l'arbre lui-même : la prescription ne peut pas faire acquérir le droit de les maintenir dans l'état où elles se tronvent actuellement, parce que lenr accroissement successif ne permet pas, comme pour l'arbre, de déterminer positivement le moment où commence pour le voisin le droit de se plaindre, ce qui est un obstacle à la prescription. Quand il n'est question que de l'arbre planté à nne distance insuffisante, le voisiu peut facilement le voir et s'en plaindre; tandis que lorsqu'il s'agit des branches. il lui est pour ainsi dire impossible de suivre de l'œil leur accroissement imperceptible pour juger d'une manière précise s'il est dans le cas de réclamer; eu sorte qu'on ne pourrait qu'arbitrairement fixer le point de départ de la prescription. On concoit, d'après cela, que la loi a dû être plus facile à admettre l'acquisition, par ce mode, du droit de maintenir l'arbre, quo celle du droit de maintenir les branches.

599. Quant à la troisième question, nous donnons une solution différente, fondée sur la considération que les copartageants on les contractants ont vraisemblablement entendu que les arbres resteraient dans l'état où ils se trouvaient au moment où l'un des héritages est sorti de la main de celui qui les possédait tous deux, et avec l'accroissement que les branches des arbres pourraient prendre par la suite; car il n'est pas naturel de supposer que celui qui recevait un de ces fonds avec des arbres plantés à une distance plus ou moins rapprochée de l'autro, ait ontendu qu'on pourrait ensuite le forcer à les mutiler ot déshonorer par l'émondage : c'est là une question d'interprétation de contrat, et cette interprétation doit être faite en sa faveur.

400. Il n'arrive pas toujours, même dans les cas ordinaires, que le voisin sur le fonds duquel s'étendent les branches des arbres de l'autre, force ce dernier à les conper; mais alors que doit-on décider relativement aux fruits de ces branches?

M. Pardessus (nº 196) dit que celui sur le terrain duquel elles s'étendent, n'a pas le droit d'en cucillir les produits ; que cette faculté pourrait, à la vérité, être présumée l'effet d'un consentement du propriétaire de l'arbre, en indemnité de ce que le voisin n'aurait pas encore exigé qu'il fût élagué, ce qui le rendrait non recevable à reclamer le prix des fruits aimi perçus; mis qu'elle no formerait pas un titre permanent, qu'elle nersit toujours révocable dans la suite. Les statuts losers qui donnaiset ce droit sont abolis, dirêt, par loi du 30 ventone na un (): les fruits sont les propriées écusieure de maître de les fruits sont le propriée écusieure de maître de le droit d'obsertie passage sur con voien pour de le configue de le configue de le configue de la conf

Nons ne saurions partager le sentiment de M. Pardessus sur ce deruier point. Nous tombons d'accord que les fruits des branches qui règuent sur le terrain du voisin appartienneut au maître de l'arbre, et que le voisin n'a pas le droit de les cueillir sur l'arbre même, sauf à lui à forecr l'autre à en couper les branches; mais nous ne eroyons pas que, dans l'état actuel de la législation , le maître de l'arbre ait le droit de venir sur la propriété du voisin pour y ramasser les fruits, même en payant l'indemnité, hypothèse dont parle M. Pardessus: aucune disposition du Code ne lui attribue ce droit, et si les auciens nanges qui donnaient les fruits au voisiu sont abrogés. ceux qui couféraient au propriétaire de l'arbre le passage dont il s'agit, ne le sont pas moins. Ce serait une occasiun de disputes et de rixes, que l'on avait sagement vouln prévenir dans plusieurs localités de notre aneienne France, en donnant au voisin le droit de prendre les fruits dant il est question : dans quelques antres ils se partageaient. Personne, en uu mot, n'a le droit de venir dans mon fonds sans mon avcu; nons rejetons même la distinction que fait à cet égard un autre auteur, entre le cas où ee fonds est clos et le cas contraire : dans ancun la loi actuelle ne doune ec droit de passage.

Sana dunte s'il y est venu, il n'aura pas commis un vol eu ramassant ces fruits, puisque ce ne sera pas ma chose qu'il aura prise; mais je puis m'opposer à ce qu'il entre chez moi, et l'actionner avec succès s'il y est enré, mon fonds étant préparé et ensemencé, quand même il ne serait pas clos, ou le faire condamner aux peines de police portées par les art. 473-159, et 473-69 du Code penal, sans préjudice des dommagesintérêts: je dois même, dans les autres cas, et s'il yest entré unalgré ma défense, pouvoir obtenir aussi des dommages-intérêts pour viulation de mon droit de propriété.

mon droit de propretée.

Et quait sur fruis cex-mêmes, une fois tombés, le voisin peut les prendre comme chose tombés de la comme de la co

Le droit romain, noun ne l'ignorons pas, câsii contraire à cette decision : a'îgapes à 100 §, \$1, ft. ad exhikendum, le propriétaire d'un chlou donn le glaud câsit tombé une le fond ad voisin, et que celui-ci avait fait disparattre par dol, avait le contre lui l'accion dite ad exhibendum, afin qu'il le produist on payêt les dommages-intérêts. Il est partie par le produit de partie de la gland câtai cencer sur le chump, dont le maître ne voulsit pas lui permettre l'extrite pour aller l'y ramasser, de même que tractive l'extrite pour aller l'y ramasser, de même que maisser avait cet transportée par une cet de la contraire contrair

Enfia, la loi lui donnait également, dans ce cas, l'interdit de glande legendd, pour qu'il pot, dans les trois jours, ramasser le gland, à la charge de garantir le propriétaire du champ de tout dumnage. Mais tont ecla était conforme aux autres priucipes de la maière, qui sont lois d'être les mêmes chez nons.

En affet, à Rome, le voisin était obligé de souffir les branches qui étaient à quinze pieda au-dessus de son sol, quand d'aillenrs l'arbre était planté à la distance presertie (2) : d'où il suivait que le proprietaire de l'arbre avait à cet égard, sur le fonds voisin, une sorte de servisude légale, qui lui donnait le droit de forcer le mattre de ce

<sup>(1)</sup> Qui réunit en un Code toutes les lois dont se compose le Code civil, et qui abroge (art- 7) les lois romaines, les ordonnances, les cootumes générales ou locales, les statuts, les règle-

mente, dans les matières qui sont l'objet des lois composant le prisent Code.

<sup>(2)</sup> L. I. S. 9, ff. de Arborib. cordend.

fonds, ou à représenter les fruits, ou à souffrir qu'il allat les y ramasser. Chez uous, au contraire, le propriétaire d'un arbre n'a pas, malgré le voisin, le droit d'en laisser les branches s'avancer sur le terrain de celui-ci, à quelque hauteur qu'elles soient élevées, quand bien même les arbres seraient plantés à la distance voulue par la loi, ou, dans le cas contraire, gnoiqu'il se fût écoulé plus de trente ans depuis leur plantation : en sorte qu'il n'y a pas de servitude légale à cet égard, conséquemment il n'y avait point à en régler le mode d'exercice comme à Rome, Nous sommes donc toujours dans les termes du droit commun : or, le droit commun défend à qui que ce soit d'entrer dans mon fonds sans mon aveu; tons statuts et usages contraires sont abrogés par la loi du 30 ventôse au xii, puisqu'ils n'ont point été conservés par le Code, et que le Code régit la matière snr laquelle s'élève la question.

#### S VL.

e la distance à observer et des travaux intermédiaires reguls dans certaines constructions. SOMMAIRE.

401. Texte de l'article 674.

402. Diverses dispositions de la coutume de Paris relativement aux travaux à faire pour la construction de certains ouvrages.

401. Celni, dit l'article 674 (1), qui fait c creuser un puits ou une fosse d'aisances près

d'un mur mitoven (2) ou non;

 Celui qui veut v construire cheminée ou âtre. of forge, four ou fourneau,

e Y adosser une étable.

Ou établir contre ce mur un magasin de sel, ou amas de matières corrosives,

 Est obligé de laisser la distance prescrite par e les règlements et usages particuliers sur ces

objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les

mêmes réglements et usages, pour éviter de

e nuire au voisin.

402. Les articles 188 et suivants de la coutume de Paris contenziont à cet égard plusieurs dispositions qu'on peut encore regarder comme règle-

(1) Code de Hollande, art. 703.

mentaires, du moins dans les lieux où cette coutume étendait son empire. Ils ont été fort bien expliqués par Desgodets, dans son ouvrage avant pour titre : Lois des bâtiments; et bien que , à l'exception du dernier, ces articles ne s'occupassent que du cas où le mur était mitoven , néanmoins le Code portant aussi la même règle à l'égard de celui qui ne l'est pas, on ne devrait pas moius suivre les dispositions de cette coutume pour l'un comme pour l'autre.

Ces articles étaient ainsi conçus :

Art. 188. « Oui fait étable contre up mur mitoyen, il doit faire contre-mur de huit ponces d'épaisseur, de hauteur jusqu'au rez de la man-

e gcoire. Art. 189. « Qui veut faire cheminées et âtres contre le mur mitoven, doit faire contre-mur de tuilots, ou autre chose suffisante, de demi-

pied d'épaissenr. Art. 190. « Qui veut faire forge , four ou foure ueau contre le mur mitoyen, doit laisser demipied de vide et intervalle entre deux, du mur.

du four ou force : et doit être ledit mur d'un pied d'épaisseur.

Art. 191. « Qui veut faire aisances de privés , ou puits contre un mur mitoyen, il duit faire contre-mur d'un pied d'épaisseur. Et où il y a

de chacun côté, puits d'un côté et aisances de · l'autre, suffit qu'il y ait quatre pieds de ma-

connerie d'épaisseur entre deux, comprenant e les épaisseurs des murs d'une part et d'autre. · Mais entre deux puits suffisent trois pieds

e nour le moins. Art. 192. « Celui qui a place, jardin ou autre

e lieu vide, qui joint immédiatement au mur d'autrui, ou à mur mitoyen, et y veut faire

kbourer et finner, il est tenu de faire contremur de demi-pied d'épaisseur, et s'il y a terres

e jectisses (s), il est tenu de faire contre-mur d'un pied d'épaisseur. »

L'art. 674 du Code ne parle pas expressément de cc cas , mais on peut le regarder cumme compris dans ces termes : ou établir contre ce mur... amas de matières corrosires; car les terres et le

fumier, jetés successivement par le labourage contre le mur, le dégraderaient par leur humidité.

(3) C'est-à-dire qui ont plus d'élésation, et qui sont par cela mome mjettes à er jeter contre le mor.

<sup>(2</sup> Yourg supen, une \$29 et seinants.

#### . . . . .

Des vues sur la propriété du volsin sans une constitution de servituée.

## SOMMAIRE.

- 405. Il y a deux principales sortes de vues.
  404. Il n'en peut être pratiqué d'aucune espèce dans un mur mitoyen, sans le consentement du
- copropriétaire. 405. On peut avoir des jours à fer maillé et verre dormant dans un mur joignant même l'héritage du voisin.
- 406. Il y a lautefois, quant au droit pour le voisin d'acquérir la mitoyenneté, et de faire ensuite boucher les jours, une importante différence entre le cas où le mur le joint immédiatement, et le cas contraire.
- 407. On ne peut, sans une concession de servitude, avoir des fenétres d'aspect sur l'héritage du voisin à moins de 6 pieds de distance de la ligne séparative.
- 408. Comment se calcule la distance.
- 409. Si celui qui pratique des jours libres à une distance moindre, élevait aussi un mur en face qui l'empéchat de voir chez le voisin, ce dernier ne pourrait se plaindre des jours.
- 410. Quid si c'était un mur plein appartenant au voirin, qui empécherait que les vues pratiquées à une distance moindre pussent s'exercer sur son fonds?
- 411. Quid aussi du cas où, par l'acquisition de la mitogenneté d'un mur de séparation qui appartenait à celui qui apratiqué les vues, ces mêmes vues ne se trouveraient plus à 6 pieds de la ligne séparative?
- 412. Quid enfin quand l'espace qui sépare les deux fonds est un chemin public ayant moins de 6 pieds de largeur?
- 415. A quelle distance du fonds du voisin l'on peut avoir des vues obliques; et comment elle se calcule.
- 403. Il existe deux principales sortes de vues : les jours libres et les jours à verre dormant. Les jours libres eux-mêmes sont de deux
- espèces : les vues droites ou fenètres d'aspect, qui s'exerceut par des ouvertures faites dans un mur paralèle à la ligne séparative des deux héritages; et les vues de côté ou obliques.
  - (1) No 335. (2) Code de Bollande, art. 692.

- 404. On a dit précédemment (1) que, d'après l'art. 675, l'un des copropriétaires d'an mur mitoyen ne pent, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans ce mur aucune fenêtre ou ouverture en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
- 403. Mais le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant même immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jonrs on fenêtres à fer maillé et verre dormant.
- Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ 3 pouces 8 lignes) d'ouverture au plus, et d'un chàssis à verre dormant (art. 676) (s), c'està-dire qui ne s'ouvre pas.
- Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à 26 décimètres (8 pieds) au-dessus du plancher ous old el chambre qu'on veut éclaires c'est lo rez-de-chaussée, et à 19 décimètres (6 pieds) au-dessus du plancher, pour les étages supérieurs, (Art. 677) (5).
- Au moyen de ces précautions, il n'est pas à craindre que le propriétaire du bâtiment puisse voir ce qui se passe chez lo voisin. Il n'a réellement pas rue sur le fonds de celui-ci, sed tantum e colo lumen accipit.
- S'il s'agit d'éclairer un escalier établi contre le mnr, on peut donner à la base do la fentère la direction ascendante do l'escalier, en observant la hauteur prescrite; mais si cetto base est parfaitement horizontale, elle n'en doit pas moins être également à cette hauteur dans sa partie correspondante avec le point le plus élevé de l'escalier.
- 406. En thèse généralo, lorsque le mnr parallèle à la ligue séparative des denx fonds en est à moins de 6 pieds de distance, on ne peut, sans le consentement du voisin, avoir d'autres vues que celles dont il vient d'être parlé.
- Il y a toutefois une importante différence eutre le cas où le mur juint immédiatement le terrain du voisin et celui où il ne le joint pas (4).
- Dans le premier cas, le voisin peut, nonobstant l'existence des jours à fer maillé et verre dor-

<sup>(3)</sup> Code de Hollande, art. 693.
(4 Voyes supre, nos 324, 325.

mant qui s'y trouvent, et n'importe le temps depuis lequel ils existeraient, aequérir la mituyenneté et les faire boncher, suivant les dispositions des art. 661 et 675, combinés.

Au lieu que, dans le second cas, il n'a pas cette faculté, parce qu'elle n'est accordée qu'à celui qui joint le mnr.

Il ne l'anrait pas non plus, selon nons, quand hien même il joindrait le mur, s'il existait dans ce mor des fenêtres onvrantes dennis le temps nécessaire à l'acquisition du droit de les maintenir par le moyen de la prescription. Dans ce cas, il y aurait servitude de vue acquise, comme si c'était par titre ou par l'effet de la destination du père de famille. On peut se reporter à ce que nous avons dit à cet égard (1).

407. Quant aux vues libres ou fenètres ouvrantes, la loi a considéré qu'elles ne pourraient sonvent s'exercer sur l'héritage d'un tiers sans dommage, ou au moins sans incommodité pour lui. En conséquence elle a modifié en ce point l'exercice du droit de propriété dans la main de celui qui voudrait pratiquer ces vues, mais sans que pour cela, dans notre opinion, elle lui ait Imposé nne servitude : son héritage n'en est pas moins libre (2).

Snivant l'art. 678 (s), c on ne peut avoir des « vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons e ou autres semblables saillies, sur l'héritage

- clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a 19 dé-
- cimètres (6 pieds) de distance entre le mur où
- on les pratique et ledit héritage.

408. Cette distance se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait. jusqu'à la ligne séparative; et s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'an point de séparation des deux fonds. (Art. 680) (4).

Les balcons on autres semblables saillies sont des movens propres à faciliter la jonissance des vues, et ee n'est que sous ce rapport qu'il en est question dans les articles ci-dessus, comme le démontre la rubrique de la scetion sous lagnelle ils sont placés : Des vues sur la propriété du voisin. D'où il suit : 1º que d'autres saillies, telles que des eorheaux, une corniche, l'avancement d'un toit, etc., ne sont pas soumises à ces dispositions; il suffit qu'elles n'avancent pas sur le terrain du voisin ; 2º lors même qu'il y aurait des fenêtres d'aspect dans le mur où seraient ces saillies, la distance ne devrait pas se calculer depuis leur ligne extérieure, mais bien à partir do parement du mur, ou de la ligne extérieure des balcons ou antres semblables saillies, pratiquées pour faciliter la jouissance de la vne et la rendre plus agréable.

Quand les denx héritages sont séparés par un mur, une haie on un fossé, si ce mur, cette haie ou ce fossé appartient exclusivement au propriétaire du mur dans legnel sont pratiquées les vues. ou au voisin, son existence est indifférente, sauf ce qui va être dit nº 411 : la distance se calcule toujonrs à partir du parement extérieur du mur où sont les vues, ou des baleons, s'il y en a, jusqu'au point où commence la propriété du voisin de ce côté; mais si le mur, la haie ou le fossé est mitoven, elle se calcule à partir du point milicu de ce mur, de cette haie ou de ce fossé, dans leur épaisseur ou largeur.

409. La disposition qui interdit à l'un des voisins d'avoir des fenêtres d'aspect à moins de 6 pieds de distance de l'héritage de l'antre, sans le consentement de celui-ci, a lieu quelque part que soit situé cet béritage, et qu'il soit déclos ou clos, n'importe; et elle n'admet aueune excention résultant des circonstances (5). Mais cenendant, pour qu'elle soit applicable faut-il du moins que les vues soient sur l'héritage du voisin. Or, si celui qui les pratique construit aussi chez lui un autre mur assez élevé pour empêcher qu'il ne voie de ses fenêtres dans cet héritage, alors il n'y a pas nécessité pour lni d'observer la distance de 6 pieds entre ledit héritage et le mur où elles sont pratiquées; car les vues sont sur le mur intermédiaire, et non sur le fonds du voisin, Mais s'il abaissait ensuite ce mur de manière à pouvoir exercer la vne sur ce fonds, le principe reprendrait son empire, quand bien même le premier état de choses aurait subsisté pendant

<sup>(1:</sup> Voyes supre, nº 326. (2) Red., et ur 146.

<sup>(3)</sup> Gode de Bollande, art. 696.

<sup>(4)</sup> Code de Hollande, art. 697. (a) Arrit de la cour de cassation, du 5 décembre 1814. ( Sirev. 1613, 1, 49.)

plus de trente ans : la prescription ne commencerait à courir que du jour du changement,

410. M. Pardessus (1) le décide même ainsi . d'après Desgodets (2), dans le cas où le mur qui fait la séparation des deux fonds, et qui est plus élevé que les vues, appartient au voisin, « parce que, dit-il, la hautenr du mur empêcherait de

- 4 voir sur l'béritage de celni-ci. Cette restric-« tion n'a pas besoin d'être dans le texte de la
- c loi; elle dérive du principe que nul ne peut c réclamer l'exercice d'une servitude (5) s'il n'y
- a intérêt : mais dans le cas où le voisin abais-
- « serait son mur, ces vues devraient être suppri-
- « mées. Nous ne pensons même pas que la pres-« cription servit à les acquérir; cependant le « plus sur serait de l'interrompre. » Comme
- l'empêchement d'agir était de droit, faute d'intérêt, la prescription n'a pu courir contre le voisin, tant qu'il n'avait pas acquis cet intérêt en abaissant son mnr.

411. Le propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen (art. 661); s'il le faisait à l'égard du mur intermédiaire dont il vient d'être parlé nº 408, il serait possible alors que la distance ne fût plus de 19 décimètres à partir du point milieu de ce mur. M. Pardessus aussi prévoit cette difficulté, et il la résout en disant que celui qui vend la mitoyenneté du mur doit faire constater l'existence antérieure de ses vnes, et, si le voisin n'y consent pas, ne point vendre saus cette mention, que les tribunaux ne pourraient refuser : l'équité en fait une loi ; que si même la mitovenneté était vendue sans réserve expresse, le seul fait quo l'existence des vues était antérieure à la convention qui aprait rendn mitoyen le mur parallèle, serait un titre suffisant. Nous partageons ce sentiment. L'obligation de céder la mitoyenneté est en partie fondée sur le principe, que l'on ne doit pas se refuser à être utile à autrui quand on le peut sans en éprouver soi-même de préjudice : or, dans l'espèce, le propriétaire du bâtiment en épronverait un trèsgrave, si la cession dé la mitoyenneté avait pour résultat de le forcer à fermer ses jours, qu'il avait pratiqués sur la foi de la loi et en observant son prescrit. Si nous décidons le contraire, avec la cour de cassation, quand il ne s'agit que de simples jours à fer maillé et verre dormant (4), c'est parce que ces jours n'étant établis qu'en vertu d'une tolérance de la loi, on doit s'attendre, en les pratiquant, à se voir obligé à les boucher un jour, quand le voisin vondra acquérir la mitovenneté. Ils ne doivent point être, en effet, un obstacle à cette acquisition, autrement rien ne serait plus aisé que d'éluder le vœn de la loi à cet égard. Au surplus, si la maison venait à être détrnite, on rentrerait dans le droit commun (s).

412. Il s'élève encore sur ce point une difficulté grave quand l'espace intermédiaire est un terrain public, un chemin ou une rue qui a moins de 6 pieds de largeur : dans ce cas, la distance ordinaire doit-elle être observée? Au premier conp d'œil il semble que l'affirmative ne saurait être douteuse, attendu que l'art. 678 décide, sans distinction, qu'il doit y avoir au moins 19 décimètres de ilistance entre le mur dans lequel on pratique les vues et l'héritage du voisin; car si, lorsque cette distance est moindre, on ne peut avoir ces vues quoiqu'on soit propriétrire du terrain intermédiaire, par la même raison il en doit être ainsi lorsque l'on n'a sur ce terrain que l'usage qui apparticut à tous les citoyens. La vue, dans ce cas, ne s'excreerait pas moins, en effet, sor le fonds du voisin, comme la loi suppose qu'elle s'exercerait dans le premier cas ; les inconvênients seraient les mêmes. Ces motifs avaient déterminé M. Pardessus à adopter cette manière de voir dans les deux premières éditions de son onvrage (e), et, nous l'avouerons, le texte

<sup>(1)</sup> No 204 de son Traité.

<sup>(2)</sup> Sur l'art. 202 de la conteme de Paris, et 10.

<sup>(3)</sup> On a vu que nous ne sommes pas d'accord avec N. Pardesens sur la réalité du la servitude au profit du voisie ; mais sei la différence d'opinion ne porte pas sur le fond de la chose : nons pensons comme lui que le défaut d'intérêt rend ce voisie non recevable à se plaindre tant que son mur existera en cet Hat Walitiis non est indeloradum.

<sup>(4)</sup> Voyez supra, nº 323.

<sup>(5)</sup> C'est aussi l'opinion de M. Delvincourt, qui décide le

premier cas comme noss. (6) Foy. le a+ 204 de la 3+ édition. Cependant, relativement à la plantation des arbres, ce jurisconsulte décidait, et décide encore, que, lorsque les deux fonds sont séparés par un ruisseau. la distance deit se calculer, non pas du milien de lit jusqu'an point où sont plantes les arbres, mais de ce point jusqu'à l'autre rive, quoiqu'il convienne d'ailleurs que la lit du cours d'esm appartient aux riverains par nec sorte de mitoyenneté. Voyer repre, nos 206 et 387, note.

de la loi militait en faveur de son opinion.

Mais il ili que, n'ayant point été partage par MM. Toulis' (e) el Delvinour (i), il a eru devoir se ranger à leur avis, attendu que les ruse et voies publiques, quelle qu'en soit la larguer, sont offertes à l'usage de tous les citoyens; que mon-seulement on peut, mais on deity avair des fenêtres; autreument l'aspect des villes ferait benerent, et l'on averis sanc cease curre des more que les précenteraient qu'un aspect hideux, qu'en précenteraient qu'un aspect hideux, de l'entre des more que les précenteraient qu'un aspect hideux, de l'entre des more que les précenteraient qu'un aspect hideux, de l'entre des more des more des more des more des more des more des presentes de l'entre des more de l'entre d'entre de l'en

passage qu'on peut appeler l'héritage voisin (4).
Nous nous rangeons à ce sentiment, enmme plus
conforme à l'esprit de la loi que le premier (5).

413. Quant aux vues de côté ou obliques (6), on ne peut, d'après l'art. 679, en avoir sur l'hèritage d'autrui, s'il n'y a 6 décimètres (2 pieds environ) de distance.

Dans ce cas, la distance ne se calcule pas, comme le dit inexestement l'article 680, à parir du parament extérieur d'un mer où l'ouverture se dist, jusqu'à la ligne etjarnitve de donn fonda, pnisque ce mur joignant ordinairement, par l'une de ses exterimits, le fonda voiain, on ne pourrait par cela môtme y praiquer aucune fendre certification de la constanta de la fendre de l'article de l'art

Mais s'il y a balcon on autre semblable saillie sur laquelle on puisse se placer, la distance doit se calculer comme pour les vues droites on fenètres d'aspect (7).

g van.

ec l'égent des lotts.

SOMMATHE.

414. De quelle manière on doit construire des toits

- (1) Tome III, page 444.
- (2) Tome I, page 300.
- Gerhin, Ione III, pag. 203.
   Borrjon, Rv. IV, 10. I, des Servitudes, part. II, ch. xu sect. 2, no 2. — Perspublis et les naires commentateurs de l'article 202 de la contonne de Paris.

quand on n'a pas la servitude d'égout sur le terrain du voisin. 415. Suite.

414. Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur not terain ou sur la voie publique. Il ne peut les faire verner sur le fonds de son voinin (article 681), sans une concession de serviside, de l'expèce de celle qu'on appelle dans le langage do troit, stillécialir seipriendi, et dont nous parterons su chapitre suivant, en traitant des servitudes établies ne le fait de l'homme.

415. De ce principe, il résulte que si la maisson, ou le bàliment qu'encapse, join inmediatement le terrain d'autrui, le toit ne doit faire acounce silli peut y déverne les caux. Il y en a a une autre roison, c'est que ce serait à atribuer une autre roison, c'est que ce serait à atribuer entourer le toit d'untuyau ou conduit qui ramasse une le toit d'untuyau ou conduit qui ramasse terrain ou sur la voie publique; se encore ce conduit ne doit pa sombre à plomb aur le soi du ordin ne doit pas nombre à plomb aur le soi du ordin et dei pas dessus comme celle de dessous (ref. 1552), ce voinin serait en droit de demander la suppressim de conduit.

gıx,

Du droit d'exiger un passage sur le fonds d'autrui dans un certain cas-

# SOMMATRE.

- 416. Texte de l'art. 682, relatif au droit d'exiger un passage.
- un passage.

  417. Pour pouvoir réélamer un passage, il faut
  au'il v ait nécessité.
- 418. La loi n'accorde pas le droit d'exiger la cession d'un fossé ou d'un canal pour la conduite des caux d'un fonds à un autre.
- 419. Le motif tiré d'une abréviation du trajet à parcourir pour aller d'un fonds à tel chemin, ne suffit pas pour pouvoir forcer le voisin à céder un passage.
- (3) Mais pour la plantation des arbres, acenne circonstance ne peul motiver l'inobservation de la distance prescrite. Voyez sepre, nº 206 et suivants.
- (6) C'est-à-dire quand le mur dans lequel on les pratique fait augle droit avec le fonds vossin.
  - (7) Desgodets le décidait ainsi.

- 420. Quand c'est par son fait que celui dont le fonds se trouve enelacé n'o pas d'issue sur la voie publique, il ne peut réclamer de passage que sur les fonds de ceuz avec lesquels il a trailé : distinctions à faire relativement à l'indemnité qui pourrait leur être due.
- 421. Suite.

  422. Quand e'est par force majeure que le fonds se trouve sans issue, le passage peut être exigé même pour des héritages clos, même par une
- cour.

  425. Régulièrement le passage doit être pris du côté où le trajet à la voie publique serait le plus court, et par l'endroit où il serait le moins dommageable.
- 424. Suite.
  425. Dans certains cas, la règle que le passage doit étre pris du côté où le trajet à la voie publique serait le plus court, peut même fiéchir
- dans l'intérêt de celui qui le réclame. 426. La loi n'oblige point à céder la propriété du terrain, mais seulement un droit de passage.
- 427. Comment se règle l'indemnité. 428. Sa base est, non l'avantage que peut procurer le passage à celui qui le réclame, mais le pré-
- judice qu'en doit éprouver celui qui l'accorde. 429. L'action pour l'obsenir est prescriptible, et le
- passage n'en doit pas moins être continue.

  450. Mais ce serait à celui qui l'exerce, à prouver
- 450. Mas ce serau a ceun qui exerce, a prouver que le passage était nécessire, au moins à l'époque où la prescription de l'indemnité a commencé son cours.
- 431. Une fois que le passage est accordé, il y a servitude établie par le fait de l'homme: auparavant, il n'y avait que la servitude légale de pouvoir se le faire céder.
  432. S'il n'y a de cédé que le droit de passage, et
  - non le terrain sur lequel il s'exèrce, le cessionnaire ne peut le faire servir à un autre usage. 55. Le cédant peut s'en servir et faire toute espèce
- 453. Le cédant peut s'en servir et faire toute espèce d'actes qui ne nuiraient pas à l'exercice du droit du cessionnaire.
  - (I) N= 321 et soivants.
- (2) Code de Hellande, art. 715.
  (3) Ce can "ext pas le senl dans la l'ejidation. Les heis sor les misses, sur les casausa et sur le dessichement des sucrais soulont assusi que les properlitaires suision cédent, sus-pranaul indeminité, le passage densaire à l'exploitation et sur travaux. —
  Fepre, dons ce seus, l'arrêt de la nour d'appet de Gand, du Persentale. Elle l'égit de l'appet de Gand, du Persentale. Elle l'égit d'appet de Gand, du
- 7 oper, statu de seus, 1 arret de 12 cour d'appet de trans, du 22 novembre 1838. (Juray. de Belgique, 1838, 1, p. 332.) (4) La farulté de se faire céder un parage n'existait, dans le

- 434. Le passage doit être ouvert et libre, comme s'il avait été volontairement concédé.
- 435. La cession ne peut être révoquée quand même la nécessité qui l'avait motivée serait venue
- Le droit de passage peut s'éteindre par le nonusage pendant le temps déterminé par la loi.
- If ne faut pas confondre le passage dont il s'agit avec les chemins qui servent à l'exploitation d'une suite d'héritages.
- 438. Du chemin appelé tour d'échelle : renroi.
- 416. On a vu précédemment (s) que, pour des motifs d'intérêt publie, le propriétaire d'un fonds joignaut immédiatement le mur d'autrui peut s'en faire céder la mitovenneté, à la charge de payer la valeur de la partie cédée; l'art. 682(s), fondé sur des motifs semblables, apporte aussi une modification au droit de propriété, en autorisant le maltre d'un fonds qui n'a point d'issue sur la voie publique, à se faire céder, movenuant iudemnité, un passage sur le fonds du voisin (z). L'intérêt général veut qu'un fonds ne reste pas inculte; ear, cutre autres inconvenients qui en résulteraient, les impôts auxquels sont assujetties les propriétés territoriales ne pourraient, avec justice, être percus sur un béritage qui pe donnerait aueun produit, faute d'un passage pour le eultiver (4).
- Le propriétaire dont les fouds sont enclavés,
   qui n'a aueune issue sur la voie publique,
- o porte l'article précité, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploi-
- tation de son héritage, à la charge d'une tudemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
- 417. Ainsi, il faut que le fonds pour lequel on réchme un passage soit enelavé, qu'il n'ait aueune issue sur la voie publique, comme lorsque,

droit rousiin, qu'en favour de ceux qui avaient des népaleres dans des funds, et qui n'avaient point de chemin pour y parveuir (d. 12, ff. de Religius, et mangel. funer.), et qua arrivait quand un rendait les fonds sains riverser un passage; ear les aépaleres van-submes étaient inaliénables. Fugez anus la L. 3, ff. de Symplere visidate.

Les dotteurs ont étradu, par motif d'équité et d'intérêt général, le principe à tous les fonds enclarés et sans issue sur la voir publique par l'effet d'un changement ou redressement de chemin ou de rue, un fonds a perdu l'issue qu'il avait sur ce chemin uu sur cette rue (1), et autres cas de force majeure. La loi n'accorde, en effet, la faculté dont il s'agit qu'autant qu'il y a nécessité. En cas de contestation sur ce point, les tribunaux doivent d'abord ordonner un rapport d'experts, ou, s'ils le jugent plus convenable, ordonner une descente sur les lieux pour le constater.

- 418. La loi n'accorde que la faculté d'exiger un passage pour l'exploitation du fonds, et non celle d'en exiger un pour y conduire les eaux d'un autre héritage, de quelque utilité qu'elles puissent être (2).
- 419. Du principe qu'il faut qu'il y ait nécessité, il suit que le motif tiré d'une abréviation du trajet à parcourir pour aller de tel chemin à tel fonds par le moven d'un nouveau chemin, scrait tout à fait insuffisant. Ce pourrait être la matière d'une scrvitude conventionnelle, mais ce ne serait point le cas de la servitude légale dont il est question.
- 420. De même si, en partageant un fonds commun, qui d'ailleurs a issue sur un chemin public, les copartageants, par négligence ou à dessein, s'arrangeaient de manière à ne laisser aucun passage pour l'exploitation des parts de quelques-uns d'entre eux, les voisins ne scraient point obligés d'en fournir un à ceux aux lots desquels seraient échues ces parts, quand bien même, par la disposition des lieux, le trajet par leurs fonds à ce chemin, ou à tel autre, serait plus court que par les portions échues aux autres copartageants. La loi ne prête pas son appul à l'insouciance ou à la collusion, mais à la nécessité; c'est cette nécessité scule qui a pu déterminer la modification qu'elle a apportée en ce point au droit de propriété.

Nous ne saurions donc adopter la décision de M. Pardessus, quand il dit, nº 213 de son Traité:

- « Il semblerait juste que celui qui se trouve ainsi avoir besoin du passage, s'adressat de préférence, soit à ses copartageants, si le terrain e enclavé lui provenait d'un partage, soit à son donateur, soit aux héritiers de celui qui le lui « aurait donné ou légué ; car il n'est pas dou-
- s teux, suivant les principes consacrés par l'article 1018 (s) du Code, que la transmission d'un fonds à l'un de ces titres n'entraîne l'oblie gation d'assurer un passage pour y parvenir.
- Mais le défaut de vigilance dans la rédaction e des actes, ou le laps de temps, peut l'avoir « rendu (le propriétaire du fonds enclavé) non « recevable contre ses garants (4) : son imprudence serait punie trop sévèrement, si elle « avait pour résultat de frapper sa propriété d'une éternelle inutilité : l'intérêt public en souffrirait. A quelque titre donc qu'un héritage s soit parcenu à celui qui a besoin d'un passage
- pour l'exploiter , il peut s'adresser à celui des e voisins qui, comme nous venons de le dire, est e le plus à portée de le fournir. » Nons ne le pensons pas : l'équité et la loi s'opposent à une telle conséquence. Sans doute comme, dans notre espèce, les parts privées de nassage ne neuvent rester sans culture, il leur en faut un ; mais, au lieu de pouvoir forcer, ainsi

que le dit M. Pardessus, les voisins à le céder, ce passage devrait être fourni sur les autres portions du fonds maintenant divisé; et quant à l'indemnité, il faut distingner : Ou il a été dit dans l'acte de partage que ces portions n'auraient aucun passage sur celles qui

sont le plus rapprochées du chemin, ou il n'a rien été dit à ce snjet. Dans la première hypothèse, les propriétaires de ces portions n'en auront pas moins le droit d'en réclamer un, mais ils en devront le prix. ainsi qu'il est dit à l'article 682. Ceux sur les

portions desquels ils le réclameraient ne pourraient, pour se refuser à l'accorder, invoquer la clause de l'acte; car, puisqu'il est indispensable, ce serait ainsi faire retomber sur un voisin uue

d'autre issue que par les fonds possédés par ent, et que ce n'est que maintenant qu'il réclasse le passage. Or, ce cas sera bien rare. C'est la première sopposition, le défaut de vigilance dans la rédaction des actes, qui est la plus vraisemblable ; et elle l'est moins encore pent-être que la connivence des parties. tout ce temps it a laissé son béritage inculte, paisqu'it n'avait

<sup>(1)</sup> Foyer toutefois ce qui a été dit supre, nº 293-298. (2) Yoyez supra, no. 237 el suiv.

<sup>(3)</sup> Code de Hollande, art. 1010.

<sup>(4)</sup> Pour que le laps de temps l'ait rendu non recevable à réclamer le passage de ses garants, il faut supposer que peodant

charge qu'eux seuls derraient supporter. Mais la clanse a du moins cet effet, que le passago doit leur étre payé, vu que lo partage a eu lieu sous la condition qu'ils no le devraient pas, parce que, pent-étre, les autres copartagents avaient d'autres fonds aboutissant aux portions qui leur étaient assignées, ou parce qu'ils comptaient s'entendre à cet àgard avec un voisin.

Daus la seconde hypothèse, deux cas peuvent se présenter : ou il existait sur le funds divisé, lors du partage, un chemin intérieur, aboutissant au chemiu public, et qui servait à l'exploitation de toutes les parties du fonds, comme la charrière d'une vigne ; ou il u'veu avait pas, par exemple, parce que c'était un pré. Mais, dans l'un commo dans l'autre cas, le passage ue doit pas moins être fourni sans indemnité. En effet, dans le premier, le sileuce des copartageants équivant à une convention de servitude de passago au profit des portions les plus éloignées de la voie publique aur le chemin réguaut sur celles qui en sont plus rapprochées, par argument irrécusable de l'artiele 694, suivant lequel, quand le propriétaire de deux béritages eutre lesquels il existe un signo apparent de servitude, dispose de l'un d'eux, sans que le contrat contienne aucuno convention relativo à la servitude, elle continue d'exister activement on possivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. Or, il en doit être de même en pareille circonstance, quand il s'agit du partage d'un même fouds. Dans le second cas. il y a également tacite conventiou entre les copartageants quo ce passago sera fourni, sans indemnité, sur les portions qui avoisinent la voie publique, puisque, d'une part, sans ce passage, les autres portions ne pouvaient être exploitées, et, d'autre part, qu'aucun prix n'a été stipulé à ce sujet (s).

421. Tout ce qui vient d'étre dit au sujet du partage d'un fonds, s'appliquerait à l'aliéuation de partie de ce fonds par celui qui en était propriétaire en totalité, sauf peut-être que, dans lo cas où il n'existerait pas de chemin marque dans

(1) On peut invoquer anni à l'appui de cette décision la L. 23, 5 3, ff. de Servit. prud. rustic. D'après extel els, jerapes le fonda aspect est dun one servitude vient à être dismès, e hacem des copartageanta conserve son droit à la servitude; et pour l'exercer, cesa donl les juris n'abonissent pout à l'héritage assigetti oul le droit, par l'éffet du partige, de passer par le lieu qua n l'intérieur de l'Héritage, le vendeur qui a conserve la partie qui point pa la voir publique, sanase réserver un passago un celle qu'il a siènes, assas e réserver un passago un celle qu'il a siènes, de la charge d'en payer lo prix, conformément à l'auticle 6892 ; parce que tout vendeur deit expliquer chirement ce qu'il vend, co à quoi il ròbligo, et quo tout pache choseur s'interprèse coutre lui. (Art. 1002.) Au lieu que lorsqu'il y a un signe paperant do servitode, un chemi marqué, le doute sur l'interprése de coutre doute s'un financial de la conservation de la parties n'existo plus. Mais à l'égard d'un donsteur ou de sou béritier, le doute, s'il cistait, s'interpréterait en leur faveur.

423. Au reste, daus le cas où un fonda se treuw encluéva par l'effet d'un fener majeure, et non par la volonté do celui qui en est proprétaire ou de sen suteur. Le droit d'obteuir un passage ne serait point paralysé par la circonstance quo des lieux, doit le fournir, exertic dos de haise ou même de mars, que ce serait un jardino ou même une cour. Mais, d'autre part, co droit ue peut étre exercé abritairement.

423. Ainsi, régulièrement, le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. (Art. 683.)

Mais emat régulièrement, employé par le Code, indique clairment que cela n'est rui que na bise générale, et par conséquent que le principe est susceptible des modifications réclaires par l'équité. La loi n'a pas voulu, en effet, impoer à displace par le consequent suite, quand il y aurait a'illaura paur ce dernier, quisque avec un pen moins de commodité peut-cère, le moyen d'oberie une sisse par ma nutre héraige qui aurait entre de la commodité peut-cère, le moyen d'oberie une sisse par ma nutre héraige qui aurait en commodité peut-cère, le moyen d'oberie une sisse par ma nutre héraige qui aurait en fonds de divers propriséures, par différents en fonds de divers propriséures, par différents endreiss. Il doit l'être de priférence par ceux dout les héritages en éprouversaine le môns de dout les héritages en éprouversaine le môns de

été anigné à son exercior sur les autres portions, ou de passer dans un autre endroit, si ceux à qui elles sont échuses y consectent. Donc, par une raison au moins égals, le passage nécessire à l'exploitaite des portons qui n'aboutison par à la reie publique est tacitement reservé sur celles qui eu sont reipréjudice, quand bien même le trajet en serait un peu plus long que par le fonds des autres, et que le réclamant vondrait l'obtenir sur ces derniers. Tel serait le cas où le passage serait réclamé par un enclos, par une cour, ou mieux eucore par l'allée d'une maison, quand il pourrait l'être par un terrain ouvert ou moins précieux, quoique le trajet à la voie publique en fût un peu plus long, fût moins en ligne droite. Les tribunanx ont à cet égard un pouvoir discrétionnaire : dans l'impossibilité d'établir des règles positives sur ce point, la loi s'en repose sur leur sagesse.

424. C'est par l'effet du même principe d'équité qu'elle décide que, bicu que le passage doive régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, il doit néanmoins être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé, (Art. 684), (1),

425. Le principe pourrait même, dans certains cas , mais plus rares, recevoir aussi quelque modification en faveur de celui qui réclame le passage; par exemple, si, comme l'observe M. Pardessus, nº 219 de son Traité, l'usage du plus court trajet l'obligeait à des dépenses considérables, telles que celles qu'exigerait la construction d'un pont, on autres semblables, il pourrait s'adresser à un autre voisin dont le terrain offrirait un trajet plus long, mais plus commode.

426. Au surplus, la loi n'oblige point à céder la propriété du terrain sur lequel s'exerce le passage, mais sculement le passage : elle n'a pu raisounablement vouloir agrandir la propriété de l'un en diminuant celle de l'autre : elle a sculement voulu fournir le moyen d'exploiter celle du premier ; or , pour cela le passage suffit. C'est une servitude qu'elle constitue, et voilà tout. Nous allons bientôt déduire les conséquences de ce principe.

427. Quant à l'indemnité, elle se règle à l'amiable, on, si les parties s'accordent pas, elle se règle judiciairement, au moyen d'une expertise,

(I) Code de Hollande, art. 716.

(2) Ibid., art. 717.

comme dans le cas où la mitovenueté d'un mur est réclamée. Tout ce que nous avons dit sur ce cas , au nº 328 , est applicable à l'indemnité due pour le passage.

428. La base de cette indemnité n'est pas sculement la valeur du terrain sur lequel s'exercera le passage ; c'est aussi le préjudice réel que le propriétaire du fonds en éprouvera (art. 682); mais l'avantage qu'en peut retirer celui qui le réclame ne doit être que d'une faible considération dans la fixation de l'indemnité , quoiqu'il puisse néaumoins y entrer pour quelque chose, s'il est extraordinaire.

429. L'action pour l'obtenir est prescriptible, comme toute autre action en indemnité : elle l'est par trente ans. (Art. 685, 2262.)

Et quoiqu'elle ne soit plus recevable par l'effet de la prescription, le passage n'en doit pas moins être continue, (Même art. 685) (1).

Il n'y a pas lieu de dire que le passage n'a pu s'acquerir sans que l'indemnité ait été payée ; que l'indemnité et le passage sont choses corrélatives, et que puisque le passage est une servitude discontinue (art. 668), c'est-à-dire, d'après le Code, une servitude non susceptible de s'acquérir par prescription (art. 691), il n'y a que le payement de l'indenmité qui ait pu l'attribuer au propriétaire du fonds enclayé : car on répondrait que c'est la loi , fondée sur la nécessité, qui l'attribue elle-même. A la vérité, elle veut que ce soit moyennant indemnité; mais cette indemnité u'est pas la cause du passage : sa cause , c'est l'intilité publique, et son titre constitutif, c'est la loi; ce qui rend inapplicable la disposition de l'art. 691, puisqu'il ne s'agit point d'acquisition de servitude par le moyen de la prescription, mais bien sculement d'une indemnité (s). Or cette indemnité n'est qu'une créance, prescriptible, d'après cela, comme toute autre action ayaut pour objet une somme. Un acquéreur prescrit contre l'action du contrat de vente relative au prix, et ecpeudant il n'en conserve pas moins l'objet acheté, par la raison toute simple qu'il l'a reçu et possédé pro suo; de même, le propriétaire du fonds enclavé a aussi recu et exercé le passage à titre non pré-

(3) Arrêl de cassation cité sepre, nº 189, note.

caire, puisqu'on ne pouvait le lui refuser. En admettant qu'il 1 yai junuis eu de concention à ce sujet entre les parties, il n'en serait pas moins vrai de litre que le constitution de ce passage a existé: elle a existé par l'effet de la loi; la loi en est le tire constituit. De lo rui n'y a plus lieu qu'à s'occupre du prix; et ce prix, comme celui d'une rente, d'un louge, d'une serviulem émne établie par convention intervenue entre voisins, se present par tertem en as l'aprit du moment où il est devenn du jour de le certe (s).

430. Tont consiste donc à savoir si ce passage était ou pon nécessaire, si c'était ou non le cas de l'art. 682. Si celui qui en use prouve qu'il était nécessaire quand il a commencé à l'exercer. et si depuis il s'est écoule trente ans, non-seulement le passage devra être continué, mais encore l'action en indemnité n'est plus recevable, sans préjudice des suspensions et interruptions de prescription telles que de droit. S'il n'était pas nécessaire, et qu'il ne le soit pas devenu depuis, il ne s'agit plus alors d'action en indemnité, mais d'une simple scrvitade de passage née du fait de l'homme, et régie, quant à son établissement et ses effets, par les règles du chapitre III du présent titre, notamment par les articles 688 et 691 précités. Enfin , si le passage n'était point nécessaire lorsqu'on a commencé à l'exercer, mais que des changements dans la disposition des lienx l'aient rendu indispensable, il sc continuera également; et quant à l'action en indemnité, on devra distinguer les époques : si celui qui se sert du passage pronve qu'il y a au moins trente ans qu'il lui est devenu nécessaire, l'action est prescrite, quoiqu'il n'y ait eu aueun règlement tonchant l'indemnité : s'il ne fait pas cette preuve, l'action subsiste encore, du moins dans les cas régis par le Code.

Ainsi, comme on le voit, nous faisons reposer

sur celui qui se sert du passage l'Obligation de prouver qu'il est affractule d'indemnité par une jouissance de plus de trente ans depuis que lo passage lui est dereum nécessaire, en d'autres termes, qu'il est dans le cas prévu par la loi, mais, ai dans le leu de la situation des fonds, les revisiteds de passage pouvaient, avant le Code, l'art. 691, la possession antérierre à la publicale autres de la passage pour la la principa l'art. 691, la possession antérierre à la publication de Code pouvair à vair à celui cel se la publicadepuis les changements, et rendre sussi de la poste l'action de Code pouvernit s'unir à celle qui ce lière poster l'action en indemnité an recerable.

451. Une fois que le passage est aecordé, la servitude existe. Auparavant il n'y avait qu'une simple obligation de voisinage de céder le passage, et que le Code a rangée parmi les servitudes légales; maintenant il y a servitude régulière et ordinaire; d'où nous tirons les conséquences suivantes.

432. 4º Si celui qui a fait la cession n'a cédé que le passage, et non le terrain sur lequel il est établi , le concessionnaire n'étant point propriétaire de ce terrain ne peut le faire servir à un autre usage que celui pour lequel il lui a été concédé. (Art. 702) (s). Il ne peut y bâtir, ni avoir des jours d'aspect a moins de six pieds de distance , puisque , encore une fois , ce terrain est le terrain d'autrui, et que l'art. 678 consacre cette prohibition de la manière la plus absolue. Il ne peut non plus y creuser un canal ponr conduire, par ce moven, l'eau à son fonds, ni céder lui-même, sans le consentement de celui qui lui a fait la cession, un droit de passage à un tiers par le même endroit. Enfin , il ne peut faire que ce que pourrait faire celui qui a stipulé une servitude de passage : il n'v a de différence entre cette charge et celle qui serait établie par convention, qu'en ce que l'une a sa cause dans la volonté du propriétaire de l'béritage assujetti,

(1) M. Pardessas enseigne qu'il n'est pas iodispensable que l'indemnité suit payée avant l'exercice du passag, eque les tribanaux penreul accorder un délai à celui qui le réclaine, attendu que dis que le desti à l'indemnité pout se preserire, «1 que le passage n'en doit pas mons être continué, c'est une preuse qu'il post censmencer avant que l'indemnité soit payée.

Sana doute, il le peut, man si celui qui le fournit y cousent ou niglige de réclamer de soite le payement de ce qui lui est du; mais a'îl exige son payement de soite, il doit lui être fast. Les principus ne permettraient pa qu'il filt trillé plus défensemblement que ail distince de coder a propriét à l'État i propriét à l'État i propriét à l'État i propriét à l'État i distince à pariet que, l'indemnité derrait lui être présidablement payiré, (Àr-life 33.5). De maier coité, il service des règles quarticolier, birn qu'il se finde également ser l'intérêt publié particolier, birn qu'il se finde également ser l'intérêt publié pour colonie le passage dont il é-23,6 passi, quant apur aprendit de l'indemnité, d'un terme de faveur qu'en thèse générale. PELA bis-induce ne peuvrait invesque.

(2) Code de Hollande, art. 728.

158

taudis que l'autre tire son origine de la loi ; mais leurs effets sont les mêmes.

433. 2º Celni qui a fait la cession dans les termes de la loi, c'est-à-dire du passage seplement. et non du terrain sur lequel il est pratiqué, peut s'en servir pour l'exploitation de son fonds , à la charge de contribuer aux frais d'entretien du chemin. Il peut avoir sur ee terrain des jours d'aspect à moins de six pieds de distance, joignant même ledit terrain ; en établir de nouveaux ; comme maintenir eeux qui existaient déià à l'époque de la cession. En un mot, ses obligations sont écrites dans l'article 701, qui défend an débiteur de toute servitude de rien faire qui puisse en diminuer ou gêner l'usage, mais ses droits sont dans son titre de propriétaire, qui l'autorise à faire tout ce qui ne serait point coutraire à la servitude, Or , les actes dont il vient d'être question ne sont point de uature, du moins dans la plupart des cas , à nuire à son exercice. Il pourrait même, si l'assignation primitive du passage était devenue trop onéreuse pour lui, on si elle l'empêchait de faire des réparations avantagenses, offrir au voiaiu un autre endroit aussi commode ponr l'exploitation de son fonds . et celui-ci ne pourrait le refuser. L'art. 701 précité, qui le décide ainsi en matière de servitude établie par la libre volonté du propriétaire, doit, par une raison au moins égale, et qu'il serait superflu de développer, s'appliquer aussi au cas d'une servitude forcée.

454. 5º Tostefois, quoique cette charge n'àil pas été voltantisement consensie, le propriétaire sur le fond duquel elle est établie n'a pas le dreis, sur le fond duquel elle est établie n'a pas le dreis, comme quehques anteum l'ons précioud (s), de fermer le passage an moyen d'une porte ou d'une parice, es offirat au nantire du fonds enclarés une clef pour passer. Le passage doit être libre. Missi il doit l'être aussi pour le concédant; en conte que le concessionaire ne pourrais non plus le fermer, même es offirant su premier une clef; le tont sard l'es stipplations contraires qui auraient pa voir liée dans l'âcte de cession al'être de presion pa voir liée dans l'âcte de cession.

(1) Notamment Yort, ad Panuscras, tit, de Servit. præd. rust., no 4, qui cité Groties et Lesuwen comme étant de ca sectiment. Ces auteurs disent même qu'à la différence de celui qui a fait une concession libre, le cédant qui n'es a fait qu'une

435. 4º La circonstance que la nécessité qui a fait accorder le passage viendrait à cesser , soit par l'établissement d'un chemin, soit par la réunion du fonds précédemment enclavé à un héritage communiquant à la voie publique, n'autoriserait pas le propriétaire qui a fait la cession à en demauder la révocation, en offrant de restituer l'indemnité quoiqu'il eut intérêt à cette révocation. M. Pardessus pense que ce point est laissé à la sagesse des tribunaux, et que c'est d'ailleurs la conséquence de l'art. 701. Mais cette conséquence ne se montre nullement à nos veux. Cet article autorise bien , comme nous venons de le dire, les tribupaux à ordonner, dans certains cas que la servitude sera excreée dorénavant par nne autre partie du fonds que celle par où elle s'exercait d'abord : mais il ne les autorise pas à prononcer la suppression de la servitude elle-même; ce qui scrait bicu différent. Qu'importe qu'il s'agisse icid'une servitude établie par la loi ? l'origine de sa constitution est fort indifférente en ce qui touche la question. Or, comme les tribunaux ne sauraient. sans excéder les bornes de leur pouvoir, prononcer la suppression d'une servitude conventionnelle. de même ils ne peuvent ordonner la cessation d'une servitude créée par la loi, qui l'a établie purement et simplement, et nou sous une condition résolutoire, ou avec charge de revocation.

456. 5º Enfin, nous ne saurions non plus nous ranger su sentiment du nême anteur, lorsqu'il dique si le projetileire du fondi originariement enclavé l'a bisse ineutle pendant trente ans, assu passer sur l'heritorige qui a flouris le passeg, e ne represent la colture de son champ, le propriét annual sur le constitue de la coltunida de la coltume de la l'aviat de la coltunida de la colture de

Qui ne voit, en effet, que, ilans ce système, l'extiuction des servitudes par le moyen de la prescription ne serait qu'un vain mos? Car on ponrrait toujours dire que si l'on n'a pas usé de

forcie pent digrader le chemin : qualis via ex necessitats ne precurie indulgenda, a cateris in so distat, qued neu claudi tantum per dominum prodif servientis, sed et scindendo vel effediendo corrempi poesti; co qu'un ne socrali adauctire.

la servitude, l'on n'a fait en cela qu'un acte de pure faculté; que si l'on pouvait, par exemple, exploiter son fonds par tel chemin par legnel s'exerçait uno servitude do passago, rien n'empéchait cependant de l'exploiter par un autre chemin exempt de servitude; que dans le choix que l'on a fait , l'on a simplement usé d'une pure faculté; en sorte que la prescription n'aurait non plus jamais lieu dans ce cas, et autres semblables. Mais précisément ce serait aller contre la disposition formelle desarticles 706 et 707 (1), qui portent, le premier, que les servitudes s'éteignent par le non-usage pendant trente ans; le second, que les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, un du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues (commic dans l'espèce) , ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'sgit de servitudes continues. Et ces articles ne distinguent pas, et ne devaient pas, en effet, distinguer si l'on a ou non joui du fonds même auquel la servitude était duc. Incontestablement, si le propriétaire de ce fonds venait à disparaître, et que personne ne cultivat sa propriété à sa place, n'exercât pour lui la servitude, il ne serait pas écouté à venir dire, après trente ans, qu'en laissant son fonds inculte, et en n'exerçant pas la servitude qui lui était due, il n'a fait qu'un acte do puro faculté : on lui répondrait qu'il fait une fausse application de la règle, les actes de pure faculté ne fondent aucune prescription. Cette règle ne s'applique point à un droit constitué et que l'on a négligé de conserver, comme dans le cas dont il s'agit, où la servitude commandée par la loi, et constatée ensuite par un acte, avait les mênies effets que si elle avait été le résultat de la volonté libre et spontanée des deux parties. Il en serait autrement, sans doute, si un fonds avait été privé d'issuo pendant plus de trente ans, et si celui à qui un passage scrait demandé alléguait que lo droit de l'obtenir est prescrit : alors la règle cidessus serait réellement applicable, parco que c'était, en effet, une pure faculté pour le mattre de l'héritage enclavé, d'user ou de ne pas user du bénéfice de la loi. Mais une fuis le droit exerce, ce droit est sujet à s'éteindre, comme

in exempt de servitude; que dans le choix on a fait, l'on a simplement usé d'une pure té; en sorte que la prescription n'aurait non les protections de la prescription d'avec les chemi-

457. Au reste, il ne faut pas confondre le passage dont il vient d'être parlé avec les chemins qui servent à l'exploitation d'une suite de fonds de même culture ou de cultures diverses. Ces chemins, qu'on appelle chemins de desserte, et qui aboutissent à la voic publique ou communale. font ordinairement partie des chemins communaux ou vicinaux, mais quelquefois aussi ils ont une destination plus restreinte que ces derniers : ils sont uniquement consacrés à l'exploitation d'un certain nombre d'héritages, sans être un point de communication entre des bourgs, villages ou bameaux. Ils forment une servitude commune entre les divers propriétaires de ces hôritages, servitude dunt l'établissement est lo résultat, la plupart du temps, de la destination du père de famille, ou de concessions formelles. ou enfin de la prescription. Ceux dont l'origine est ancienne ne pourraient être contestés aujourd'bui par les propriétaires des fonds sur lesquels ils regnent, sur le seul fondement que les droits de passage sont des servitudes discontinues (artiele 688) qui ne s'établissent plus par la prescription (art. 691), ou du moins qu'il y a lieu à indemnité, si l'on ne prouve pas, ou que la prescription de la servitude était acquise avant lo Code, ou que l'indenmité est prescrite parce que le passage était absolument nécessaire à l'époque où la prescription de cette indemuité a commencé son cours. Car tout porte à croire que de tels chemins ont été établis par l'assentiment exprès ou tacite des divers propriétaires : ces ehemins participent des chemins vicinaux par l'utilité dont ils sont à une collection d'individus. Ce ne sont pas, à proprement parler, des voies privées ordinaires; ce qui rend dés lors inapplicables les principes généraux.

tout antre, par le moyen de la prescription ; sauf,

bien entendu, à colui qui l'a perdu à en exercer un nouveau si son héritage se trouve encore sans

issue sur la voie publique, mais alors à la charge de payer l'indemnité corrélative.

458. Quant au chemin appelé tour d'échells, nous en avons suffisamment expliqué la nature et les offets en parlant du mur mitoyen, numéros 315-316, anxquels nous renvoyons pour éviter d'inutiles répétitions.

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 754 et 753.

#### CHAPITRE III.

DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME.

# SOMMAIRE. 439. Division de la matière des servitudes établies

par le fait de l'homme.

459. Les servitudes établies par le fait de l'homme, et dont nous allons développer les caractères et les effets, sont les servitudes véritables; celles qui sont établies par la loi n'étant,

comme nous l'avons dit, que des obligations de voisinage, qui n'empèchent pas les fonds d'être libres.

Pour traiter cette matière avec le plus de clarté possible, nous verrons, dans une première sec-

tion, la nature, les caractères et les effets généraux des servitudes proprement dites.

Dans nne seconde, les diverses divisions que

l'on peut faire des servitudes ; Dans une troisième , les principales servitudes

dont peuvent être grevés les héritages;

Dans une quatrième, par qui elles peuvent être imposées, et par qui elles peuvent être ac-

quises ;

Dans une cinquième, de quelles manières elles

peuvent être établics ; Dans une sixième, le droit du maltre du fonds dominant, et les obligations du propriétaire assu-

Dans une septième, les diverses actions auxquelles peuvent donner lieu les servitudes :

Enfin, dans une huitième et dernière, on traitera des manières dont elles s'éteignent.

#### SECTION PREMIÈRE.

DE LA MATCHE, DES CAMACTIMES ET DES ESPETS GÉSÉRALE SES LE SVITADES PROPREMENT STEES.

#### SOMMAIRE.

- En général, on peut établir toute espèce de servitude sur les fonds.
   Principes généraux sur la nature, les carac-
- tères et les effets des servitudes proprement dites.

g fer.

Pour qu'il y alt servitude prédiste, il taut deux béritsges. 442. Toute servitude est établic pour l'usage des

- bâtiments ou des fonds de terre, 443. On peut eependant convenir d'une servitude pour l'utilité d'un bâtiment qui n'existe pas
- encore, et vice versă.

  444. La convention que le propriétaire du fonds B,
  quel qu'il soit et sera, sera tenu, à perpétuité, de venir moudre ou moulin A, moyennant une certaine rétribution, ne constitue
  point une territude.
- 445. Quid de la convention qui accorderait au propriétaire du fonds B la faculté de moudre au moulin A le blé dont il pourrait avoir besoin pour l'exploitation de son fonde?
- Espèce traitée dans la L. 81, 51, ff de contrahenda Emptione, dont la décision dépen: drait chez nous des termes de l'acte.
- 447. Opinion divergente des auteurs sur le sens de la L. 8 ff. de Servitutibus; renvoi.
- 448. Il n'y a pas non plus servitude dans la stipulation que je fais d'un passage par votre terrain, pour abréger le trajet de la mason que j'occupe à bail, à telle place publique;
- Ni dans la stipulation que le propriétaire du fonds A pourra chasser sur le fonds B : renvoi:
- 450. Ni dans la convention que le propriétaire du fonds B et ses successeurs dans ledit fonds, seront tenus d'aller faire les moissons dans le fonds A.

#### , ...

Pour qu'il y ait servitude, les béritages doivent appartenir à des maitres différents.

- 451. Personne n'a de droit de servitude sur sa
- Conséquence, lorsque le propriétaire de deux fonds entre lesquels il existe un signe de servitude apparente, dispose de l'un d'eux.
- Autre conséquence, quand les deux fonds, dont l'un doit une servitude à l'autre, viennent à être réunis dans la même main.

#### s III.

En général il faut que les fonds solent contigua

454. Cette contiguüté s'entend plus ou moins strictement, selon les diverses espèces de servitudes.

- Application de la règle au cas de la servitude altius non tollendi;
- 456. A celle de passage.
- 456. A celle de passage 457. Suite.
- 458. La perpétuité de la cause de la servitude, qui était de l'essence des servitudes dans le droit romain, n'est que de leur nature dans le nôtre.
- 459. Exemples applicables à l'une et à l'autre législation.
- 460. Suite.
- 481. Les jurisconsultes romains ne faisaient pas dériver la perpétuité de la cause des servitudes, de la circonstance que le fait actuel de l'homme n'aurait pas été nécessaire pour leur exercée, ou que l'usage de la servitude cit été sans intermittence : ils la tiraient principalement de la disposition des lisposition.

# s iv.

- La servitude consiste, de la part du propriétaire du fonda assujetti, à souffrir ou à ne pas faire quelque chose.
- 462. C'est au propriétaire du fonds dominant à faire les travaux nécessaires à l'exercice de la servitude.
- 465. Le principe reçoit exception à l'égard d'une espèce de servitude, et, dans les autres, quand il y a disposition contraire dans le titre constituif, sauf au propriétaire assu
  - jetti à abandonner le fonds.
- 464. Suite, et renvoi.
  465. Quels sont les effets de la clause qui met les travaux à la charge du propriétaire assujetti? Renvoi.

#### s v.

### Le droit de servitude est indivisible.

- 466. Conséquence de ce principe dans le droit romain, quand l'un ou plusieurs des copropriétaires d'un fondestipulaient une servitude pour ce fonds.
- 467. On déciderait autrement dans notre droit. 468. Quid dans l'un et l'autre droit, du eas où l'un
- des copropriétaires promet une servitude?

  469. Le Code ne s'explique pas positivement sur le caractère d'indivisibilité que nous attribuons
- d'une manière générale aux servitudes. 470. Ce caractère résulte néanmoins des dispositions des art. 709 et 710.
- A71. Application du principe, quant à la prescrip-

- tion, au cas où l'un des fonds vient à être divisé.
- 472. Le principe de l'indivisibilité des servitudes n'est point contredit par la division dont est susceptible le mode d'exercice d'une prise d'eau.
- 473. Les actions qui naissent des servitudes sont indivisibles
- 474. Conséquence, en ce qui touche l'indécisibilité, de ce qu'aussi en matière de servitude le droit réel résulte aujourd'hui du seul consentement.

### s vi.

#### Les servitudes sont des droits récis.

- 475. Les servitudes sont, métaphoriquement parlant, des qualités actives et passives des héritages.
- 476. Conséquence de ce que les servitudes sont des droits réels.

#### s vu.

- Les servitudes n'établissent sucune prééminence de l'un des béritages sur l'autre.
- 477. On a voulu par là écarter toute idée de féodalité.
  - 478. Application du principe. 479. Suite.

# MIV 2

Les servitudes peuvent être établies sous certains modes,

- 480. On peut établir une servitude pour commencer ou finir à une certaine époque, ou sous condition suspensive ou résolutoire.
- 481. On peut aussi en restreindre l'usage à une personne déterminée, et pour finir avec la vie de cette personne.
- L'usage des servitudes peut être alternatif.
   On peut aussi déterminer d'autres manières le mode d'exercise des servitudes.
- 440. Le principe général en matière de servitudes dérivant de la volonté de l'homme, c'est qu'il est permis aux propriétaires d'échiés un leurs propriétée, ou en faceur de leurs propriétée, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne ni en façeur de la personne,

mais senlement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces servitudes n'aieut d'ailleurs rien de controire à l'ordre public.

L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies so règlent par le titre qui les constitue, et à défaut de titre, par les règles expliquées à ce chapitre du Code. (Art. 686) (4).

441. De ces principes généranx, et de quelques autres qui seront successivement développés, on peut déduire les axiomes suivants:

4° Pour qu'il y ait servitude prédiale, servitude dans les principes du Code, il doit y avoir deux héritages:

2º Les héritages doivent appartenir à des mattres différents ;

3º En général , il faut que les fonds soient contigus ;

4º La servitude consiste, de la part du propriétaire de l'héritage assujetti, à sonffrir ou à ne pas faire;

5º Le droit de servitude est indivisible; 6º Les servitudes sont des droits réels;

7º La servitude n'établit aucune prééminence

en faveur de l'un des héritages sur l'antre ; 8° Les servitudes peuvent être établies sous

eertains modes.

Chaeun de ces axiomes sera expliqué avec ses conséquences dans les huit paragraphes sui-

Ş ler. Pour qu'il y all servitude prédiale , il faut deux héritages.

442. De la définition donnée par l'artiele 657 il résulte qu'il doit y avoir deux héritages pour qu'il y ait servitude prédiale : l'un devant la servitude, l'autre à qui ello soit due (s).

Toute servitude, en effet, est établie pour l'usage des hâtiments ou pour celui des fonds de terre. (Art. 687.)

445. Toutefois, il n'est pas de rigueur que la maison, par exemple, pour l'utilité de laquelle je stipule un droit de servitude, puta un droit de vue, existe d'éjà: je puis très-bien stipuler la servitude pour une maison que je me propose de

(1) Code de Hollande, set. 721, 742 et 738.

(2) L. 1, § 1, E. Comm. proof. tam urb, quam rustic.

bătir, insule futurer. En sens inverse, je puis convenir aree vous que la maison que vous vous proposez de construire supportera ma galorie, etc. (s).

Dans les deux cas la servitude est établie sous cette tacite condition : si la meison vient à être construite; or, comme on le verra plus loin, la servitude neut être convenue sons condition.

444. Comme il faut que la servitude soit imposée à un fonds pour l'utilité d'un antre fonds, il s'ensuit que si le propriétaire du moulin A stipulait que le propriétaire du fonds B, quel qu'il soit et sera, sera tenu, à perpétuité, de venir moudre audit moulin , à la charge d'une certaine prestation, cette convention ne constituerait pas nne servitude : ce serait là, tout an plus, une simple obligation personnelle, de l'exécution de laquelle le propriétaire du fonds B pourrait être tenn, ainsi que ses héritiers, détenteurs du fonds. à peine de dommages-intérêts, mais une convention qui n'obligerait point les tiers acquéreurs, Le moulin, en effet, n'en devrait retirer aucune utilité comme fonds ; ce ne serait point là une charge imposée à un héritage pour l'utilité directe d'un autre béritage, mais seulement une convention pour obtenir des bénéfices au moven dn moulin : nn contrat de lonage , si les obligations étaient réciproques, ou, dans le cas contraire, une espèce de contrat particulier, et non une servitude.

445. Si c'était le propiétaire du fonds B qui dui stipuit du matice du mouila A qu'il hisraria loisible d'y moudre le blé dont il aurrit besoin pour l'exploision de son fonds, al y aurait, non pas servitude propressent dile, mais une espèce duage irrégulier, de la nature de ceux dont nons avons parté précédemment, « "54, d'après les lois 5 et 6 ff. de Servit, prof. rantic; et cet uage servit un droit réel, comme s'il y avait excitade propresent dile. Más comme co ne errita que le louvaille, « la ma tem propriéture excitade propresent dile. Más comme co noutre lui-minue le blé nécessaire au fonds B; il sersit simplement tens do souffiré que le propréssaire de louvaille. Le s'il y préssaire que le propriétaire de ce fonds nats du mouille. Et s'il y préssaire de louvaille.

(3) L. 23, § 1, ff. de Servit. prad. urban.

avait sussi la clause que le maltre du moulin foruriorité çalement son travail pour l'opération, il sersit bien , ainsi que ses héritiers, tenu de son obligation personnelle; mais quant aux tiere détenteurs, c'est une question plus susceptible de doute, et que nous examinerons ultérieurement en principe.

446, La loi 81 , § 1 , ff. de contrah. Empt., nons offro l'exemple d'un cas où il n'y a, suivant cette loi, ni servitude, ni même ancun droit réel quelconque, quoique la convention paraisse cepeudant imposer une charge à un fonds en fayeur d'un autre fonds. Dans l'espèce , Lucius Titius , propriétaire d'un champ, avait promis une eertaine quantitó de boisseaux de froment de ce champ pour les héritages de Caius Seius ; ensuite il a vendu ce fonds avec cette clause : Quo jure quaque conditione ea prædia Lucii Titii sunt, ita veneunt, itaque habebuntur. On a demandé si Seius pourrait actionner l'acquérent de l'héritage pour la délivrance du grain qui lui s été promis pour ses fonds; et le jurisconsulte Scævola résout la question par la négative.

Assurément il no peut le faire ainsi que parce que lo fonds n'est grevé d'aucuno servitude, même personnelle, par l'effet de la convention intervenue entre Titius ot Seius; car s'il y avest eu un droit de servitude quelconque , l'acquérenr eut été obligé d'en souffrir l'exercice. En effet, s'il y avait ou un droit d'usago, même irrégulier, ce droit eût pu s'exercer contre tout détentenr de l'objet sur lequel il aurait résidé, comme dans le cas régi par la loi 6, ff. de Servit. prad. rust. que nous avons analysée prétédenument ; mais il n'y a en quo la simple convention d'uno prestation personnelle avec indication du fonds où serait prise annuellement la quantité de grains promise. Ce qui indique clairement que ce n'était qu'une prestation personnelle, ce sont ces mots de la loi : Lucius Titius promisit de fundo suo centum millia modiorum frumenti annua pr.x+ STASI pradiis Caii Seii. Ainsi , e'était Titius qui devait livrer le grain; tandis qu'il est de la netnre des servitudes, mome personnelles, comme l'usufruit et l'usago, que le propriétaire du fonds assnjetti soit seulcment tenu de souffrir l'exercice

 Foyez néanmoins ce que nous avons dit à cet égard en parlant de l'usage dans notre droit, supre, nov 27, 89 et 123. du droit, suns être obligé de rieu faire. Il est sunsi dans la native de ces servicules que celui à qui elles sont dues puisse prendre lui-même le fruits (i); au lieu que dans l'espèce, on devait livrer le grain à Feire : colui-ci alvaria ja au te droit de le prendre. Enfa, la circonstance que la quantité en était la fâce, a pu, jointe aux surtes, porter le jurisconsulté à ne voir dans la convention qu'une simple prentation personnelle, même un suage irreguler, affectant l'heriage d'un droit récl. La solution de la question dans notre duc contractants, des termes dont ils se seriene des contractants, des termes dont ils se seriene servi, ainsi de que actritude de la bate de l'appe,

447. Aureste, mondatant la décision do Cuja, a main d'après celle de l'inniue et de plusieurs autres interpricte, on doit admettre qu'il y a, non pas serviude prédidite, mois trept que l'en en un not, dans les cas prévus à la L. 8, fl. de en un mot, dans les cas prévus à la L. 8, fl. de en un mot, dans les cas prévus à la L. 8, fl. de en un mot, dans les cas prévus à la pas encritude. Elément producte prédide, pour pour par pour l'un product. Il ul y a pas servitude prédide, puisque le droit n'est point établi au carrier point d'un foude, quoign'il le sait au un fonde; mais il y a, on du moins il peut y varie (si sielle a de l'intention des pariet), une espèce d'unage rirégulier, dont sous avons précédemment explique les effect de prique les effects.

448. Il n'y aurait pas non plus servinole prichiel serce les élets qui yen antactées, si je alpublis un passage par vote terrini pour abeige le chemin de la mission que j'occepe hais i, à telle place publique, à tolle prounenale : co asrait, d'après l'intension des parties, les termes de la convention, ou une simple obligation persionnelle de voter part, qui vous sommettriai, vons et vos héritiers, à l'exécuter, à peine de domanges-inérête, units sans que j'en pusse réclamer l'exécution des tiers désenteurs dudit extrais ; on bien ne sorte de droit d'usage irrèguiler, qui éxercerait même courre tout détenteur quéclonque de ce terrain.

449. Et, comme nous l'avons dit au tome

précédent, n° 1105 (292), la stipulation que le propriétaire du fonds A. quel qu'il soit et sera, arra le droit de chasse sur le fonds B., ne constitucrait non plus aucun droit de servitude, ui aucun droit réel quelconque. Nous cu avous donné les raisons (s).

450. Enfin, il y anrait encore moins servitude récelle, «il est possible, dans la convention que le ferais avec le proprietaire di fondis li, qu'il aera tens, sinsi que tout possesseur quelconque dout fonds, de venir faire les moisons dans mon héritage: ce servit la mex simple obligation amon héritage: ce servit la mex simple obligation au le faire, qui ne servit obligation que pour celui entre de l'arrier de l

Ou pourrait facilement multiplier les exemples de cas dans lesqueis il ne saurait y avoir servitude proprement dite, ni aucun droit quelconque sur la chose même, ce qu'on nomme, dans la doctrioc, le droit réel; mais ceux que nous venons de donner sufficant

S II.

Pour qu'il y ail servitude, les héritages doivent appartenir à des maîtres différents.

453. Le droit de propriété renfermant la jouissance la plus étendue de la chose qui en est l'objet, il à énasti qui on ne peut avoir sur cette chose un droit de servitude : de là, la règle si connue : Res sus memis servit (s), regle érigée en loi par l'article 637 du Code, qui exige expressément, en effet, pour qu'il y ait servitude, que les fonds appartiement à differents propriétaires.

452. Ainsi, quoique le maltre de deux fonds contigus ait établi sur l'un d'eux un passage ou un canal pour l'exploitation ou l'irrigation de l'autre, il n'y a pas pour cela servitude : la servitude ne

(1) Fopez anni, no même volume, nº 1111 (300), où nous décidous, d'après un aris du causell d'Elat, approué le 19 octobes 1811, que le droit de péche dans les risières nou navigables ni flottables ent tellement mièrent à la propriét des fonds riverains, qu'il ne peut être abiné que por l'abination desdits fonds. pourra commencer que lorsque les deux fonds ne seront plus rénnis dans la même main ; et alors elle pourra résulter de la destination du père de famille, ou de la volonté expresse ou tacite des contractants. (Art. 692, 693, 694) (a).

455. En sens iuverse, si deux fouds apparteuaut à des maltres différents, et dout l'un doit nue servitude à l'autre, se trouvent ensuite appartenir au même propriétaire, la servitude est éteinte. (Art. 705) (5).

Nous verrons ultérieurement dans quels cas elle renait, lorsque l'un des fonds sort de sa main par l'effet d'une cause forcée, comme dans ceux de réméré, de donation révoquée, d'acquisition rescindée, de délaissement hynothécaire, etc.

2 111.

En général, il faut que les fonds seient contigus.

451. Puique les servindes sont établice pour vuitité des fonds, il fant, pour que ce but puisse c'ère atteint, que les hérièges soient contigus (c), qu'il n'y ait pas, par l'existence de fonds intermédiaires appartenant à d'autres proprietaires, d'obstacles à l'exercice de celle qui a cit councue. Mais cette contiguité l'entand plus ou moius strictement, solon les diverses espèces de cervitades, nuême dans les principes de la Îgislation romaine, qui quedipodis en cette matière cont portes jusqu'à un tel point de stabilité, que l'équité ne permettrait pas de s'y attacher dans notre douis, plus ami de la simplicie dans notre douis, plus ami de la simplicie dans notre douis, plus ami de la simplicie dans l'estables de l'estables de l'autre dans notre douis, plus ami de la simplicie de particular de l'autre de l'estables de l'autre de de l'estables de l'estables de l'estables de pour de l'estables de l'estables de l'estables de l'équité de l'estables de l'est

435. Alisi, propriétaire de la maison A, et cuolant n'assurer un aspect agrédale, je pais très-bien sipuler du maltre de fonde. C, qu'il ne blâtra pas un enterrais, ou qu'il ne blâtra pas un dela de telle houteur, quoique nos berinages un dela de telle houteur, quoique nos berinages occius s'apriera par le fonde B, apportenant à un tiers, avec lequel cependant je n'à fait accune couvenien. C. et a situalation nes exer suite tant que le tiers ne fera pas, en blâtisant, obstacle à ce que je joissue de l'aspect que j'ai voulu me

Code de Hollande, 21 l. 1618.
 L. 26, ff. de Servit. pend. urban.; L. 3, princip.; ff. si

Ususf. petater. (4) Code de Hollande, art. 747-718.

<sup>(6)</sup> Ibid., art. 783. (6) L. S, S I, II. de Servilet. pend. rest.

ménager, ou s'il fait déjà obstacle, lorsque l'obstacle aura cessé, pourvu qu'il ait cessé avant l'extinction de la servitude par le non-usage (1).

Mais tant qu'il existera, je n'aurai pas le droit d'empécher celui qui m'a lafit la concession de labir sur son terrain, parce que je añ jan d'intérét (s); et telle est la raison pour laquelle je ne un viablement stujeler que vous ne vous promièrent pas dans votre jardin (s); ou, si votre bidirent est tellement stoigné du mien, que de l'uno nn epsisse voir l'autre, ou s'ils sont séparé par une montagné, je ne puis stujeler auseune espèce de servitude de vue, de prospect, et antres espèce de servitude de vue, de prospect, et antres espèce de servitude de vue, de prospect, et antres espèce de servitude de vue, de prospect, et antres espèce de servitude de vue, de prospect, et antres espèce de servitude de vue, de prospect, et antres espèce de servitude de vue, de prospect, et antres espèce de servitude de vue, de prospect, et antres establables (s).

436. Mais la servitude de passage an profit du fonds A sur le fonds C ne peut exister réellement il e fonds B est intermédiaire et apparitent à un autre propriétaire, à moins que le fonds A n'ait aussi passage sur le fonds B pour l'exercice de cette même servitude (s).

Oo sent que si le fonds intermédiaire était un chemin public, la servitude existerait sans difficulté.

Elle existerait également, quoique l'espace intermédiaire fût un cours d'eao, qu'on ne pourrait même traverser ordinairement à cet endroit qu'en bateau. Nous rejetterions, en ce point, la subtilité des lois romaines, goi distinguaient s'il y avait un pont, ou du moins si la rivière était guéable, et qui p'admettaient la validité de la servitude que dans ees cas (s), Cela tenait, comme le dit fort bien Duaren (1), au principe que la cause de la servitude devait être perpétoelle, c'est-à-dire que le propriétaire dominant devait toujours pouvoir l'exercer sans obstacle, sans retard : or, dans l'espèce, dit le même auteur, il ne l'aurait pu, puisqo'il n'aurait pu toujours passer la rivière quand il l'aurait voulu, les bateliers n'étant pas toujours prêts à cet effet.

- (1) LL. 5 et 6, princip., ff. si Serest. rendic.
- (2) Bud
- (3) L. 13, princip., ff. de Serritutibus.
- (4) L. 38, ff. de Servit. prod. urban.
- (5) L.7, § 1, ff. de Servit. præd. rust.
- (6) L. 38, ff. de Servit. prad. rustic., combinée avec la l. 17, \$ 2, ff. de Aqua et aqua plur. arcend.
- (7) Sur la loi 38, de Servitut. præd. ruet., ci-desses citée.
  - (8) Voyez supra, nº 448

457. Au surplus, rien ne m'empéche, propriéture du fonds A, de sipilert, quant précent, du propriéture du fonds C, un droit de passage ou de conduite d'eau sur sou terrais, quesqu'il y ait entre ce fouds et le mien le fonds B appartenant à un tiera, et sur fequel je n'ui encere aucun droit de servitude. Celle que je stipule est contre convente sous cette tache condition: si je puis obtenir de martire de fonds B ce qui nercreate convente sous cette tache condition est recessiré a lour contrete, et ai event condition excessiré a lour cervière, et si event condition excessiré al sous de l'entre de fonds B ce qui nertressaire à lour contrete, et si event condition excessiré al le contrete, et de l'est condition et constitue de l'est de l'est de l'est C'est connue lorsque je siquiel une servitude pour sur la maison que mon voisin viendrait à édifier (a).

438. Quant à la perpétuité de la cause, c'estadire que le fonds servant doit pouvoir arezile fonds dominant sans discontinnation, lorsqu'il y a lieu à ezercer la servitude (a), elle était casentille chez les Romains pour qu'il y est servitude, droit réel; mais chez nous elle est simplement de la nuture des servitudes.

450, Aimi, dans les principes para de la legialation romaine, on n'ett pa validatement souir la servitude de prise d'eau sur un étang (se), parce quan étang en rajes à être dessetché par Telefa des chaleurs. Il en cit toutefois été autrement si et cles chaleurs. Il en cit toutefois été autrement si autrement si autrement si autrement si estança de s'autrement si avenuel se sources d'eau vive (st). Misi chez nous, nul doute au qu'une prise d'eau peut peut presi de sources sources d'eau rive (st). Misi chez nous, nul doute ou un prisseau.

460. De même, suivant la L. 28, ff. de Servit, præd. urban. précédemment citée, il n'y avait pas servitude dans la convention faite par l'un des visins avec l'autre, que le premier, par le moyen d'une ouverture pratiquée dans le mur du second,

<sup>(0)</sup> Pour les suciens, perpetuum est quodenmque ex naturalé cauxa, sed nou ex housnis facto oritor, quemeis um sit assiduvm : et ecce qua pluria ex naturaló causa oritor, et si som asridue plust. Vinnins, lastre, til. de Servit,, par interpeta-

tion de la L. 28, ff. de Servit, præd. urban. (10) L. 28, ff. de Servit, præd. urb., pricitée.

<sup>(11)</sup> Argument de la L. 1, 5 S. If. de Aqua quotid, et activa, et de la L. nnique, 5 4, If. de Fonte. Fopes soni les professeurs de Louvin, Recitationes de Parsocras, 18t. de Servitutibus, n. 9.

recevrait sur son terrain les eaux de la euisine de celui-ci (1), à moins que cette eau ne fût mêlée à celle de la pluie; car autrement, dit le jurisconsulte : Neque perpetuam causam habet quod manu fit (2). Il est bien certain qu'on ne ferait pas non plus chez nous cette distinction.

461. Mais les jurisconsultes romains ne faisaient néanmoins pas dériver la perpétuité de la cause des servitudes, uniquement de la circonstance que le fait de l'homme n'aurait pas été nécessaire pour l'exercice du droit, autrement celles de passage, de puisage, de pacage, qui ont toutes besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées, n'auraient pu avoir lieu; ils ne la faisaient pas non plus dériver de la faculté de pouvoir exercer le droit sans intermittence, sans discontinuation, puisqu'ils avaient, comme on le verra plus bas, des servitudes qui s'exercaient alternativement de deux jours l'un, ou depuis telle heure jusqu'à telle heure, ou simplement le jour et non la nuit, aut vice versa (s) : ils la tiraient principalement de la nature de l'héritage assujetti relativement à l'espèce de servitudo qu'on avait voulu établir, et de la disposition respective des fonds. Ainsi pour eux comme pour nous, une servitude discontinue dans son exercice, telles que sont celles de passage, de paeage, de puisage (art. 688) (4), n'avait pas moins une cause perpétuelle, si la disposition des lieux ne faisait pas obstacle à son exercice, la nécessité du fait actuel de l'homme pour cet exercice ne détruisant nullement la perpétuité de la cause, qui tenait plutôt encore au droit qu'au fait, à la servitude elle-même qu'à son simple exercice. Tout cela était assez métaphysique, assez subtil. Quoi qu'il en soit, la perpetuité de la cause, comme l'entendaient les Romains, n'est. chez nous, que de la nature des servitudes, et non de leur essence: c'est une circonstance qui a lieu le plus communément, mais qui n'est pas indispensable, et que l'on ne doit point confondre

(1) Bresses entend différemment le cas de cette loi. Selon loi, l'un des reinisses retreible à l'autre le dreit de prendre, par le moyen d'une coverture pratiquée dans le mur de celui-ci, Pean qui scrait nécessaire pour laver le pavé de sa cuisine (2) Au surplus, rien n'empéchait d'établie la servitude de eleuque, jus ofenem. L. 7, ff. de Serritutibus, attendu que les

eaux de plaie sont ordinairement revues dans un closque, et que les caux de pluse ont une came perpétuelle, quesqu'il ne pleuse pas continuellement.

avec ce que nous entendons, dans l'esprit du Code. par la continuité, dont nous parlerons à la section snivante.

SIV.

La servitude consiste , de la part du propriétaire du topde assujetti , à souffrir ou à ne pas faire quelque cliose.

462. Cette proposition, puisée dans la L. 15, § 1, ff. de Servitutibus, adoptée par nos auteurs les plus exacts comme axiome certain, est consaerée par le Code aux art. 697.698.699 (s), anslysés et combinés. Et, en effet, e'est le fonds, et non la personne qui le possède, qui se trouve assujetti : eette personue n'a entendu obliger que son fonds, et non s'obliger elle-même, Ainsi, c'est au propriétaire de l'héritage dominant à faire les travaux, s'il en est besoin, pour exercer la servitude.

463. Cependant, snivant l'opinion communo des docteurs, le principe, même dans le droit romain, reçoit exception à l'égard de la servitude oneris ferendi, celle par laquelle votre mur doit supporter ma charge. C'est au maître du mur à l'entretenir et à le refaire, s'il y a lieu, pour qu'il puisse supporter la charge. Ulpien, dans la L. 6, § 2, ff. Si servitus vindicetur, établit elairement cette exception (6), contre le sentiment d'Aquilius Gallns, qui pensait qu'ancune servitude n'oblige celui qui la doit à faire, mais seulement à souffrir on à ne pas faire. Il dit que l'avis de Servius a prévalu dans ce cas particulier. sauf au propriétaire du mur à l'abandonner pour se dispenser de le refaire. Cela tenait à cette espèce de servitude qui ne pouvait être exercée que par l'entretien du mur, d'où l'on a conclu que celui qui s'v était soumis avait , par ecla même , promis ee qui scrait nécessaire à l'exercice du droit, d'après eette règle de logique, qui veut la fin veut les moyens, sauf à lui à abandonner le mur.

<sup>(3)</sup> Intervalla dierum et horarum, non ad temperis catatus, sed ad some pertinent jure constitutes servitutes. L. 4, 5 2, ff. de Servitutibus,

<sup>(4)</sup> Code de Hollande, art. 724.

<sup>(3)</sup> Ibid., s.t. 735 et 736. (6) Foye: aum la loi 33, ff. de Servit, pred. urb., qui cal

464. Chez nous, où les principes sont moins rigourent, la décinion d'Ulpina deverit à plus forte raison être suivie, avec le tempérament realisant de la Geoldi d'Abandonne le men pour se décharger de l'obligation de l'entretenir ou de le rédire. Mais obts le mur appartenant av voitin, celui qui aurait fait l'abandon a waristplus de droit de le faire servir à supporter son butinent, à moins que, en vertu de l'art. 661, il ne s'en fit décler la misoprancié, morennant indemnité.

Ainsi, dans l'espèce de servitude dont nous parlons, il y a tacite convention que celui qui la doit entretiendra le nur à ses dépens : dans tous les autres cas, les travaux nécessaires à l'exercice du droit sont à la charge do celui qui veut en user. (Art. 608.)

Ces travaux peuvent tontefois être mis par le titre constitutif à la charge du propriétaire de l'héritage assujetti (ibid.), mais avec la faculté de s'affranchir de cette charge en abandonnant le fonds. (Art. 699.)

465. Nous verrons à la section VI, où nous traiterons du droit du maltre du fonds dominant, et des obligations du propriétaire assujetti, quel est l'éfet de la clanse qui met les travaux à la charge de ce derrier, soit par rapport à ce qui doit être abandonné quand il veut s'en affranchir, soit par rapport aux tiers détenteurs du fonds servant.

s v.

Le droit de servitude est indivisible.

466. Toute servitude prédialo (1) est indivisible, et ne peut en conséquence s'acquérir ni se perdre pour partie (2).

De là il suit que l'un des copropriétaires d'un fonds ne ponvait seul, dans le droit romain, stipuler valablement une servitude pour ce fonds,

 Nous disons prédiale, parce que, dans les vrais principes, l'asséruit assai est une servitude, et n'est point sudivisible.
 Voyez supra, nº 10.

(2) L. 2, § 2, princip., S. de Ferb. oblig.— L. 8, § 1; L. 11; L. 17, L. de Servitatibus.— L. 6, § 1, S. Communia presd. tam

urb, quan rest.

Mais, pro parte corritus rotineri potest. L. 8, § 1, ff. de Servitut.; L. 30, § 1, ff de Servit, presd. urb.; d'où cette règle de

droit: Non est norum ut que semel utiliter constituta sunt, durent, licet ille cause extiterit u que initium capere non potuissent. L. 96, ff. de Reg. juris. ech été faite par tous (s). La raison de cela, c'est que la silpulation faire pour autrus, comme tonte autre espèce de contrat, était nulle par défaut d'untérét (s) : or la sipulant n'ausaite un intérêt à celle dont il ràgit qu'en proportion de sa part à celle dont il ràgit qu'en proportion de sa part à la comme de la contrate d'untérét d'un de la contrate d'un entre de la contrate d'action de la contrate d'un entre d'un entr

la stipulation cut été nulle : il eut fallu qu'elle

467. Mais comme, dans lo droit moderne, lo la principe qu'on ne peut stipute pour astruit no mais riented pas avec la même rigueur, qu'on y dispressablement lonque la stiputation que l'on fait pour un tiers est la condition de celle que to l'on fait pour un tiers est la condition de celle que tons pas à penser que la convention de servitudo tons pas à penser que la convention de servitudo l'abite par l'un des copropriétaires au profit de de l'hérit par l'un des copropriétaires au profit de de l'hérit par l'un descondant le constant de l'activation de l

468. En sens inverse, un des copropriétaires ne peut, anns le concours des autres, graver la fonda commun d'un exertiude; et, en principe pur, la promesse côt été nolle dans le droit para (n), pingue l'associ les pouvait grever les parts des autres, et que la servitude ne puste parts des autres, et que la servitude ne partie des autres, et que la servitude ne procédent, et ce derniers vension à ratie contra l'action de la capital de l'action de capital de l'action de la capital de l'action de l'action de la capital de l'action de la capital de l'action de l'action de la capital de l'action de l'action de l'action de la capital de l'action d

Rien n'empéchait non plus d'affranchir de la servitade une partie déterminée du fonds, par exemple, le côté du midi ; de même, on pouvait ne la constituer que sur telle partie seulement,

on pour telle partie du fonds dominant. L. 6, ff. de Serviènt, (3) L. 19, ff. de Serviènt. praed. rast. (4) L. 11, ff. de Oblig. et accionib.

<sup>(3)</sup> Tel est sumi le sentiment de Vort, til. Communia prad, tamuré, quam rust., nº 10.

<sup>(6)</sup> L. 34, ff. de Servit, prad. rust.
(7) L. 6, 5, 2, ff. Comm. prad. tam urban. quam rust.; L.11, ff. de Servit. prad. rust.

ratification des autres, eelui qui avait fait la première cession ne pouvait empêcher le cessionnaire de jouir de l'espèce de droit qu'il lui avant concèdé (s). Ces décisions seraient incontestablement suivies dans notre droit.

469. Toutefois le Code ne s'explique pas positivement sur le caractère d'indivisibilité que nous attribuons aux servitudes, d'après le droit romain et ses interprètes les plus exacts; mais plusieurs de ses dispositions, notamment celles des articles 709 (s) et 710, n'ont pu être conques telles qu'elles le sont, que dans la supposition qu'en effet les servitudes sont indivisibles aujourd'hui, comme elles l'étaient dans les anciens principes. Les cunséquences qui découlent de ces mêmes dispositions démontrent cette vérité avec la dernière évidence.

470. Le premier de ces articles porte que si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis , la jouissance de l'un empêcke la prescription à l'égard de tous.

Et le second, qui n'est, au reste, qu'une conséquence du premier (5), dispose que, si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conserve le droit de tous.

Or cela ne peut avoir lieu que par l'effet de la maxime: In individuis, minor majorem relevat; car si le droit de servitude n'était pas indivisible, s'il pouvait se perdre et s'aequérir par partie, on ne vuit pas pourquoi les majeurs qui n'ont pas su le conserver n'en seraient pas déchus par l'effet de la prescription : et cependant ils le conservent. tellement que si, par suite du partage ou de la licitation, le fonds vient à leur appartenir en totalité, ils l'auront avec le droit de servitude, conservé en entier par l'effet de la jouissance légalement présumée du minenr, qui n'a maintenant

(I) Même L. II. Nais cela n'était admis que par équité, bruigains, comme dit le jurisconsulte, et non en vertu des principes pars.

(2) Code de Hollande, art. 737.

plus de droit sur le fonds, et qui même est censé n'en avoir jamais eu (art. 885, 1872 (4) combinés). Le fonds, en effet, a été partagé ou lieité cum sua conditione, avec la servitude encure existante. Taudis que, bormis le cas d'indivisibilité. et d'indivisibilité proprement dite, la conservation du droit de l'un des intéressés ne profite pas aux autres : ceux qui ont laissé courir contre eux la prescription ne peuvent se faire un appui de la minorité de leur cointéressé pour être relevés de la déchéance dont ils sont frappés.

Ainsi, dit fort bien Pothier (5), si le droit du à plusieurs est indivisible natura aut saltem intellectu, comme la créance (s) d'un certain héritage, et que le créancier meure laissant plusieurs héritiers, les uns majeurs, les autres mineurs, la minorité de ces derniers, pendant laquelle le cours de la prescription est suspendu, n'empêchera pas la prescription de courir contre les majeurs. Il en est autrement, ajoute-t-il, dans le cas d'un droit de servitude.

471. Mais lorsque le fonds dominant vient à être divisé, la servitude, quoique exe intellectu et jure, devient néanmoins propre à chacune des parties du fonds ; en ce sens, toutefois, que ceux qui les possèdent maintenant sont obligés de l'exercer par le même endroit, et sans que la condition du fonds assujetti puisse en être aggrayée (art. 700) (7): par conséquent, chacun de ces propriétaires avant un droit distinct, doit le conserver par ses actes, ou par sa qualité, à peine de déchéance. La maxime précitée cesse alors d'être applicable.

En sens inverse, si c'est le fonds assujetti qui vient à être divisé, la servitude dont le mode d'exercice n'a point été restreint et limité à telle ou telle partie de ce funds, continue de résider sur toutes comme auparavant; mais si elle cesse d'être exercée sur telle ou telle portion pendant le temps déterminé par la loi pour la prescrip-

(4) Code de Hollande, art. 1128 et 1689.

(5) Traité des Obligations, nº 647,

(7) Gode de Hollande, art. 737.

<sup>(3)</sup> Aussi on aurait pa, à la rigueur, se dispenser de l'insèrer dans le Code, puisque l'inaction, supposéa ou forcée, da mineur, contre lequel la prescription ne court pas (art. 2252), peut être amimilée, en ce qui touche la prescription, à la jonissance d'un copropriétaire majeur. Le Code y attache les mêmes

<sup>(6)</sup> Cela devait être fréquent au temps de Pothier, oit, par exemple, la vente d'un fonds ne constituait qu'une simple ereance, un simple jus ad rem, actio in personam, la tradition étant nécessaire alors pour conférer la propriété; tandes qu'actuellement le seul consentement des porties suffit pour cela (article 1138), quand celai qui premet de livrer la chose en est propriétaire. Fayez au teme précédent, nºa 225 à 231.

tion, et que la prescription ait pu d'ailleurs conrir contre le propriétaire dominant, cette portion scra désormais affranchie du droit.

472. Ces principes sur l'indivisibilité des servitudes considérées comme droit affectant les fonds qui en sont grevés , ne sont point contredits par la division que certaines d'entre elles peuvent souffrir dans le mode de leur exercice . lorsque le fonds dominant vient à être divisé.

Ainsi, d'après la L. 19, § 4, ff. Communi dividundo, une prise d'eau se divise de deux manières: ou en disposant le canal de façon à donner à chacuu des intéressés le volume d'eau conveuu par le partage du fonds auquel est due la servitude, ou en fixant le temps pendant lequel chacun d'eux pourra uscr de l'eau exclusivement (1).

Mais ee n'est là qu'une division du mode d'exercice de la servitude ; le droit n'eu est pas moins indivisible eu soi avec cet effet de ponyoir, tant que le fonds dominant ne sera pas partagé, être conscrvé dans son intégrité, et pour chacune des parties du fonds pour lesquelles il a été assigné, par cela seul que l'un des copropriétaires en aura joui, ou que, à raison de sa qualité , la prescription n'aura pu courir contre lui. A ce cas comme à toute autre espèce de servitude, s'appliqueraient les articles 709 et 710. qui ne fout, en effet, aucune distinction, si ce n'est seulement touchant l'état d'indivision de l'héritage dominant. Aussi, dans les aucicus principes, où les servitudes convennes par acto entre-vifs u'étaient, en général (2), réellement constituées, imposées au fouds que par une quasitradition (3), la stipulation d'nne prise d'eau (4), d'un droit de passage pour tel béritage, n'était pas moius considérée comme indivisible dans ses effets; en sorte que si le stipulant fût venn à mourir avant même que sa simple créance eût été transformée en droit réel par une quasi-tradition,

(1) Foyez oussi la L. 3, 5 1, ff. de Servitutibue. (2) Neus diseus en général, parce que les servitades négatives étaient imposées, constituées de plein droit, même dans les actes entre-rifs, par le seul fait de consentement, comme n'étant, par leur nature, susceptibles d'aucune tradition quelconqu

(3) L. 20, ff. de Servitut., et surtout L. 11, aualysée et con binée avec la L. 8, § I, au même titre, et la L. 30, § 1, ff. de Servit. prod. urban - L. 20, Cod. de Pactis, par argument. Foyez an tame précédent, le no 490, où nous citons le sentiment

laissant parmi ses héritiers une personne contre laquelle la prescription n'avsit pu courir, elle n'cût pas non plus cuuru contre les maieurs. Il en scrait de même dans le droit actuel, où la servitude se tronve imposée par cela mêmo qu'elle est valablement promise (art. 1138 (s) par argument), ce qui rend applicables les articles 709 et 710 précités, tant que l'héritage dominant u'est pas divisé.

473. De l'indivisibilité des servitades il résulte que les actions qu'elles produisent sont ellesmêmes indivisibles. Ainsi, dans l'ancieu droit, si celui qui avait promis nne scrvitude était venu à mourir laissant plusieurs héritiers, chacun d'eux pouvait être actionné pour la délivrer (s): le créancier n'était point obligé de diriger sa poursuite contre tous, sauf au défendenr à mettre en cause ses cohéritiers (1). Vice versa, chacnn des héritiers du créancier décédé avait aussi dans sa personne l'action pour le tout (s).

474. Mais puisque aujourd'hui le droit réel existe dès le principe, chacun des héritiers de celui à qui la servitude a été coucédée a hien, il est vrai . l'action pour le tout, tant que le fonds dominant u'est pas divisé, soit que la servitude ait été exercée on non ; et il l'a également contre chaeun des béritiers de celui qui a promis la servitude, tant qu'ils possèdent par indivis l'héritage qui la doit.

Mais des que le partage des biens du concessionnaire a eu lieu , l'action n'appartient plus qu'à ceux aux lots desquels le fonds dominant est échu (art. 885); car il ne peut plus être question d'exécuter une promesse : l'obligation de constituer on d'imposer la servitude sur le fonds, cette constitution étant résultée, de pleiu droit, de l'acte même de coucession, par application de l'article 1138. Il ne pourrait plus être question que d'une maintenue en jonissance, pour

commun des docteurs par rapport à l'établissement de l'esséruit dans les actes entre-vifs (4) La L. 17, ff. de Servitatibus, le dit formellement à l'égard

de la prise d'esu, aquerductus

<sup>(3)</sup> Code de Hollande, art. 1273. (6) L. 17, ff. de Servitutibus

<sup>(7)</sup> Et cette faculté, consacrée par l'art. 1225, et sous la limitation apportée par cel article, était plotôt encore de notre ancienne jurisprudence que du droit remain.

<sup>(8)</sup> Meme L. 17.

l'aquelle l'action n'appartiendrait qu'à l'héritier propriétaire exclusif de l'immeuble (1), et, après le partage des biens de eclui qui a fait la concessiun, elle ne pourrait être dirigée que contre ceux de ses héritiers au lot desquels serait échu le funds assujetti, et leurs successeurs auclconques dans la possession de l'immeuble, qui s'opposeraient à l'exercice de la servitude : en admettaut, bieu cutendu, qu'il en était propriétaire lorsqu'il a concédé le droit ; autrement tous ses héritiers devraient la garantie , du moins généralement.

Nous aurons plus d'une fois occasion de revenir sur ecs points, surtont quand nous traiterons des obligations divisibles et indivisibles : ec que nous venons de dire suffit au développement du principe, que tout droit de servitude est indivisible.

# s vi.

# Les servitudes sont des droits récis.

475. La servitude est un droit dans le fonds même qui en est affecté, et dans celui au profit duquel elle est établic , un droit réel , pour employer le langage de la doctrine, et même de la foi : e'est, métaphoriquement parlant, une qualité active et passive des béritages qui en sont l'objet (2), mais non, comme on le dit quelquefois, un démembrement de la propriété elle-même. qui n'en est pas moins entière, quoique son usage soit plus on moins restreiut ; car , autre chose est le domaine, autre chose est son exercise : je suis propriétaire absolu de tel fonds, quoique yous y avez un droit de servitude (s) : i en puis valablemeut disposer, je puis l'hypothéquer sans votre consentement, et jutégralement.

476. Mais comme votre droit est dans la chose même, toute disposition quelconque que jo ferai de cette chose, et en quelque main qu'elle passe, n'empéchera pas que ce droit ue puisse s'exercer sur elle comme si elle m'appartenait encore (4). La transmission de l'immeuble s'opère, comme en matière d'hypothèque, cum sua conditione; et rice versa, la transmission de l'héritage dominant aura lieu avec le droit de servitude qui y est at-

# s vit.

#### Les servitudes n'établissent aucune prééminence d'un béritage sur l'autre.

477. En décidant que la servitude n'établit aucane prééminence en faveur du fonds dominant sur l'héritage assujetti (art. 658), les auteurs du Code avaient en vue d'écarter toutes les conséquences du régime féodal, aboli chez nous dans ses derniers vestiges par les lois de la révolution.

478. Ainsi le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitade n'est pas plus, à raisou de la possession de ee fonds, le vassal du maître de l'héritage duminant, qu'il ne l'était chez les Romains : la scrvitude n'est imposée qu'aux fonds et pour l'utilité d'autres fonds, sans qu'il en pnisse résulter ancune prééminence, soit politique, soit même honorifique, en faveur des propriétaires de ceux-ci, sur les propriétaires de ceux-là.

479. Ainsi l'on devrait regarder comme contraire aux vrais principes de la matière et du droit de propriété, et cu conséquence comme uulle, l'obligation que consentirait le maître du fonds A. par exemple, de ne ponvoir, aiusi que ses snecesseurs quelconques dans ledit héritage, l'aliéner sans l'assentiment du maître du fonds B, quel qu'il fût, ou sans lui payer une certaine somme pour droit de vente, ainsi que le vassal y était assuictti jadis envers lo scigneur.

#### S VIII.

#### Les servitudes peuvent être établiés sous certaines me dalités.

480. Quoiqu'il soit dans la nature des servitudes d'être perpétuelles, on du moins de ne s'éteindre que dans les eas prévus par la loi, néanmoins ou peut les établir pour pe durer que jusqu'à un certain temps, ou ponr cesser par l'arrivée de tel événement. De même, ou pent aussi convenir qu'elles ne commeucerout qu'à

taché. De là, les actions qui naissent des servitudes, et dont nous parlerons ultérieurement.

<sup>(1)</sup> L. 2, Cl. ff. si Servitus rindicetur.

<sup>(2)</sup> L. 88, ff. de Ferb. signif.

<sup>(3)</sup> Meme L. 86, ff. de Ferb, sienif.

<sup>(1)</sup> L. 12, Commun. de praid. tem urb. gunn rust.; § 2, de Actionsb. Lyent.

partir d'un jour fixé , ou si tel événement arrive. Les pactes qui n'ont rien de contraire à l'ordre public, et qui ne sont d'ailleurs point opposés à l'essence de l'acte auquel ils sont attachés, doivent être exécutés fidèlement : or ceux dont il s'agit sont de ce nombre, parce qu'ils ne font que modifier la nature des servitudes, sans être contraires à leur essence (1).

481. Et quoique aussi les servitudes prédiales soient imposées à des fonds pour l'utilité d'autres fonds, on peut cepeudant en établir qui seront en quelque sorte personnelles par la désignation d'une personne qui aura seule le droit d'en user pour tel héritage : cette restriction était adoptée par les lois romaines (2), absolument étrangères au système féodal, dont les auteurs du Code ont seulement voulu écarter l'application jusque dans ses derniers vestiges, quand ils ont dit (art. 686) que les servitudes ne pourraient être établies en farcur de la personne, mais sculement en faveur d'un fonds; ear ils n'ont pas entendu par là interdire des conventions qui n'out rien de contraire à l'ordre public ni à l'essence du droit de servitude, qu'elles ont simplement pour objet de modifier dans son exercice ou sa durée.

482. L'usage des serritudes peut aussi être alternatif et séparé par le temps : par exemple, vous aurez le droit de prendre l'eau tel jour de la semaine, et ainsi de suite; ou vous pourrez la prendre pendant six heures chaque jour (3); ou vous passerez par telle allée pendant le jour, et uon la nuit, ee qui est assez fréquent dans les villes (1). Ces modifications à l'exercice du droit ne portent même point atteinte au principe de la perpétuité de la cause des servitudes, principe auquel les jurisconsultes romains s'étaient, comme ou l'a vu , si fortement attachés.

(1) La L. 4, ff. de Servitatibus, dit bien, il est vrai, que les servitudes or peuvent être établies sons les modalités dont pous venons de parler ; mais cette décision n'était portée qu'en principes purs, car, an moyen de l'exception née du poete, ces conventions recessions lenr effet : Tamen si have adjuctantur, per parti vel delli exceptio occurretur contra placita servitatem sindicanti.

(2) Se tamen testator personam demonstravit, cui servitutem prestars volunt, empters vel hereds son codem prestabitur serestus. L. 4, ff. de Servit. præd. rust.

La L. 37, an mome latre, renferme une semblable décision.

Dans ce cas, la servitude est une espece d'usage, relatif toute-

485. Enfin, I'on peut valablement attribuer un mode d'exercice spécial à la servitude : par exemple, dans la servitudo de vuo, que vous ne pourrez avoir que des fenêtres de telle dimension. de telle forme ; dans celle de passage , que vous pourrez passer seulement à pied, on à cheval, on que vous aurez le droit de faire passer un troupeau , ou des bêtes de somme avec leur charge . ou même des chars ou chariots (s) ; que pendant que telle partie du fonds sera ensemencée, vous passerez sur l'autre, ou bieu que vous aurez seulement passage pour sortir la vendange de votre vigne, le foin de votre pré, la pierre de votre carrière, etc., etc.

Dans tous ces cas, l'on devra s'attacher au titre ou à l'usage acquis par la prescription, s'il a pu s'acquerir de cette manière, ce que nous examinorous ultérieurement.

Ces principes généraux suffisent pour faire connaître les caractères et les effets des servitudes.

# SECTION II.

# THE E'US PART DEVISED LES BESTITEDES.

## SOMMAIRE.

484. Différentes divisions que l'on peut établir des servitudes.

€ 1er

Les servitudes sont urbaines ou rurales.

485. Texte de l'article 687.

486. Cette division n'est d'aucune importance sous le Code.

S 11. Les servitudes sont continues ou discontinues

487. Quelles sont les servitudes continues? 488. Quelles sont les servitudes discontinues? fors à un fonds, qui s'éteindra comme un usage proprement dit,

par la mort de la personna désiguée, mais, dans les principes du droit romain, avec cette différence néanmoins que l'asage proprement dit est été éteins de plein droit par la mort de l'utager; au lies que, dans l'espèce, comme il y a servitude prédiale queique restreinte, elle eus cessé de prendre fin seulement enposita dell'exceptione, comme dans le cas on elle avaitété concédée jusqu'à telle époque, ou pour finir à l'arrivée de tel

événement. (3) L. S. S. R. de Servit.; L. 2, ff. de Aqua quetid. et antie . (4) L. 14, ff. Communic proof. sam urb. quan rust.

(8) LL. 4 et 3, ff. de Servi).

## 172 LIVRE II. - DES BIENS ET DES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ.

- Importance de la distinction en ce qui concerne la prescription à l'effet d'acquérir les servitudes;
- 490. En ce qui concerne aussi l'effet de la possession et des actions possessoires;
- Et encore en ce qui concerne la prescription à l'effet d'éleindre les servitudes.
   Les conduites d'eau dont le mode de jouissance est alternatif, sont-elles aussi des servitudes

continues dans l'esprit du Code? § III.

Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.

- 493. Quelles sont les servitudes de l'une et de l'autre
- espèce? Texte de l'art 689.

  494. La distinction a la même importance, quant à l'acquisition du droit par le moyen de la prescription, et quant à l'effet de la possession et de l'action possessoire, que pour les serviudes continues ou discontinues.
- 495. Les servitudes apparentes sont continues ou discontinues, mais il en est peu qui soient tout à la fois apparentes et discontinues.
- 496. Y a-t-il lieu de faire, pour l'établissement des servitudes par suite de la destination du père de famille, une distinction entre la servitude continue et opparente, et celle qui est apparente aussi, mais discontinue? Renvoi.

S IV.

Les servitudes sont positives ou négatives.

- Démonstration de la proposition par différents exemples.
- 498. Toutes les servitudes négatives n'ont par ellesmêmes aucum signe de leur existence, et ne peuvent dès lors s'acquérir par prescription.
- 499. Au lieu que les servitudes affirmatives peuvent s'acquérir par prescription lorsqu'elles sont apparentes et continues.
- Importance, dans les anciens principes, de la distinction entre les servitudes positives et négatives, qui n'existe plus aujourd'hui.
- 484. Indépendamment de la grande division des servitudes en servitudes prédiales et en servi-

tudes personnelles (1), qui appartient encore à la doctrine, si elle n'appartient plus à la loi, on peut diviser les scrritudes de plusieurs manières, en les considérant sous des points de vue diffé-

Ainsi , 1º les servitudes sont urbaines ou ru-

- rales;
  2º Elles sont continues on discontinues;
  3º Apparentes ou non apparentes;
  - 4º Positives on négatives. C'est ce que nous allons expliquer rapidement.

§ 1er.

Les servitudes sont urbaines ou rurales.

- 485. Toutes les servitudes sont établies pour l'usage des bâtiments on pour celui des fonds de terre.
- De là , la division des servitudes en urbaines 'et rurales. Les servitudes urbaines sont établies pour l'u-
- Les servitudes urbaines sont etablies pour l'asage des bâtiments, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne. (Art. 687) (2).
  - Les servitudes rurales sont établies pour les fonds de terre. (Ibid.)

El quoique Don ne soit pas d'accord en cela avec l'éjundojei, il faut inéannoirs regarder, par extension, comme servinde rurale, celle qui est établie au profit d'un fonds de terre, par exemple, d'un enclond, d'un jarini, même situé dans une ville ou dans un faubourg; car n'étant par constitére au profit d'un bâtument, elle est nécessairement comprise dans l'autre branche de di division. De même, on ne s'attache pas non plus à l'étymologie des servitudes orbaines, puisquo conspired dans ectel chase celles qui sont établies au profit des bâtiments, même sitoés à la campagne.

486. Cetto division, au reste, n'est aujourd'hui que de pure doctrine, bien qu'elle ait été l'objet d'une disposition du Code. C'est un emprunt fait sans nécessité aux commentateurs du droit romain (5); car il n'y a aucune différence

 C'est-à-dire l'assfruit , l'asage, l'habitation. Foyez touse précèdent, n° 467.

(2) Disposition supprimée dans le Code de Hollande. (3) Aussi était-il loin d'en être ainsi dans les principes de ce droit, surtout de l'aucien, robstivement à la manière d'acquérir les serstudes, par l'anneapion. Mais cossume rela exigerait de nombreuses explications sons benocoup d'utilité, neus nous bornerons ici à cetts observation générale. entre les effets, soit quant aux modes d'établissement des servitades de l'une et de l'autre classe, soit quant sux modes d'extinction des nnes et des sutres ; et toutes s'exercent conformément au titre constitutif.

Il est vrai que les servitudes nrbaines sont, pour la plupart, apparentes et continues, et que celles de cette nature sont susceptibles de s'acquérir par prescription comme par titre: tandis que les servitudes rurales sont, en général, discontinues et non apparentes, et par conséquent non susceptibles de s'sequerir aujourd'hui par la prescription (srt. 691). Mais cette différence n'est pas essentielle ; ce n'est point à la qualité d'urbaines, mais bien à celle de continues et apparentes qu'est straché ce mode d'acquisition, puisqu'il est des servitudes de cette classe qui ne sont point apparentes (1), et d'autres qui ne sont point continues (2), lesquelles, d'après cela, ne peuvent s'acquérir de cette manière : comme . en sens inverse, il existe des servitudes rurales apparentes et continues (s), susceptibles, dès lors, de s'établir par ce mode,

Ainsi . dans les principes du Code , nous ne voyons, sous suenn rapport, l'utilité de la distinction des servitudes en prhaines et rurales. Cependant dans un ouvrage principalement de doctrine, il n'était pas permis de la passer sous silence.

#### \$ It.

#### Les servièndes sont continues ou discontinues.

- 487. 4 Les servitudes continues sont celles dont l'usage est (4) on peut être (5) continuel
- sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : c tels sont les conduites d'eau, les égouts (s), les
- vues, et sutres de cette espèce. »(Art. 888) (1). Tels sont surtout la prohibition de bâtir sur un terrain, ou de bâtir au-delà de telle hauteur, le
- droit de faire supporter ma charge par le mur du (t) Par excusple, la prohibition de bâtir ser un terrain pour procurer des jours plus agréables à une maison. (2) Un droit de passage on de puisage.
  - (3) Peta une prise d'esu.
  - (4) Puta la probibition de luttir ser tel terrain.
- (3) Par exemple un droit de vue, dont on pent junir sans
- que par intervalles, en ouvrant les voleta (6) Car, quoiqu'il ne pleuve pas continuellement, la servitude
- ne a'en exerce pas moins d'one manière continue, prisqu'elle
- ceuse pour éclairer un oppartement , comme on peut n'en jouir

- voisin, de faire avancer ma galerie, mou balcon ou mon toit sur son terrain.
- 488. Les servitudes discontinues sont celles e qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour e être exercées : tels sont les droits de passage, e de puisage, pacage, et autres semblables. » (Art. 888.)
- 489. Ls distinction est importante sous plusieurs rapports :
- 1º En ce que les servitudes de la première espèce peuvent, si elles sont en même temps spparentes, s'acquérir par la prescription comme par titre (srt. 690,691) (s); tandis que celles de la seconde ne penvent s'scquérir que par titre.
- 490. 2º Anssi les premières, si elles sont en même temps apparentes, peuvent être ls matière d'une sction possessoire, en ce sens que celui qui les s exercées psisiblement, publiquement, et non à titre précaire, pendant plus d'un an, et qui n'a pas cessé de les exercer depnis plus d'une année, doit être maintenu dans sa jouissance, s'il sgit dans l'année du trouble ; au lieu que dans les secondes, le propriétaire du fonds sur lequel elles sont prétendues doit toujours, soit en demandant, soit en défendant, si l'adversaire n'a pas de titre, être maintenu dans la jouissance libre de son fonds, sinsi que nous l'expliquerons plus bas, en traitent des actions suxquelles les servitudes peuvent donner lieu.
- 491. 3º Dans les servitudes continues, la prescription à l'effet de les éteindre ne commence à courir que du jour où celui qui l'invoque a fait un sete contraire à l'exercice de la servitude (art. 707)(a). De ce moment senlement il commence à prescrire à l'effet de libérer son héritage. Tandis que dans les servitudes discontinues, la

est etile so maître do fonds dominant toutes les fon qu'il a besoin qu'elle soit exercée de fait, et sans que lei-même soit obligé de rien faire pour cela. Voilà pourquoi cette servitude était considérée dans le droit romain lui-même comme ayant perpetuam causam. L. 28. ff. de Servit præd. arb. Voyez supra, no ASB note

<sup>(7)</sup> Coule de Bollande, art. 724.

<sup>(8)</sup> Ubid., art. 744-746.

<sup>(9)</sup> thid., art. 733.

prescription commence son cours à partir du jour où l'on a cessé d'en jouir (art. 707), encore que le propriétaire du fonds assujetti n'ait lui-même rien fait pour faire cesser cette jouissance.

Cette distinction, bien analysée, n'est toutcfois pas dans le fond des choses; car aussi daus les servitudes continues, la prescription ne commence son cours que du jour où le maître du fonds dominant a cessé d'en jouir, par l'acte contraire à l'exercice de la servitude qu'a fait lo propriétaire de l'héritage assujetti : jusque-là il en jouissait en effet, puisqu'elle n'avait pas besoin de son fait pour être exercée. La différence consiste seulement en ce que, dans les servitudes discontinues, c'est par un fait négatif de la part du propriétaire du fonds dominant, si l'on peut s'exprimer ainsi, que la prescription commence son cours à l'effet d'éteindre la servitude ; au lien que dans les servitudes continues, c'est par un fait positif de la part du maltre de l'héritage assujetti.

492. Ainsi qu'on vient de le voir, l'art. 688 donne comme exemple de servitudes continues les conduites d'eau, sans aucune distinction. Cependant, il en est de plusieurs sortes ; les unes qui s'exercent sans interruption, si co n'est celle quo la nature des choses où le maitre du fonds dominant apporte à sa jouissance; et il n'y a aucune difficulté à l'égard de celles-là : elles sont évidemment des servitudes continues. Mais d'autres ont un mode d'exercice alternatif : par exemple, avant midi et non le soir, le jour et non la nuit, de deux jours l'un, depuis tel jour de la semaine jusqu'à tel autre, pendant telle saison seulement, etc.; évidemment dans ces dernières, le fait de l'homme est nécessaire pour rouvrir le canal ou fossé (aquarum iter) qui avait été bouché pendant le temps où la servitude ne s'exerçait pas, soit en lovant une écluse ou une bonde, soit de toute autre manière, L'article précité porte que la servitudo continue est celle dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : or il semble que cette condition ne se rencontre pas dans les servitudes dont il s'agit; car l'usage n'on est pas continuel, puisqu'il est alternatif, interrompn : le droit est sans doute continuel, comme dans la servitudo de passage; mais l'exercice du droit, l'usage du droit, ne l'est

pas. Il n'y a pas liou non plus de dire qu'il peut l'être, puisque ce serait dénaturer la concession, changer l'esprit du titre constitutif.

Neamonin, tel n'est pas notre sentiment : nous croyons qu'on ne doit, en effet, faire aucuno distinction à l'égard des priess ou conduites d'eau; qu'elles sont toutes serviugles continnes, et par conséqueut toutes susceptibles de s'acquérir par prescription, et de donner lieu avec effet à l'action possessione, si l'on a la possession

utile et que l'on y soit troublé. Sans doute il faut, dans les conduites d'eau dont uous venons de parler en dernier lieu. le fait de l'hommo pour pouvoir, après l'interruption de l'exercice, les oxercer encore; mais ce fait n'est pas continuellement exigé, comme dans les servitudes de passage, de puisage, de pacage : il ne l'est que pour faire cesser l'interroption résultant de l'acte de concession : et uno fois que l'excreice a été repris, la servitude s'exerce sans ce fait, tout de même quo celle do vue, dont l'exercico avait été interrompu par la fermeture des volets, et dont on use en les ouvrant. Ces interruptions qui tiennent tantôt à la nature des choses, tantôt aux dispositions du titre constitutif, n'enlévent point à la servitude son caractere do continuité : autrement il faudrait aller jusqu'à dire, par voie de conséquence, et pour ne nas se jeter dans l'arbitraire, que la prise d'eau constituée pour on user alternativement de deux années l'one, co qui n'est certainement point contraire à la nature des servitudes, n'est ellemême qu'une servitude discontinue; et cependant elle est, à n'en pas douter, servitude continue. Voila pourquoi, dans le droit romain lui-même, suivant legool, comme on l'a vu plus haut, la perpétuité de la cause était exigée avoc une rigueur qui allait parfois jusqu'à la subtilité, les servitudes dont il s'agit n'étaient pas moins censées avoir nne cause perpétuelle : Intervalla dierum et horarum non pertinent ad temporis cau-

sam. L. 4, § ult. fl. de Servit.

Le fait de l'homme était cependant exigé pour faire cesser les interruptions de jouissanco, et d'après le L. 28, fl. de Servit. prad. urb., non habet causam perpetuam quod manu fl. sed quod ex naturali causa fs (1); mais c'est que par fait

(I) None n'entendone toutefois pas dire par là que la perpé-

de l'homme, on n'entendait pas, et l'on ne doit pas entendre le fait qui met en état d'exercer la servitude, comme serait de déboucher un fossé de temps à antre, de lever une boode ou une écluse, mais le fait par lequel la servitude s'exerce actuellement, fait dans lequel, en un mot, consiste tout son exercice : comme le fait de passer sur un terrain quand il s'agit d'un droit do passage, et dont la cessation entraîne nécessairement la discontinuation de l'exercice ou de l'usage du droit; ce qu'on ne peut dire, encore une fois, d'un droit de prise d'eau, quoique alternatif. puisqu'une fois l'écluse làchée, la servitude a'exerce pendant le repos de l'homme, Ainsi, l'on doit entendre l'article 688 sans aucune distinction, quand il donne d'une manière générale, comme exemple de servitudes continues, les conduites d'eau.

#### e III.

#### Les servitudes sont apparentes ou non apparentes,

- 495. Les servitudes apparentes sont celles
- qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, c tels qu'une porte, une fenètre, un squeduc.
- Les servitodes non apparentes sont celles oni n'ont nos de signe extérieur de leur exis-
- 4 tenee, comme, par exemple (1), la prohibition
- e de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une
- a haoteur déterminée. » (Art. 689) (2).
- 494. Cette distinction a la même importance . quant à l'acquisition du droit par le moyen de la prescription (art. 491), et par rapport à l'effet de la possession et de l'action possessoire, que celle qui existe entre les servitudes continues et les servitudes discontinues ; en sorte que ce que nous avons dit à cet égard au paragraphe précédent est applicable ici.
- 495. Les servitudes apparentes sont continues, on discontinues : par exemple, une conduite

tuité de la cause et la contiguité fassent la même chose; car une acreitude de passage n'était assurement point continue, et elle avait rependant une enure perpétuelle, s'el n'exutait pas de fonds intermediaire qui fit chatacle à son exercice, a mi que nous l'avons dit plus hast, nº 455 ; car la perpétnité de la rause s'estimait principalement d'après la possibilité où était le prorifture du Sonda dominant d'exercer la servitade quand bon lai semblait, du mores conformément à sen titre; ce qui s'ap-

d'cau est tout à la fois apparente, puisqu'elle s'annonce par un aqueduc, et continue, d'après l'art. 688; et un droit de passage qui s'annonce par une porte est par cela même apparent, et il est discontinu puisque le fait de l'homme est nécessaire pour son exercice. C'est peut-être la scule servitude qui soit tout à la fois apparente et discontinue, et eneore no l'est-elle pas toujours.

496. En expliquant les articles 692, 695, 694, relatifs à l'établissement des servitudes par suite de la destination du père de famille, ou de la tacite volnoté de celui qui était propriétaire des deux fonds, et qui a disposé de l'un d'eux, nous verrous s'il importe de faire, sous ce rapport, une distinction cotre la servitude continue et apparente, et celle qui est apparente aussi, mais discontinue.

#### S IV.

## Les scrvito-les sent positives ou nécatives.

497. Toute servitude consistant, de la part du propriétaire assujetti , à souffrir ou à ne pas faire (s), la servitude est positive (ou affirmative) quand ec propriétaire est seulement tenn de souffrir quelque chose ; alors l'autre est obligé de faire telle ou telle chose pour exercer le droit : telles sont les servitades de vue, de passage, de puisage, de pacage, etc., qui toutes, en effet, consistent, quant à leur exercice, dans le fait du maltre de l'héritage dominant.

Au lieu que la servitade est négative quand le propriétaire du fonds assujetti est tenu de ne pas faire certaine chose, ce qui n'empêche pas qu'elle ne s'exerce quoique le maître du fonds dominant ne fasse lui-même rien pour cela : par exemple, la soumission de ne pas bâtir sur tel terrain. on de ne pas bâtir au delà de telle hauteur, et autres analogues.

## 498. Toutes les servitudes négatives n'ont par

pliquait sux servitudes dont le mode d'exercice était alternatif (I) Il en col, en effet, bien d'autres : sinsi celle de parage, de peisage à ne pusts ou à une fontaine où d'antres poisent éralement; la probibition d'avoir des jours libres à la distance où

il serast permis d'en avour d'après la loi, etc., etc. (2) Code de Hollande, art. 723.

(3) L. 13, 5 L. ff. de Servitat, Voyez supea, no 442,

elles-mêmes aucun signe de leur existence : elles sont toutes non apparentes; en sorte qu'elles ne peuvent jamais s'acquérir par prescription. D'ailleurs, celui qui prétendrait les avoir acquises de cette manière ne pourrait nullement justifier de sa prétention, puisqu'il n'a rien fait sur le fonds du voisin, n'y a rien possèdé ; ce dernier, en s'abstenant jusqu'à ce jour de faire ce qu'il vent faire maintenant, par exemple bătir, n'a fait qu'user d'une purc faculté, ce qui est exclusif de toute possession et de tonte prescription (art. 2232) (i). Il en serait ainsi aujourd'hui. encore qu'il s'écoulat plus de trente ans depuis la sommation qui lui serait faite de ne point bâtir; car cette sommation ne serait pas un titre, et une telle servitude ne peut s'établir que par titre. (Art. 691.)

499. Tandis que les servitudes affirmatives peuvent s'acquérir par prescription comme par titre lorsqu'elles sont apparentes et continues. (Art. 690.)

Elles sont susceptibles aussi de s'acquérir par suite de la destination du père de famille, ce qui n'a pas ticu à l'égard des servitudes négatives.

500. Snivant les anciens principes, les servitudes affirmatives, ou positives, n'étaient réellement constituées , imposées aux fonda dans les actes entre-vifs, que par nne quasi-tradition, par l'exercice du droit ou un fait quelconque; jusque-là le droit réel n'existait pas encore. Au lien que les servitudes négatives n'étant susceptibles d'aucune quasi-tradition, elles étaient conatituées par le seul consentement des parties. Aujourd'hui cette distinction n'a plus lieu, parce que toute servitude régulièrement convenue affecte aussitot l'héritage.

#### SECTION III.

SERVITTORS STARLIES PAR LE PAIT DE CROUNE.

#### SOMMALER.

- 501. Énumération des principales servitudes établies par le fait de l'homme.
  - (1) Code de Hollande, art, 1993.

- 502. L'étendue de leurs effets se règle par le titre constitutif, et à défaut d'explication dans le titre, par les principes qui vont suivre.
  - 501. Nous allons expliquer rapidement les effcts des principales servitades, que l'on pent réduire aux suivantes, sans toutefoia que nous prétendions dire par là qu'il n'y en ait pas encore quelques autres : car, aux termes de l'art, 686, les propriétaires peuvent établir tontes celles que bon leur semble , pourvu qu'elles soient imposées aux fonds pour l'utilité d'antres fonds, et qu'elles n'aient d'aillenrs rien de contraire à l'ordre public. Mais celles dont il va être spécialement parlé sont les plus usuelles, et les autres s'y rapportent généralement.
  - 4° Celle de faire supporter une charge par le mur do voisin :
  - 2º Celle de faire avancer nne galerie on autre objet sur le terrain du voisin :
  - 3º Celle d'égout; 4º Celle de ne pas bàtir sur tel terrain, on de
  - ne pas bâtir au delà de telle hauteur ; Se Celle de vne :
  - 6º Celle de prospect :
    - 7º Celle de passage;
    - 8º Celle de pacage;
  - 9º Celle de puisage et d'abreuvage; 10º Celle de prise d'eau (aquaductus).
  - 502. L'étendue de ces diverses servitudes se règle par le titre constitutif : mais comme il ne s'explique pas toujours d'une manière positive , il faut bien alors s'attacher à la nature de chacune d'elles, telle que les lois romaines, lenrs interprètes et la inrisprudence l'ont définie, puisque le Code ne s'explique pas non plus spécialement sur leurs effets particuliers.

# S Ier.

De la servitude de aupporter la charge du volsin.

## SOMMAIRE.

503. La servitude oneris ferendi a eela de particulier, que c'est au maître du mur à l'entretenir en état de supporter la charge, s'il n'aime mieux l'abandonner, sauf convention controire.

504. L'enlèvement des poutres, du mur assujetti, ne fait pas seul évanouir la servitude.

505. Celui à qui est due la servitude ne peut placer dans le mur du voisin un plus grand nombre de poutres qu'il n'a été convenu, ni les mettre ailleurs qu'à l'endroit indiqué.

503. Par cette servitude, que dans la doctrine on nomme oneris ferendi, le maltre du mur doit, à moins de stipulation contraire, l'entretenir en état de supporter la charge du voisin, ou l'abandonner; et cette décision n'est point opposée à la règle que c'est le propriétaire de l'héritage dominant qui doit , à moins de convention contraire, faire les travaux nécessaires à l'exercice de la servitude (art. 698); car la nature particulière de celle dont il s'agit le comporte ainsi. Voilà pourquoi , dans le droit romain , où le principe de notre article était rigoureusement suivi, le propriétaire du mur était néanmoins tenu de l'entretenir, de le refaire même si cela était nécessaire, ou d'en faire l'abandon (1). Or il est invraisemblable qu'on ait entendu s'écarter en ce point de la décision des lois romaines, qui étaient suivies en cela dans l'ancienne jurisprudence. Le mur. d'ailleurs, sert à son propriétaire. et il ne serait pas juste des lors que ce fût le maître du fonds dominant qui dut l'entretenir on le refaire à ses frais.

504. Si c'est ma poutre ou mes solives que j'ai le droit de faire appuyer dans ou sur le mur du voisin (s), la servitude ne s'éteindrait point par cela seul que la poutre ou les solives viendraient à périr de vétusté ou seraient enlevées pour autre cause; elle subsistera tant que le mur qui la doit, ou celui qui l'aurait remplacé (art. 665), subsistera lui-même, à moins que je n'aie laissé passer le temps de la prescription sans remplacer une nouvelle poutre ou de nouvelles solives. J'en puis donc replacer de nouvelles, eu même nombre, et à la même place.

(1) L 6, § 2, ff. si Sercit. vindic.; L. 33, ff. de Servit. prad.

505. Si le titre portait simplement que j'aurais le droit de pouvoir placer mes poutres dans votre mur, j'en pourrais placer tant qu'il en faudrait pour soutenir mon bâtiment (3), et même faire des étages autant que la hauteur de votre mur le comporterait. Mais si le nombre des étages avait été déterminé, je ne pourrais, sans nue nonvelle concession, y placer des poutres pour soutenir d'autres étages; comme je ne pourrais, si le nombre des poutres ou solives avait été fixé, ou si leur place avait été réglée, en avoir un plus grand nombre, ou les mettre dans un autre endroit.

# \$ 11.

De la servitude de pouvoir faire avancer sa galerie ou autre saillie sur le fonds du voisin.

#### SOMMAIRE.

506. En quoi consiste cette servitude.

506. Cette servitude (4) consiste dans la faculté de pouvoir faire avancer sa galerie, son baleon ou toute autre saillie, comme le bord d'un toit (s), sur le terrain du voisin, mais sans pouvoir l'y appuyer (s), à moins de convention con-

Comme celui qui a la propriété du sol a aussi la propriété du dessous et du dessus (art. 552), il est besoin d'un droit de servitude pour pouvoir faire ainsi avancer sur le fonds voisin une partie quelconque d'un bâtiment . lors même qu'il n'y aurait à l'endroit sur lequel réguerait l'avancement ni arbres ni constructions quelconques (7).

#### JIII 2

Pe la servii ude d'égou

#### SOMMAIRE.

507. On déroge, par une convention, à l'art. 681, qui veut que l'on ne puisse faire écouler les caux de son toit chez le voisin.

<sup>(2)</sup> C'est alors la servitude tigni immittendi, qui diffire pen de la précédente. Foyes L. 20, fl. de Prad. urb.; L. 242, § 1,

I. de l'erb. signif. (3) Voet, til. de Servitut, præd. urb., no 2

<sup>(4)</sup> Qu'on appelle Serritus projiciendi. (5) S'il y a sumi faculté par le titre de pouvoir faire déceuler

YOMF III. EDIT, MELCY. - T. Y. EDIY, FR.

les caux du toit aur le terrain du voisin, c'est la servitule d'égont, stillicidii recipiendi; al l'un un dait pas faire tomber les eaux, mais les diriger ailleurs par le moyen d'un conduit, il n'y a que la servitude projeciendi

<sup>(6)</sup> L. 2, E. de Servitut, prad. urb.; L. 242, H. de Ferb. signif., combinées

<sup>(7)</sup> Fuir supra, no 413.

- 178
- 508. L'obligation de recevoir les eaux de ma cour, de mes écuries, est aussi une servitude d'é-
- 509. Elle peut être stipulée activement par le voisin.
- 507. On a va (r) que, d'aprèl l'art. 681, tout propriétaire dui étabrir des toits de manière que les coux phvisles á écuelent sur son terrain on ara la voie publique, sans provoir les faire venter sur le fonds du voisin ; mais on déroge lichement à cette disposition de droit commun par une convention : slurs il y a servitude d'égoust. Infinéntir respiratif (c), par laquelle e troinin est matientil respiratif (c), par laquelle e troinin est con terrain, et jar conséquent que le bord de mon téty domine millimatiment de cut effect.
- 508. S'il s'agit de l'obligation, pour le voisin, de recevoir les eaux qui s'écoulent de ma cour, de mes éenries, etc., c'est également une servitude d'égout (3).
- 509. Elle peut être aussi stipulée activement, parce que les eaux peuvent être utiles au voisim; aussi importe-il de bieu voir dans quels temes a été conçu le titre constitutif, et quelle a pu être l'intention des parties, car les effets sont évidenment très-différents.

S IV.

De la prohibition de bâtir sur un terrain ou de bâtir au delà da telle hauteur (4).

#### SOMMAIRE.

- 510. Utilité de la servitude altius non tollendi.

  - (1) Sepra, nº 415. (2) C'est quand Fean tombe gattatim.
- (3) Elle s'appelle, dans le droit romain, flaminis recipiendi.

  R est fait mention de l'anne et de l'antre dans la L. 2, ff. de Ser-
- reit, pinel. Les Bounies revient les certaines contraires, milliorité est financies neu rerejerent, mais elles ne sest pinel en surp desta financies neu rerejerent, mais elles ne sest pinel en surp desta entre devit, à come de la deposition de l'est (10) and instances en l'est propriet les desta en la devite de la propriet les replacires inférieres peureus trick-lores neuerier reset le propriet les replacires conferies, que celti-ci-ristantes tella les mass qui décendrent attaurellement de sen fonde. Mais alors, airent qui de fonde en la comment de la comm
  - (4) C'est la servitude appelée en droit Servitus altius non

- Cette servitude n'empiche pas de planter des arbres sur le terrain assujetti.
- 512. Elle ne renferme pas la servitude de vue.
  - 513. Mais si les jours existaient déjà lors de la constitution, on pourrait, suivant les circonstances, l'interpréter comme emportant aussi le droit de les maintenir.
  - 514. L'effet de la servitude de ne point bâtir, quant à l'étendue du terrain sur lequel elle règne, est déterminé par le titre.
  - 510. Cette servitude est ordinairement établie pour que le propriétaire du fonde dominant air des vuces ou un aspect plus agréable; car, sans elle, le maître du fonds assajetti pourrait bairi squa'à la ligne séparatire, et à la hauteur que bon bui semblerait, en se conformant tontefois, à cet égard, aux règlements (s). (Art. 5592.)
  - 551. Elle n'a pour effet que d'empécher le voisin de bâtir aur le terrain indiqué, on de bàsir au delà de la hanteur convenue, mais non de l'empécher d'y planter des arbres, d'y avoir des bouquets (o), ni d'y établir nu closque, à la idiférence de la servitude de prospect, qui interdirait, non pas absolument de planter des arbres, mais de faire toute chose qui nuirait à la beauté de l'aspect que lou s'est propos d'avoir (r).
  - 552. Au surplus, elle ne renferme pas la servitude de vue, luminum; cette derniere est affermative, tandis que la première est mégative; elle se borne simplement à empécher celui qui s'y est soumis, de bàtir, ou de bàtir au delà de la basteur convenue.

Ainsi, j'ai ma maison située à 8 ou 10 pieds de

tellendi. Il ca est fail mention dans la L. 2, ff. de Servit. prod.

- web, at an §1, harm, at Servinsteau. On consistant sum in servindue diffuse tollendi, qui n'intel point, comme l'oni cre mui 3 propos quelques inicrprite, la remoise de celle distinte an solitoria, qui el passiti en anomalie remoise de celle distinte an solitoria, qui el passiti en anomalie protection de consistante de la remoise de consistante de la remoise de consistante de la remoise destina de la remoise de la remoise destina della comme come s'aven passi que la practica attante promité destina della comme some s'aven passi que la practica attante promité destina della comme some s'aven passi que la practica attante promité destina della comme some s'aven passi que la practica attante promité destina della comme some s'aven passi que la practica attante promité destina della comme some s'aven passi que la practica attante promité destina della comme some s'aven passi que la practica attante promité destina della comme some s'aven passi que la producción della comme some s'aven passi passiti della comme della comme
- (3) On ne pourrait, en effet, dans les villes, élever une maison à une hanteur démesurée : la sûreté publique en serait
  - (6) L. 12, ff. de Servit. prad, arb, (7) Même loi.

la ligne séparaitre, et pour avoir des vues plus agréables, je conviens avec vous que vous ne bătirez pas sur votre terrain: je n'aurai pas pour cela, si je veux rapprocher ma maison de la limite des deux fonds, le droit d'avoir des jours d'aspect à moins de 6 pieds de distance.

- 513. Tontefois, si l'on suppose qu'an moment de l'établissement pur et simple de la servitude dont il s'agit, j'avais déjà, sans droit, des jours à moins de 6 pieds de la ligne séparative, on pourrait, suivant les circonstances, et d'après l'intention présumée des parties, voir dans la convention la servitude ne luminibus officiatur nnie à celle altius non tollendi ; en d'antres termes , on pourrait y voir, non-seulement la défense de bâtir imposée au propriétaire du terrain, mais encore nne renonciation de sa part au droit de me forcer à supprimer mes jours : car il serait assez naturel de penser que je n'ai entendu lui imposer la prohibition de bâtir qu'afin de ponvoir les conserver dans l'état où ils se trouvaient alors. Ce serait une question d'interprétation d'intention; mais, en principe, la servitude dont nous parlons n'emporte point celle de vue.
- 514. L'effet de la servinude de ne point bâtir, quant à l'étende du terrain sur legel ell régne, est déterminé par le titre constitutif. Si la probibition est générale et aux réserre, éle s'étend à tout le fonds, à moins que l'intention bien évidente des parties ne volutine nature interprésation de la généralité des termes dont elles se servines servies. Si la servinude était failles par restant servies. Si la servinude était failles par vendeur, parce que loui parte obseure ou anahigu s'interprése corte loi, IAT. 1002.

§ V. De la servitude de vue.

## SOMMAIRE.

515. Ce qu'on doit entendre, dans notre droit, par servitude de vue.

(1) Voyce supra, nº= 403 et sniv.
(2) Gelle ne luminisho meris afficietur, dont il est notamment fatt mention à la. 1.3, fl. de Servi), prast. nel., parali dire la nelme que celle lumicous on luminis immittenti; il y amuit surlement entre ces diversus concessions estte différence, que la dernière ne roppose pas que les jours causent dejá quand elles.

- 516. Son étendue se règle par le titre constitutif.
  517. Il pourrait y avoir été dérogé pour un mode d'exercice différent suivi pendant le temps requis pour la prescription.
- 518. Effet de la clause qui m'autoriserait d'une manière générale à avoir les jours de ma maison sur votre terrain.
- 519. La servitude de vue n'emporte point celle de . prospect, ni celle altins non tollendi.
- 520. A quelle distance de la ligne séparatire doit s'interdire de bâtir, au delà de la hauteur des fenétres, celui qui doit la servitude de vue.
- On peut, au contraire, convenir avec le voisin qu'il n'aura pas les jours que la loi l'autorise à avoir.

515. Nons avons parlé des vnes que l'on peut avoir ant la propriété d'autrui en vertu des scules dispositions de la loi (1) (art. 676, 677); il s'agit ici des vues établies par le fait de l'homme, des véritables servitudes de vue, que l'on nomme, dans le langage du droit, servitudes luminum ou luminis immittendi (2).

Dans notre droit (s), la servitude de vue consiste à avoir des fenêtres d'aspect ou des jours obliques, mais libres, à une distance moindre de l'héritage du voisin que celle qui est fisée par les articles 678 et 679 : à b distance proserte, les jours que l'on a, on les a jure dominii, et non jure servisités.

- 516. L'étendue de cette espèce de servitudes per le têtre constitutif; en sorte que si le nombre, la la forme, la dimension et la place des fenéres on des onvertures quelconques ont été déterminés, on suivra le titre.
- b17. On s'en écarterait cependant si, par suite de la prescription à l'effet d'acquérir les scriturdes ou de les éteindre, il avait été apporté des changements, en plus on en moins, su mode d'accrèce de celle dont il s'agit; car le mode de la servitude peut se preserire comme la servitude

liru; tandis que la première le auppose. Au reste, les docteurs out beaucoup disputé sur le point de savoir si elles ue constituaient pas diverses servitudes plus ou moins différentes entre elles. Fosez Vunnios sur ce titre, aux l'ourz.

teased pas diverses scrittudes plan on mono différentes entre elles. Fogez Vannius sur ce titre, ann l'sour. (3) Caron est bin d'êtro d'accord sur ce qu'était positivement cette servidude dans le droit romain. Fog. Vannius, loro cijato. 180

même, et de la même manière. (Art. 708) (1). Nous reviendrons sur ce point.

518. La convention par laquelle il serait dit purement et simplement que je pourrai avoir sur votre terrain les jours de la maison que je me propose de construire, sans autre explication, me donuerait le droit de pratiquer ceux que bon me semblerait, et à chaque étage qu'il me conviendrait de donner à ma maison. Mais la couveution par laquelle je serais simplement autorisé à ouvrir des jours pour le service de ma maison déjà existante, ne me donnerait le droit que d'en pratiquer pour les étages qu'elle a maintenant, et non pour ceux que je croirais devoir ajouter par la suite; à moins que des circonstances ne résultat l'intention contraire des parties. A plus forte raison, si je stipulais le droit d'avoir des ionre pour tel ou tel étage de ma maison, qui en a plusieurs, ou pour telle ou telle chambre, ne pourrais-ie en pratiquer pour un autre étage ou une autre chambre.

519. La servitude de vue seule n'emporte point celle de prospect, dont nous allous parler au paragraphe suivant, et qui est généralement plus étenduc (1); elle n'emporte pas davantage la prohibition, pour celui qui la doit, de batir sur son terrain, pourvn qu'il ne fasse rien de contraire à l'exercice du droit.

Il pourrait ainsi bâtir jusqu'à la hauteur des feuetres dans toutes les parties de son fouds indistinctement; car il ne nuirait pas par là aux jours, quia lumen e calo accipitur, quoiqu'il nuistr à la beauté de l'aspect : mais il ne doit pas la servitude d'aspect.

520. Quant à la distance à laquelle il devrait s'interdire de bâtir au delà de la hanteur des fenêtres, lorsqu'il n'y a aucune clause à ce sujet dans le titre constitutif, c'est un point sur lequel le Code ne s'explique pas; et cependant il ne nous paraît pas vraisemblable qu'après avoir défini , avec tant de précision , la distance à observer pour avoir des jours libres sur l'héritage du

521. En seus inverse de la servitude de vue. on peut convenir que le propriétaire d'un bâtiment éloigne de plus de 6 pieds de la ligne séparative n'y ouvrira pas de fenêtres, aiusi qu'il a le droit d'en ouvrir, ou qu'il supprimera eelles qui v sont. On peut, par la même raison, convenir que celui qui est à moius de 6 pieds de la limite ne pourra pas pratiquer les jours à ser maillé et verre dormant autorisés par les artieles 676, 677, ou on'il supprimera ceux qui existent : car, dans ce cas, le voisin peut avoir intérêt à cette suppression (4).

> e v1. Be la servilude de prospect (6).

SOMMAIRE. 522. En quoi consiste cette servitude.

522. Cette servitude consiste dans l'obligation où est eelui qui la doit de ne rieu faire sur son fonds qui puisse nuire à la beauté de l'aspect dont jouit une maison ou une terrasse; par conséquent il ne doit point y bâtir dans les limites déterminées explicitement ou implicitement par le titre.

Aussi, comme nous l'avons dit, la probibition qu'elle renferme est-elle plus étendue que celle qu'emporte la simple servitude de vue (6). Voilà

voisin sans un titre de servitude, il ait entendn laisser à l'arbitraire du juge de déterminer celle que devrait observer, pour bâtir, celui qui a concédé un droit de vue sur son terrain. On pourrait done dire : Celui qui 2 des jours libres à 6 pieds au moins de la ligne séparative , n'exerce point nue servitude sur le fonds du voisin (artiele 678); et, par argument e contrario, le voisin qui doit une servitude de vue n'est pas censé en gêner l'exerciee quand il bâtit au moins à 6 pieds (5). Mais nous crovons que les 6 pieds ne devraient être comptés qu'à partir de la ligne séparative : autrement le droit de servitude se réduirait à presque rieu, si la maison où sont les jours était elle-même éloignée de près de 6 pieds de la limite des deux fonds.

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 756.

<sup>[2]</sup> L. 13, ff. de Servit. prad. urb.

<sup>(3)</sup> Foges en qui a été dit à cet égard, supra, nº 326, p. 121 et mirantes.

<sup>(4)</sup> Yort, 111. de Serrit., ur 10. (3) Servitus prospectus on ne prospectui offendatur.

<sup>(6)</sup> Inter servitules on aumouses orriciarus et on ruo oversavers, also et also deberratur : qued in recerecte plus

pourquoi le maître du fonds assojeti ne pourrait y planter des arbres qui masqueraient la vue, ni y établir une mare, un cleaque, ou tout autre objet d'un aspect désagréable, du moins tel est le sentiment commun des doeteurs; mais l'intention exprimée ou présumée des parties sera toujours la première règle à suivre dans l'appréciation de l'étendue de la rechâtion

## s vit.

### De la servitude de passage.

## SOMMAIRE.

- 523. La servitude de passage est une des plus fréquentes.
- 524. Comment on peut en varier le mode d'exercice.
  525. On s'attache au titre pour déterminer l'étendue de la servitude, mais il peut y avoir été
- dérogé.
  526. A moins de convention contraire, le mattre du fonds assujetti a le droit de se servir du chemin.
- 525. La servitude de passage est une des plus fréquentes: tantôt elle a lieu pour le service d'une maison on autre bâtiment, afin de fournir une issue ou un trajet plus court à la voie publique; tantôt elle est établie pour l'exploitation d'un fonds de terre. Le mode d'exercice en est aussi très-varié.
- 525. Quelquefois, en effet, il n'est du qu'un passage à heid; d'autres fois il et al pour passer à heteval, on même avec chars et chariots, ou pour conduire un troupens à les lou tel plattrage. En certains cas il ne peut s'excerçe que de jour, et non la nuit; dans d'autres, il a fieu seulement en certaine saison de l'autre, pour sortir, par exemple, le foin d'an pré, la vendange d'une tigne, etc.; il arrive même, dans quelques cas, que l'endroit par où il doit s'excerçe varice n'aimpe, de de l'atta etcut de culture di fonds qui le

doit : ainsi vous passerez par la partie à droite de mon fonds quand celle à gauche sera ensemencée, et vice ver/a.

- 323. Mais, dans toutes les hypothèses, on mais le tire constituir, and les déregalons qui pourraient y avoir été faites par une nouvelle convention, ou même par un usage different prolongé
  pendant le temps requis pour la prescription
  (ext. 708), suivant ce qui erra dit intérieurement (t). Et dans aucan cas le maitre du fondo
  dominant ne peut, ams l'agrément du propriétaire de l'héritage assujetti, faire servir le passage
  au nattre usage que celui pour lequel il a dét
  concéde, ni, par la même raison, autoriser un
  tiers à s'en servir.
- 520. Le propriétaire assujetti peut, à moins de convention contraire, se servir du chemin, puisque le sol sur lequel il règne lui appartient; mais alors il devra, comme nous Tavons dit en parlant du passage que s'est fait céder célni dont le fonds était enclavé, contribner à l'entretien du chemin, sauf convention contraire.

## s viii.

#### De la servitude de paçage.

# SONMAIRE.

- 527. Ce qu'est la servitude de pacage.
- 528. Il en a été précédemment parlé sous plusieurs rapports : renvoi.
- 529. Il ne faut pas la confondre avec le simple droit
  - de parcours, dont parle l'article du Code. 530. Le maître du fonds assujetti peut y faire pattre son troupeau.
- 527. La servitude de pacage est le droit qu'a le propriétaire d'uu fonds rural, d'envoyer pattre le troupeau attaché à ce fonds sur l'héritage d'au-

quis habet, no quid ei afficiator ad gratiorem prospectum, et liberom; in tennosc, antem nos officers, nec homina crijuquam observiene fant : quodicumque igitur faciat al humini impedimentum, probiberi patest, si servitus debeatur; opusque ei uorum unaciari potest, si modo sie faciat, al buniui meccat. L. 13. fl. de Sevit; prod. mit.

Luurs, id est, at carbon rideretur : et interest inter senn et recorrere : nom prospectus etiam ex inferioribus locis est :

lumen ex inferiere loco esse non potest. J. 16, codem ti-

tatio.

(1) Nons n'entendous point, ao reste, perjuger, quant à présent, la spession de savoir si le mode d'exercice de cette servitude, qui est discontinne, peut avjourd'hui devenir plus onéreux par l'effet de la prencription que même si la servitude d'est poscitériste par la prescription du premier mode : ce point sers trailé d'à la sect. V. 3, infras.

trui, tantôt sur un terrain déterminé, tantôt sur toute la surface du domaine, selon le titre,

528. En parlant des droits d'usage établis au profit des communes, des droits de pâturage dans les bois et forêts, et du droit de se elore et du parcours, nous avons expliqué les dispositions les plus importantes touchant cette espèce de servitude (1).

529. Cependant il ne faut pas la confondre avec le simple droit de parcours, sur lequel statue l'art. 648 du Code; car, dans le cas de cet article, il n'y a réellement pas servitude, mais bien un simple usage local, auquel on peut se soustraire en faisant enclore son terrain (art. 647), au lieu que celui qui doit la servitude de pacage ne pourrait s'en affranchir par la clôture de son fonds ; il ne ponrrait même se clore si le parconra était dù aux habitants d'une commune, et qu'il fût fondé sur un titre (2) ; mais s'il était dû à un particulier, la cloture pourrait avoir lien, pourvu qu'elle ne diminuat pas l'usago de la servitude : l'art. 701 (s) serait le régulateur des prétentions respectives des parties.

530. Le maltre du fonds assujetti peut, à moins de convention contraire, faire paltre son troupeau, pourva qu'il ne l'angmente pas ontre mesure, de maniere à rendre illusoire le droit qu'il a concédé (4).

S tx.

bes servitudes de pulsage et d'abreuvage.

#### SOMMAIRE.

- 551. En quoi consiste la servitude de puisage. 532. Elle emporte ordinairement la faculté de pas
  - ser pour le puisage. 555. Mais le passage n'est dù que comme accessoire et moyen : conséquence.
  - 534. En quoi consiste la servitude d'abreurage.
    - 531. La servitude de puisage est le droit de

pouvoir puiser an puits, à la fontaine, ou à la citerne d'autrui. l'eau nécessaire à l'habitation d'une maison, à l'arrosement d'un jardin, on à l'exploitation d'uno fabrique dont on est propriétaire.

Car si l'on n'en était que détenteur à titre précaire, par exemple locataire, il n'v aurait pas droit do servitude, mais bien seulement droit d'obligation (5).

Cette servitude est essentiollement discontinue. parce que le fait actuel de l'homme est absolument nécessaire pour qu'elle puisse s'exercer (art. 688). à la différence des conduites d'eau (ibid.), dont il a déjà été parlé sous ec rapport (s), ainsi que sous plusieurs autres.

532. D'après le principe, Qui veut la fin veut les movens, celui qui accorde une servitude de puisage est censé accorder aussi le droit de passer ponr pouvoir puiser (art. 696) (7), si toutefois le passage est nécessaire pour cela, parce que lo fonds dominant ne joindrait pas immédiatement le puits , la fontaine ou la citerne du voisin .

555. Mais à moins de disposition contraire dans le titre constitutif, ce passage ne constitue pas par lui-même une servitude spéciale : il n'est dù que comme accessoire de celle de puisage, et comme moyen de l'exercer. D'où il suit que la simple remise du droit de puisage, ou son extinction par tonte autre cause, entralnerait par cela même celle du passage; et d'où il suit encore quo celui à qui le puisage est dù ne nourrait, sans l'agrément du propriétaire assujetti, faire servir le passage à un autre usage.

534. La servitude d'abrenvage (s) consiste dans le droit, pour le propriétaire d'une métairie, de pouvoir mener boire son tronpeau à la fontaine, à la mare ou à l'étang d'autroj. Elle emporte aussi . comme la précédente, le passage nécessaire à cet effet ; et il n'y aurait même que servitude de passage senlement, s'il s'agissait du droit de mener boire, par le terrain d'autrui, le troupeau à un cours d'eau quelconque.

<sup>(</sup>I) Voyez zupru. sect. 3 du chap. VI, et sect. 3 du chap. VII du titre précédent ; et sect. 3 du chap. L'du présent titre, (2) Yaves meen, un 26%,

<sup>(3)</sup> Lode de Ballande, aut 739.

<sup>(</sup>i. Vort, tst. de Servet, præd, rust., av 10.

<sup>(3)</sup> Voyez supra, nº 448.

<sup>(6)</sup> No 487, et surtont no 492

<sup>(7)</sup> Code de Hellande, art 750 (8) Adputous peceris ad aguam.

\* Y

Be la servitude de prise ou conduite d'eau.

#### SOMMATRE.

- 535. Renvoi pour l'explication de cette espèce de servitude.
- 555. En adoptau la division générale du Code sor ce tière, nous sone stoposé, dans les articles 640 et suivants (1), tout ce qu'il y a de plus important à dire sur ce sujet. Pour éviter d'inutiles répétitions, nous nous bornerons done à renvoyer à nos observations précédentes.

## SECTION IV.

ода отгало видугирова водичант во разт по д'новия рестаптилая буди порощия, ит рад отг регулят-дели буда асфонце ?

Ce sera l'objet des denx paragraphes suivants.

## SOMMATRE.

\$ I\*\*.

Far qui peuvent êire imposées les sorvitudes dérivant du
fait de l'homme.

- 536. Pour pouvoir imposer des servitudes à un fonds, il faut en être propriétaire.
- Il faut de plus avoir la libre administration de ses biens.
   Application de cette condition aux concessions
- de servitudes faites par des mineurs; 539. A celles qui auraient été faites par des interdits, ou par un individu mis sous l'assitance d'un conseil judiciaire, sans l'assi-
- tance de ce conseil;

  540. Enfin à celles qui auraient été failes par des femmes mariées non valablement autorisées.
- 541. L'assfruitier, le fermier, le mari à l'égard des biens personnels de sa femme, les envoyés en possession provisoire de ceux d'un absent, ne peuvent, en ces qualités, consentir des servitudes.
- 542. L'emphytéote le peut cependant, mais les servitudes cesseront avec sa jouissance.
- 545. Le mari peut également, sous certaines distinctions , imposer des servitudes sur les immeubles de la communauté.
- 544. Un des propriétaires par indivis ne peut con-
- (1) Voyez supru, sect. 1 du chap. I de cu titre, page 48, et notamment les nos 152 à 191, et 203 à 244.

- stituer des servitudes au préjudice de ses copropriétaires.
- 543. En général, si la propriété vient à se résoudre dans la main de celui qui a consenti les servitudes, elles s'évanouissent avec son droit.
- 546. Les hypothèques ne peuvent souffrir d'atteinte des constitutions de servitude faites depuis leur établissement; conséquence.
- 547. It n'y a pas lieu à purger, par l'offre d'un prix, les concessions de servitude, des hypothèques qui grèvent le fonds, comme lorsqu'il s'agit de la propriété.

#### . ..

- Par qui peuvent être sequises les servitudes dérivant du fait de l'homme.
- 548. En général, pour acquérir une servitude à un fonds il faut en être propriétaire.
  - 549. Ainsi le fermier, le locataire, n'ont pas qualité à cet effet, quoiqu'ils eussent expressément déclaré qu'ils feraient ratifier par le propriétaire, et que celui-ci ratifiét en effet.
  - 550. Il en serait de même de l'usufruitier; mais l'emphytéote peut stipuler des servitudes pour la durée de l'emphytéose.
- 551. Dans les principes du Code, il n'est pas nécessaire d'être seul propriétaire d'un fonds pour lui acquérir une servitude,
- 552. Je puis stipuler une servitude pour un fonds que je me propose d'acquérir.
- 555. Le simple possesseur peut faire acquérir une servitude au fonds par l'usage qu'il en fait.
  556. La servitude eoncédée à un propriétaire dont le droit vient à se résoudre avant qu'elle soit
- acquise au fonds par l'usoge, cesse avec ce droit. 555. Application de cette décision aux servitudes concédées à l'acquéreur à réméré.
- 556. Un père, même sans exercer la tutelle, acquiert valablement des serviudes aux héritages de son enfant mineur, et un mari à ceux de sa femme.
- L'annulation des concessions de servitude faites à un incapable ne peut être demandée que par lui.

#### § ler.

Par qui peuvent être imposées les servitudes dérivant du

536. Pour pouvoir imposer des servitades à un fouds, il faut, en général, être propriétaire

de ce fonds, ou avoir reçu à cet effet mandat du propriétaire.

557. Il faut, de plus, que le concédant ai la blie disposition de se biens, du moine ne génral; car los services fonciers étant des drois inmobiliers, des immebbles par l'obje asque li s'appliquent (art. 526), il est clair que pour pouvoir viabilement en consister, on doit, en pracépe, être capable de disposer des biens que la y voudrais sommetre. Cette comúnion n'est d'alleurs rien autre chose que l'application du drois commun, et que l'établit l'art. 1124 (r), en disnat: « Les inequalbes de contracter sont class les cas déterminés par la loi, (et phéraleement tous ceut à qui la loi interdit certains contrats.)

538. Ainsi les mineurs ne peuvent grever leurs biens de servitudes, à moins que la convention qu'ils feraient à cet égard ue leur causat aucun préjudice, par exemple, parce qu'ils auraient reçu en retour des servitudes plus avantageuses pour leurs fonds, que celles qu'ils ont consenties ne leur seraient ouéreuses. Car, d'après l'article 1125 (a), ils ne peuvent attaquer leurs engagements que dans les cas prévus par la loi ; et suivant l'art. 4505 (s). c'est la simple lésion, dans toutes les conveutions quelconques faites par le mineur non émancipé, et, à l'égard du mineur émancipé, dans les actes qui excèdent les bornes de sa capacité, telle qu'elle est déterminée au titre de la Tutelle, qui ouvre aux mineurs l'action en rescision de lenrs engagements; il faut done qu'il y ait lésion, autrement cet art. 1305 n'aurait aucune application. Mais ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans de plus grands développements sur ce point ; nous le ferous an titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général.

559. Ainsi encore, les interdits, et même ceux qui sont simplement placés sous l'assistance d'un conseil judiciaire pour cause de prodigalité ou de faiblesse d'esprit, ne penvent grever leurs fonds

- 540. Enfin, les femmes mariées ne peuveat constituer des servitudes sur leurs immendes qui vers l'autoritation de leur mars, u. à défant de cette autoritation, qu'avec relie de la justice de cette autoritation, qu'avec relie de la justice de cette de la constitue de la
- 551. Puisqu'il fant être propriétaire du fonde que l'ou veut soumetre à une servinuée pur pouvoir le faire valablement, ou du moins avoir reçu mandat à éet éfet du propriétaire, il suit de la que l'unsfruitier (o), le locazine, le marià l'ègned de hiens personnels de as femme, le cerouyis en pousseion provisoire de cara d'un absent, ne pouveut, en ceste qualitée, imposer des servitudes sur les héritages dont ils jouissent ou qu'ils administrent ; tadad qu'un propriétaire pout, sans le consentement de Tundfruitier, consentement de Tundfruitier, consentement de Condition de l'autoritier, consentement de conferie de consentement de l'unifortitée, consentement de conferie de conferie, comme la dominion de ce dérnière, comme la dominion de ce defraire, comme la dominion de ce telle hauteur (la det elle hauteur (la det ell
- 344. Cependant l'emphytéote peut en établir sur le fonds (e), mais dont la durée sera meurée sur celle de sa jouissance. Son droit, en effet, est assimilé, sauf la perpétuité, au droit de proprétée lui-même : c'est une proprétée moins pleine, sans doute, que la propriété ordinaire, mais c'est une proprétée.
- 543. Le mari peut aussi constituer seul des servitudes sur les biens de la communauté, mais avec quelques distinctions.

Il le peut sans difficulté, s'il le fait à titre ouereux. (Art. 1421.)

Il le peut également par testament, et alors (3; L. 16, E. de Usufe, et quemod. Foyes tome précédent,

de servitudes, à moins que ces derniers ne soient assistés du couscil qui leur a été douné. (Articles 502, 499 et 513 combinés.)

<sup>(</sup>I. Code de Rollande, art. 1368.

<sup>(2,</sup> Ibol., art. 1367

<sup>(3)</sup> Ibid., art. 1482.

nos 1394 et 1432. (6) Foyes tome precedent, no 835.

s'appliquera l'art. 1423, c'est-à-dire, que si l'immeuble tombe au let de ses héritiers, ceux-ci seront tenus de souffrir l'exercice de la servitude (1), et s'il échoit au lot de la femme, et que celle-ci ne consente pas à l'exécution de la disposition, le légataire a droit à nne indemuité, qui se prendra sur la part des héritiers du mari dans la cemmunanté, et même sur ses hiens personnels. On estimerait ce que peut valoir le droit de servitude, cemme en le fait à l'égard de l'immeuble lui-même, quaud c'est l'immeuble qui a été légué et qu'il échoit an let de la femme. Le plus ou moins de difficulté que pourrait présenter cette appréciation, l'impossibilité même de la faire d'une manière exacte, ne seraient point des raisous suffisantes pour priver le légataire de l'avantage que le testateur a entendu lui cenférer, et rendre ainsi sans effet la velonté de ce dernier.

Mais en disant que le mari ne peut seul disposer des immeubles de la communauté par donatiou entre-vifs, si ce n'est pour l'établissement des enfants communs, l'art. 1421 précité lui refuse par cela même le droit de les grever, par actes de cette sorte, de servitudes en faveur de tout autre, au préjudice de sa femme en des héritiers de celle-ci; car, encore une fois, les services fenciers sont des immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent ; ils renferment une notable attenuation du droit de propriété. En conséquence, la cessiou gratuite, et par acte entre-vifs, que le mari aurait faite au profit d'un autre qu'un enfant commun, serait subordonnée dans ses effets à la non-acceptation de la communauté par la fenime eu ses héritiers, ou, en cas d'acceptation de leur part, à la circonstance que l'immeuhle assujetti tomberait au lot du mari on de ses héritiers. Mais il est clair que durant la communauté, dent le mari a seul la libre administration , la femme ne pourrait s'opposer à l'exercice de la servitude.

## 544. Du principe qu'il faut être propriétaire

(1) Pourva, hier entredas, vila rissen keristers spant deuts à men riesers, que le tratetere n'est pas disposé a solité de la questié disponsible. An arapha, illa pourriere, dans le deuts sur le point de servici a cette questié n'es parêt d'épansée pur le lege de la servicio le inventeu, mer de la frantié que l'art. D'il par donne dans son sandagen, et ce conséguence, ou crèccuter la disposition, ou shondouver la questié disponible en me ture, va ce qui ou restrait.

12, L 2, ff de Servit

du fonda saujetti, eu aveir reçu mandat du propriétuire, peur pouvoir y établit des serviudes, il suit encere que celui qui u'a qu'une part indivice dans le fonda, comune le tiers, le quart, ne peut, assa le consentement de ses copropriétaires, con constituer qui soient abligatoires pour eux (r). Elles ne le deviendraient que par leur ratification, pare que la ratification équipole au mandat. Mais il ne pourrais cependant lui-même s'epposes de laure exercire, qu'oque la ratification n'eût pas encore cu lieu : il doit au moins respecter ses actes (s).

545. La qualité de propriétaire, avec la capacité de contracter eu de disposer, suffit saus doute pour peuveir censtituer valablement des servitudes : mais pour le faire avec des effets permanents, il faut, de plus, être propriétaire incommutable, du moins généralement (4); car si la propriété vient à se résoudre dans la main du constituaut par l'effet d'une révocation, d'une rescision ou d'une coudition résolutoire, les droits qu'il a lui-même concédés à des tiers s'évanouissent avec le sien, par application de la règle si connue, et érigée en loi dans l'article 2125 relativement aux hypothèques, resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis. Mais nous reviendrous sur ce point quand neus traiterous de l'extiuction des scrvitudes.

516. La circonstance que les hiens d'une personne sont grevie d'hypothèques, ne l'empêche sans doute pas de les grever aussi de servitudes, mais elle ne peut neammeins lo faire au détriment de droits de cour à qui elle a consenti ces hypothèques. Telle servitude, eu effet, par exemple la probibition de blair ser un terrain situé dans une ville, entiversit à ce terrain la majeure partie de avaleur, et diminuerait, dans la même proportion, celle du page déjà consenti aux créanciers, et sur la foi duquet là out contraét : aussi lo

<sup>(3)</sup> Voyez supra, no 468.

<sup>(4)</sup> Non disson prioritament, parce qu'il p a godopes experilem, notamente junt le cas on les criticides arazinei de canullindes por les curveyls en possusion définitive, et que l'abount reparalitat i il representative biementant l'établiste, et que l'abount resiste (et l'alle de l'abount de l'abount de l'abount per arient (en 1.32). Il en serait de même se d'alient que enfants ou descrudants qui vissuest l'air réclament dans les treutes arient (titel 133), L'art. 938 resferue assui une modification du prinrique.

principe en lui-même n'est-il susceptible d'aucune objection; toute la difficulté consiste dans l'application.

D'abord, supposons qu'an moment où les créances hypothécaires deviennent exigibles, les immeubles sont encore dans la main du débiteur : l'expropriation, faute de pavement, peut en être poursuivie par les créanciers, sans égard aux servitudes dont il s'agit; mais nous erovons qu'il faudrait assigner, avant l'adjudication, ceux au profit desquels elles ont été constituées, pour les faire annuler contradictoirement avec eux. comme avant été établies en fraude de ces créanciers. L'article 1167 (1) serait applicable, Il en devrait même être ainsi, encore que la frande ne fût point prouvée, si le préjudice était réel et de quelque importance : car le débiteur n'a pu, par son fait, diminuer les sûretés qu'il avait données à ses créanciers, et ceux qui ont recu de lui les cessions des servitudes n'ont pu les accepter que sons l'obligation do respecter, dans tous leurs effets, les droits qui étaient déià acquis à d'autres sur les mêmes biens.

Mais al l'adjudication avait en lieu suns que l'annalation de concessions cet die prononcée contradictoirement avec les parties intéressées. Plajudicataire serio hobjéed en souffri l'exercice, puisspu'il sernit cenné avoir acquis en conséquence; sun fon recorn centre le débieur pour celles qui n'étaient point apparente et qui n'auxient pas été déclarée dans les chier des charges, et même, si ces servindes étaient tellement obéreuses qu'il se ces servindes étaient tellement obéreuses qu'il se visit des conservindes étaient tellement obéreuses qu'il se visit common de l'alle avait common, ét lerôti de fearmandre contre ce dernier la résiliation du contra d'édjudication, par application de l'art. (158 (6)).

Si les immembles avaient été aliénés depuis la constitution des servindes, et que l'acquères unit en meure de purger les hypothèques, en offinat un prix aux crésuciers incertis, nous sons, ai cette offie leur paraisait insuffinate, qu'ils devarient, en surenchérissant dans le délait, qu'ils devarient, et sous les constituins presentées par la bié, precéder contre les cessis ence indispresentées par les des des l'expropriation est pourmaire contre le déblieur lei-studier, car le pair tient d'être dit sur le cas de l'expropriation est pourmaire contre le déblieur lei-studier, car le pair de l'instême de déblieur lei-studier en rision de l'existence des

servitudes, les créanciers hypothécaires éprouveraient par cela même nn préjudice s'ils ne les faisaient annuler, afin de ponvoir faire vendre les immeubles à un prix supérieur. Cela n'a pas besoin d'être plus amplement démontré ; et tout ce qui vient d'être dit est applicable, quelle que soit l'espèce d'hypothèque au préindice de laquelle les servitudes auraient été consenties : qu'elle soit légale, judiciaire, ou conventionnelle, n'importe; et, nonobstant le droit de pouvoir en faire prononcer l'annulation, le créancier porteur d'une hypothèque de cette dernière qualité pourrait invoquer l'art. 1188 (s), et prétendre que le débiteur est déchu du bénéfice du terme, pour avoir. par son fait, diminné les stretés qu'il lui avait données par le contrat ; car, en l'exposant ainsi à un procès dont l'issue est toniours plus on moins incertaine, et accompagné de difficultés plus ou moius graves, c'est réellement avoir diminué ses súrctés.

547. An surplus, dans aucun cas l'acquéreur d'une servitude ne peut, comme l'acquéreur de l'immeuble lui-même, l'affranchir des hypothèques par l'offre d'un prix aux créanciers hypothécaires. La parge des hypothèques n'a point été instituée en faveur des cossions de servitudes, mais en faveur des transmissions de propriété : elle est même incompatible avec la nature du droit de servitude; car ce droit réside sur un immeuble déterminé, et la translation qui en serait faite sur un autre fonds ne pourrait être que l'extinction do la première servitude et la constitution d'une nouvelle : or, c'est ce que les principes n'admettent pas. Ancun des créanciers hypothécaires anxquels lo prix serait offert, même celui qui aurait un fonds joignant l'héritage assujetti, et auquel nne semblable servitude ponrrait convenir, n'aurait le moyen de surenebérir pour acquérir celle dont il s'agit : par conséquent, privé de cette faculté, l'offre d'un prix quelconque ne pent lui être valablement faite. Un tiers ne ponrrait pas davantage l'acquérir, et telle est la raison pour laquelle les servitades, quoiqu'elles soient des droits réels immobiliers comme l'usufruit des immeubles, ne peuvent cependant être bypothéquées par elles-mêmes, abstraction faite du

(3) Code de Hollande, art. 1307.

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 1377.

<sup>(2)</sup> thid., art. 1538.

fonds au profit duquel olles existent, taudis que Pusufruit des mêmes biens peut l'être saus difficulté (art. 2148); car uuc telle bypothèque ne présenterait aucune sûreté à celui qui la recevrait.

S II.

Par qui peuvent êtra acquises les servitudes dérivant du fait de l'homme.

548. Comme, cu priucipe, on ue peut stipuler pour autrui (art. 1119) (1), il faut, en général, pour pouvoir attibuer valablement une servitude à un fonds, être propriétaire de ce fonds, ou avoir reçu mandat du propriétaire.

549. Ainsi, le fermier, le locataire, n'ont pas qualité à cet effet, quand même ils se seraient portés fort de faire agréer la convention au propriétaire. On peut bieu, en se portant fort pour uu tiers, promettre valablemeut que ce tiers donnera ou fera quelque chose , parce qu'alors ou est moias censé promettre le fait do celui-ci que son propre fait ; mais, hormis les cas où la stipulatiou que l'on fait pour un tiers est la condition d'une stipulation quo l'ou fait pour soi-même, ou d'une douation quo l'ou fait à un autre (art. 1121) (s) . on ne stipule pas valablement pour autrui , même eu se portaot fort que le tiers ratifiera; car s'il en était autremeut, le principe que signifierait rien, puisqu'il faut bien supposer, pour qu'il y ait lieu à la question, que le tiers veut profiter de la stipulatiou, et par conséquent qu'il ratifio : or, la loi dit qu'ou ne peut, en général, s'engager ui stipuler en son propre uom que pour soimême (5), et elle ue fait exception, quant à la promesse, que pour lo cas où celui qui la consent se porte fort que le tiers ratifiera, et quant à la stipulation, que pour les deux cas ci-dessus rappelés. En un mot, lo défaut d'intérêt, et par suite le défaut de lien , u'existe pas moins , quoique celui qui a fait la stipulation pour le tiers ait promis la ratification de ce dernier : cetto promesse, pecessairement sous-entendue dans la convention, n'ajoute rien à sa force intrinsèque, et no supplée en rien le défaut de lien. La stipulation du fermier, du locataire, aurait sans doute sou effet comme toute convention qui n'est pas contraire aux lois et aux bonnes mœurs, mais elle ne produirait le droit réel, ni sur le fonds de celui qui aurait fait la promesse, ni en faveur du fonds affermé ou loué : il n'v aurait qu'un simple droit d'obligatiou, dont l'effet no serait relatif go'aux contractants, et cesserait à l'expiration du bail : au delà. le fermier ou le locataire est sans jutéret. et c'est ce qui répond parfaitement au raisonoumeut de quelques auteurs, qui ont cru voir dans l'art. 1121 précité la confirmation de la conveution commo servitude, parce que, selou eux, elle était la couditiou de la stipulation que le fermier ou le locataire faisait pour lui-même. Cet article est ioapplicable à la questiou, parce que le principal, la constitution de servitude, ue pouvait être stipulé par lui à cause du défaut de qualité, et qu'il serait contraire aux principes que ce fût une convention, dont l'effet u'est quo très-secondaire comparativement, qui validat ce qui ne pouvait avoir lieu pour cette cause.

550. Il en serail de même de la stipulation de servitude faite par Tuufraitier. Cependant, saivant le droit romain, dont la disposition à cet égard devrait être suivie chez nous, l'emphytéote peut valablement stipuler des servitudes au profit du fonde, nou pas, il est vrai, d'après les priucipes du droit civil, mais d'après ceux du droit prétozien (4), qui maintenail les servitudes peudant la durée de l'emphytéoxe.

354. Mais, comme nous l'avons dit plus haut (s), il ne serait pas nécessire, dans les principes d'au les protes de cette de la comme de l'au les protes de cette manueble. Celvi qui n'en aurait qu'une portion par indiris derrait être comidéré d'autoliterer la chose commune, d'après les principes généraux de la société; a atipulation, en ce qui concernerait l'intérêt des ausociés, derrait d'alleurs ûtre regardée comme la condition de

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 1351.

<sup>(2)</sup> Und., art. 1353.

<sup>(3)</sup> Ce principe est consucré par une foule de lois ransames, notamment par la L. U, ff. de Obligat, et actionib.

<sup>(4)</sup> L. 1, ff. de Superf. l'oyez au tome précèdent, no 835 , et supra, u\* 542.

<sup>(5)</sup> Voyez supra, no 467.

celle qu'il a faite pour lui-même, ce qui rendrait applicable l'art. 1121. Tel est aussi le sentiment de Voet (1), qui enseigne que le droit moderne, moins rigoureux que le droit romain sur l'effet de la stipulation au profit des tiers, s'éloigne en ce point des principes de cette dernière législation.

552. Au reste, je puis très-bien stipuler une servitude pour un fonds que je n'ai pas encore, mais que ie me propose d'acquérir (2); car la stipulation est censée faite sous cette condition : si j'acquiers le fonds. Ce cas est semblable à celui où ie stipule une servitude pour une maison que je me propose de construire sur mon terrain . insula futura (s).

555. Bien mieux, le simple possesseur d'un fonds, même de mauvaise foi, peut lui faire acquérir une servitude par l'usage qu'il en fait. Ce n'est pas là stipuler pour autrui sans mandat; c'est plutôt le fonds qui acquiert la servitude, que la personne elle-même. Tel serait le cas où, au moment de la possession, la servitude s'exerçait déià depuis un certain temps ; tel serait aussi le cas où le possesseur aurait commencé à l'exercer lui-même, et que la prescription, qui n'a pu courir relativement à l'acquisition du fonds possédé, à cause, par exemple, de la minorité du propriétaire (4), a pu cependant courir contre le maître de l'héritage sur lequel la servitude a été exercée : on est généralement d'accord sur ce point.

554. La servitude concédée à un propriétaire dont le droit vient à se résoudre avant qu'elle soit acquise au fonds par l'usage, doit, selon nuus, et d'après les principes précèdemment exposés, cesser avec le droit de celui à qui elle a été concédée. Par exemple, la servitude acquise par un dunataire, dont la donation est ensuite révoquée pour survenance d'enfants, eesse par l'effet de la révocation. Le donateur, qui ne serait point obligé de souffrir eelle que ce donataire aurait imposée sur lc fonds (art. 965), paree qu'il le reprend dans l'état uù il était lors de la donation , ne doit

point, par la même raison, invoquer la cession faite au donataire, bien que les servitudes soient attachées an fonds. Reprenant son immenble exjure antiquo, ee qui s'est fait pendant que cet immeuble était dans la main du donataire est, à son égard, res inter alios acta, qua aliis nec nocel nec prodest.

555. Nous en disons autant de la servitude aequise par l'acheteur avec paete de réméré, si le vendeur usait de la faculté de rachat. La servitude, par exemple, qui aurait été léguée à cet acquéreur ne devrait point profiter au vendenr. auquel le testateur n'a nullement, songé. Il en aurait été sans doute autrement en droit romain, mais par l'effet d'un principe qui n'a pas été admis dans notre législation. Chez nons le pacte de rèméré a des effets réels, et pent, en conséguence, être exercé contre tout détenteur quelconque (art. 1664); an lieu que, suivaut le droit romain, il obligeait sculement l'acquéreur à revendre la chose au vendeur, ce qui était une simple action personnelle ; la propriété pleine et absolne n'en passait pas moins à l'acheteur par la tradition de la chose, à moins que le vendeur ne lui cût livré qu'une possession précaire : en sorte que , bornis ce cas , le paete ne s'exercait point contre les tiers. D'après cela , il n'est pas étonnant que si l'acquéreur ent accepté des cessions de servitudes pendant que le fonds était encore dans sa main, ces servitudes ne suivissent l'héritage dans celle du vendeur : ce n'était là que l'application des principes ordinaires. Mais, dans notre droit, l'acquéreur à réméré n'est pas propriétaire incommutable tant que le délai pour le rachat n'est pas expiré : il n'a jusque-là qu'une propriété résoluble, et l'effet de cette résolution est de le faire considérer comme n'ayant jamais été propriétaire de l'immeuble : d'où il suit que tout ce qu'il a fait relativement à cet immeuble est censé avoir été fait par un tiers, saus intérêt, ou dont l'intérêt du moins était résoluble; ee qui rend également inapplicable l'art. 1121, lors même que celui qui reprenil l'immeuble, soit

(3) Vogez sapra, nº 443.

<sup>(1)</sup> Tit. Communia proof. tam urb. gwam rust. , no. 9 et 10. (2; L. 25, 510, ff. Famil. ereise.; L. 10, ff. de Serrit. prad. rust. Voet, tit. de Servit., nº 2.

dans le cas de donation, soit dans celui de vente (4) Ce qu'il fini supposer pour que la question paisse s'élever dans ce cas, car autrement le posseneur arait propriétaire, et non pas sculement possesseur.

à réméré, aurait déclaré, avant toute protestation de la part du propriétaire du fonds assujetti, vouloir profiter de la stipulation faite par le donataire ou l'acquereur. En un mot, dans tuus ces cas, la cession de la servitude est censée avoir été faite sous la même condition résolutoire, expresse ou tacite, que celle dont était affectée la transmission de la propriété du fonds. On ne peut même raisonnablement supposer que le donataire, l'acquéreur à réméré, ou tout autre dont le droit était révocable, résoluble, on rescindable, ait pu vouluir autre chose en acceptant cette cession, puisqu'il était sans intérêt à ce qu'elle produisit encore des effets après la résolution quelconque de son druit, Nous croyons fermement que tels sont les vrais principes de la matière, quoique nous n'ignorions pas que quelques personnes aient écrit le contraire.

556. Bien qu'il faille être prepriétaire du fonds pour lequel on stipule une servitude, afin de la stipuler valablement, rien à reppéch enfannoins qu'un père ne puisse eu acqueiri une en faveur de l'héritage de son enfant mineur, lors même qu'il ne serait point tuteur de ce deraier, soit parce que la tutelle ne serait pas encore ouverte, la mêre vivant encore, soit pour d'autres causes.

Il en est de même du mari à l'égard de celle qu'il sipileral sour les biens de sa fermen. Il y a pouvoir suffisant à cet effet dans le père ou dans le mari, pouvoir suffisant à cet effet dans le père ou dans le mari, pouvoir que leur seule qualific fait présumer, et qui ceiste presque toujours récliemen, parce que l'une t'alture sont chargés par la loi de faire ce qui peut améliorer les hiens de la personne placée sous leur protection. Le concedant ne sersit donc pas fondé à prétendre ensuite, ne sersit donc pas fondé à prétendre ensuite.

557. Et dans tous les cas où ce serait on incapable lui-même qui aurait accepté la concession d'une servitude, comme un interdit, une femme marice non autorisée, le concédant ne pourrait se prévaloir de l'incapacité de celui avec lequel il a traité pour faire annuler cette concession : Part. 1425 à y opposerait formellement. L'annulation de l'acte ne pourrait être invoquée que par l'incapable ou son héritier.

#### SECTION V

DE QUILLES MANISAES PERVENT ÉTRE ÉVANLUES LES SPRITTURES DÉSI-VANT DE PAIT DE L'ÉCOURT.

558. Manières générales dont s'établissent les servitudes dérivant du fait de l'homme,

## S ler.

- De l'établissement des servjiudes par titre, ou reionté
- Les servitudes peuvent être établies à titre grafuit ou à titre onéreux : exemple d'une servitude établie par testament.
- Exemple d'une scrvitude concédée par donation entre-vifs: en quelle forme l'acte doit avoir lieu.
- 561. La transcription de l'acte emportant donation de la servitude n'est pas nécessaire.
- Divers aetes à titre onéreux par lesquels on peut établir des servitudes.
- Quand la concession a lieu par acte sous signature privée, l'acte doit être fait en double original.
- 564. En principe, si l'aets n'a pas acquis date certaine antérieurement à l'époque où un tiers aurait reçu un droit sur l'immeuble, il ne peut être opposé au tiers.
  - 565. Comment on peut remplacer le titre constitutif d'une servitude.

#### S 11.

- De l'établissement des servitudes par tacile volonié ou destination du père de familie,
- 566. Ce qu'on entend par destination du père de
- 567. Suite.
- 568. Pour qu'il y ait servitude par suite de la destination du père de famille, il faut que l'un des fonds, ou partie du fonds, s'il n'y en a qu'un, sorte de la main du propriétaire.
- 569. Dispositione des articles 692, 693, 694, relatives à la destination du père de famille, ou à l'établissement de la servitude par tacite volonté du propriétaire des deux fonds.
- Différence des conditions exigées par les deux premiers de ces articles, et de celles que veut simplement le dernier.
- Diverses opinions sur la manière de les concilier quant au résultat définitif touchant l'existence de la servitude.

#### 490 LIVRE II. - DES BIENS ET DES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ.

- 572. Réfutation de ces différentes opinions.
- 573. Résumé de la difficulté.
- 574. D'après l'analyne exacte des articles précilés, la question de savoir comment peut se faire la preure que les deux fonds ont appartenu au même, et que les chones ont été mises par lui dons l'état où elles se trouvent, n'a pas une grande importance.

#### \$ 101.

#### De l'établissement des servitudes par la prescription.

- 375. D'après le Code, il n'y a que les servitudes tout à la fois continues et apparentes qui puissent s'établir par prescription.
- 576. La servitude altius non tollendi ne peut et n'a jamais pu s'établir de cette manière, parce que d'ailleurs c'est une servitude négative.
- que d'ailleurs c'est une servitude negative.

  577. Ainsi eneore, un droit de passage ne peut aujourd'hui s'acquérir par prescription.
- 578. Motif qui a déterminé les rédacteurs du Code à rejeter la prescription, comme moyen d'étabitr les servitudes, à l'égard de celles qui sont non apparentes, ou discontinues, apparentes ou non.
- 579. Le Code n'a porté aucune atteinte aux droits acquis par prescription lors de la publication de la loi sur les Servitudes, dans les pays où ils pouvaient s'acquérir de cette manière.
- 580. Ce serait à celuiqui prétendrait qu'un tel droit lui était alors acquis, à en faire la preuve.
- 581. Bientôt cette preuve sera difficile à administrer: précaution que l'on peut prendre des à présent pour assurer la conservation du droit.
- La prescription ne pourrait être fondée sur une jouissance uniquement autorisée par un statut local.
- 585. Conditions générales requises pour la prescription à l'effet d'acquérir les servitudes.
  584. Il faut que la possession soit paisible : consé-
- 584. Il faut que sa possession sou passiose : con quence.
- 585. Il faut qu'elle soit publique : exemples. 586. Il faut qu'elle ne soit point équivoque : appli-
- cation du principe. 587. Il faut aussi qu'elle ne soit pas à titre précaire; dans tous les cas, le vice de la pos-
- caire; dans tous les cas, le vice de la possession ne peut être oppose qu'autant qu'il existe par rapport à l'adversaire de celui qui invoque la prescription.
- 588. Les actes de pure faculté ne fondent ni possession ni prescription : caractères de ces actes.

- 589. Ceux de pure tolérance ne fondent non plus aucune prescription.
- 590. Il est bien moins important aujourd'hui qu'anciennement, en matière de servitude, de connaître si la jouissance a été ou non l'effet d'une simple tolérance.
- 591. Il n'est pas nécessaire que ce soit le maître de l'héritage dominant qui exerce la servitude pour qu'elle puisse s'établir par prescription.
- pour qu'elle puisse s'établir par prescription. 592. Il faut que la possession ait cu la durée voulue par la loi, et qu'elle n'ait pas été interrompue: cette durée est en aénéral de trente ans.
- 595. Avec titre émané d'un tiers, et bonne foi, la servitude pourrait expendant s'acquérir par dix ans entre présents etvingt ans entre absents: controversé.
- 594. Diverses manières dont on peut interrompre la possession ou jouissance de la servitude.
- 595. Effet de l'interruption à l'égard de l'un des propriétaires du fonds dominant.
  596. Dans tous les cas où il y a cu interruption, le
  - temps antérieur n'est jamais compté. 597. Celui qui exerce aujourd'hui la servitude et prouve l'avoir anciennement exercée, est présumé en avoir joui dans le temps inter-
  - médiaire.
    598. Pour compléter la prescription de la servitude,
    on peut joindre à sa possession celle de son au-
  - teur, de quelque manière qu'on lui ait succédé. 599. Pas plus en matière de servitude qu'en matière de propriété, la prescription ne court
  - eontre les mineurs et les interdits. 600. Elle ne court pas non plus entre époux. 601. Mais, en thèse générale, elle court contre la
- femme au profit des tiers.

  602. Il faut que le fonds soit aliénable : ainsi aucune servitude ne peut s'acquérir par prescription sur les immeubles dotaux proprement dits pendant le mariage, à moins
  ut élle n'eit commené auparavant, ou avi'il
  - n'y ait eu séparation de biens. 603. Les particuliers peuvent acquérir par prescription des droits de servitude sur les biens de l'État ou des communes qui ne sont point affectés à un usage public ou communal.
  - 604. Peut-on en acquérir sur des biens grevés de substitution?
  - 605. Le mode d'exercice de la servitude peut se prescrire aussi bien en faveur du propriétaire du fonds dominant, qu'en faveur du maître du fonds assujetti.
  - 606. Mais espendant cela n'est vrai que sous certaines distinctions.

607. Suite.

608. Si le changement de mode a eu lieu d'un commun accord, ces distinctions n'ont plus d'ap-

plication.

609. L'ancien mode peut se trouver éteint par l'effet de la prescription, sans que le nouveau ait pu s'acquérir de cette manière, à cause de la minorité ou de l'interdiction du propriétaire du fonds assujetti.

558. Les servitudes dérivant du fait de l'homme peuvent être établies.

Par titre, ou volonté expresse;

Par tacite volonté, ou destination du père de famille, dans certains cas:

Par prescription, mais sous certaines distinctions.

C'est ce que nous allons successivement développer.

Be l'établissement des servitudes par tière, ou volonié expresse.

559. Comme l'insufruit, les servitudes peuvent être établies à titre gratuit ou à titre ouéreux.

A titre gratuit : par testament ou par donation entre-vifs.

Ainsi, je lègue à Paul nn droit de prise d'eau à la source qui est dans mon fonds; ou bien je lui lègue le fonds, mais sous la réserve que mon héritier y anra une prise d'eau, on nu passage, etc.

500. Ania encore, je donne à Paul, qui l'accepte, le droi d'a voir dei pura d'aspect ur mon terrain à moins de six pieds de distance de la ligne séparative de nos fonds. Comme il n'y a neun prix quelconque, que ce n'est point là un arragement entre voisins, niu no don mannel, ni me remise de dette, mais bien une doussion règulière, destinée à produire un droit en ne action pour en assurer l'exécution, l'acte, pour être contre moi ou mes hériters, devrait être fait dans contre moi ou mes hériters, devrait être fait dans aux es exceptation exprave; autrement la concession pourrait être attaspiée commo n'ayand'autre cause ane la volont de conférer une liberalité, pour la valulité de laquelle les formalités prescrites par la loi n'on la pas été observées. Cela ne surprendra pas, si l'on songe que les donazione d'effets mobiliers, même faites et acceptées par actes suthentiques, sont melles, s'îl n'a pas été joint à l'acte un état estimatif des objets, signé du donateur et du donataire, ou de celui qui a accepté pour lui, (Art. 948.)

564. Mais comme les servindes ne sont point par elles-mêmes susceptibles d'hypothèque (article 2118), et que l'art. 959 ne prescrit la transcription des setes de donation qu'autant que les biens peuvent être hypothèqués, il n'y aurait sucune uécessité de faire transcrire l'acte emportant donation d'une servitude.

562. A titre onéreux : par titre onérenx nons entendons le titre intéressé de part et d'autre , le titre commutatif.

Ainsi les servitudes s'établissent par actas de vente; comme lorsque je vous vends, wogenuant tant, nu droit de prise d'eau sur mon fonds, ou qu'en vous vendant le fonds je m'y réserve une prise d'ean, ou vous secorde le droit d'en exercer une sur un autre fonds qui m'appartient également.

Elles s'établissent anssi par échange, par arrangement entre voisins, qui se cèdent réciproquement nne servitude sur leurs fonds; par cessions, transactions, et plus fréquemment encore par actes de partage.

505. Mais si la constitution a lien par acte sons seing privé, il doit être fait en double original et chaque original doit contenir la mention du nombre d'originaux qui en sont faits. Cependant, le défant de mention que les originaux ont été faits doubles ne pourrait être opposé par celui qui anrait exécuté de sa part la convention portée dans l'ecte. (Art. 1525 j (s).

564. Si l'acte constitutif n'avait point encore acquis une date certaine de l'une des manières exprimées à l'article 4528 (s), au moment os nu tiers viendrait à acquérir des droits sur le fonds assujetti, par vente, écbange, cession ou

<sup>(1)</sup> Disposition supprimée dans le Code de Hollande.

<sup>(2)</sup> Code de Hellande, art. 1917.

abandon, sans que cet aete de transmission eoutint aucune clause relative à la servitude, le tiers ne serait point forcé d'eu recounaltre l'existence, puisqu'elle a pu être coucédée seulement depuis l'alienation du fonds à son profit, ou l'acquisition de tout autre droit, et que les aetes qui u'ont pas de date certaine ne peuvent être opposés aux tiers. Cette décision ne serait toutefois pas applicable au eas où la servitude s'exercerait déià publiquement au moment de l'acquisition du fonds : la possessiou publique eu laquelle serait eclui à qui elle a été cédée attesterait que sou titre n'est point frauduleux, et elle devrait le protéger, du moius généralement.

565. L'article 695 (1) porte : « Le titre constitutif de la servitude , à l'égard de celles

qui ne peuvent s'acquérir par la prescription. ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émaué du propriétaire du

« fouds asservi. »

Ces mots, à l'égard de celles qui ne peuvent s'aequérir par la prescription, ne veulent pas dire, e contrario, que le titre constitutif des servitudes qui peuvent s'acquérir par prescription peut être remplacé par un autre titre qu'un titre récognitif, ou émané d'un autre que le propriétaire de l'héritage assujetti; car tout titre qui a pour objet d'en remplacer un autre, ne peut être qu'un titre récognitif, et ce titre doit nécessairement émaner de la partie intéressée. Ces mots ne sout done employés, dans l'article, que simpliciter, seulemeut pour faire entendre que la prescriptiou, à l'égard des servitudes qui peuvent s'acquérir de cette manière, remplace le titre constitutif, eu tient lieu, dispense d'eu produire un, tandis que lorsqu'il s'agit de servitudes qui ne peuvent s'aequérir que par titre, il faut, à toute époque, produire eelui de la constitution, ou bien un titre récognitif, émané du propriétaire du fonds asservi, ou de sou prédécesseur,

De l'établissement des servitudes par lacite volonté, ou destination du père de famille.

566. On enteud par destination du père de

famille, les dispositions que le propriétaire d'un ou plusieurs fonds a faites, au moven de certains travaux, pour l'usage plus avantageux de ces mêmes fonds, ou de l'un d'eux, ou des diverses parties de celui qu'il possède, s'il n'eu a qu'un seul. Par exemple, si, dans le cas d'un pré, le propriétaire a établi des canaux d'irrigation aboutissant à celui qui couduit les eanx ebez lui ; ou si le propriétaire d'un bâtiment y a pratiqué des jours d'aspect doupant sur un terraju qui lui apparticut également; etc., etc.

567. Il faut, eu effet, que ees dispositious, eet arrangement du père de famille, ne soient pas momentanés; qu'ils ne soient pas sculement le résultat de quelques circonstances passagères. mais bien, au coutraire, pour durer toujours. En un mot, ce doit être une destination, pour pouvoir produire les effets que la loi y a attachés.

568. On seut, au surplus, que taut que le même individu restera seul propriétaire du fouds ou des fouds, il n'y aura pas servitude, puisque res sua nemini servit ( art. 637); mais si, dans les cas douués ci-dessus comme exemples, il aliène une partie du pré, ou bien la maison ou le terrain, alors la servitude commence, et elle est le résultat de l'arrangement qu'il avait fait pour l'exploitation de sa propriété, de sa volonté tacite que les choses continueraient de subsister dans le même état.

569. Voici les dispositions du Code à cet égard ; elles ue sont pas sans quelque difficulté pour les concilier entre elles :

« La destination du père de famille vaut titre a l'égard des servitudes continues et apparentes. , ( Art. 692 ) (2).

« Il n'y a destination du père de famille que e lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuele lement divisés out appartenu au même pro-

e priétaire, et que e'est par lui que les choses

ont été mises dans l'état duquel résulte la sere vitude. (Art. 695 ) (a).

Enfin, l'artiele 694 (4) porte : « Si le proprié-

« taire de deux héritages entre lesquels il existe « un signe apparent de servitude dispose de l'un

<sup>(1)</sup> Disposition supprimée dans le Code de Hollande. (2) Code de Hollande, art. 747. (3) Ibid.

<sup>(4)</sup> La L. 36, ff. de Servit, pred, rust, renferme une disposition à pen près semblable. [Code de Hollande, art. 748.]

eux.

- des héritages, sans que le contrat contienne
   ancune conventinn relative à la servitude, elle
- continue (1) d'exister activement et passive ment en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds
- aliéné. 3

  570. Aissi, soivant les deux premiers articles,

pour qu'il y ait destination du père de famille, il faut : 1° Qu'il s'agisse d'une servitude tout à la fois

1º Qu'il s'agisse d'une servitude tout à la fois continue et apparente;

2º Et que les choses aient été mises dans l'état où elles se trouvent par le même propriétaire, et que cela soit prouvé.

Tandis que, d'après le dernier de ces articles, la servitude, en l'absence de toute clause contraire dans l'acte de transmission de l'un des fonds, aura lieu, s'il s'apit d'une servitude seulement apparente, dont le signe existait déjà hors du contrat, quand hien même les choses n'anraient pas tét mises en cet état par le même propriétaire.

Denx conditions sont donc exigées par les artieles 692 et 693, qui ne le sout point par l'article 694 : tellement qu'une servitude de passage, qui est discontinue ( art. 688 ), ne résulterait point de la destination du vère de famille, telle que la définissent les articles précités, quand bien même elle serait apparente, parce qu'elle s'annoncerait, par exemple, par une porte et un chemin conduisant de l'un des fonds dans l'antre, et tellement aussi one, lors même qu'il s'agirait d'une servitade continue et apparente tont à la fois, enmme des fenêtres uuvrantes, elle ne résulterait pas non plus de la destination du père de famille, si ce n'était point le même prupriétaire qui cut mis les choses en cet état, s'il les y avait trouvées inreque les deux fonds se sont réunis dans sa main, encore qu'il les eût maintenues depuis telles qu'elles étaient alors : par exemple, propriétaire d'un terrain sur lequel donnent les fenêtres d'un batiment, il s'est rendu acquéreur de ce bâtiment à nne époque où les fenêtres existaient déjà, et ensnite il a aliéné l'un ou l'antre fonds, Tandis que, d'après l'article 694, la servitude aurait lieu dans l'une et

l'autre hypothèse, s'il n'y avait rien de contraire dans l'acte de disposition de l'un des funds,

Cependant, il est bien évident que, pour qu'il y ait lieu à savoir s'il existe une scryitude par suite ile la destination du père de famille, il faut necessairement supposer qu'il y a eu disposition de l'un des héritages, ou de partie de l'héritage, s'il n'y en avait qu'un seul, nu qu'il est intervenu un partage ; mais alors on se tronve précisément dans les termes de l'article 694, qui statue sur le cas de cette disposition, de quelque manière qu'elle ait eu lieu : car il porte : « Si le propriéa taire de denx héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un « des héritages, etc.; » et par conséquent on ne sait si c'est ce dernier article qui doit être appliqué, ou bien si ce sont les deux précédents. De là sont nés plusieurs systèmes sur la manière de les interpréteret de les concilier entre

571. Quelques personnes ont pensé que l'article 694 n'est qu'un développement, ou , pour mieux dire, une application des deux premiers; en conséquence, qu'il doit s'entendre du cas sculement où la servitude est tout à la fois continue et apparente : tellement que si le propriétaire de deux maisons avait établi un passage pour communiquer de l'une à l'antre, et qu'il disposàt de l'une d'elles, sans que l'acte contint aucune clause relative à ce passage, il ne continuerait pas d'exister, ni en vertu des art. 692 et 693, ni en vertu de l'art. 694, quoiqu'il s'annoncat par un signe de servitude apparente, comme nne porte de conr. Elles cunviennent, au reste, quand la servitude est tout à la fois continue et apparente, qu'il n'est pas nécessaire que les choses aient été mises par le même propriétaire dans l'état où elles se trouveut actuellement; qu'il suffit qu'il les ait maintenues dans cet état depnis que les deux fonds ont été réunis dans sa main.

D'autres ont pensé qu'il y avait une distinction à faire entre les diverses espèces d'actes qui ont fait cesser la réunion, dans la même main, des divers héritages, Selon eux, quand l'acte invo-

Celte expression n'est pas exacte, car pour que la servitude pôt continuer d'exister, il faudrait qu'elle existit déjà TONF III. ÉD. RELGE. -- T. V. ÉD. FR.

lers de la disposition de l'un des fonds : qu, d'après l'art. 637, et la règle res una neminé servit, elle u'existait pas encere.

qué à ce sajet est un acto de partage entre héritiers ouscutes coproprietaires, il faux, est bancec de toute convention relative à la servitude, ? que celle qui en précedude soit tout à la fois conticelle qui en précedude soit tout à la fois continac et apparente; 2º qu'il soit prouvé que les nonac et apparente; 2º qu'il soit prouvé que les nodivers fonds on la papterent un même; 2º qu'il viuldivers fonds on l'apparent un même; 2º qu'il viulcut de la contraction de la contraction de la contraction de la conconté misses en l'écts of elles et rouvent; en un mot, on applique les art, 692 et 605 suivant.

Mais ai Facte qui fait casser la réunion est un escete de disposition de l'un des bériages, par acte de disposition de l'un des bériages par vente, ceasion, échange, donation, ou autre vente, ceasion, échange, donation, ou autre litre, on nèxige i en autre chaes, et à ce alext, et que la servituride soit apparente; 2º qu'il u') par air pas dans la pas dans les reinturides soit apparente; 2º qu'il u') y surnit pas air pas dans cessait de provurer que les choses ont été mises acteasit de provurer que les choses ont été mises dans l'état où elles se trouvent par celui qui a possible les deux fonds,

D'autres enfin diseat que, dans le cas de l'article 60 sl. un acte de disposition est produit, ce qui n'a pas licu dans le cas des srt. 692 et 605; de qui n'a pas licu dans le cas des srt. 692 et 605; de dans ce d'emire cas, que la servitude fat continue da dans ce d'emire cas, que la servitude fat continue qu'elle fui implement apparente. Mais puisqu'on qu'elle fui implement apparente. Mais puisqu'on de de famille il y a ce d'aporition aussi de l'un des britages, probablement exte disposition servitante provive par des actes, du moins générilement: 1 private par des actes, du moins générilement; raisons sur lesquelles est fondé l'art. 604 ne s'y appliquereines ellegte par 2 ...

572. Pour nous, nous croyons que la vérilable destination du pêre de famille valant titre estiga bien, il est vrai, le concours des circonstances et condition exprinées aux rst. 692 est et 695, puisque la loi est formelle à cet égard; si amis que l'art. 600 consacre naus inne autre manière d'établir les servinudes, par l'effet de la sactie volonie du propriétaire ou des corpropriétaires : c'est la disposition quelconque de l'una de cet le intention résulte de l'existence d'un giupe de servinude apparente, avec la circonstance que le disposant on les copartageans l'out ries dits, dans l'acts de l'existence d'un l'outre d'un l'existence d'un l'outre de l'existence d'un l'outre d'un l'existence d'un l'ex tien des choses, ce qui indique suffisamment qu'ils ont entende qu'elles continuereime de subsister, soit en faveur du fonda sliéné ou du fonda concert-, en is a profit des parte de tels copartageants sur celles des autres. Nous n'exigeans pas pour cels que les choses sient été misse dans l'état où elles se trouvent par le même propriétise; plem cistence au pour du contrat suffit. Les ayant conservés en cet état, celsi qui siliéne actuellement l'un des fonds a'paproprie, en l'approuvant, ce qu'ont fait ses prédécesseurs.

Mais c'est parce que la servitude résulte seulement de la volonté présumée des contractants. que nous conviendrons sans peine que l'art. 694 n'est pas applicable indistinctement à tous les cas où il existerait entre deux béritages un signe de servitude simplement apparente. Ainsi, dans le cas dont il a été parlé plus haut, où le propriétaire de deux maisons, qui avait établi un passage pour communiquer de l'une à l'autre, a disposé de l'une de ces maisons sans que l'acte contint aucune convention relative au passage. il nous paralt raisonnable de dire que ce passage ne doit plus subsister ; car il avait été établi plutot pour la commodité du propriétaire, tant qu'il posséderait l'une et l'autre maison, que pour l'utilité des maisons elles-mêmes, puisqu'il n'était point nécessaire à leur exploitation. L'aliénation de l'une d'elles devant faire cesser cette communication, a dû, par cela même, faire cesser le passage par lequel elle s'opérait : chacun des contractants a vraisemblablement entendu, lors du contrat, qu'il en serait ainsi, et par conséquent la présomption sur laquelle est fondé l'article 694 n'existant pas, il n'y a point de raison d'en appliquer la disposition. Mais si, au lieu d'un passage servant uniquement de moyen de communication d'une maison à l'autre, qui ont d'ailleurs toutes deux les sorties nécessaires à leur usage, on suppose un passage nécessaire à l'exploitation de l'un des deux fonds, alors, quoiqu'il s'agisse d'un signe de servitude seulement apparente, on devra décider que le maintien de ce passage a été dans l'intention des contractants, par cela seul qu'ils n'ont rien dit dans l'acte pour le supprimer : on appliquera l'article précité, soit que les choses aient été mises en cet état par le propriétaire actuel , ou l'un de ses

prédécesseurs, également propriétaire des deux fonds, soit qu'elles aient commencé lorsque les deux héritages appartenaient à différents maîtres. Ainsi , propriétaire d'un terrain partie en vigne, partie en terre labourable, sur laquelle terre règne un chemin qui conduit de la voie publique à la vigne, pour son exploitation, je vends l'une de ces parties (n'importe laquelle) sans faire mention du chemin dans l'acte ; il est clair, dans ce cas, que le chemin doit subsister ; car si c'est la vigne qui a été vendue, on ne peut raisonnablement croire, surtout si elle n'a pas d'autre issue, que l'acquéreur a entendo aeheter, non pas avec le droit de passage, mais en vue de ponvoir ensuite s'en faire ceder un movennant indemnité, en vertu de l'art, 682 ; une telle sunposition serait tout à fait invraisemblable. Le doute, d'ailleurs, s'il y en avait, devrait s'interpréter centre moi vendeur (art. 1602) (1), et, de plus . la vente d'une chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpetuel (art. 4615). Tous les principes, en pareil cas, militeraient donc en favenr de l'acheteur de la vigne. Or quoiqu'ils soient moins nombrenx en faveur du vendeur, on doit néanmoins décider que si j'avais vendu la terre et gardé la vigne, je serais également censé m'être réservé le passage dont il s'agit, par la raison que mon intention ne saurait non plus être douteuse, et que l'article 694 veut que la servitude apparente existe sur le fonds aliéné, en faveur du fonds réservé, comme sur le fonds réservé, en faveur du fonds sliéné.

Quant à la distinction, rappelée plus hant, entre les actes de partage et ceux de disposition de l'un des héritages, elle ne repose sur rien de solide; elle est même combattue formellement par les principes de la matière, notaument par la L. 23 , § 3 , ff. de Servit. præd. rust.

D'après cette loi , que nous avons déjà eu occasien de citer (s), lorsque l'on partage nn fonds auquel il est dù un droit de passage, sans en faire mention dans l'acte de partage, le passage est dù à chacun des copartageauts, qui, pour l'exercer, devront passer tous sur la partie du

fonds partagé par où l'on passait avant la divisien pour arriver au chemin dù par le fonds voisin. Par la même raison, le passage qui n'existe que sur le funds partagé, et qui est nécessaire à l'exploitation des différentes parties de ce fonds. est-il censé maintenu par le partage, quand il n'y a dans l'acte aucune clause à ce contraire.

573. En résnmé, dans le cas prèvu aux articles 692 et 693, il y aurait véritable destination du père de famille valant titre constitutif de servitude; dans celui prévu à l'art. 694, qui sera rare, parce qu'il n'y a que bien peu de servitndes qui soient apparentes sans être en même temps continues, il y aura servitude résultant de l'intention des parties , manifestée par la disponition de l'un des béritages ou par un acte de partage, sans que le contrat on l'acte contienne aucune clause contraire à cette intention. Mais , à vrai dire , les deux modes dérivent de la même cause, la volonté du propriétaire ou des copropriétaires, de laisser les choses dans l'état où elles se trouvent quand la réunion vient à cesser.

574. D'après cette analyse des art. 692, 693 et 694, combinés, la question de saveir comment doit se faire la preuve que les deux fonds ent appartenu au même, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état eû elles se trouvent actuellement, perd beaucoup de son importance, puisque la servitude existera, pourvu qu'elle soit au meins apparente, s'il est prouvé que les choses étaient déià en cet état à l'époque où les deux fonds étaient réunis dans la même main, quand bien même il ne serait pas prouvé que c'est par le propriétaire de l'un et de l'autre qu'elles y ont été mises : leur existence à cette époque atteste qu'il les y a maintenues, et cela suffit. Et cette preuve pourra se faire par témeins, même sans commencement de preuve par écrit, comme en matière de possessien, parce que ce n'est qu'nn fait qui, de sa nature, n'était d'ailleurs guère susceptible d'être constaté par écrit (s).

lémoins que les deux fends unt appartenu an même, il faut au moins un commencement de prense par écrit. Nous ne le croyons pas ; car ce n'est encore là qu'un fait-

<sup>(1)</sup> Code de Sollande, art. 1509. (2) Voyez supra, nº 420, note.

<sup>(3)</sup> M. Pardessos, dont l'avis n'est point partagé par plu-

leurs auteurs qu'il cite su no 291, prose que, pour prouver par

e un

De l'établissement des servilludes par la prescription.

575. Suivant l'artiele 691, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou nou apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.

La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on pnisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette naturdeja acquisses par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquerir de cette manière.

La prescription n'a douc lieu que pour les servitudes qui sont tout à la fois continues et apparentes.

576. Ainsi, la servitude altius non tollendi. ou eelle de ne pas bâtir du tout sur tel terrain, quoique nécessairement continue, puisqu'elle n'a pas besoiu du fait actuel de l'homme pour être exercée, ne peut et n'a jamais pu s'acquérir par prescription, paree qu'elle est négative, qu'elle n'est point apparente (art. 689), et qu'ainsi le réclamant u'a rieu pu posséder. Rien u'indiquerait, en effet, que si le voisin n'a pas élevé davantage son batiment, on n'a pas bati sur son terraiu, ce n'est que paree qu'il se l'était interdit; car il a pu ne l'avoir pas fait parce qu'il ne lui convenait pas de le faire : c'était une pure faculté de sa part; par consequent, sou inaction n'a pu fonder. au profit du réclamant, aucune possession valable, aueune prescription (art. 2232). La notification que celui-ci lui anrait faite de ne point bătir. suivio de son iuaction pendant le temps requis pour la prescription, aurait pu jadis, en certains pays, servir de base à l'établissement de la servitude de cette manière, parce qu'elle faisait supposer l'existence d'un titre, et que n'étant noint contredite pendant tout le temps requis pour la prescription, cette suppositiou se transformait en présomption de droit; mais le Code ne dit rien de semblable, et cette notification scrait inefficace pour fonder la prescription, attendu que la loi actuelle n'en parle pas, qu'elle n'est point un titre, et que le Code dit indistinctement que les servitudes non apparentes ne peuveut s'acquérir que par titre. Pourquoi voudrait-on, en effet, obliger un propriétaire à se jeter dans les ember as d'un procès, pour éviter les conséqueuces qui pouvaient jadis résulter de cette notification?

577. Ainsi encore, un dreis de passage, lors unes qu'il a insoncertal par un digue extérieur, comme une porte, un chemin, frayé nou-seulement en protect, un chemin, frayé nou-seulement en l'Intérige petende assignést, mois encore une celui (s) en faveur daquel on réclamant la tervinide, et fissant saite, ne surait non plus àcoquérir anjourd'hui por le moyen de la prescription, parce q'une set les excrised est cuemtifichment discontinne (art. 688). A plus forte raison en sersi-il de nelme, si le pussage ne à annoquit par auen signe extérieur, comme serie le téroit de sortie le fois d'un pré par un antre pre, poisqu'alors la servinide sersit tout à lois non apparent et déscontinne.

578. Le motif qui a déterminé les rédacteurs du Code à rejeter l'établissement, par le moyen de la prescription, des servitudes dont il vieut d'être parle, c'est parce que la possession, dans ces sortes de servitudes, ne pent avoir le caractère de publicité, et surtout de continuité néces saire nour constituer une possessiou parfaite (2). Sans doute la possession acquise ne se perd pas par cela seul que l'on ne fait pas constamment, pour la conserver, des actes de propriétaire ; car si elle ne s'acquiert que corpore aut facto et animo simul (3), elle se conserve néanmoins animo tantum (4) : mais du moins faut-il, pour l'acquérir avec effet de pouvoir fonder la prescription. qu'elle ait les caractères propres à attester que l'on a joui du droit comme si on l'avait acquis par titre ; or , en matière de servitudes non apparentes, et de servitudes discontinues, apparentes on non, ces caractères ne se rencontrent pas dans l'exercice du droit, parce que réellemeut on ne le possède pas quand on ue l'excree pas (a). On peut supposer d'ailleurs que celui qui a souffert des actes isolés, plus ou moins répétés,

<sup>(1)</sup> Car ai ce n'était que sur le fonds prétendu assujetti, il n'indiquerait par nécessairement l'esistence du possage comme servitude, puisqu'il surait pu n'avoir été pratiqué que pour l'atilité de ce fouds seulement.

<sup>(2)</sup> Fayesce que nous avons dil à ce sujet, sepra, nº 7.

<sup>(4)</sup> Nême loi, § 7, et L. 6, su même titre.

<sup>(5)</sup> Servitutes producem rusticerum, etianus ceeporilos accedunt, incorporate taman und e; e i ideo neu non capitanter: ed ideo, quin tales una revultate, ui non habrant certam continuem que pasessiveme; neun cuin lum perpetus, tem contimenter ire patent, et unilo momento poussenie quin interpollari.

ne l'a fait que par pure tolérance, par familiarié et rapport a los motinage, plutod que commo oblige à les souffrir; la solution de cette question, plutoit de fait que d'éurit, ne repeablit que un des conjectures et de simples probabilités plus ou moins graves, suivant les circonstances du fait, les auteurs du Code ont sagement pensé, afin de prévenir les usurpations, et les nombreux procés qui en étaient anciennement la suite, qu'il valait mieux ne point admettre la prescription comme moren d'étaiblir les servitules de cette capéce.

579. Mais religieusement attachés au principe conservateur, la loi n'a pas d'effet retroactif (art. 2), ils ont maintenu celles qui étaient déjà acquises lors de la publication de la loi sur les Servitudes, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière (art. 691). D'où il suit que celles à l'égard desquelles le temps (1) requis pour la prescription n'était point encore totalement écoulé, n'ont pu s'acquérir depuis, lors même qu'il n'aurait manqué à la prescription que quelques jours, même un seul ; car la jouissance du droit postérieurement à la publication de la loi n'a plus en les caractères d'une possession valable, et par conséquent le temps qui manquait alors à la prescription manquerait encore aujourd'hui. Peu importe que, d'après l'article 2281, et en conformité de l'art. 2, les prescriptions commencées lors de la publication du titre de la Prescription, soient réglées conformément aux lois anciennes, avec cette modification toutefois, que celles pour lesquelles il fallait encore, suivant ces lois, plus de trente ans à compter de la mûme époque, acront accomplies par ce la pa de temps; car la loi nourelle a kine pa e pas recomsulre aux faits passés sons son empire las ecanneitres nécessires pare constituer une posseasion valable, quoique les lois anciennes, du cecanneitres aux mêmes faits; elle n°s pas pour canneitres aux mêmes faits; elle n°s pas pour cells portéa atteint és des droits acquels, puisqu'illin's en avait pas encore; elle a seulement empéché air qu'il pat s'en sequérir en parel cas, puisqu'illiqu'il pat s'en sequérir en parel cas, de hors as a passé; elles et unisme un étorgation au principe, qu'une modification des effets qu'il aurait produits sans elle (d.).

580. Celui qui prétend que, lors de la publication de la loi sur les Servitudes, il avait déià acquis par la prescription une de celles que le Code déclare ne pouvoir s'acquérir désormais de cette manière, peut, sans contredit, prouver sa possession par témoins, comme dans tous les antres cas où il ne s'agit que de propver un fait de possession : mais le temps n'est pas éloigné où ce genre de preuvo ne pourra plus, de fait, être administré, à causo de la mort des personnes qui auraient pu déposer de la possession ; alors les propriétaires qui ont droit à ces servitudes, et qui sont dépourvus de titre, scront exposés à se les voir contester avec succès, s'ils ne prennent an plus tôt les précautions nécessaires pour s'en assurer la conscruation.

Sans doute, lorsqu'il s'agira d'un passage, et que co passage sera reconsu nécessaire, et avoir été nécessaire depuis plus de trente ans, parce

wideatur. Idem in servitutibus pradiorum urbanorum observatur. L. 14, ff. dr Servitut. Cette décision (tait conforme à la loi Serébonin , qui avait

rejetă l'usocapion comme unopen d'acquérir les servitodes rurales, qui, unparavant, s'acquérisent par le noine lupo de tempa que les immethère cou-neimes. Mars on s'a jinuis été bien d'accord sur les effets de cette lui. An surplus, dans la suste, les servitodes ant pu s'acquérir, non

An impromous and the contribution on pair indepently one pair to metapolo, makin per prescription, seates, per longproduct fit is no, to re or an and properlyithin composition of Princinger are legal and executive state from pair of the Principe and the pair of the contribution of the composition of third contribution of the contribution of the contribution of the third contribution of the contribution of the contribution of the principles of the contribution of the principles of the contribution of

(1) Dans quelques pays, ce temps était de dix années, dans

d'autres de siagl, et enfin, dans quelques autres, de treute. Il y sant des pays en la proceription ne fanait jennia sequirir les servitades, et là ou désait Nulle servitades sons titre. La contame de Paris, notamment ; est. 1861, a sait admis cotto règle, à let pent qu'une servitude ne s'acquiersit même pas pur ceut ans d'exercice.

Plusieurs contumns faintient, ainsi que le Code, une distinction entre les diversos espèces de servitades, et a'adacetaient la prescription que pour celles qui étaient tout à la fois continues et apparentes.

Comme tont rela set transitoire, nous citierous da nous jetes dans la insuerance developmenta qu'aigravit Texplication du ce aujet : il nous faudrat faire, pour ainsi dire, autant de chapitres un ce point qu'il y avait de containes, d'ausges locas, derjelences particuleires, et lous as sertirous jusuis du cu déside te soire terruil présentrait nécessarement des lacunes. (2) Cet aissi que nous sous cervinage la chose au tour.

no 71, en appliquant à le prescription ce principe, que la loi n'a pas d'effet rétroactif. qu'autrement le fonds se serait trouvé enclavé et sans issue sur la voie publique, le droit, par cela même, sera hors de tnute atteinte, d'après ce que nous avons dit précédemment (1). Aucune indemnité ue pourra même être exigée de celui qui l'exercera (art. 685). Mais, hormis ec cas, si le propriétaire du fonds qui doit le passage s'oppose à son exercice, s'il intente à ce sujet l'action en complainte (2): comme la possession anmale, quoique paisible, publique et à titre non précaire, ne suffit point pour faire maintenir celui qui réclame une servitude de cette nature, suivant ee que nous démontrerons en parlant des actions auxquelles penvent donner lieu les servitudes, section vit, ce dernier devra succomber, s'il ne prouve ensuite au pétitoire que le droit lui était déjà aequis lors de la publication de la loi sur les Servitudes ; mais pent-être cette preuve , qui poquait se faire b'er, ne pourra plus se faire demain.

581. Pour obtier à cet inconvénient, le propriétaire qui a droit à la servitude doit d'abord en demander à l'amiable une reconnaissance volontaire, à ses frais, au maltre de l'héritage assujetti. Si celui-ci s'y refuse, le premier est bien fandé à le sammer de lui délivrer cette reconnaissance, et s'il se refuse encore à la donner, à l'assigner en reconnaissance du droit (3); comme un créancier hypothécaire assigne le tiers détenteur de l'immeuble en déclaration d'hypothèque. Et alors, si le désendeur ennteste et succombe, il doit supporter les dépens, suivant la règle géuérale (srt. 450, Code de procédure), tout comme si c'était sur une opposition de sa part à l'exercice de la servitude qu'il cût été assigné et qu'il eut succombé. Mais s'il déclare, sur les premières poursuites, qu'il reconnaît le droit, les frais de l'instance ne doivent être à sa charge qu'autant qu'il a d'abord été sommé de le reconnaître, et, en ontre, qu'autant que, d'après les circonstances de la canse, il n'avait aucune juste raison de douter de son existence, ce qui serait laissé à la sagesse du tribunal. Bien mieux, dans le

cas où il aurait déclaré s'en rapporter à la preuve qui serait faite par le demandeur, et que cette prenye aurait en lieu , les frais pourraient encore être laissés à la charge de ce dernier, si le tribunal reennnaissait qu'il y a eu bonne foi de la part du défendeur, qui ne voulait pas contester un droit acquis, mais s'assurer de son existence avant de le reconnaître; à la différence du cas où, s'opposant à l'exercice de la servitude, il succomberait ensuite dans sa prétention ; car il v surait alors lieu d'appliquer le principe général, que celui qui succumbe dans une contestation doit supporter les dépens du procès. Au surplus, le coût de la sommation doit, dans tous les cas où il n'y a pas eu d'apposition à l'exercice de la servitude . rester à la charge de celui qui l'a fait faire, puisqu'elle n'était que dans son seul intérêt, pour acquerir un titre qui lui manquait.

582. La prescription ne pourrait, au reste, être invoquée avec succès, si celui qui l'invoquerait comme moyen d'acquisition de la servitude n'avait fait qu'user d'un droit attribué à la propriété par un statut local (4), comme dans le cas dont nous avons parlé plus haut, nº 595, où un statut autorisait le propriétaire d'un arbre, dans ecrtains lieux, à en laisser les branches s'étendre sur le fonds du voisin.

585. Pour pouvoir fonder la prescription et faire aequérir les servitudes qui peuvent s'établir de cette manière, la possession doit réunir les conditions suivantes.

Il faut qu'elle soit paisible,

Publique.

Non équivoque, A titre non précaire (art. 2229) (s), et non le résultat d'actes de pure faculté un de simple tolérance de la part de celui contre qui la prescription

est invoquée. (Art. 2232.) Elle doit avoir en la durée déterminée par la loi, et n'avoir pas été interrompue. (Art. 2219, 2242.)

Il faut, en outre, pour que la prescription ait

<sup>(1)</sup> No. 429 et mir.

<sup>[2]</sup> C'est-à-dire en trouble de jonissance.

<sup>(3)</sup> En observant le préliminaire de conciliation, s'il y a lieu de l'employer, parce qu'on ne serait pas dans un des cas d'exception. Let. 18 et 19, Cod de pressed )

<sup>(4)</sup> Arrêt de exaction du 31 décembre 1810, Sires, 1811, L p. \$1.) (3) Code de Boltande, art. 1992.

lieu, qu'elle ait pu courir contre la personne à qui on l'oppose, et que le fonds sur lequel on réclame la servitude eut pu lui-même s'acquérir par ce mode.

Toutes ces propositions vont être successivement développées.

584. Il fant que la possession soit paisible; car la violence ne peut fonder qu'une possession répronvée par les lois comme par les bonnes mœurs : la possession utile ne commencerait que lorsque la violence aurait cessé; mais elle commencerait des cette époque, nonobstant le vice de son principe : il a été purgé, (Art. 2233 ana-Ivsé) (1).

585. Il fant qu'elle soit publique: par exemple. si vous creusiez nn souterrain sous ma maison, qui est voisioe de la vôtre, sans que je pusse m'en apercevoir, une telle possession ne fonderait sucune prescription. En disant que la propriété d'un souterrain sons le bâtiment d'autrui peut s'acquerir par la prescription, l'article 553 suppose que le propriétaire du bâtiment a pu connaître la possession, ce qui est nne question de fait et non de droit. Pareillement, si un propriétaire inférieur venait clandestinement, la nuit, par exemple, prendre l'eau dans le fonds supérieur pour la conduire chez lui, comme cela se voit si fréquemment, de tels actes, quelque multipliés qu'ils pussent être, et quel que fût le temps depnis legnel ils suraient été pratiqués, ne fonderaient anenne possession efficace, et par conséquent sucune prescription.

586. Il faut qu'elle ne soit point équivoque. Ainsi le fermier d'un fonds voisin d'un champ qui lui appartient a établi une conduite d'eau du fonds affermé à celni qui lui est propre; comme il a renouvelé plusienrs fois son bail (lui on son successeur), l'ean a passé pendant plus de trente ans du fonds affermé dans le sien ; le propriétaire anrait pn s'y opposer, sans donte, ou du moins faire des actes de protestation, des actes conservatoires, mais il a négligé d'en faire : en pareil

cas, la possession on jouissance de l'ean n'est pas valable, parce qu'elle est équivoque; car on ne pent dire svec certitude si le fermier, en envoyant cette eau sur son fonds, en a joui comme avant un droit de servitude sur l'héritage affermé. ou s'il en a simplement fait , comme fermier , et par conséquent à titre précaire, l'usage qui lui a paru le plus utile. Il aurait donc fallu de sa part nne notification au propriétaire, ou si celui-ci s'était opposé à ce mode de jouissance, une contradiction à cette opposition. A partir de l'époque où aurait eu lien cette notification on cette contradiction, la prescription anrait pu commencer son cours; sans cela, la possession aurait toujours eu un caractère équivoque.

587. Il faut enfin qu'elle ne soit pas à titre précaire. Dans l'espèce précédente, elle présentait aussi ce caractère. (Art. 2236) (2). Si donc je produisais un écrit quelconque par lequel vous me demandicz de yous laisser faire tel ou tel acte sur mon fonds tant que bon me semblerait, cet acte attesterait que votre possession n'a en d'autre base qu'un titre précaire et nue pure tolérance de ma part.

Au reste, le vice de violence, de clandestinité on de précaire, ne peut être allégué par l'adversaire de celni qui invoque la prescription, qu'autant que c'est à son égard que ce dernier a eu une possession entachée de ce vice : peu importerait qu'elle eût en ce caractère à l'égard de tout sutre (3).

588. Il convient de déterminer les caractère des actes de pure faculté et de ceux de simple tolérance, pnisque, lorsque la possession est fondée sur de tels actes, elle ne peut produire la prescription tant que leur nature n'a pas changé : et c'est surtout en matière de servitude qu'il importe de bien se fixer sur la gnalité et les caractères de ces actes, parce que très-souvent de simples relations de bon voisinage ont étê la canse d'une usurpation, on le prétexte d'une prétention injuste.

Ainsi, de ce que j'si laissé écouler plus de

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 1993.

<sup>(2)</sup> Ibid , art. 1996.

<sup>(3)</sup> Le § 4, Inarry., de Interdictus, s'exprime ninsi : Si modo, nec ei, nec clam, nec precario nactus fueral es abrasacato pos-

sessionem: etiamsi aliam vi expulerat, aut clam arripuerat alienom possessionem, aal precario regareral aliquem, ut sibi possidere liceret.

trente am depuis la construction de uno hairment sans y pariquer les jura nuturités par l'art. 676, on a "il est disigné de plus de fi piné de la ligne séparaire, sans y ouvri dest une d'aspect (grt. 678), il ne faut pas conclure que vous avez equis courte moi la servinte lemnia: son appriendi, à l'effet de pursuir ul'empédenmaitremant d'avoir cojurne. En laisant les chouse en cet cits, je via fisit qu'uner d'une pure faculte. Il y ancore une auterraison vous réchuncire par la contre une internation de parente l'or une telle servitude ne peut s'acquierir par prescription.

Ainsi encore, de ce que j'ai négligé jusqu'à présent de me servir des caux pluviales qui coulent devant mon fomls, et dont, à mon défaut, vous vous êtes servi jusqu'à ce moment, vous ne pouvez prétembre que j'ai perdu tout droit à ces caux, et que vous avez acquis celui de les prendre par préférence à moi ; car je puis îltre que si je ne m'en suis pas servi , c'est parce que je ne les jugeais paint utiles à mon héritage : en cela je n'ai fait qu'un acte de pure faculté (1), Par la même raison, si je construis un puits après plus de trente ans depnis que celui de uno voisin existe, et que par là je coupe la veine d'eau qui alimentait ee dernier, mon voisin ne pourra prétendre qu'il a acquis par prescription le droit d'avoir l'eau ennime anparavant, et que j'ai perdu celui de faire chez moi aucun acte capable de nuire à l'exercice du sien (2). On nontiplierait facilement les exemples, mais cenv-là suffisent.

En un mot, les acies de jure facultà étentembent d'un droit qui a pour cause unique l'utilité ou la volunté île la personne qui agit un qui n'agit pas, et qui supposeut qu'un autre n'est point obligé entrera elle, un ue pascéle rien de ce qui lui appartient; re qui est exclusif les obligations, aimi que n'es ilroits de propriété, ou autres, qu'aurait à excerc este personne.

En effet, c'est bien de ma part une faculté que de de punsaivre un de ne pas poursaivre mon delider deut la dete est échue; c'est aussi une faculté que j'ai, que de poursuivre nu de ne pas poursuivre celni qui est détenteur de nu chose; mais men inaction ne sera cequenlant pas considérée

(2: Ited., no \$50.

comme un acte de pure faculté, parce que cette qualification, appliquée aussi aux obligations et aux droits de revendication, rendraît la prescription un vain mot, tandis que ces droits sont trèsprescriptibles : jamais elle n'aurait lieu , puisque eelui à qui on l'opposerait alléguorait qu'ila usé d'une simple faculté en ne poursuivant passon débiteur jusqu'au moment actuel, ou en ne réclamont pas sa propriété; ce qui serait absurde. Les actes de pure faculté s'appliquent, au enntraire, à des droits qui nous viennent de la nature ou de la loi, et qui se renouvellent sans cosse : la nature des eboses ou la loi les garantissant, mon inaction ne doit être réputée qu'un acte de pure faculté, un acte negatif, bien entendu. Et toutes les fois qu'à raison de cette garantie, mon inaction ne pourra me causer un grave préjudice, qu'on pourra même supposer que je n'avais pas d'intérêt à faire l'acte affirmatif, je serai censé avoir simplement usé d'une pure faculté dans le parti que l'aurai pris , et la prescription n'aura point couru contre moi. La question dépend donc aussi des eirconstances du fait.

500. Quant aux acto de simple tobleance, il ne finat pas les confiondre avec ceux de puter for the particular de la confiondre avec ceux de puter for the particular de la configuration viablete, et, part obseivant, inc foundrent accune prescription; mais les promiers difficient des seconds, on ce que, data ceux ci, la personne contre laquelle on veut insuquer anjurol buil la prescription a par agir, jouir ou ne pas jouir, uner ou ne pas user el le la choca qui est el delgi du litige; tandid que, dans ceux-da, c'le a'a pas joui, elle a' pas une, du tunois accuada, c'le c'a ci est ciul qui moyone la prescription qui a joui, spia aux de la chose, puisque accuadancement, el c'es cele dui qui moyone la prescription qui a joui, spia aux de la chose, puisque autrement il n'y avanti pas fieu de de qu'on l'a suntrement il n'y avanti pas fieu de die qu'on l'a

Ces setes de simple tobérance ne sunt done rien autre chose que des aetes de pur précaire, de familiarité, de hou voisinge (5). Pour les apprécier et les jager, il fut apprécir les circonstances rilles-mêmes dans lequivelles il sout intercenus. Toutes les fois que celui qui prétendra n'avoir usé que u'une simple tobérance, en faissant le voisin faire et lou et acte, ne derait pas éprouver, voisin faire et lou et acte, ne derait pas éprouver.

toleie.

non inaction ne sera cependa (1) Voyez augra, nos 137 et mirants

<sup>(3)</sup> Precibus conceduntur, rel a familiaritate aut vicinitate profunal. Les docteurs.

de ce fait, un préjuitice tant soit peu considérable, ni une grave incommodité, on pourra raisonnablement penser que le tiers n'a, en effet, agi que par suito de tolérance ; par exemple, si a près que ma récelte est enlevée, je laisse mon voisin passer sur mou terrain pour soriri le foin de son pré, affin d'abtrège le trajet à la voire publique; ou si je le hisse venir de temps à autre, pendant le jour, paier de l'eau à unu puist, etc.

590. Mais comme les actes de familiarité, d'amitié, de bon voisinage, de simple tolérance, en un mot, ne s'appliquent guère qu'à une jouissance qui constituerait sculement des servitudes discontinues, et qu'avjuurd'hui ers sortes de servitudes ne sont pas susceptibles de s'établir par prescription, l'appréciation exacte, et eu même temps assez délicate, assez difficile en certains cas, de ces sortes d'actes, est infiniment muius importante qu'elle ne l'était anciennement, si ce n'est encore à l'égard des servitudes de cette espèce que l'on prétendrait avoir été déjà établics lors de la publication du Code, dans les pays où elles pouvaient s'aequérir par ee mode. Il vaut toujunes mieux, même anjourd'hui, retirer une reconnaissance de celui à qui l'on permet ces actes de voisinage ; on peut par là prévenir un procès, quoique mal fondé.

301. Il n'est pas nécessaire, pour que la servitude paisse a établir par le moyen de la prescription, que ce soit le propriétaire du fonda dominant qui l'exerce : le fermier, le locataire, o u tota autre qui l'aurait placé danné femda, bien mieux, le simple possesseur, de bonne ou mauvaiso foi, pourraient la faire acquirir au fonda par leur jouissance. Cela ne saurait être douteux

(1) Disposition supprimée dans le Code de Bollande.

à l'égard du fermier ou de tout autre mis dans l'héritage par le propriétaire, pinique celui-cipousèle par leur miniatre (art. 9238) (1), mais che at vat ainsi à l'égard du miple pousseur, parceque dans les fictions du droit de la matière, c'est moiss lui que le fonds qui a exercé la servitude; il a été le moyen par lequel elle a ét acquite an fonds. C'est le fonds qui est consiarori joui, poisse la loi nous dit que les arritules sout cabiles pour l'utilité des héritages (1). (Art. 637.)

593. Il faut aussi que la possession ait eu la durée déterminée par la loi, et qu'elle n'ait pas été interrompue.

Quand celui qui invoque la prescription n'a auteun titre émande d'un tiers, as possessium doit être de trente ans, attendu qu'aucune disposition ne limite à un moindre hapa de temps la durce de la prescription eu pareil cas, et de lors qu'il y a lien d'appliquer la règle générale de l'art. 920'é al.

Il eu serait de même s'il avait un titre d'acquisition, mais qu'il fût de mauraise foi, c'est-àdire s'il connaissait, lors de la concession de la servitude, que celui qui la lui concédait n'était pas propriétaire de l'héritage assujetti.

303. Mais dans le cas où celui qui invoque la preccipiton aurait reçu de boune foi, du non-propriètaire (4), la servitude dout il s'agit (2), et aurait joui pendant dix ans cutre présents et viugi aus entre abentes (per raport au maltre de l'héringe), nous pensons (6) qu'il peut valablément précendre Jevoir aequise, commet alurait, d'après les art. 9205 et 9206 (1), acquis la pro-troité de l'immemble hismèmes, si c'est cide

reole, il u'y aurait pas plus en de perseription de diz on ringt aus, que de prescription terntenaire, puisqu'il u'y aurait pas de passersion députe ou utile pour proscrier. (6) Cette opinion est controvernée ; elle cul adoptée par

M. Toploog, Tranta de la prescription, ne 1856, et par V. Delciscont. — Fayer, a new construire, Touller, ne 2021; Franci, et Servicios, sect. 8, \$5, \$5, 20; Parlamon, Tranta de Servicioda, n. 203 de l'chimo Hiraco, 15-des, Frante de Servicios, ne 207 et 210; archis de la core de caussico de l'encee des 10 décembre 1851, 203 decembre 1809 et dina su 1827; 3ers, 1633, [-24] 1032, [-143 - 506, insin que dons archis de commo de lepes et description de 1800, insin que dons archis de commo de lepes et description de 1800, insin que dons archis de commo de lepes et description de 1800, insin que dons archis de commo de lepes et description de 1800, insin que dons archis de 1800, [-1], (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-1), (-

<sup>(2)</sup> Non Limon, è est ê graf, une différence entre la simple simplation de servation par le tiere, el Tecquisión par la laprecription ell'endum epicie par un mayor, ha pressir cas, mas applepanes Tari. Il 119, qui d'eleme molte la situation pour autres, du moises magiental. Feger, un surplus, cequi a réé dit appea, nº 250, et con qui encuerne la construction par viside par lemuyen d'un tiers ponesseur, ja l. 12, fl. Quemod, errit, emil.

<sup>(3)</sup> Code de Hollande, art. 2004.

<sup>(4)</sup> Car ai c'était du propriétaire, il n'y aurait pas lien à la question, puisque la servitude aurait été périmenent établie par l'effet du titre seul, en aupposant er propriétaire capalde de duposer de ses drouts.

<sup>(3)</sup> Car e'll s'aget d'une servatude discontinue ou non appa-

l'immeable qui lui cât été vendu, donné, légué on cédé. Qui peut le plus pent le moins. On ne vois pas pourquoi le legislateur aurait eu égard au titre émané d'un tiers quand il 'agui de l'acquisition de la propriété, en ce sens qu'alors la prescription s'acccomplit par une jouissance d'une bien moindre durée, tandis que ce titre serait regardé comme non avenn lorsqu'il s'agriati seulement d'un droit de servitude.

On fait tontefois trois objections: la première est foudée sur ce que le Code ne fait pas cette distinction.

La seconde, qui riest que le développement ule première, est puisée dans l'article 2925 lui-même, qui admet bien, il est vrai, l'acquisition d'un immenbe par la pouseaino un jouisance pendant dix ana entre présents et vings ans entre beheats; mais la servitude, d'to-n, 'ales pas un immenble, c'est simplement un droit immobilier; et comme cette prescription est une exception a prancipe général sur la durée du temps requision de l'article d'article d'art

Enfin la troisième consiste à dire que l'admission de la preceptipion dedit et (mig. aus présenterait de graves inconvénients, qu'elle serait pleine de dangers pour les propriétaires qui ne cultivent pas ne enx-mêmes leurs héritages : an fermier, un colon partiaire, ou tout autre détenteur à préseire, pourrait facilement, à l'insu du maltre, fournir à un voisin un titre qui serait pour

lui le moyen d'acquérir promptement la servitude. Il est vrai que le Code, en parlant de l'établissement des servitudes, se borne à dire qu'elles s'acquièrent (sous certaines distinctions) par titre et par prescription (art. 690), et en ce qui touche la prescription elle-même, il ne distingue pas entre le cas où celui qui réclame la servitude s'appuie sur un titre émané d'un tiers, et le cas où il n'a pas de titre du tout : d'où il semblerait que, dans tous les cas, sa jouissance devrait être de trente années, puisqu'il n'a pas été fixé un laps de temps plus court. Mais on répond que si le Code, au titro des Servitudes, ne consacro pas la distinction, d'antre part il no l'exclut pas non plus: en conséquence, il y a lieu à l'application des principes du droit commun ; or la prescription de dix et vingt ans, avec titre et bonne foi, est dans les termes du droit commun.

Quant à la seconde objection, il nous semble qu'on pent y répondre avec succès. L'art. 526 dit positivement que les services fonciers, comme l'usufruit des immeubles, sont enx-mêmes des immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent : des lors l'art. 2265 ne leur est donc point étranger. Cet article, qui prêterait son appui à celui qui aurait acheté le funds assujetti et réclamerait ainsi la propriété, doit, par une raison au moins égale, le lui prêter quand il ne réclame qu'une servitude. une simple modification de la propriété elle-même, C'est ainsi qu'on a ingé en cassation (1) que celui qui avait acheté de honne foi a non domino un droit d'usufruit sur un immeuble, a pu le prescrire par dix ans entre présents et vingt ans entre absents. Or la raison est la même pour les servitudes. Tous ces droits sont, si l'on veut, sinplement des droits immobiliers; mais enfin le Code lui-même dit positivement que ce sont des immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent.

La troisième objection n'est pas mieux fondée, parce qu'elle s'appliquerait également ap casoù le fermier, par exemple, au lieu de conférer au voisin un titre de servitude, loi aurait conféré un titre de propriété; et d'après l'art. 2238, combiné avec l'art. 2265, ce voisin pourrait trèsbien prescrire par dix ans entre présents et vingt ans entre absents. Remarquons d'ailleurs que nous exigeons en lui la bonne foi, que nous voulons qu'il erât, lors de sa concession, que le concédant n'était pas un fermier, mais bien un propriétaire. D'après cela, il n'y a pas plus d'inconvénients à craindre en ce qui touche la servitude qu'en ce qui concerne la propriété elle-même, surtout si l'on songe que le propriétaire aurait une action en dommages-intérêts contre le fermier qui aurait ainsi porté atteinte à ses droits; ce qui est une garantie de plus contre les abus que l'on pourrait

redouter.

An reste, si celui qui a concedé sur l'héritage
d'autrui nn droit de servitude sans l'aven du proprétaire, devenait lai-même propriétaire du
fonds, la servitude se trouverait établie à l'instant
même, comme si le maître avait ratifé la concession. En sorte que, bien que le fonds sortit ensuite

(1) Le 17 juillet 1816 (Sircy, 1817, 1, 132). Foyes au tome précédent, n° 1313, et supra, u° 7.

de sa main avant le temps ordinaire de la prescription, le concessionnaire exercerait la servitude vis-à-vis du tiers comme vis-à-vis du concédant. L'exception qui résultait, contre ce dernier, de l'acte de concession , s'élèverait également contre son successour quelcouque.

594. Il faut que la prescription n'ait pas été interrompue, et elle peut l'avoir été de deux manières, naturellement ou civilement. (Art. 2242) (1).

Il y aurait eu interruptiou naturelle si celui qui a joui de la servitude avait été privé, pendant plus d'un an, de sa jouissance, soit par le propriétaire, soit même par un tiers. (Art. 2243) (2).

Une eitation en justice, un commandement ou nne saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. (Art. 2244) (s).

La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt aussi la prescription du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit (art. 2245) (4); et ecs délais sont d'un mois à dater du jour de la non-comparation on de la non-conciliation. (Ar-

ticle 57, Cod. de procéd.). Sil'assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance, ou si sa demande est rejetée, l'iuterruption est regardée comme non avenue. (Art. 2247) (s).

Mais la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, n'eu est pas moins interruptive de prescription. (Art. 2246) (6),

Il v a encore interruption quand celui au profit duquel courait la prescription a reconnu le droit de celui contre lequel il preserivait, (Art. 2248) (7).

595. Si le fonds au profit duquel est exercée la servitude appartient à plusieurs par indivis, l'interruption qui a lieu à l'égard de l'un deux . ou sa reconnaissance, suffit pour interrompre la prescription à l'égard de tous. (Art. 2249) (s).

596. Dans tous les cas où il y a eu interruption,

mition supprimée dans le Code de Hollande. (2) Code de Hollande, art. 2018.

(3) Ibed. , art. 2016.

(4) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.

(B) Gode de Hollande, art. 2018.

(6) thid , arl. 2017.

le temps antérieur n'est jamais compté: la prescription n'a pu commencer que par un nouveau cours. C'est une notable différence d'avec la simple suspension de prescription, comme daus le cas de minorité. Dans ce dernier cas, le temps antérieur à la suspension se joint à celui qui s'est écoulé depuis qu'elle a cessé.

597. Au reste, celui qui exerce aujourd'hui la servitude, el prouve l'avoir ancieunement exercée, est présumé l'avoir exercée dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire, (Art. 2234)(s).

598. Et pour compléter la prescription de la servitude, on peut joiudre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel on particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. (Art. 2235)(10).

599. Pas plus en matière de servitude qu'en matière de propriété, la prescription ne court contre les mineurs et les interdits. L'art. 2252 (11) ue fait aucune distinction ; il porte, de la manière la plus absolue, qu'elle ne court point contre ces personnes. En sorte que si, parmi ceux qui possèdent par indivis un fonds sur lequel un tiers exerce un droit de servitude, il se trouve un mineur on un interdit, la prescription n'aura couru contre aucun des copropriétaires, par la raison que la servitude étaut indivisible, elle ne peut s'acquérir pour partie. Si l'état de mineur ou d'interdit de l'un des propriétaires par indivis d'un fonds auquel il est dù une servitude suffit pour conserver le droit des autres, en empêchant de courir contre eux la prescription à l'effet d'éteindre la servitude (art. 709 et 710), par une raison au moins égale, cet état suffit pour conserver la franchise de l'héritage tant qu'il demeurera iudivisé.

600. La prescription à l'effet d'acquérir les servitudes ne court point non plus entre époux. (Art. 2253) (12).

(7) Code de Hollande, art. 2019.

(8) Ibid., art 2020.

(9) Ibid., art. 1994. (10) Hid., art. 1993

(11) Ibid., art. 2024. (12) Ibid., art. 2025.

601. Elle court, il est vrai, en thèse générale, contre la femme au profit des tiers, sauf son recours contre son mari, s'il était chargé de l'administration de ses biens (1); mais il en est autrement dans les cas où l'action de la femme contre eux réfléchirait contre le mari , parce que, par exemple, il aurait vendu un druit de servitude sur les biens de celle-ci, et serait garant de la vente (art. 2256). La loi suppose, en parcil cas, qu'il fait usage de son ascendant sur elle pour l'empêcher d'agir contre le tiers, ce qui n'est. à la verité, qu'un empéchement de fait, puisqu'elle eut pa se faire autoriser par justice, mais cependant ce qui a paru suffisant pour motiver l'application de la règle : contra non valentem agere, non currit prascriptio.

602. Enfin il est nécessaire, pour que la servitude puisse s'acquerir par prescription, que le fonds lui-même sur lequel elle serait exercée soit prescriptible; et comme, en principe, les immeubles frappés du caractère dotal proprement dit ne peuvent être aliénés ni bypothéques pendant le mariage (art. 1554), et, en conséquence, que la prescription à leur égard ne peut commencer tant qu'il subsiste, à moins cependaut que la séparation de biens ne vint à être prononcée, auquel cas ils deviendraient prescriptibles, quelle que fût l'époque où la possession (2) aurait commencé (art. 1561); parcillement aucune servitude ne peut, dans la même hypothèse, s'aequérir sur ces mêmes biens, ni par titre ni par prescription.

605. Cependant, quoique les liens appartenant à l'Étatou aux communes ne puissent être altinés qu'en vertu d'une loi (s), rien n'empletie néan-moins qu'un partieuller n'acquière, et par la prescription onlinier, un droist de servitude sur ceux de ces hiens qui ne sont point affectée à un sage public ou communal (s); car la prescription court contre l'État et les communes comme courte les particulers. (Art. 2927)

(1) Ce n'est par dans tous les cas, en effet, qu'il en ent chargé i il ne l'est point dans celui de a'paration contractaelle ou judiciaire, ni, sous le régime dealt, à l'égard des praspherauss. (2: il y a dans l'art. 1301 : « Quelle que aut l'époque à laquelle la prescription a commencé » unie c'est une menatilagid de rédectron, prosper l'ou cessi de dire qu'elle ne pouvait ne pouvait être acquis par prescription sur des biens grevés de substitution, par le motif, disaiton, que tant que la substitution n'était pas ouverte, les appelés ne pouvaient agir pour interrompre la prescription, et par consequent que e'était le cas d'appliquer la règle : Contra non valentem agere , non currit præscriptio ; d'autant mieux qu'à l'empéchement de droit (en le supposaut réel), se joint ordinairement, en pareil cas, l'empêchement de fait; car il est possible que les appelés soient mineurs, qu'ils ne soient même pas encore nes. Et nous avons entendu enseigner cette doctrine anssi par rapport aux biens grevés de substitution en verta des dispositious du Code civil; mais nous ne saurions y dunner notre assentiment. Le principe général, en matière de prescription, c'est que tous les bieus, tous les droits sont susceptibles de s'acquérir et de se perdre par ee mude (art. 2262). Il v a des executions sans donte, mais nous n'en voyons aucune dans le Code relativement aux biens greves de substitution, comme nous en voyons une en faveur des immeubles dotaux. On ne peut nier que le droit des appelés ne soit un droit conditionnel, dépendant de la circonstance qu'ils survivront au grevé ; or, quiconque a un droit conditionnel peut faire tous les actes nécessaires ou utiles à sa conservation (art. 1180). Ainsi, il n'y a nas d'empéchement de droit à l'interruption de la prescription; et comme, hormis le cas où la loi a fait d'un simple empèchement de fait une cause de suspension de la prescription, il n'y a pas lieu d'invoquer, pour prétendre qu'elle n'a pas courn, la maxime précitée : un doit tenir qu'en effet, dans les principes du Code, elle n'a point été suspendue par la circonstance seule que la substitution n'était point eneure ouverte; sauf, bien entendu, la suspension pour eause de minorité des appelés, et par la même raison s'ils n'étaient pas encore nes, et sauf aussi leur action en dommages-intérêts contre les héritiers du grevé qui a laissé dépérir les biens.

604. Anciennement on décidait qu'aucun droit

commencer pendant le mariage, et qu'il est bien certain que le mariage n'interroupt ni ne suspend le cours de celle qui aurait

commercé apparavant.
(3) Foyos, tome précédent, no \$1006 et 1020.

dans le cas où ils uc le scraient point euxmêmes (1).

605. Nons avons insqu'à présent expliqué les cas où les servitudes peuvent s'acquérir par préseription, et ceux où elles ne le peuvent pas; maintenant il importe de voir si l'on peut de cette manière acquérir un nouveau mode d'exercice de la servitude que l'on a déià.

L'art. 708 dit bien que le mode de la servitude peut se preserire comme la servitude même, et de la même manière; mais cet article est placé sous la section qui traite de l'extinction des servitudes, tandia que nous ne nons occapous en ce moment que de ce qui est relatifà leur acquisition.

Le point en question n'est, au surplus, pas douteux, mais il est besoin de faire quelques distinctions.

606. Le nouveau mode d'exercice de la serviude peut être plus avantageux ou moiss avantageux an maître du fonds dominant, que ne l'était le mode primitif, et augmenter ou diminuer ainsi l'étendue de la servitude, sans expendant en couatiurer une nouvelle, même de l'espèce de celle dont il s'azif.

Ou hien le nouveau mode en constitucrait une nouvelle, sinon quant à l'espèce, du moins quant à l'être moral, à l'individu intellectuel.

Dans la presuière hypothèse, et quand le nouyean mode serait plus avantageux au maltre du fonds dominant, il faut distinguer : s'il s'agissait d'une servitude qui ne serait pas susceptible de s'acquerir par prescription, le nouveau mode ne pourrait nou plus s'acquerir de cette manière. Par exemple, j'avais, en vertu d'un titre, le droit de passer à pied par votre fonds ; je passe par le même endroit pendant plus de trente ans à cheval ou avec voiture : dans ce cas, je conserve simplement mon droit de passage à pied , parce que , en passant à cheval ou eu voiture, j'ai implicitement usé du droit de sentier, d'après la règle : Minus majori inest (s); mais je n'ai pas acquis le nouveau mode, qui est plus ample, car il constituerait une servitude qui n'est plus susceptible aujourcicn. Toujours dans la première hypothèse, mais lorsque le nouveau mode est moins avantageux au propriétaire du fonds dominant, par conséquent qu'il a diminué la charge du fonds assujetti , il u'v a pas la même distinction à faire à raison des diverses espèces de servitudes : dans tous les cas, l'ancien mode sera éteint et remplacé par le nouveau. Ainsi , avant eu d'ahord le droit d'avoir des seuêtres de six pieds de hauteur, ou quarante huit pouces cubes d'eau, ma fenêtre n'a eu pendant trente ans que quatre pieds, ou je n'ai pris que viugt-quatre pouces d'eau seulement: ou hien avant we le droit de passer avec des chars ou charrettes, je n'ai passé qu'à pied, mais par le même endroit : il me sera interdit de revenir au mode primitif, puisqu'il est prescrit (art. 708), mais je conserve mon droit de servitude avec le nouveau : antrement ce ne serait pas seulement sou mode d'exercice qui sersit éteint par la prescription, comme le dit l'article précité, ce serait la servitude elle-même (3).

607. Dans la seconde hypothèse, où le nouveau mode constituerait une nouvelle servitude, sinon quant à l'espèce, du moins quant à l'êtro moral, on doit faire la même distinction que dans la première, et voir si ce nuvaeau mode s'applique à une servitude susceptible de s'acquérir par prescription, ou s'il ne s's applique pas.

(3) La L. 2, ff. Quemad. servit. amitt. prácitée, confirme cette décision à l'égard de la servite de passage.

d'bui de s'acquérie par perscription, puisqu'alle, cet assentiellement discontinne (art. 688-091). Que s'il s'agissist d'un nouvean mode de servitude susceptible de s'acquérir de cette manière: par exemple, l'abrais simplement le d'oui d'avvie survarte terrain des vues au moyen de fentières ouvrantes de trois pieds de bastere un d'est et denir de largeur, et dépois plus de treute aus pris ai pratiqué de six pieds de hus ur quatre de large; ou bien javais le droit d'avoir une condituit d'acqui derait me de nouvr sign-quatre poucec subes, et j'ai en depuis plus de trente aus ou causi qui n'en a domei quarante-loui pouces dans cet cas, et autres semblables, le nouveau mode d'acrecie a définitément templacé l'aumonde d'acrecie a définitément templacé l'au-

<sup>(1)</sup> Car s'ils se partaient on héritiers pars et simples, cela les sonnettrais à la grantie, et il se ferait confusion.
(2) L. 21, ff. de Reput. jurius; L. 2, ff. Quesand servet, amitt, par a fertiori.

S'il s'v applique : par exemple, ayant eu d'abord le droit d'avoir une fenêtre d'aspect donnant sur telle partie de votre fonds, j'en ai eu nne pendant plus de trente ans sur nne autre partie; ou bien , syant eu le droit d'avoir eu une fenêtre d'aspect, j'en ai simplement pratiqué une à jour oblique, ou vice versa : dans ces ces , j'ai perdu l'ancien mode, il est vrai, mais j'ai acquis le nouveau, qu'il me soit plus svantageux ou moins avantageux , n'importe,

S'il ne s'y applique pas : puta, ayant eu le droit de passer sur telle partie de votre fonds, j'si constamment passé depuis plus de trente ans sur la partie opposée, on peut soutenir que l'ancien mode est éteint par le non-usage, et que le nouveau n'est pas acquis par la prescription. Ce dernier point est incontestable, puisque la servitude de passage est discontinue. Ce qui est seul susceptible de controverse, c'est de savoir ai au moins la servitude n's pas été conservée, à la charge de l'exercer désormais d'après l'ancien mode, dans le cas où le maltre du fonds assujetti voudrait s'opposer à ce que le nouveau fût encore suivi. Mais on doit tenir ponr la négative, précisément parce que la loi porte expressément que le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière (article 708), c'est-à-dire par le non-usage. Or, on n'a point usé de ce mode depuis plus de trente ans, on le suppose. La L. 10, § 1, ff. Quemad, serv. amitt., renferme une décision absolument conforme. Suivant cette loi, celui qui, syant le droit de prendre l'eau pendant la nuit, ne s'en est servi que pendant le jour (vel vice versa) durant le temps regnis pour l'extinction des servitudes par le non-usage, a perdu le droit de s'en servir d'après le mode primitif; et comme dans notre droit actuel on he peut pas plus acquerir par prescription un mode de servitude discontinue, qu'on ne pourrait acquérir la servitude elle-même, la conséquence nécessaire, c'est que la servitude est éteinte.

608. Il en serait autrement, sans doute, s'il était établi que le changement de mode a eu lieu d'un commun accord entre les parties; mais ce serait an maître du fonds dominant, menseé de perdre son droit, a prouver qu'en effet cet accord a existé, et qu'il s'est fait ainsi un changement de la servitude elle-même.

609. De ces principes l'on doit encore tirer la conségnence que si, même à l'égard des servitudes continnes et apparentes, le propriétaire de l'héritage assujetti est un mineur ou un interdit. l'ancienne servitude ou l'ancien mode d'exercice aura bien été éteint pour avoir été abandonné pendant tout le temps requis pour la prescription à l'effet de libérer l'héritage, si d'ailleurs la prescription elle-même a pu courir contre le propriétaire du fonds dominant, mais qu'il n'aura point été remplacé par une nonvelle servitude ou par un mode plus étendu que l'ancien, puisque la prescription, qui serait ici la scule cause de cotte novation, n'a pu courir contre le mineur on l'interdit. Cette décision pourra paraître à quelques personnes plutôt fondée sur la subtilité de principes que sur l'équité, et cependant nous la croyons conforme sux règles de la matière.

#### SECTION VI

DES DEDUTS DE PROPRIÉTALES DE POPUS DOMINANT QUART À L'EXPÉ-CHE DE LA METTITURE, ET DES COLUBETIONS DE PAPER DO PORDE ASSEZUTE.

# SOMMATER.

C ler.

Brolls du propriétaire du fonds dominant quant à l'exercice de la servitodo.

- 610. Par le seul fait de la constitution de servitude, le mattre du fonds dominant peut faire tout ce qui est nécessaire pour en user et la con-
- server. 611. Il peut faire tous les travaux nécessaires à cet
- 612. Ces travaux sont à sa charge.
- 613. Ils peuvent cependant être mis à la charge du propriétaire du fonds asservi, et cette charge est réelle : conséquence.
- 614. Le propriétaire du fonds assujetti, quel qu'il soit, même celui qui a concédé la servitude, peut toujours s'affranchir de la charge de faire les travaux en abandonnant le fonds.
- 615. Ce qu'on doit entendre en ce cas par fonds assujetti.
- 616. Le mattre du fonds dominant ne peut rien faire qui aggrave la condition de l'autre fonds. 617. Application de la règle au cas d'un droit de
- passage;
- 618. Et au cas d'un droit de prise d'eau,

\$ 11.

Obligations du propriétaire du fonds assujetil.

- 619. Dans les servitudes affirmatives, il doit souffrir que le maître du fonds dominant fasse ce qui est nécessaire à l'exercice du droit.
- 620. Dans les servitudes négatives, il doit s'abstenir de faire ce qu'il s'est interdit.
- 621. Et généralement dans toute servitude il ne doit rien faire qui tendrait à en diminuer l'usage, ou qui le rendrait moins commode. 622. Il peut cependant, en certains cas, demander
- et obtenir un changement quant au lieu de l'exercice du droit. 625. Manière de procéder en cas de contestation sur la sincérité des motifs qui font demander ce

\$ 100.

changement.

Broits du propriétaire du fonds dominant quant à l'exercice de la servitude.

610. Par le seul fait de la constitution de servitude, le propriétaire du fonds dominant a le droit de faire tout ee qui est nécessaire pour en user et la conserver. (Art. 696, 697.)

Ce droit lui est tacitement concédé par le constituant lui-même, suivant cette règle de logique, qui ceut la fin ceut les mogens. Voilà pourquoi la concession d'un droit de puisage à la fontaine d'autrui, tans autre explication, renferme le passage nécessaire pour aller à la fontaine et en revenir. (Même art. 696.)

611. Le propriétaire du fouds dominant peut donc faire sur le fonds assujetif tous les travaux nécessaires pour user de la servitude et la couserver : par exemple, ercuser un bésl, s'il s'agit d'une prise d'eau; pratiquer un chemin, s'il a'agit d'un passage, en se conformant toutefois au titre, s'il a réglé la nature et l'étendue des travaux.

612. Mais ces travaux sont à sa charge et non à

- (1) L. Li, S L, II. de Servitutibus.
- (2) L'art. 000 porte: « Ces ouvrages sont à ses feais, à moina que le titre d'établissement de la Servétude use disse le conraires; a mais ai est bien évident qu'il en serait de même si s'étail par un acte postérieur que les travaux cussent été mes à

celle du propriétaire du fonds asservi (art. 698), parce qu'il n'est pas dans la nature du droit de servitude que celni qui la doit soit tenu de faire quelque chose, mais bien seulement de souffrir ou de ne pas faire (1).

643. Cepeudant, on a pu convenir (2) que les travaux nécessaires à l'exercice du droit seraient à la charge du maître du fonds assujetti (ibid.); et dans ce cas, la charge n'est nas seulement personnelle, de manière que le constituent et ses béritiers en seraient seuls tenus, et non les simples successeurs à la chose : elle est réelle, à l'imitation de celle qui unit de la constitution d'hypothèque. Sur le cas de la servitude dite oneris ferendi, qui avait, et qui a encore, selon nous du moins (s), cels de partieulier, que le maltre du mur était tenu de l'entretenir en état de supporter la charge du voisin, la L. 6, § 2, ff. si Servit. vindicetur, dit que ce n'en est pas moins le fouds plutôt que la personne qui doit la servitude, même sous ce rapport : Hane servitulem non hominem debere, sed rem. Or notre art, 698 consacre d'une mauière générale ce que cette loi décide pour la servitude onerie ferendi.

614. Et puisque la charge est réelle, il s'ensnit que celui qui a concédé la servitude, ainsi que tout successer quelconque à l'héritage, peut toujours, en abandonnent le fonds assesjetti au maitre du fonds dominant, se libérer de la charge de faire les travaux. (Art. 609.)

615. lei toutefois se présente une question, sur laquelle on a éteré une controverse, celle de savoir il iserait obligé d'atandonner le fonde ne totalité, ou s'il lui suffirait d'abandonner sentement la partie sur laquelle s'excret la serviude i par exemple, dans celle de passage, le terrais sur lequel règue le chemin; dans selle de conduite d'eau, la partie sur laquelle est ereœué le canal.

Quelques personnes prétendent que la charge du propriétaire du fonds assujetti, de faire les tra-

la charge du maltre du funda assujetti ; car cet arte, en confirmant ainsi la constitution, vandrait, par cela même, titre d'établissement de la servitude. Ces mots sont donc simplement explicatifs.

plicalifa. (3) Foyes supra, nº 503 vaux, étant réelle, comme celle d'un détenteur hypothécaire, elle subsiste en totalité sur chaque partie du fonds, et par conséquent que ce propriétaire ne peut s'en affinachir que de la même manière dont pourait s'affinachir le détenteur. Or celuici sersit tenn de payer toutes les detes que que la moute qu'elles pussets monter, on de délaisser l'immechbe cu totalité. (Art. 2114 et 2108 combinés.)

On ajoute que l'alandon de la reule partie aux lapuelle éxerce la serviude seziri parfois un astrifice illusoire, pour l'alfranchissement d'un charge qui u's peut-étre été consentie que moyennant un prix plus ou moiss considérable: tel servit le cas oil i algirait de la servitude de suppotet une terrasse, que le propriétaire du fonda assujetti se seruit sommis à entretenir en hon état. et dont il vondrait maintenant abandonner le sol, devenu à jamais insuite pour lui par la construction de la terrasse qui le convre.

Enfin l'on dit que l'article 699 parle expressément de l'abandon du fonds assujetti, et non pas senlement d'une partie de ce fonds.

Sans contester absolument la justesse de l'assimilation de la charge, pour le propriétaire du fonds assujeuti qui s'y est soumis, de faire les travaux nécessaires à l'exercice de la servitude, à l'obligation d'un détenteur hypothécaire, nous ne sanrions uéanmoins adopter la conséquence qu'on en tire.

Oui, san donte, il y a clarge réelle pour ce propriétaire, mais neulement quant à ce qui est affecté de la servitude; car c'est là véritublement de fonds assujérit; et l'arricle précité u'a pa vouloir parler d'autre chore. Ce ne serait que par une équiroque, com entendrait ce sunsi fond assujérit, de tout le fonds, tel qu'il était lors de la constitution de la servitude, de manière que les paries, par exemple, qui en auraient de destinations de la maine que de la constitution de la servitude, de destination de la constitution de la menière que l'estat de la constitution de la revenue de la constitution de la revenue de l'estat de la constitution de l'estat de la constitution de la revenue de la constitution de l'estat de la constitution de la constitution de la volution de l'estat de la volution de la vol

D'abord, il est incontestable qu'ils ont bieu pu n'établir la servitude que sur telle ou telle partie du fonds seulement, et en pareil cas il est clair que tout le surpins n'en est point affecté (1). Or, quand un lieu a été spécialement désigné dans le titre constitutif pour l'exercice du droit, par exemple, lorsque, propriétaire d'un champ d'une étendue plus ou moins considérable, puta, de cent arpents, je vous concède un passage sur l'nn des bords de ce champ, par tel endroit désigné, n'est-il pas évident que je n'entends point par là grever la totalité de mon terrain, mais bien seulement la partie indiquée pour fournir le passage, celle, en uu mot, sur laquelle le chemin devra être pratiqué? Le simple bon sens, d'accord avec les principes de la matière, ne permet pas une autre interprétation de mon intention. Jamais je n'ai pu vouloir, par une telle concession, affecter de la servitude les parties de mon champ qui sont à l'autre extrémité, et sur lesquelles, d'après le titre lui-même, vous n'auriez pas le droit de passer, pnisque le passage ne vous a été accordé que sur la région opposée; et, dans la plupart des cas, cette assignation spéciale se trouvera dans le titre constitutif (a) : alors elle sera la loi des parties ; par conséquent l'abandon de la portion sur laquelle uniquement la servitude est assise, sera, dans l'esprit de l'article 699 lui-même. l'abandon du fonds assujetti, et affranchira le mattre du fomls asservi de l'obligation de faire les travaux, à laquelle lui ou son auteur s'était soumis.

Que l'on suppose auusi que j'ai simplement concédé le passeg sur mon champ, sans autre explication, sans indication spéciale du lieu par explication, sans indication spéciale du lieu par oil il excrevait ce cu est prévie à la Loi 9, ff. de de Servinibux, et le jurisconsuite Cete y décide de Servinibux, et le jurisconsuite Cete y décide de Servinibux, et le jurisconsuite Cete y décide sir le lieu qui lui conviende pour excreve la serve viude; mais 2 qu'il doit le laire évaitier, de des manière à un pas noire au mattre du fonds assur-jetti, par exceuple, qu'il ne doit pas passer le travers les vignes ou par la mation de la métairie, d'il y en a une, cou di l'ent tasser les vignes ou par la mation de la métairie, d'il y en a une, cou di l'ent tasser les vignes ou par la mation de la métairie, d'il y en a une, cou di l'ent tasser les vignes ou par la mation de la métairie d'illera sans

<sup>(1)</sup> La L. 6, ff. de Servit., dit positivement qu'on peut établir la servinule pour une partie seulement di nodis dominant, ed certem partem fineit. Par une raison au mons égale, peut-on ne l'établir que sur une portion seulement du fonda sampirit?

<sup>(2,</sup> C'est assez ce que suppose l'art. 701 en disont : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ce pest changer l'était des liers, ni transporter l'exercise de la servitude daos un cudroit différent de celoi où a elle été primitéement assémée. »

grande incommodité (1); 3º enfin, qu'une fois qu'il a fait son choix, il ne peut plus exercer la servitude par un autre endroit, et tout cela, ajoute Celse, est applicable à la servitude de conduite d'eau.

Ainsi, même dans le dernier cas, une fois que le lieu du passage a été fixé, le propriétaire du fonds dominant a épuiaé son droit quant au choix de la partie par où doit s'exercer la servitude, et il ne peut plus l'exercer par un autre endroit : donc les autres parties du fonds sont libres, puisqu'il ne peut pas maintenant les faire servir à l'exercice de cette servitude : donc celle-là seulement sur laquelle a'exerce le passage est réellement affectée, et forme le fonds assujetti. Les autres pourraient tout ao plus en être tenus subsidiairement, pour le cas où, par un évéuement de force majeore, comme le débordement d'une rivière, no éboulement, elle doviendrait impropre à l'usage du droit, ce que nous no contestons rigoureusement pas dans l'hypothèse actuelle, mais ce qui ne combat point notre sentiment, puisque cet événement n'a pas en lieu ; par conséquent eucore, en abandonnant cette partie, celui qui doit la servitude, abaudonne le fonds assojetti dans le sens naturel et légal de l'article 699.

Entendre autrement cet article, c'est rendre illusoire la faculté qu'il accorde au propriétaire assujetti , ou plutôt le droit qu'il lui reconnaît et qui est tellement inhérent à la nature des servitudes , qu'on n'aurait assurément pas , sans ce droit, admis la convention par laquelle ce propriétaire a pris sur lui les travaux nécessaires à l'exercice ou à la conservation de celle qui a été établie ; car dana presque tous les cas on préférerait faire ces travaux plutôt que d'abandonner le fonds en totalité; et s'il peut s'en présenter quelques-nus où l'abandon de la seule partie aur laquelle s'exerce le droit n'offrirait qu'un faible dédommagement au maître du fonds dominant, tel que celui que nous avons donné d'abord comme exemple, ila seront ai rares comparativemeut, qu'il est permis de croire que le légialateor n'y a eu aocun égard. D'ailleura, il y a toojours, pour le maltre du fond dominant, acquisition do la propriété du terrain aur lequel il n'avait auparavant qu'un siunple droit de servitude : il pourra maintenant en faire ce que bou lui semblera, et cela sufit pour justifier cetto décision, si l'on s'attache aux principes de la matière.

616. Le propriétaire a bien, comme nous venons de le dire, le droit de faire les travans nécessaires à l'exercice ou à la conservation de la servitude, mais il ne doit rien faire, ni dans son fonds, ni dans le fonds assujetti, qui poisse aggraver la condition de ce dernier : il ne peut user du droit que suivaut son titure, et sans pouvoir faire des changements préjudiciables à l'autre propriétaire, (Att. 7093) (n).

647. Ainsi, s'agit-il d'un droit de passage, et le fonds dominant vient-il à être divisé, la seritude resto due sans doute pour chaque portion, mais tous les propriétaires (8) sont obligés de Pexercer par le même eudroit (art. 700); et il en serait ainsi, par la même raison, s'ils possédaient encore le fonde en commun.

648. S'agli-il d'une prise d'eau, les divers propriétaires du fonda dominant, que nous supposons avoir été divisé, a'en distribueront le volume comme ila l'entendront, temporibus aux mensura, assa pouvoir en exiger un plos cousidérable que lorsque le fonds n'était point encore partagé.

#### S IL.

## Obligations de propriétaire du fonds assujetti-

619. Dans les servitudes affirmatives, le mattre de fonda asservi est tenu de sonfirir que l'autre propriétaire fasse tous les travaux nécessaires à l'exercice et à la conservation de la servitude, suivant ce qui a été explicitement oo implicitement convenn, et même de faire les travaux, s'ils ont été spécialement mis à se charge par le titre

(2) Code de ttotlande, art. 738.

(3) L'article du tous les copropriétaires; mais c'est une réduction incrarete, poisque, forsque le fonds est dérisé, ceux qui en possèdent les diverses portions un sont plus copropriétaires, mais bien propriétaires élacus réparéures!.

<sup>(1)</sup> Natre art. 701, dernière disposition, est conçu dans le même mprit; il va nobre plus loin. cucore, paiqu'il sustrire, dans tre ses qu'ils prévait, le maître de l'héritage assopieti il demander le changement du Luu par un avareçait dejà la servitode, n'importe le tempa depois tequel les chooss se trouvent en cet étsi.

constitutif (art. 699), on par un acte postérieur (1); sauf à lui, comme il vient d'être dit, à faire l'abandon du fonds assujetti pour s'affranchir de cette charge.

620. Dans les servitudes négatives, comme la prohibition de bâtir sur tel terrain, il doit s'abstenir de faire ce qu'il s'est interdit.

621. Et généralement il ne doit rien faire qui tendrait à diminner l'usage de la servitude, quelle qu'elle soit, ou qui le rendrait moins commode. (Art. 701.)

Ainsi il ne peut changer l'état des lieux, ni tranaporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. (Ibid.)

632. Cependant, comme l'équité veut que nous fassions le lient d'uturi quand nous n'en neu fassions le lient d'uturi quand nous n'en répruvenos ascens dommage nouble, si l'assignation primitére de la servitude était dévenue plus onérenne su propriétaire du fonda sausjetti, on site ll'empéchait y fair de carl'aprasions avantagentes, il pourrait offir au propriétaire du Fautre finals ne nedroit sausi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. (1664)

625. S'il y avait contestation sur la sincérité des motifa du changement demandé, le tribunal, après avoir pris l'avis d'experts nommés à cet effet, ou même après avoir ordonné et fait une descente de lieux, ce qui vant généralement mienx encore, staturerait en conséquence.

#### SECTION VII.

DES DEVERNES ACTIONS ACTIQUELLES PREVENT SOURIE LIER LES MANYTCOES.

## SOMMAIRE.

- 624. L'action appelée confessoire compète à celui qui a un droit de servitude et qui est troublé dans sa jouissance.
- 625. Cette action est réelle.
  - (1) Voyer supra, nº 612, note.

- 626. Elle est immobilière, et se porte au tribunal de la situation de l'immeuble assujetti.
- 627. Elle est indivisible : conséquence.
- 628. Suite.
- 630. C'est une espèce de revendication appliquée à une chose incorporelle.
- 651. Independamment de l'action confessoire, celui qui est troublé dans l'exercice de la servitude qui lui est due, a, sous certaines conditions et distinctions, l'action possessoire, ou la
- complainte.
  652. Exposition de ces conditions.
- 653. En outre, la servitude doit être de nature à s'acquérir par prescription.
- s'acquérir par prescription.

  654. Le juge de paix compétent pour connaître de la complainte est celui de la situation de
- Pimmeuble assujetti.
  635. Quand la servitude n'est pas du nombre de celles qui s'acquièrent par prescription, le maître du fonds sur lequel elle s'exerce doit l'emporter au possessoire, soit en deman-
- dant, soit en défendant; 656. Et cela, quand même la servitude est pu s'acquérir, avant le Code, par prescription, et que la possession aurait commencé avant le Code et se serait continuée depuis.
- Code et se serait continuée depuis.

  637. Bien mieux, lors même que la possession antérieure au Code aurait suffi pour l'acquisition du droit par prescription.
- 638. Mais lorsqu'à la possession annale actuelle, cetui qui l'invoque joint un titre non précaire, le juge de paix peut le maintenir en jouisance, quoique la servitude ne soit pas du nombre de celles qui s'acquièrent par prescription.
- de celles qui s'acquièrent par prescription. 659. Cela ne devrait pas être, si le titre produit étail sous signature privée non recomnue, ni tenue pour reconnue.
- 640. En principe pur, cette dernière décision detrait même s'appliquer à tous les cas où le titre produit est contesté sous d'autres rapports; moifs de la jurisprudence contraire.
- 641. Celui qui a la possession annale régulière d'une servisude susceptible de s'acquérir par prescription n'a rien de plus à prouver pour pouvoir continuer d'en jouir : controversé.
- 642. Crisi sur le fonda duquel un autre cærere mal à propos un droit de servitude, a contre lui l'action négatoire, et la complainte si la possession n'est pas annales, on si, étemt amuele, la servitude n'est pas succeptible de s'acquérir par prescription et que le défendeur n'oit pas de titre.

- 643. Celui qui a gagné au possessoire et qui a succombé au pétitoire, ne doit pas pour cela être condamné aux dépens du possessoire; sans
- préjudice des dommages-intérits, s'il y a lius. 644. Le jugement au pétitoire est sujet à appel, à moins que le fonds prétendu assujet in e fut pas d'un revenu de plus de 50 fr. par prix de bail ou de rente. Il y a également lieu à appel du jugement rendu au possessoire.
- appet du jugement rendu au possessoire.
  645. Peu importerait qu'ou eût joint à la complainte une demande en dommages-intécêts
  n'excédant pas 50 francs.
- 646. Il en serait autrement si, dans ce cas, la propriété ou la possession annale n'était pas contestée var le désendeur.
- 624. Celui qui a un droit de servitude a, pour le faire reconnaître par celui qui le lui conteste, l'action qu'on appelle, dans la doctrine, action confessoire (s).
- 625. Comme on l'a dit plus haut (s), cette action est réelle, puisqu'elle est le moyen d'exercer un droit réel : ello peut dunc s'intenter contre tout détenteur que leonque du fonds assuietti.
- 626. Elle est inimobilière, et par conséquent elle doit, ainsi que toutes celles qui sont relatives aux servitudes, être portée au tribunal de la sination de l'immeuble prétendu assujetti. (Article 59, Cod. de procéd.)
- 627. Elle est indiviable (a), c'est-à-dire que chacun des copportietaire de l'Intiga dominant, ou, après la mort de celui qui le possedait seul, checun de se héritiera, avanti le partage de ses biens, a qualité pour l'exercer seul (article 1224), parec qu'il ne peut pas auscepible de pour une partie ce qui n'est pas suscepible de pour une partie ce qui n'est pas suscepible de parties. L'est parties, l'est de la comparie set échu l'immenble, on à qui cet immenble a été échu l'immenble, on à qui cet immenble a été adapse mir l'existon (a). (Art. 885).
  - 628. Le défendeur pent, au snrplus, quand
- (1) Dont il est parlé au § 2, Issere, de Actionilors, et ainsiponunée parce que le défendeur est assigué pour reconsultre et confesser l'existence de la servitude, pour avener que son hérilage est assigirit cuvers celus du demandeur. Foyce anni le titre sy Servit, erinde, eff.
- (2) No. 473 et suivants.

- il n'y a pas encore en partage du fonds, et qu'il est poursuivi par un ou plusieurs des intéresses seulement, demander au tribunal un délai pour mettre les copropriétaires en cause, afin qu'il n'ait pas à redouter leur tierce opposition, s'il venait à être renvoyé de la demande. Mais il n'en serait pas de ce cas comme de celui où un acquéreur à réméré est assigné pour l'exercice du rachat par un ou plusieurs des héritiers du vendeur : cet acquéreur pent exiger que les autres héritiers soient mis en cause, afin de s'accorder sur la reprise de l'inmeuble en entier, et s'ils ne s'accordent pas, il est renvoyé de la demande (art. 1670) : dans ce cas, la mise en cause des cohéritiers a évidemment lieu par l'héritier demandeur; tandis que, dans le cas de la servitude, elle a lieu à la requête du défendeur, qui la réclame dans son intérêt et vis-à-vis de celui qui avait le droit de lui demander le total de la chose, puisqu'il n'en ponyait pas demander une partie seulement.
- 629. Vice ervra, l'accion peut être intenties contre charcu des corporpicitires de fonda assi-jetti, et, après la mort de celui à qui'il apparentais en totalité, contre chacen de ses héritiers (art. 4225), sauf au défendour à demander un défai pour metre en cause ses copropriétaires. Neamonins si le partage de fonds avait cu lien, celui au lot doquel il erait icheu, et qui serait antique pour se voir condamner à reconnaîter cice, n'autris jus cette fereité, et demander un délai pour mettre en cause ses ci-devant coproprétaires.
- 650. L'action confessoire cat une espèce de revendication (s) appliquée à une chose incorporelle, et qui a cela de particulier, qu'elle est ouverte non-seulement à celui qui n'est point en crercice du droit de servitude, mais encore à celui qui l'accere réfellement et qui est troublé dans sa jonissance (s); au lieu que lorsque la revendication a pour objet la restitution de la
- (3) L. 2, § 2; L. 72, princip., ff. de Ferb oblig.; et L. 4, § 3, ff. st Servit. viadic. Voyes supra, at 473.

  (4) Voyes supra, no. 470 et 474, et L. 1, ff. si Servit.
- rindic.
  (5) I ago: le titre si bereit susuceren, etc., ff.
  - (6) I oges le ; 2. alia leutre., titre de Actionibus.

chose quant à la propriété, l'action ne peut être ouverte à celui qui est en possession, quoiqu'il for troublé dans sa jouissance : car il ne pourrait demander la restitution de ce qu'il a déjà : il ponrrait sculement exercer une action possessoire, la complainte, pour faire cesser le trouble dout il aurait à se plaindre.

631. Indépendamment de l'action confessoire, celui qui a un droit de servitude peut, mais sous certaines conditions et distinctions, intenter une action possessoire, s'il est troublé dans la jouissance de son droit. Toutefois cette action ne dérive pas du droit de servitude lui-même, mais bien du fait de possession ou exercice de ce droit : la servitude prétendue en est seniement la plupart du temps la cause occasionnelle.

632. D'abord, pour que l'action possessoire pnisse avoir beu avec succès, il faut le concours des eirconstances suivantes :

4º One celui qui prétend être en possession d'un droit de servitude exerce ce droit, par lui on ses auteurs, depuis une année au moins (art. 23, Cod. de procéd.);

2º One sa jouissance soit à titre de droit, et non précaire, ni violente, ni clandestine (1) (ibid.); mais la présomption de possession pour soi, et de possession paisible, serait on sa favenr, sauf preuve contraire (art. 2230, 2268);

3º L'action, pour être recevable, devrait être intentée dans l'année du trouble, (Même art. 23.)

635. Avec le concours de ces conditions, si la aervitude est de nature à pouvoir s'acquérir par prescription, e'est-à-dire, si elle est tout à la fois continue et apparente (art. 690, 691 combinés), l'action possessoire peut être utilement intentée. et le juge de paix, qui en connaît (art. 5, Cod. de proc.), doit maintenir en jouissance celui qui exerce la servitude, et faire défense à l'antre partie de l'y troubler, sauf à celle-ci à se pourvoir au pétitoire, si elle prétend que le droit de servitude n'existe pas (2).

634. Le juge de paix compétent est celui de la situation de l'immenble sur lequel s'exerce la servitude. (Même art. 3, Cod. de procéd.)

635. Mais lorsque la servitude n'est pas du nombre de celles qui peuvent s'acquérir par prescription, parce qu'elle est non apparente, ou discontinue, apparente ou non, n'importe, il n'y a point de jouissance qui puisse seule fonder l'action possessoire an profit de celui qui allègue cette inuissance : son action serait non recevable : et dans tous les cas où il serait attaqué par l'autre partie, comme troublant la jouissance de celle-ci, il devrait succomber au possessoire, sauf à lui à se pourvoir au pétitoire, s'il croyait avoir acquis le droit de servitude.

En effet, à quoi aboutirait la possession annale, lors même qu'elle serait avonée, puisque la possession trentenaire elle-même ne signifierait rien, qu'elle ne dispenserait pas de produire un titre constitutif de la servitude, selon le vœu des articles 690 et 691 précités ? Or, si l'action possessoire a pour objet de forcer l'adversaire à reconnaître et respecter la possession quand elle existe réellement, c'est parce qu'elle est un droit, nne chose utile pour celui qui peut l'invoquer en sa faveur (s).

636. Il en serait de même à l'égard d'une servitude susceptible d'avoir pu s'acquérir avant le Code par prescription, dans le pays où elle s'exercerait, si depuis le Code elle n'a pu s'acquérir de cette manière : la complainte ou action possessoire ne serait point recevable en faveur de celui qui invoquerait la possession appliquée à une telle servitude, quoique la possession annale cût existé avant le Code, et qu'elle cut été continuée depuis (4). Il n'y a pas là d'effet rétroactif donné à l'article 691, car cette possession, quoique continuce sons le Code, ne pouvant conduire à l'acquisition de la servitude, ce n'est pas enlever un droit à celui qui l'a eue et qui l'a encore. puisqu'elle scrait pour lui sans utilité réelle.

657. Enfin, lors même que la possession anté-

da 2 octobre 1814 (Sirer, 1815, 1, 143.

<sup>(1)</sup> Par rapport à l'adversaire ou à l'auteur de celui-ci : ab Adwaario, Verez supra, no 387.

<sup>(2)</sup> I oyea les arrêts du 24 février 1508 (Sirey, 1508, 1, 493) : du 16 juin 1810 (Sirey, [811, L, 164); et enfin du 1er mars 1815 Sirer, 1818, L 120

<sup>(3)</sup> Telle est la jurispendence: entre autres arrêts, reyes celui e cassation, du 28 février 1814, (Sirey, 1814, L. 124.) (4) Arrets de cassation du 13 acut 1516 (Sirer, 1810, L 138);

rieure au Code aurait été suffisante pour l'accomplissement de la prescription et l'acquisition du droit par ce moyen, le juge de paix ne serait pas daysntage compétent pour connsitre de l'action en complainte intentée par celui qui a eu cette possession, paisque, d'après les principes ci-dessus exposés, et que la cour suprême a constamment reconnus, la complainte, dans ce cas, ne pourrait avoir d'autre base que le droit acquis per la prescription, et qu'ainsi ce serait cumuler le pétitoire et le possessoire, contre la disposition formelle de la loi (art. 25, Cod. de procéd.). C'est ce que dit clairement l'arrêt du 3 octobre 1814 précité. Ce scrait donc au tribonal de première instance à décider, sor le pétitoire, si la prescription était ou non déjà acquise lors de la promulgation de l'art. 691; et pour cela, la question de possession annale actuelle étant indifférente dans ses résultsts, ne peut être soumise avec effet au juge du simple possessoire. Le propriétaire du foods sur lequel est prétendue la servitude devrait toojours, en pareil eas, soit qu'il fût demandeur, soit qu'il fût défendenr, être maintenu dans la libre jooissance de son fonds, sauf à l'autre partie à se pourvoir au pétitoire, si elle croyait avoir acquis la servitude.

638. Más lorsqu'à l'appoi de la possession annole actuelle, allegée en maitre de servinude non susceptible de l'acquierir par prescription, celtiqui peut l'irroquer en sa faven, et qui set traublé, produit assui nu tiren non précaire, la cour de cassation décide que a complicier ex recevable, et que le juge de juit est completent benefit de la complete de l'acquier d

639. Cela, selou nous, ne serait poiot applicable su cas où le titre produit serait sous signature privée, uon reconnue ui tenue pour reconnue; car alors ce titre n'en serait point un tant qu'il ne serait point déclaré émaner de celui à qui on l'opposerait, on de son nateor (art. 1522 ans.).

Ille, l'El le jou de pain e sersi pa plus compiètent, en pareil cas, pour faire procéder devant 
int à la virification, que ne le sersi, en matière 
commerciale, un tribunal de commerce, qui doir, 
aux tennes de l'art. 27 du Code de procédure, 
reuvoyer, sur ce point, les parties devant le trimai trent de l'art in a d'un principal de l'art.

s'apissant d'une servitude non isuceptible de 
comme lorqu'il n'eo est prodoit accon, de décharter l'action possessire son recenable.

640. En principe, il en devrait même être ainsi toutes les fois que le titre produit est contesté sons d'autres rapports : comme sous celui du vice de précaire ; car le juge de paix n'est pas compétent pour juger une semblable question. Mais la jurisprudeoce, qui est contraire à cette doctrine, peut se justifier par l'avantage de prévenir, antant que possible, les difficultés mal fondées de la part de celui qui a fourni nn titre réel; d'autant mieux que tous ses droits lui demeurent réservés pour faire apprécier au pétitoire ce titre à sa joste valenr, si, en effet, le juge de paix l'a lui-même mal apprécié en en faisant le motif d'après lequel il a accoeilli. comme recevable, l'action possessoire. Il peut d'ailleurs interjeter appel du jugement rendu per le juge de paix.

641. Más quel sera l'effec de la maintenne en popusación su profit de cellu qui excerce la servitude ana titre, dans le cas où il l'agira de l'une 
de celles qui penerar à sequeir pa prescription à 
l'affranciera-t-elle de l'abligation de prouver au 
qu'il a sequis le droit par titre ou par prescription, commo il estat affranció de tous preuver 
s'il a'agiasti de la propriété! Sera-t-il présuma de 
s'il a'agiasti de la propriété! Sera-t-il présuma de 
s'ul a'agiasti de la propriété! Sera-t-il présuma forsera de 
s'il a'agiasti de la propriété! Sera-t-il présuma forsera de 
s'il a'agiasti de la propriété! Sera-t-il présuma forsera de 
s'il a'agiasti de la propriété! Sera-t-il présuma forsera de 
s'il a'agiasti de la propriété ! Sera-t-il présuma forsera de 
s'il a'agiasti de la propriété par 
s'il

Cette importante question, très-controversée

<sup>(1)</sup> Feger Parrêt de 17 mil 1920 (Sirey, 1920, 1, 324): la cour a dit qu'es tel cas, le jugeale paix est tenu d'examiner le tière, et d'accueillie ou rejeter l'action possessoire, selon que le litre contenié fait ou ne fait pas enser la présonation de précaire. Mais, par ou autre arrêt du même jour, étle a décide que s,

dans locas dont il a'agil, le jugo de paix peut senvoyr les parlics à se pourroir au pétitoire, il a'y est expendant par obligé. Nons préférons cette dernitre décision. (Sirey, 161d.) (2) Foyer l'arrêt de la même cour, du 6 juillet 1812. (Sirey, 1813., §61)

anciennement (1), l'a encore été depuis la publication du Code (2).

Elle paraît cependant clairement décidée par la L. 8, § 3, ff. si Servit. vindic. Le jurisconsulte Ulpien, dans cette loi, se demande quelle est celle des deux parties qui doit remplir le rôle de défendeur, c'est-à-dire être affranchie de l'obligation de faire aucune preuve à l'appui de sa prétention ; car le défendenr n'a rien à pronver tant que son adversaire lui-même n'a point établi la sienne (3). Seulement si celui-ci a justifié de sa demande, le défeudeur prouve son exception, s'il en invoque une, suivant la règle: Reus exeipiendo fit actor; mais, encore une fois, tant que le demandeur n'a point prouvé l'existence de son droit. le défendeur, soit dans les actions réelles (4), soit dans les actions personnelles . n'a lui-même rien à prouver pour être renvoyé de la demande. Or, dans l'espèce de cette loi , où la contestation roule sur la servitude tioni immittendi, le jurisconsulte décide la question par une distinction. Il dit que si les poutres résident délà dans le mur, en d'autres termes s'il y a déjà exercice du droit, possession, que le possesseur remplira simplement le rôle de défendeur, c'est-àdire qu'il sera affranchi de l'obligation de faire la preuve de son droit de servitude ; que si , au contraire, les poutres ne reposent point encore dans le mur, celni qui prétend au droit de les y avoir, doit, soit en demandant, soit en défendant (ainsi que tons les bons interprétes ont toujours entendu ce texte), prouver que le droit de servitude existe réellement.

A quoi servinit, en effet, la possession, ai celin qui l'acceptin qu'il a capita la servent daix enaute obligé de celin qu'il a capita la servinde? L'adversaires despresses qu'il a capita la servinde? L'adversaires l'est de la maintenne, de se pourceira apétitoire, d'in-tenter l'accion applée négatier; mais, on le tenter l'accion applée négatier; mais, on le vient l'accion qu'en partie puis de l'accionna poussesses un d'urity par le juge compétent en conna poussesses un d'urity par le juge compétent pour connaître de la poussession, etqui a été main-ture un dans la joinsissee, d'oit prover, par titre un dans la joinsissee, doit prover, par titre un des la fait de l'acception de l'ac

ou prescription, l'existence de ce droit, la possession n'a aucuu effet qui ne puisse être ainsi rendu illusoire; et dès lors on ne concevrait pas le motif qui aurait porté le législateur à expliquer avec tant de soin, aussi bien en matière de servitude qu'en matière de propriété (car la loi ne distingue pas), les conditions requises pour qu'on doive être déclaré possesseur. On neut, à la vérité, objecter qu'il y a une différence sensible entre la revendication appliquée à la propriété et la revendication d'un simple droit de servitude. Celui qui défend à l'action en revendication proprement dite n'est point obligé de dire, et encore moins de prouver, qu'il est propriétaire de l'objet revendique, ni comment il l'est devenu : il possède, cela suffit. C'est au demandeur à justifier lui-même de sa propriété, s'il est réellement propriétaire; en sorte qu'il n'aurait encore rien fait, en prouvant que le défendeur ne l'est point (s), paisqu'il ne résulterait pas de cette preuve qu'il l'est lui-même, condition ecpendant nécessaire pour que la chose doive lui être restituée. Tel est le grand avantage de la possession, et voilà pourquoi on se la dispute avec une ardeur qui va quelquefois iusqu'à la violence (6). An lien que lorsqu'il s'agit d'un droit de servitude, il ne suffit pas au défendeur qui l'exerce. de se renfermer dans un silence absolu, d'attendre que le demandeur ait lui-mêmo fait sa preuve touchant la franchise de son fouds ; car les héritages étant de droit présumés libres, la preuve du demandeur est tonte faite. Aussi est-il dit au § 2. INSTIT., de Actionibus, que, dans l'action négatoire, il y a cela de particulier, que le demandeur n'est point tenu de prouver sa prétention, de prouver que son héritage est libre; au contraire, c'est au défendeur à prouver que cet héritage est assujetti envers le sien. Il serait incontestablement tenu de faire cette preuve s'il n'avait pas la possession annale, tandis que s'il s'agissait de la propriété du fonds, et qu'il fût en possession, quoique ce fut dennis moins d'une année, il n'aurait rien à prouver tant que le de-

<sup>(1)</sup> Brüsemann, sur la L. 9, God, de Servit, et aqua; Mascardos, de Probationiste, se 1300; la decidaient, aimi que la Glose, en faver de propriétaire de fonds perfende sousjetti. Reisreccius, Elemente juris, n° 1137, font en profession l'opinion contraire en principe, dit foutbrioi que l'autorité de la Glore l'a suspant dans la pratique.

<sup>.2.</sup> NY Pelymenet of Pardeson decident que la ponemen

fait primmer l'existence de la servitude, sauf preuve contraire.

M. Toullier pense différenment.

[3] L. wh., Cod. de Rei vindie.; L. 23, Cod. de Prob.

<sup>(4)</sup> Sauf ce que nom allons dire tout à l'heure au sujet de l'action négatoire, qui est cependant réelle.

<sup>(5)</sup> L. oft., Cod. de Rei vindie, précitée.

<sup>(6)</sup> Foyer louic précédent, nº 1031.

mandeur au pétitoire n'aurait pas lui-même fait as preuve. Or, peu-on dire, la loi ne fait par féaulter la acritude de la simple possession annale; elle n'a même nulle part attaché à cette possession la simple présomption d'existence de la servitude : elle est muette sur ce point; par conséquent, la présomption contraire, celle que les héritages sont censés libres, exerce toute as force nonobitant la possession.

On peut encore ajouter que ce serait impoter au maltre du fonda assujetti l'obligation de prouver une négation, c'est-à-dire que son fonds ne doit pas la servitude : or une telle obligation répugne aux vrais principes, à raison de l'inpossibilité de la remplir, du moins généralement (t).

Cependant tel n'est pas notre sentiment. Ce système rendrait sans effet réel l'avantage de la possession, et il est mille fois improbable que la loi ait été conçne dans cet esprit. L'art. 3 du Code de procédure, d'accord avec la loi du 24 août 1790, met dans les attributions des inges de paix les usurpations commises dans l'année sur les cours d'eau, et toutes les autres actions possessoires. Ce sont là des faits le plus souvent relatifs à la matière des servitudes ; et lorsque . au lieu d'être des actes mal fondés, ce sont des sctes légitimes, ces actes ne sont rien autre chose que l'exercice d'un droit de servitude véritable; mais puisque la loi veut que celui qui les a faits paisiblement à titre non précaire depuis une année au moins, et qui n'a pas cessé de les faire depuis plus d'un an (art. 23 Code de proc.), soit maintenu dans sa jouissance et possession, e'est bien certainement parce qu'elle présume qu'il avait le droit de les faire. Elle n'a done pu vouloir n'attacher à la possession qui réunit tons ces caractères, qu'un effet momentané et pour ainsi dire illusoire, commo il le scrait évidemment dans ce système.

Quant à l'objection tirée de ce qu'on réduit ainsi le demandeur sur le pétitoire, à l'obligation de prouver une négation, on y répond facilement. La négation, dans l'espèce, n'est point de celles qui ne tombent point en preuve; car elle peut se transformer en affirmation d'un fait positif contraire à la prétention du défendeur ; par exemple, si le demandeur rapportait une pièce par laquelle celui-la a reconnu que ce n'était que par pure tolérance de la part de celui-ci qu'il a fait les actes de possession à raison desquels il a été maintenn au possessoire, pièce qu'alors le demandeur n'a point produite parce qu'elle était adirée, ou pour autre cause. D'ailleurs, comme le défendeur n'invoque aucun titre, il est clair que la servitude ne peut résulter que de la destination du père de famille, qui vaut titre, ou de la prescription. Or, dans beaucoup de cas, le demandeur ne serait point réduit à l'impossibilité de prouver que la prescription n'a pu avoir lieu : par exemple, s'il s'agissait d'une servitude de vue, il prouverait facilement que le bâtiment pour lequel on la réclame a moins de trente ans d'existence ; si e'était la destination du père de famille qu'invoquat le défendeur (que nous supposons toujours avoir la possession annale), le demandeur ne serait point non plus placé dans nne impuissance de fait, de prouver que les conditions requises par la loi n'ont point été rem-

642. Nous renous de dire que celui sur le fonds daquel un autre exerce mal à propos une servitude s l'action négatoirs pour s'y opposer; et s'il y a moins d'un an que la servitude s'exerce, ou s'il s'ajul de l'une de celle qui ne peuvent a'sequierir sans titre, il peut intenter simplement l'action en complaine pour faire cesser le trouble, et se plaindre du nouvel œuvre, s'il y en a en (s).

645. Celui qui a gagné au possessoire, mais qui a succombé au pétitoire, doit-il être aussi condamné aux dépens du possessoire?

Le possessoire et le pétitoire sont deux instances différentes; ils ne doivent pas être eumulés. On a pu avoir raison de défendre on d'attaquer au possessoire, parce qu'on avait la possession, et tort d'avoir défendu ou attaqué au pétitoire, parce qu'on n'avait pas lo droit : des lors, les

<sup>(</sup>I) L. 23, Cod. de Probat., ci-desses citée.

<sup>(2)</sup> Foyer, au sujet de l'action appelée denonciation de nouvel averse (noré aperte nunciatio), dont il est fréquemment fait mention dans not anciens autours, et même dans la pratique,

mais dont nos Codes modernes se parlent pos, regez, dis-je, la Competence des juges de puiz, par M. Henrion de Pansey, pages 306 et suiv.

dépens du possessoire ne doivent pas être adjugés, au pétitoire, à celui qui a succombé dans la première instance, quoqiu'il ait triomphé dans l'autre, sauf à lui à réclaure des dommage-intérèts, s'il y a lieu, et qui pourront compenser le montant des dépens auxquels il a pu être condamné.

644. Non-seulement il y a lieu d'interjeter appel du jugement rendu au pétitoire, quelque peu importante que fit la servitude prétendue (1), parce que la valeur en est indéterminée; mais on peut aussi interjeter appel du jugement rendu au pousessier.

L'appel se porte au tribunal de première instance.

645. Et il y aurait également lieu à appel du jugement rendu an possessoire, encore que le demandeur cut aussi couclu à des dommages intérêts pour une somme n'excédant pas 50 francs. Ce point, si longtemps et si vivement controversé, jugé même si souvent en sens contraire par la cour soprême elle-même, ne fait plus de doute aujourd'hui (2). Les jnges de paix, il est vrai, jugent en dernier ressort jusqu'à enneurrence de 50 francs inclusivement, d'après la loi du 24 août 1790 précitée; mais l'objet de la complainte, la maintenue en possession, la possession controversée entre les parties, n'est pas moins d'une valeur indéterminée, quoique à cette complainte on ait joint une demande en dommages-intérêts qui n'excède pas cette somme. L'addition de cette demande à l'action possessoire ne peut évidemment qu'augmenter la valeur du litige, et circonscrire davantage la compétence du juge de paix en ce qui touche le point de savoir a'il doit juger en dernier ou bien en premier ressort sculement.

646. Il en serait antrement, sans doute, si la propriété du fonds sur lequel a été commis le

(1) A moins toutefris que le fonds sur legaci elle sexti réclaire ne fil là sime le Opți d'i moint le Opți d'i modelissie ne deririe ressert, parcequil se sexti pas d'une releval pe lim de 1,000/r, regedint per l'ent de 100 fr. de recemp per pir de flosi de de resse sexti que pr fonde 50 fr. de recemp per pir de flosi de de resse (lais de 26 mil 1700, til. 17, yart. 8, et da 27 ventées en vau 1-73) cer a shex la question de sextified deriral fre jugie auxie en dernier ressort. En déte, blem qu'une vertisale con qu'esque r'hose d'indérennaid dans su vateur, n'aimmont dans qu'esque r'hose d'indérennaid dans su vateur, n'aimmont dans qu'esque r'hose d'indérennaid dans su vateur, n'aimmont dans la confidence de la confidence de

trouble, ainsi que la possession annale, n'étaient pas contestées par le défendeur, et que la demande en dommages-intérêts n'excédat pas 50 fr.; alors le juge de paix devrait juger en dernier ressort, comme l'a très-bien décidé la cour suprême par deux arrêts de cassation du 15 décembre 1824 (s). Mais toutes les fois que la propriété du fonds et même la simple possession annale, sont contestées par le défendeur, la demande en dommages-intérêts pour le préjudice sonffert par le nouvel œuvre, on pour le simple exercice d'une servitude sans nouvel œuvre, devient indifférente sous le rapport dont il s'agit, quand bien même le demandeur ne conclurait pas nommêment à la destruction de certains travaux, mais à la simple cessation du trouble.

# SECTION VIII.

se grantes marchans s'ermester ans senverres

## SOMMAIRE.

647. Manières générales dont s'éteignent les servitudes, division de la section.

# S Isr.

Extinction des servitudes par la remise qui en est faite.

- 648. Une servitude s'étoint par la remise qui en est faite par le propriétaire capable à cet effet.
- 649. La remise faite à l'un des copropriétaires du fonds dominant, sans l'aveu des autres, ne leur nuit point; mais lib peut toujours être opporée à celui qui l'a faite.
  650. La remise faite par l'un des copropriétaires du
- fonds assujetti affranchit sa portion, et meme tout le fonds, s'il vient à lui échoir en totalité. 651. La remise peut être expresse ou tacite: exem-
- 651. La remise peut être expresse ou tacite: exemple d'une remise tacite.
- 652. La remise d'une servitude n'entraîne pas celle d'une autre : exemple. L'hyvollèse, elle est su moins déterminée su-lessonn de 1.000 fr.:

car il armi sibairde de dire qu'elle peut valoir plus que le fonda assujetti int-métine. Or, jusqu'à rette sounce, les tribunans de preunère instance jugent en derinier resceit. (2) Feyer l'arrêt du 22 mai 1823, rendu sections réunies.

(Sirey, 1822, I, 373.) (3) Sirey, 1823, I, 213. 653. La remise d'une servitude établie au profit d'un fonds hypothéqué ne nuit point aux créanciers hypothécaires.

#### e 11.

Estinction des servitudes par suite de changements aurvenus dans l'état des fonds.

- 654. Les servitudes cessent quand les choses se trou-
- vent en tel état qu'on ne peut plus en user. 655. Elles revivent si les choses sont rétablies de manière à ce qu'on puisse user du droit, pourvu
- que ce soit avant trente ans.

  656. Il en cet autrement de l'usufruit; une fois
  éleint par la perte totale de la chose, il ne
- revit plus: raison de la différence.
  657. La perte de la partie seulement sur laquelle
  s'exerçai la servitude peut, suivant les circonstances, entraîner l'extinction absolue
  du droil.

# § 11f. Extinction des servitudes par la confusion.

- 638. La réunion des deux fonds dans la même main opère consusion et extinction de la
- servitude. 659. Conséquence.
- 660. Espèce traitée dans la L. 31, ff. de Servit. præd. rust., où il n'y a pas eu confusion quojou'il v ait eu réunion.
- 661. Suite.
  662. Il n'y a pas non plus confusion lorsque j'acquiers une portion par indivis d'un fonds qui doit une servitude à celui que je possède
- en propre; 663. Ni dans le cas où vous et moi achetons en commun un fonds qui en doit une à chacun de nous en particulier.
- 664. Secus si la servitude eùt été due à un fonds que nous avions aussi en commun, pour des parts semblables à celles que nous avons dans le nouveau.
- 665. L'acquisition, par le propriétaire de l'héritage dominant, de la partie du fonde assujetti sur laquelle s'exerce la servitude, en opère aussi l'extinction.
- 666. Pour que la confusion opère irrévocablement l'extinction de la servitude, il faut que la réunion résulte d'une acquisition irrévocable de la propriété du fonds dominant ou assujetti. 667. Jinsi, dans le cas du délaissement par hypo-
- thèque, la servitude revit.

- 668. Il en est de même dans celui de réméré;
- 669. Ou d'une donation révoquée; 670. A l'égard aussi de la servitude qui existait
- entre l'immeuble d'un testateur qui l'a légué sous condition suspensire, et le sonds de l'hériter, si la condition vient à recomplir; 671. Et dans tous les cas de restitution en entier, d'annulation ou de receision du contrat d'acquisition de l'un des immeubles.

## s IV.

Extinction de la servitude par le résointien du droit de celui qui l'a concédée.

- 672. Celui qui n'avait qu'un droit de propriété temporaire, résoluble, révocable, rescindable, n'a pu constituer une servitude qu'af-
- fectés des mêmes chances de résolution.

  673. Exemple tiré de celle qui a été établie par un emphytéote, ou par un grevé de substitution:
- 674. Ou par un acquéreur à réméré, ou dont l'acquisition est rescindée pour cause de lésion;
- 675. Ou par un donataire dont le titre a été révoqué:
- 676. Ou lorsque le contrat du constituant a été rescindé ou annulé pour incapacité ou autre cause.
- 677. La règle: Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipentis, ne s'applique point au cas où c'est celui qui a concédé la servitude qui a obtenu l'annulation de son titre de propriété:
- 678. Ni aux cas prévus aux articles 152 et 155 du Code. 679. Si c'est le droit de propriété de celui à qui la
  - servitude a été concédée, qui vient à se résoudre, avant que la servitude soit acquise au fonds par l'usage, le propriétaire qui rentre dans le fonds ne peut la réclamer.

# S V.

- Extinction de la servitude par l'arrivée du jour en de l'événement qui doit, d'après le titre, mettre fin à son exercice.
  - 680. Si la servitude a été établie sous telle ou telle modalité, ainsi qu'elle a pu l'être, elle prend fin par l'arrivée de l'événement préeu dans le titre, même dans les principes du droit romain.
  - 681. Suite.

## \$ VI.

Extinction des servitudes par le non-usage,

683. Les servitudes d'éteignent par le non-usage

pendant trente ans.

- 683. C'est là une prescription ordinaire : conséquences.
- 684. A partir de quelle époque commencent à courir les trente ans à l'égard des servitudes discontinues:
- 685. Et à l'égard des servitudes continues. 686. Distinction du droit romain, relativement au doublement du temps requis, dans certains
- cas, que nous n'avons point du tout admise. 687. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude elle-même, et de la même manière; renvoi quant à la question de savoir si le nouveau mode a pu s'acquérir par
  - prescription. 688. Tant que l'héritage dominant n'est pas divisé. la jouissance de l'un des propriétaires, ou sa qualité de mineur, empéche la prescription de courir contre les autres.
  - 689. Après le partage, chacun doit conserver son
  - droit pour sa part. 690. Et après la division du fonds assujetti, les parts sur lesquelles la servitude ne serait point exercée en seraient affranchies par la
- prescription. 691. Le tiers acquéreur de bonne foi prescrit, par dix ans entre présents et vingt ans entre absents, la propriété pleine de l'immeuble, même à l'égard de la servitude qui n'a point été exercée pendant ce laps de temps; mais il doit remplir aussi les conditions de la prescription vis-à-vis du mattre de l'héritage dominant.
  - 647. Les servitudes prennent fin ,
- 1º Par la remise:
- 2º Lorsque les choses sont dans un état tel que la servitude ne peut plus s'exercer;
- 3º Par la confusion, ou la réuniun des deux béritages dans la même main :
  - 4º Généralement, par la résolution du droit
  - (1) L. 34, H. de Servit. prad. rust. Voyez supra, nº 468. (2) Mème loi 34.
- (3) Argument de la L. 11, ff. de Serv. presd. rustic., qui décide que lorsque l'un des copropriétaires d'un fonds a concédé une servitude sans le consentement des autres, la servitude, à la vérité, n'esiste pas, parce qu'elle su peut être établie pour partie, mais que celui qui l'a consentie peut être écarté par l'ex-

- de celui qui a concédé la servitude, et même de celui à qui elle a été concédée : 5º Par l'événement de la condition, on autre
- fait prévn : 6º Et par le non-usage pendant le temps re-
- quis par la loi. Ce sera l'objet des six paragraphes suivants, par lesquels nous terminerons l'explication de l'importante matière des servitudes, et du second livre du Code.

## \$ 107.

Extinction des servitudes par la remise qui en est faite.

- 648. Les servitudes s'éteignent par la remise qui en est faite par le propriétaire, capable de disposer de ses droits.
- 649. Si le fonds dominant appartient à plusieurs par indivis, la remise faite par l'un d'eux senlement, sans le consentement des autres, ne nuit point à eeux-ci, par la raison que l'un des associés ne peut nuire à la chose commune (1). En sorte que, sous ce rapport, la servitude existe encore, parce qu'étant une chose indivisible, elle ne peut pas plus être remise pour partie que constituée pour partie (2). Mais le propriétaire de l'héritage assujetti pourra toujours opposer la remise à celui qui la lui a faite (s); tellement que si le fonds vient à être adjugé à celui-ci sur licitation on autrement . la servitude alors serait tout à fait éteinte ; et si le fonds vient à être partagé, il ne pourra l'exercer pour la part qui tombera dans sou lot, de même que si la remise avait eu lieu après le partage, cas dans lequel évidemment cette part, qui forme maintenant un nouveau fonds (4), n'aurait plus à pré-
  - 650. En sens inverse, si le fonds assujetti venait à être divisé, et que la servitude fût ensuite remise à l'un des copartageants, sa part en serait affrauchie (3). Si ce fonds appartenait à plusieurs

tendre à la servitude.

erption de dol, s'il rent s'opposer à ce que le voisin fasse ce qu'il lui a permis de faire. Par une raison au moins égale, il en doit être de même quand il s'agit de la remise, qui est plus digne

<sup>(4)</sup> L. 6, 5 1, ff. Quemad. servit. amitt.; argument de la L. 6,

<sup>\$ 1,</sup> ff. Communia servit, tam urb. quam rust. Voct, sur ce titre. (3) L. 6, ff. de Servit.; Voet, loco pracitato.

par indivis au moment de la remise faite à l'un d'eux seolement par le propriétaire unique du fonds dominant, et qu'il vint à appartenir ensuite en totalité à celui à qui la remise a été faite , la servitude serait éteinte absolument, surtout si c'était sur partage ou lieitation qu'il eût obtenu les parts de ses copropriétaires, parce qu'alors, aux termes de l'article 885, il serait censé avoir été seul propriétaire dès le principe, et par conséquent la remise s'appliquerait à tout le fonds. Durant même l'indivision, elle produirait effet au profit des autres copropriétaires, si elle avait eu lieu à titre ooéreux, sans réserve à l'égard de ees derniers : celui qui l'aurait stipulée serait censé en avoir fait la condition de la stipulation qu'il a faite pour lui-même, conformément à l'article 1121 et à ce que nous avons dit plus haut, nº 467, pour le cas où l'un des copropriétaires stipule seul une servitude au profit du fonds commun : car s'il peut l'améliorer par la stipulation d'une servitude, ainsi que le décide Voet (1) dans les principes du droit moderne, à plus forte raisoo peut-il aussi l'améliorer par l'affranchissement d'une servitude qui le grève. Mais la remise peut avoir eu lieu par testament ou autre acte à titre purement gratuit, et uniquement en faveur de celui qui a été dénommé dans l'acte ; elle peut même n'avoir eu lieu par acte à titre onéreux, qu'avec réserve de tous droits à l'égard des autres copropriétaires; et à ces eas s'applique ce qui vient d'être dit,

651. La remise peut être expresse ou tacite. Expresse, elle se règle par l'aete qui la coutient et qui en détermine les conditions et les effets:

Tacite, lorsque le propriétaire du fonds dominant a autorisé le maitre du fonds asanjetti à faire quelqoe chose qui est un obstacle, non passager (3), mais perpétuel à l'exercice de la servitude: par exemple, lorsqu'ayan le droit de faire écouler mes eaux sur voire terrain, o on un droit de passage, je vous autorisé à bàir sur l'eodroit même où s'exerce la servitude (3). Mais ee que je fais moi-même sur mon fonds, et qui est conntarire à la servisude, n'en fait présumer la remise qu'après trente ans, à moins que quelques autres circonstances n'indiquassent elairement qu'il y a eu renoncistion, abaudon du droit; car le nouusage doil avoir cette durée pour que la servitude soit éteinte. (Art. 707) (4).

653. Si j'avais toot à la fois sur votre bàtiment la servitude altius non tollendi et celle d'égout de mon toit. La simple autorisation que je vous accorderais d'élever davantage votre bàtiment n'entralerait pas remise de la servitude d'égout; vous ne pourriez tonjours élever votre maison qu'à une lausteur qui ne ferrait point obstacle à l'écolement des eaux de mon toit (a).

635. La remise de la servitude établie au profit d'un fonds hypothéqué, sans l'assentiment des créanciers hypothécaires, ne peut pas nuire à leur droit. Il faudrait même le décider aiosi, encore que la servitude n'eft été établie que depois les constitutions d'hypothèques, car le droit hypothécaire a'est éteodu à cette amélioration de l'héritage. (Art. 2155.)

#### \$ II.

Extinction des servitudes par suite de changements surve nus dans l'état des jonds.

654. Poisqu'il faut deux béritages pour qu'une servinde poisse exister, il c'ensuit que dés que l'uo des fonds vient à périr, la servitude est éténite. C'est ce que porte l'art. 705 (e) en ces termes : e Les servitudes cessent lorsque les c choses se trouvens eu tel état qu'on ne peut « plus en mer. »

Tel serait le cas où le débordement d'on fleuvo aurait détruit l'un des deux foods, celoi où la source qui était grevée d'un droit de puisage serait venoe à se tarir tout à fait, ou bien que la maison au profit de laquelle existit un droit de vue a été démolie, incendiée, etc.

655. Mais, suivant l'art. 704 (7), la servitude

<sup>(1)</sup> Til. Comm. servit, pend tam orb. quam rust., no. 9 et 10. (3) ic m l'thit qu'un obtacle passager, il n'y sarrit pou lies d'en induire canise de la servitede. L. 17, if. Commun. servit, pend. tam orb. quam rust.; co servit là un simple précute.

<sup>(3)</sup> L. S. H. Quennel. servit. amit. (4) Code de Bollande, art. 755,

<sup>(5)</sup> L. 21, If. de Servit, pearl, seb. (6) Code de Boltande, arl. 730.

<sup>(7)</sup> Ibed, art. 752.

revit e si les choses sont rétablies de manière « qu'on puisse en nser; à moins qu'il ne se soit

- « déjà éconlé un espace de temps suffisant pour · faire présumer l'extinction de la servitude.
- « sinsi qu'il est dit à l'art. 707 ; » c'est-à-dire, à moins qu'il ne se soit écoulé trente ans sans iouissance du droit.

Ainsi, dans le cas où une maison au profit de laquelle existait un droit de servitude vient à être démolie, ou détruite par force majenre, la servitude renalt (s) si l'on reconstruit la maison avant trente ans. L'art. 665 porte nne semblable disposition en disant : « Lorsqu'on reconstruit

- un mur mitoven ou une maison, les servitudes actives et passives se continnent à l'égard du
- e nouveau mur ou de la nouvelle maison , sans
- c tontefois qu'elles puissent être aggravées, et e pourvn que la reconstruction se fasse avant
- que la prescription soit acquise.

656. C'est une notable différence d'avec le droit d'usufruit, qui est définitivement éteint par le destruction du bâtiment sur lequel il résidait, quand bien même un autre édifice serait reconstruit de suite à la même place et en tout point semblable su premier (a). L'art. 624 ne dit pas, en effet, comme l'art. 665, que le droit revit si le bâtiment vient à être rétabli ; il prononce l'extinction onre et simple de l'usufruit par suite de la destruction de l'édifice.

Cette différence est puisée dans les principes du droit romain sur l'une et l'autre matière.

D'après la L. 10, § 1, ff. Quibus modis ususfr. amittieur, l'usufruit établi sur une maison s'éteint absolument par la démolition de la maison, quand bien même elle serait ensuite rétablic.

Au lieu que suivant la L. 20, § 2, fl. de Servit, præd. urb., la servitude éteinte par la destruction de la maison renalt par son rétablissement, pourvu que le nonveau bâtiment soit de la même sorte et à la même place : Ut idem intelligatur.

Mais cels n'a été sdmis que par faveur, par motif d'ntilité, et non d'après le pureté des prin-

(1) La L. 20, § 2, ff. de Servit. prad. urb., décide également que si la maison est rétablie, la servitude renaltra ; mais il faut pour cela que les choses soient remises dans le mêma état qu'anparavant.

(2) Foyes tome précédent, no 1490.

- (3) L. 88, S. de Feeb. signif. Voyez supra, no 473,
- (4) Ad certam partem fandi tam remitti, quam constitui

- cipes : Si sublatum sit ædificium, ex quo stilli-CIDIUM cadit, ut eadem specie et qualitate reponatur, utilitas exigit ut idem intelligatur : nam alioquin, si quid strictius interpretetur, aliud est quod sequenti loco ponitur. Et ideo, sublato adificio, ususraucrus interit, quamvis area pars est adificii.
- La substance de la chose qui était l'objet de l'usufruit a réellement été éteinte, et la reconstruction do bâtiment serait réellement une autre chose; tandis que, pour les servitudes qui sont seulement des qualités actives et passives des héritages (3), on a cru devoir considérer fictivement la nouvelle maison comme la première : elle la remplace.
- 657. La perte de la partie seulement sur laquelle s'exerçait la scrvitude pourrait, suivant les circonstances, ou restreindre le mode de son exercice, ou donner simplement lieu à en changer la place, on même entrainer l'extinction de la servitude, sauf son rétablissement, si les choses étaient elles mêmes rétablies dans les trente ans : cela dépendrait des termes dans lesquels la constitution s été concuc; car si le lieu de l'exercice de la servitude svait été bien marqué et limité dans le titre, le droit ne résiderait que sur cette partie du fonds (4) : et si elle venait à être détruite. la servitude elle-même scrait éteinte.

## s uı.

## Extinction de la servitude par la confusion.

658. Comme on ne peut avoir de servitude sur son propre fonds, il y a extinction de celle qui existe lorsque les deux béritages se trouvent réunis dans la même main (art. 705) (s). Il se fait confusion de droits.

Il n'y a aucune différence, à cet égard, entre le cas où c'est le maltre du fonds dominant qui acquiert le fonds assuictti , et le cas inverse,

Mais il faut, comme nous sllons le dire avec plus de développements, que l'acquisition soit

potest. L. 6, ff. de Servit. ; par la même ramon, on peut me l'établir que sur telle partie du fonds assujetti. Fogez aussi la L. 6, § 1, If. Quemad. servit. amitt., qui parle du cas où le lieu de l'exercice de la servitude de passage a été déterminé, et qui donne pour ce cas une solution différente que pour celui où la servitude règne indistinctement sur tout le fouds. (5) Code de Hollande, art. 753.

de la totalité du fonds, ou au moins de la partie pour laquelle ou un laquelle acié établie la servitude; car la L. 6, ff. de Sercit., dejà citée phinieuro fiós, dil positiviement qu'on peut acquirir la servitude pour une partie fudir, etablie ton tel ou tel cité seulement. Par coméquent, si le propriétaire de flonds dominaut acquient cette partie, la confusion est complète, comme s'il est acquis tout le fond.

609. Du principe que la réunion des deux servinde, distinte muis fait cester à servinuée, dont dans la même mais fait cester às servinuée, dont dans la même mais fait cester à servinuée, dont de la comme del la comme de la

660. Trois fonds contigus appartiennent à divers maltres, et le propriétaire de celui qui est inférieur stipule une prise d'eau du propriétaire supérieur, par le moyen d'un canal pratique sur le fonds intermédiaire, dont le propriétaire consent à l'exercice de la servitude. Ensuite, le maître du fonds inférieur achète l'héritage sunérieur, et puis vend le premier de ces fonds : Julien, dans la loi 31, fl. de Servit. prad. rust., se demande s'il n'y a pas eu confusion, et par conséquent extinction de la servitode. Mais il décide la question par la négative, attendu que le fonds intermédiaire, également grevé, appartenait à un tiers à l'époque où les deux antres étaient dans la même main, et a fait ainsi obstacle à la confusion en conservant sur lui la servitude.

(t) L. 30, princip., ff. de Servit. præd. neb.

661. Il en serait de même, dans l'espèce, si, au lieu de supposer que les trois fonds appartenaient d'abord à différents maîtres, on supposait que l'intermédiaire et le supérieur étaient an même : l'acquisition que le maître du fonds inférienr ferait du supérieur n'opérerait point confusion, la servitude continuant sur le fonds intermédiaire; et par conséquent l'aliénation qu'il ferait ensuite du fonds inférieur, sans ancone mention contraire à son maintien, donnerait à l'acquéreur le droit d'en jonir, comme il en jonirait lui-même si c'était le fonds appérieur qu'il eût aliéné : parce que . dans l'un comme dans l'autre cas, elle aurait continué de résider sur le fonds intermédiaire. C'est ce que décide clairement Javolenus dans la L. 15, ff. Quemadm. servit, amitt., où il suppose ap'un droit de passage a été établi par trois fonds appartenant à trois différents maltres, et que le propriétaire dominant acquiert celui dn milien : La servitude, dit-il, continue de subsister sur les denx sutres funds, attendo qu'elle n'est éteinte par confusion que dans les seuls cas où on ne peut plus en user comme d'une servitude, c'est-à-dire d'après la règle : Res sua nemini servit, lorsqu'on devient aussi propriétaire de tous les fonds qui la doivent : Toties servitus confunditur, quoties uti ea is ad quem pertinet non potest.

El, en effet, saivant la L. 18, fl. de Servit. pred. raut, la servitude de passego par plusieure fonda (et il en serait de même de celle de conduite d'eau) ne forme qui une seule servitude (a); dès lors a'applique le double principe: Servitus pro parte amitii nequii (a); pro parte servitus retineri potest (a). Donc, en conservant la servitude sur un fonda, on l'a conservée sur les antres, poisqu'elle est indivisible.

662. Voilà pourquoi, lorsque j'acquiers une partie par indivis du fonds qui m'en doit une, on auquel j'en dois une moi-même, par exemple, la moitié, il n'y a point confusion (s), quia pro

<sup>(2)</sup> Nom croyon númentes que cela n'est vrai que dans le cas où ces derrei fands appartenient su même contitianni. Cest ce que non avon de ji die rutendre précèdemment, ne 180; et Ulpiren, dans crette lei II, su empone pas, cessus Jalien dans la 303 i au nôme litre, précitée, que les divers funds assujettis appartiement à différents susifires; circonstance, anarples, qui n'a point empérité Jellien de décire que les divers anarples, qui n'a point empérité Jellien de décire que les divers de la contrata del contrata del la contrata del la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contrata del l

confusion , dans l'espèce qu'il Iraite , ne a'est point opérée ; qu'il sorait falle , pour cels , la réunion des trois fonds dans la même

sorait falle, pour cels, la réunion des trois fonds dans la même main.

(3) L. U. S. de Servit.; L. 10, princip., S. Quemada, arr-

vit. amitt.; ort. 769 et 710. (4) L. S. S. L. H. de Servit.; L. 30, S. L. H. de Servit prod.

rban. (3) Mésse L. 30, § 1, ff. de Servit prød, urb.

parte servitus retinetur, non pas sans doute en ce sens, que l'on retient une partie de la servitude en elle-même, et abstraction faite du fonds, car cela ne serait pas possible, mais en ce sens que la servitude continue de subsister, et que l'on y a intellectuellement nn droit proportionné any parts que l'on a respectivement dans les divers fonds auxquels elle s'applique.

663. Il n'y aurait pas non plus confusion et extinction de la servitude dans le cas où vous et moi achèterions en commun le fonds qui en doit une à l'héritage particulier de chacun de nous. attendu que rien n'empêche qu'un fonds commun à denx, ou à un plus grand nombre, ne soit assujetti envers un fonds qui est propre à l'un des associés seulement (1). Ainsi, lorsque je deviens héritier pour partie de celui dont le fonds doit au mien une servitude, je conserve mon droit sur le fonds de la succession, tant que, par le partage des biens ou par l'effet d'une licitation, ou autrement, je n'en deviendrai pas scul propriétaire.

664. An lieu que si nous achetions en commun le fonds qui doit nne servitude à celui que nous avons aussi en commun, il y aurait confusion absolue et extinction de la servitude (\*). Il faudrait toutefois, pour cela, que nos parts fussent les mêmes dans l'un et l'autre fonds : car si vous n'aviez que le quart, par exemple, dans celui qui est assujetti, et les trois quarts daus l'autre, il est clair que vous auriez intérêt au maintien de la servitude, et elle continuerait, en effet, de subsister avec des avantages proportionnés à vos droits dans l'un et l'autre héritage.

665. An surplus, comme nous l'avons dit, dans le cas où le mode d'exercice de la servitude aurait été déterminé sur telle partie du fonds assujetti, comme dans celle de passage, de puisage, de conduite d'eau, et que le propriétaire du fonds dominant se rendrait acquérenr de cette partie (pro regione, pro diviso) la confusion

serait complète, et la servitude entièrement éteinte. De même, si la servitude était seulement établie pour une partie du fonds dominant, ad certam partem fundi, comme dit la L. 6, ff. de Servitut., l'acquisition que ferait de cette partie le maltre du fonds assujetti opérerait l'extinction absolue de la servitude.

666. Mais pour que la confusion opère l'affranchissement du fonds asservi, il est nécessaire que la réunion résulte d'une translation irrévocable et incommutable de la propriété du fonds acquis ; autrement, si l'acquisition est révoquée, annulée, ou rescindée par quelque cause que ce soit; en un mot, si son effet est détruit, celui de la confusion l'est pareillement, et la servitude qui avait été éteinte renalt aussitôt telle qu'elle était auparavant.

667. Tel est le cas où le propriétaire de l'nn des héritages entre lesquels existe la servitude, se rend acquéreur de l'autre, et fait ensuite le délaissement aux créanciers hypothécaires, ou est vaincu par une surenchère : la servitude éteinte par la confusion renalt an profit de son fonds ou sur son fonds, comme elle existait avant la réunion. (Art. 2177 ) (5).

668. Il en est de même si c'est par suite de l'action en réméré , exercée dans le délai convenu (4), ou de l'action en rescision pour vilité du prix , an'il restitue l'immeuble , encore bien que, dans ce dernier cas, il eût pu le conserver, en payant un supplément de prix. ( Article 1681 ) (s).

669. La même décision est applicable aux cas aussi de donation révoquée pour survenance d'enfants ou inexécution des charges, ou par l'effet de la stipulation du droit de retour, ou l'accomplissement de toute autre condition résolutoire.

670. Mais si la donation on toute autre aliénation a eu lieu sous une condition suspensive,

<sup>(1) 1., 27,</sup> ff. de Servit, prad. rust,

<sup>(2)</sup> Memelai 27, 6 de Servit. prad, rust.

<sup>(3)</sup> Code de Hollande , art. 1250.

<sup>(4)</sup> Car après ce serait une véritable revente, soumise à de pourmus droits de mutation , et l'immemble ne reviendrait su

premier vendeur qu'affecté de toutes les charges dont l'aurait grevé l'arquéreur à réméré , vendeur à son lour. La confession de la servitude aurait done eu lieu.

<sup>(5)</sup> Disposition supprimée dans le Code de Hollande.

la confusion ne s'étant point encore opérée tant que la condition n'était pas accomplie , il n'y a pas lieu jusque-là d'en rescinder les effets et de faire revivre la servitude, puisqu'elle n'a point été étciute.

ll en est autrement du cas où un testateur ayant une servitude sur un fonds appartenant à sou héritier, lègue, sous une condition suspensive, son béritage à un tiers, et que la condition vieut à s'accomplir : dans l'intervalle qui s'est éconlé depuis la mort du testateur jusqu'à l'accomplissement de la condition . le fonds do l'héritier était affranchi de la servitude , parce que cet béritier était propriétaire aussi de l'héritage dominant (1). Mais il y a licu à la rétablir par suite de la résolution de la propriété de l'héritier en favenr du légataire, opérée par l'événement de la condition du legs.

Il eu serait de même , vice versa, si la servitude avait été établie au profit du fonds de l'béritier sur celui du défuut : il v a parité de raison. Le testateur n'a entendu le léguer que sel qu'il était dans sa main (1).

671. Si lo contrat d'acquisition de l'un des fonds est rescindé ou annulé pour cause de minorité, interdiction ou autre incapacité de la part de celui qui avait aliéné, la restitution est in integrum, et par conséquent les choses de part et d'autre sont remises aussi au même état qu'auparavant : la servitude revit, comme elle revivrait également si le contrat était annulé pour dol, erreur, violence ou autre cause : comme elle revivrait eufin , si un héritier se faisait , en vertu de l'art. 783 (3), relover de son acceptatiou (4), qui avait opéré l'extinction de celle qui existait entre son immeublo et celui du défunt. On multiplierait encore facilement les exemples : mais ceux que uous venons de donner suffisent.

C tV.

Extinction de la servitude par la résolution du droit de celui qui l'a concédée.

- 672. D'après la maxime resoluto jure dantis, (1) L. 12, 5 2, ff. Famil. ereis.; L. 66, ff. de Rei rindic.
- 2 Fours L. 18, ff. de Servitut.
- (3) Code de Hollande, art. 1099
- (4) Pure et simple, car celle qui a lieu sons bénéfice d'inven ire n'opère point confusion. (Art. 803.)
- (5) L. 54, ff. de Regul. juris. Vovez supra, no \$45.

resolvitur jus accipientis, et qui est consacrée par l'art. 2125 relativement aux hypothèques, parce qu'en effet : Nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet (8), la servitude concédée par celui qui n'avait sur l'immeuble qu'il a assujetti qu'un droit de propriété temporaire , résoluble, révocable, rescindable, ou sujet à annulation , cesse avec le droit du constituant, à la différence du cas où son droit prend seulement fin par la disposition qu'il en a faite, par l'aliénation du fonds : car alors, loin que la servitado prenne fin aussi, ollo suit l'immeuble en toute main, contre tout déteuteur quelconque (e).

673. Ainsi la servitude établie par l'emphytéote, dont le droit de propriété (7) n'était que temporaire, cesse avec l'emphytéose, suivant ce qui a été dit plus haut, nº 550.

Il en est de même des servitudes imposées sur les biens grevés de substitution par le grevé, dana le cas où la substitution vient à s'ouvrir, et que les appelés ne sont point héritiers purs et simples du grevé.

674. Ainsi encore, la servitude établie par l'acquéreur à réméré , ou par tout autre acquéreur sous condition résolutoire (s), s'évanouit par suite de l'exercice du réméré (art. 1673), ou de l'événement prévu. (Art. 1183.)

675. Il en est de même de celle qui a été établie par un douataire dont le droit est révoqué pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles la douation a été faite (art. 954), ou pour survenance d'enfants (art. 953), ou par l'effet de la stipulation du droit de retour ( art. 952) . ou même enfin pour cause d'ingratitude, si toutefois, dans ce dernier cas, la servitude n'a été établie que depuis l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande eu révocation, en marge de la transcription de l'acte de donation. (Art. 958.)

676. Enfin, dans tous les cas où le contrat

- (6) L. 12, ff. Comm. praed. tam urb. quam rust. Veyez supra, nº 476.
- (7) Meins pleine. Foyes tome pricedent, no 1076.
  - (B) Car la stipulation de réméré n'est rien autre chopa'une condition résolutoire, mais potestation de la part du rendeur.

d'acquisition de celui qui a imposé la servitude vient à être rescindé pour minorité , interdiction ou autre incapacité dans celui qui avsit sliéné, ou bien pour dol, erreur, violence on lésion, on pour vice de formes, la servitude s'évanonit, parce que le demander en rescision on en nullisé reprend son héritage franc et quitte de toutes les charges réelles que lui s imposées l'acquéreur; sanf su cessionnaire de la servitude à intervenir dans l'instance ponr la conservation de ses droits, et même à attaquer le jugement par tierce opposition, s'il prétendait que la rescision ou l'annulation ne devait pas être prononcee. Mais ce n'est pas le moment d'entrer dans l'explication de ce point; nons le ferons quand nous parlerons de l'effet que peut prodnire un ingement à l'égard des tiers, su titre des Obligations conventionnelles en général, en traitant de l'autorité de la chose jugée,

677. Nous nous borncrons seulement à faire observer que si c'était sur la demande de celui qui a concédé la servitude, que son contrat d'acquisition fût rescindé on annulé, quand d'ailleurs c'était en état de capacité qu'il l'avait concédée, la servitude ne serait point éteinte ; le maxime : Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis. ne serait point applicable, paree qu'elle ne l'est point au cas où, comme dans l'espèce, la résolution du droit du concédant est purement l'effet de sa volonté; sauf à l'autre partie à ne pas recevoir l'immeuble tant qu'il ne sera pasaffranchi de la servitude. Mais s'il le reprend en cet état, il est obligé de la souffrir, sous la réserve de son reconrs en indemnité contre celui qui l'a établie. Ceue doctrine résulte, 1° de l'art, 2125, qui ne prononce le résolution des hypothèques que dans les seuls cas où ceux qui les ont constituées n'avaient sur l'immeuble qu'un droit suspenda par pne condition, on résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision : or le droit de celui dont il s'agit n'était point de cette nature, puisque s'il n'eût pas lui-même, comme nous le supposons, demandé l'annulation ou la rescision de son contrat, il iouirait encore de l'immeuble, et la servitude s'exercerait sans difficulté; et ce qui

(1) None discus durant cet enver, parce que si ce n'était, dans le même cas, en'après l'envoi définitif que parêt l'absent on pourrait soutenir que ce qui a été fait sur les biens par les

est décidé pour les bypothèques s'applique, par parité de raison, aux constitutions de servitudes, 2º D'sprès les LL. 4, princip., ff. Quib. mod. piquus solvitur, et 43, § 8, ff. de Ædil. edicto, celui qui s scheté une chose entachée d'un vice rédhibitoire, et qui l'a ensuite affectée d'un droit de gage, ne pent, il est vrai, et sinsi que nous l'avons dit nous même quant à la servitude, forcer le vendeur à la reprendre tant qu'elle n'est pas rendue libre; mais si ce dernier la reprend, il la reprend avec le droit de gage. Il ne doit pas, en effet, dépendre de l'acheteur de faire évanonir, à sa volonté, le droit qu'il a concédé à un tiers. Ainsi, le maxime précitée n'est point applicable sux cas où la résoîntion n'a en lien que sur la demande de celui qui s établi un droit réel sur la chose, mais bien seulement sux cas où elle s été forcée à son égard.

678. On ne l'applique pas non plus au cas où la servitude s été constituée par les envoyés en possession définitive, et que l'absent reparalt ou que ses descendants se présentent dans les trente ans. Ils reprennent les biens dans l'état où ils sc trouvent (art. 132 et 133), suivant ce qui s été dit précédemment, nº 545. Au lieu que si la servitude avait été établie durant l'envoi en possession provisoire, elle s'évanonirait par le retont de l'absent effectné durant cet envoi (1), attendo que pendant son cours, la possession n'était qu'un dépôt dans la main des envoyés. (Art. 125.)

679. En sens inverse, si le droit de propriété de celui qui a stipulé la servitude, ou à qui elle a été donnée ou légnée , vient à être résolu , rescindé ou annulé, avant que la servitude soit acquise an fonds par l'usage, nous pensons que le propriétaire qui rentre ainsi dans le fonds ne peut s'en prévaloir. La stipulation faite par le tiers, on la libéralité faite à son profit, est, à l'égard de ce propriétaire, res inter alios acta, qua aliis nec nocet nec prodest. C'est encore ce one nous avons établi plus baut, nºº 534 et suivents.

envoyés en possession provisoire a été confirmé et validé par l'effet de l'envoi en possession définitive, poison'elors ils pouvaicut le faire.

## s v.

Extinction de la servitude par l'arrivée du jour ou de l'événement qui doit, d'après le litre, mettre fin à son exercice.

680. On a va pius laus (1) qu'en principe, le reviruides sont constituée à perpiciti, et uniquement pour les fonds, asun égard à leurs possesseurs, mais cependant que l'on pent coavenir
que celle qui est concédée ne durera que jusqu'à
tel écopen, qu'elle prendra fin par l'arrivée de
tel événement, ou qu'elle ne pourra étre extreée
que par le proprietire actuel de l'Inéniage dominant, on seulement tanj que vivra le maltre
de fonds assujeit. Toutes ces modétentions, que
n'admettait pas, il est vrai, le droit civil des flomains, étaient haemoniss cousacrères par le droit
de vivere de l'arrivée de l'arriv

681. Comme nous nous attachons an moins autant à la volotide des contractaturs qu'on le faisait dans la légitalitien rumainer; que tout ce qui a dété convenu, et qui ne blesse auflement l'ordre public, est une loi que les parties doivent observer (art. 1534), il n'est point douteux que si une servinde a été elabliesous l'une ou l'autre de ces modalités, elle ne doive prendre fin par l'événement de la condition ou de la circonstance qui devait, d'après le titre, mettre un terme à son existence.

#### S VL

## Exilaction des servitudes par le non-usage.

682. Les servitudes s'éteignent enfin par le non-nsage pendant trente ans. (Art. 706) (s).

685. C'est là une prescription ordinaire: dès lors, elle ne court pas contre les mineurs ni les interdits (art. 2252); et, à l'égard des servitudes dutes à des immeubles dotaux proprement dits, elle ne peut commencer pendant le mariage, à moins qu'il n'v ait eu séparation de biens, auquel cas elle pourrait commencer après la séparation (art. 4561 et 2255, combinés). Dans tous les autres cas elle court contre la femme mariée pendant le mariage (art. 2254), à moins, 4° que l'action de celle-ci ne pût être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation on la renoneiation à la communanté; 2º ou que cette action, exercée contre le tiers, ne dût réfléebir contre le mari qui aurait aliéné lo droit de la femme et se serait porté garant (art. 2256). Hormis ces exceptions, la prescription court contre la femme et peut opérer l'extinction des servitudes qu'elle a sur les fonds d'antrui, sauf son recours contre son mari, s'il y a lien, pour avoir laissé dépérir ses droits (art. 1428). En un mot, ee que nous avons dit (4) au sujet de l'acquisition, par la prescription, des servitudes sur les biens des incapables, s'applique, en général, à l'affranchissement, par le même moyen, des fonds de ceux qui leur en doivent.

684. Les trente ans commencent à courir selon les diverses espèces de servitudes.

Loraqu'elles sont discontinnes, c'est à partir du jour où l'on a cessé d'en jouir (art. 707); et le temps de non-jouissance par un propriétaire est valablement opposé à son successeur (c), si toutefois, aims qu'il vient d'étre dit, la prescription a pu courir courte lui, parce qu'il n'était ni soiners ni intendit.

Mais on en jouit, comme on l'a dis précédenment (do, par son fermier, son locataire et tous antre détenteur à titre précaire, par l'usufruitier, l'emphytécte (art. 282h), et méme par nn tiers possesseur du fonds, de bonne ou mauvaise foi, n'importe (v); car en exerçant la servitude, ce possesseur préce on ministère au fonds, qui est supposé l'exercer, et qui la conserve par ce moyen. Il auffi qu'il l'exerce nomiss praéti (s).

685. Quand il s'agit de servitudes continues, les trente aus commencent à courir du jour seulement où il a été fait un acte contraire à l'exer-

<sup>(1)</sup> No. 480 et soivant.

<sup>(2)</sup> L. 4, ff. de Serritat.

<sup>(3)</sup> Code de Hollande, art. 734,

<sup>(4)</sup> No 399.

<sup>(3)</sup> L. 18, 5 l. ff. Quemnd. servit. amit. T. III. ED. BELGE,—V. V. Sp. FR.

<sup>(6)</sup> Fages no 391.
(7) LL. 3, 6, princip., 12, 20 et segvent., ff. Quemad. ser-

<sup>(8,</sup> L. 23, ff. Quenad. servit. awitt.

cice de la scrvitude (même art. 707) (1); par exemple, en bătissant sur le terrain sur lequel on s'était interdit de bâtir (2).

Il importe peu, au reste, que cet acte ait été fait par un autre que le propriétaire du fonds assujetti ou par lui-même : fait par un emplytéote. un usufruitier, un fermier, locataire ou colon, enfin par un possesseur quelconque, il opérerait le même effet ; car dans tous les cas il serait vrait de dire que la servitude n'a point été exercée, et par conséquent qu'elle s'est éteinte par le nonusage. Si ce fait émanait du propriétaire du fonds dominant, qui a, par exemple, bouché les fenêtres an moyen desquelles il exercait un droit de vue, la présomption de remise de la scrvitude sur laquelle est fondée la prescription serait même encore plus grave, mais cela n'ajouterait rien à l'effet résultant du non-usage du droit pendant le temps déterminé par la loi (s).

686. Le droit romain faisait, quant à l'extinction des servitudes par le non-usage, une distinction entre les servitudes dont le mode de jouissance est alternatif, et les autres; et par rapport aux premières il sous-distinguait.

D'après la L. 7. ff. Ouemad, servit, amitt., la servitude de conduite d'ean ou de passage qui ne devait être exercée que pendant l'été, et non l'hiver (aut vice versa), ou bien de deux années l'une, ou de deux mois l'nn, ne s'éteignait par le non-usage qu'après un temps double de celui qu'il fallait dans les cas ordinaires (a) : Duplicato tempore constituto hac servitus amittitur. Tandis que, pour celle qui devait s'exercer de deux jours l'un , ou la nuit et non le jour (vel vice versa) , le temps n'était pas doublé, pas plus qu'il ne l'é-

(1) Code de Hallande, art. 755.

(2) Cette distinction parait aussi conserve par la L. G. ff. de Servit. prad, urb.

(3) En disent, an un 491, que la prescription à l'effet d'éteindre les servitules continues ne commence son cours que du jour où le propriétaire du fonds assujetts à fait un acte con-Iraire à l'exercice de la servitude, nous n'arnus point expendant voulu dire par là qu'il fallait nécessairement pour cela que l'actu cut été fait sur son fonds, car s'il l'avail été sur le fonds dansinant, et que le temps requis par la loi se fit écoulé depuis, la prescription fondée sur la présomption de remise de la servitude serait, comme nous le disons ici, encore plus grave. Assai l'art. 707 dit-il, sans distinction, que les trente ana commencent à courir du jour où it a été fait un acte contraire à la servitude. Nous n'avents donc multi établir que le point de départ de la prescription ; et si nous avons spécialement parlé de l'acte

tait à l'égard de celle qui avait été établie pour en jouir de deux beures l'une, ou pendant le jour. ou seulement à une certaine heure de la journée; attendu, dit le jurisconsulte Paul, que dans ces cas il n'y a qu'une seule servitude ; Quia una servitus est. Au lieu que dans les premières : Tempus non est continuum, quo, cum uti non potest, non sit ways.

Mais, comme nous l'avons dit précédemment, nº 492, quelles que soient les modalités dont une servitude de conduite d'eau ait pu être affectée relativement à son exercice, elle n'en est pas moins, d'après le Code, qui ne distingue pas, une servitude continue (apt. 688), quoique le temps de son exercice soit lui-même discontinu. Il l'est d'ailleurs dans la servitude alternis diebus, comme dans celle mensibus alternis : la durée de l'interruption de jouissance ne fait rien à la chose. Dans l'un comme dans l'autre cas, le fait de l'homme, pour faire cesser l'interzuption de jouissance, par exemple, pour rouvrir le canal, n'est pas moins nécessaire; seulement il est plus répété dans un cas que dans l'autre: mais dans tous deux. nne fois l'opération faite, la scrvitude s'exerce sans le fait de l'homme, et pendant son repos : ce qui n'est pas dans les véritables scryitudes discontinues, telles que celles de passage, de pui-

sage et autres semblables. La distinction de la loi rumaine reposait uniquement sur ce que, pour les ancieus, ce qui pouvait se faire tous les innrs, chaque jour, était censé avoir le caractère de continuité, tandis que dans notre droit la continuité ou la discontinuité de la servitude dépend uniquement de la circonstance que le fait actuel et persévérant de l'homme est ou n'est pas nécessaire pour son exercice. Il

fait par le peopriétaire assojetti, et contraire à la servitude, c'est parce qu'en effet c'est ordinairement sur le funds de ce propriélaire qu'ont lieu les actes de cette nature, paisqu'il est seul intéressé à son extinction. Ainsi l'énonciation contenue an numéra précité doit s'entendre en ce sens,

(4) Ce temps a varié. Avant Justinseu, il était de deux ans pour les servitudes restiques, sans distinction de cas d'abservae de maitre de funds dominant. Quant aux autres, comme elles n'avaient, en général, pas besoin dufait de l'homme pour être exercées, paisqu'elles l'étaient par le fonds dominant lui-même, le temps, qui était également de deux années, ne commençait à courir que du jour nà il avait été fait un acte ementiellement

contraire à la servitude. L. 6, #. de Servit. pend. urb., précitée. Justinica a étendo le temps de la prescription, pour l'extinetion des unes et eles autres, à dix années entre présents, et virag ans cutre absents. L. ult., Cod. de Præscript. long. temp.

y aurait douc, d'après cela, plus de raison de regarder chez nous comme continue la servitude de prise d'eau qui doit s'exercer de deux années l'une, que celle qui doit s'exercer de deux jours l'un; ear le fait de l'homme serait bien moins souvent nécessaire que pour cette dernière. Mais il est plus vrai de dire qu'elles sont toutes deux continues.

Au surplus, le temps de la prescription n'est iamais doublé dans notre législation, et nous ne connaissons d'autres règles à cet égard que celles qui sont tracées par l'art. 707, dont nous venons d'expliquer les dispositions,

687. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude elle-même, et de la même manière (1), (Art. 708) (2),

Et le nouvean mode ne sera acquis que suivant les distinctions que nous avons précèdemment établies, en parlant de l'acquisition des servitudes par la prescription, nº 605 et snivants.

688. Tant que l'héritage en faveur duquel est établie la servitudo est possédé par plusicurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tons. (Art. 709) (3),

Par conséquent, si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme na minear, il aura con-

servé le droit de tons (s), (Art. 710.) Tel est l'effet de l'indivisibilité du droit.

689. Mais quand l'héritage dominant vient à être divisé, c'est comme s'il avait été d'abord établi une servitude pour autant de fonds que le fonds divisé forme maintenant d'héritages distincts (5); et d'après cela, ceux qui auront usé du droit, ou contre lesquels la prescription n'aura pu courir, l'auront seuls conservé; il sera éteint à l'égard des autres (6).

690. Vice versa, si c'est le fonds assujetti qui vient à être divisé, les parts sur lesquelles la servitude ne sera point du tout exercée pendant le temps requis pour la prescription en seront affranchies, et les autres demeureront assujetties (7).

691. Nous terminerons l'explication de cette matière par la question de savoir, si la servitude ne pourrait pas également s'éteindre par le nonusage pendant dix ans entre présents, et vingt ans entre absents, au profit de celui qui a acquis per iuste titre l'immeuble assuietti.

Selon nons, cette question, anoique très-délicate , à raison des termes généraux de l'art. 706. doit cependant être résolne par l'affirmative (s); car c'est moins la une prescription à l'effet de libérer le fonds de la servitude qui le grève, qu'une prescription à l'effet d'acquérir la propriété pleine et absolue de ce même fonds, en verte de l'article 2265, ce qui rend inapplicable cet art. 706 dans sa disposition générale, que les servitudes s'éteignent par le non-usage pendant trente ans.

En effet, le Code lni-même cousacre bien . relativement aux bypothèques, cette distinction entre le tiers acquéreur et le débiteur personnel ou son béritier.

Suivantl'art. 2180, la prescription est acquise an premier contre les créanciers hypothécaires; par le mênte laps de temps que celui qui lui serait. nécessaire pour acquérir la propriété de l'immeuble à son profit, avec cette restriction toutefois que, lorsque la prescription suppose un titre, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de celle de dix et vingt ans, elle ne commence son cours qu'à partir de la transcription du contrat d'acquisition, parce qu'il était juste que les créanciers possent être avertis que l'immeuble a changé de main, qu'ils sont maintenant exposés à une prescription d'une plus courte durée, et par conséquent qu'ils aient à faire les actes nécessaires à la conservation de leurs droits. Mais leurs inscriptions n'interrompent nullement le cours de la prescription établie en faveur du tiers détenteur, et du débiteur luimême.

<sup>(1)</sup> Foyes L. 10, S I, et L. 18. SL, ff. Ourmad servit, emitt. (2) Code de Hollande, art 756.

<sup>(3)</sup> Ibid., art. 757.

<sup>(4)</sup> L. 10, princip., ff. Quemad servit. amill.

<sup>(5)</sup> L. 6, S. Quemad servit. amitt.

<sup>(6)</sup> Nime loi, Foyes aussi supra, no 470 et snivant

<sup>(7)</sup> L. 6, ff. Quemed. servil. amitt. Hais cette loi établit , se

sujet de l'extinction de la servitada de passage par le nonquand le fonds assojetti vient à être divisé, guelques distinction qui sont plutés fondées sur de peres subtilités que sur de vér tables motifs. Nous nous dispenserons, pour cette raison, de les

<sup>(8)</sup> Nous avons décidé la même chose relativement à l'unefruit, tome pricedent, no 1424.

An lien qu'à l'égard de ce dernier, la prescription de l'hypothèque on du privilège est abso-Inment (1) mesurée sur celle de l'action personnelle d'où dérive le privilège ou l'hypothèque.

D'où cette différence peut-elle résulter, si ce n'est de ce que le tiers détenteur prescrit à l'effet d'acquérir l'immeuble, plutôt qu'à l'effet de le libérer des charges qui le grèvent? Or, comme les servitudes sont, aussi bien que les hypothèques et les priviléges, des droits récls, ce qui est établi en faveur de l'acquéreur, relativement au droit hypothécaire, doit également avoir lieu par rapport an droit de servitude. Dans l'un comme dans l'antre cas, celui qui a prescrit l'immeuble l'a prescrit dans son entier, sans diminution du droit de propriété. Ainsi , l'art. 706 doit s'entendre généralement de la prescription invoquée par celui qui a constitué la servitude on par son béritier; quant à celle qui est établie en faveur des tiers acquereurs de bonne foi , elle a son siège dans le titre même de la Prescription, principalement dans les art. 2265 et suivants, et l'on n'avait point à s'enoccuper an titre des Servitudes. Les dispositions de ce titre ne dérogent point au droit commun sur la matière des prescriptions : or le droit commun veut que celui qui acquiert de bonne foi, et par inste titre, un immenble, en devienne exclusivement propriétaire par une jouissance de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents, calculée par rapport à celui contre legnel la prescription est invoquée. Aussi faudrait-il une jouissance libre du fonds pendant tout ce temps, quand hien même il ne serait pas nécessaire qu'elle eût eu la même durée par rapport à l'acquisition de la propriété, parce que le propriétaire (en supposant que ce ne fût pas lui qui eut transmis le fonds, ni ancun autre en vertu de son mandat, car autrement la prescription serait superflue) a été présent, tandis que celui à qui était due la scrvitude, et qui ne l'a point

exercée vis-à-vis de l'acquéreur, a été absent (2); sans préjudice encore des causes de suspension de prescription ponr minorité ou interdiction,

qui anraient pu exister en sa personne. Vainement dirait-on qu'il pourra arriver que le maître de l'héritage dominant ignore si le possesseur actuel du fonds assuietti est nn segnéreur, ou simplement un fermier, et qu'ainsi la négligence qu'il mettra peut-être à exercer la servitude, dans la pensée qu'elle ne doit s'éteindre que par le non-usage pendant trente ans, on parce qu'il ne jouirait pas par lui-même de l'immenble, lui deviendrait funeste; qu'il n'est pas averti, comme les eréanciers hypothécaires, par la transcription du contrat d'acquisition, seul point de départ de la prescription de dix et vingt aus contre ces derniers; car on répondrait qu'un propriétaire pourrait alléguer à peu près les mêmes raisons : il ne sait pas non plus, ou du moins il peut ne pas savoir si celui qui possède son fonds a ou n'a pas un titre, ni de quelle nature est ce titre; et cependant la loi n'en a pas moins établi la prescription dont il s'agit contre lui, au profit de l'acquéreur de honne foi. Et quant à l'objection tirée de ce que cette prescription ne court du moins contre les créanciers hypothécaires qu'à partir de la transcription du contrat de l'acquéreur, et qu'ainsi ils sont suffisamment avertis, on y répond en disant que les motifs ne sont pas les mêmes à l'égard d'un propriétaire dont l'héritage est voisin de celui qui lui doit la servitude, tandis que les créanciers sont sonvent très-éloignés du fonds qui leur est hypothéqué. D'ailleurs, presque toujours la transcrip tion est effectuée, et pour ce cas du moins on ne saurait récuser la similitude que nons établissons. sous ce rapport, entre eux et le propriétaire qui a négligé d'exercer son droit de servitude, d'autant mieux encore que la plapart des servitudes n'avant pas besoin du fait actuel de l'homme

<sup>(1)</sup> Aujourd'hui ; rar anciennement elle était de quarante ans par rapport an déhiteur on à son héritser encore détenteur de l'immenble hypothégoé, quoique celle de l'action personnelle ne fill, comme actuellement, que de terote années. et e'est à un de ces points de l'ancien droit que fait allasion l'art. 2281, en duant : a Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titra seront réglées coofermiment any lois anciennes. Nesomoim, les prescriptions siers commencies, et pour lesquelles il faudrait encors, salvant les lois anciennes, plus de tecnte ons à compter de

la même époque, seront accomplies par ce laps de trente

<sup>(2)</sup> Main, rice rerse, si la prescription de la propriété n'avait pu avoir lien contre le propriétaire, parce qu'il était mineur ou interdit, ou parce qu'il a été absent, la acreitade subsisterait encore, quand bien même le détenteur de fonds assojetti en anrait juni librement, vis-à-vis de celoi à qui est due la servitude, pendant dix ana entra prisents et vingt ans entre absents ; seulement ce temps de non-jouissance de la servitude pourrait. profiter an maltre do fonds.

pour être exercées, s'exerçant, pour ainsi dire, d'elles-mêmes, par la disposition des héritages et des travaux qui ont été faits, la prescription de dix et vingt ans aura des inconvénients bien moins graves qu'on ne pourrait le craindre.

Il n'y a d'objection solide à faire à cette décision que la disposition expresse du Code en ce qui touche les hypothèques, et son silence relativement aux servitudes; mais quand les raisons sont les mêmes , et que la loin'est pas formellement contraire, on doit adopte la décision qu'elle porte sur le cas semblable, d'après la maxime : Uni sedem ratio, idem jus esse debet. Or elle n'est point contraire, parce que l'article '700 statue en général, sans supposer qu'un tiers acquéreur de bonne foi, qui ajoui du fondes comme libre, en a prescrit la propriété, et l'a ainsi acquis sans restriction, sans modification.

FIN DU TITRE DES SERVITUDES, DU SECOND LIVRE DU CODE CIVIL, ET DU TORE V DE L'ÉDITI ON FRANÇAISE.

## LIVRE TIL

DES DITTÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ (1).

## RESPONITIONS OF NEBALKS.

#### SOMMAIRE.

- 1. Dans la division de la matière du Code civil, ses rédacteurs n'ont pas exactement suiviceux des Institutes de Justinien. 2. La propriété des biens s'acquiert, sous le Code,
- par succession, donation entre-vifs on testamentaire, et par l'effet des obligations. 5. Elle s'acquiert aussi par accession et par pres-
- cription : renvoi. 4. Les biens qui n'ont pas de mattre appartiennent à l'État : renvoi.
- 5. Renvoi pour ce qui concerne la chasse et la pêche ;
- 6. Et quant au tresor; 7. Et quant aux effets perdus ou jetes à la mer.
- 8. Résumé des manières générales d'acquérir la propriété.
- 9. Plusieurs titres sont mal à propos classés, dans le traisième livre du Code, parmi les manières d'acquérir la propriété des biens. 10. Dans la plupart des cas, il y a tout à la fois
- transmission et acquisition de la propriété; dans quelques-uns, il y a seulement acquisition sans transmission.
- 11. L'hérédité, en prenant ce mot lato sensu, est la seule manière d'acquérir à titre universel; cette acquisition emporte obligation de payer les dettes du défunt.
- 12. Suite, et renvoi pour la solution d'une question.
- 13. L'achat d'un droit d'hérédité n'est même point une manière d'acquérir à titre universel. 14. La confiscation générale est abolie.
- 1. Sous le rapport de la matière du droit, (t) Foyer, sur la propriété, les observations préliminaires do tit. Il du demième liere, au touse précèdent, no 1038

Justinien, comme nous l'avons dit (4), a divisé ses Institutes en trois parties principales ; LES PERSONNES, LES CHOSES, ET LES ACTIONS.

Les rédacteurs du Code civil, qui ont tant emprunté au droit romain, n'ont cependant pas suivi à la lettre cette distribution du sujet. Ils l'ont bien pareillement divisé en trois parties principales, dont la première comprend, comme celle des Institutes, ce qui concerne l'état des personnes; mais ils ont intitulé la seconde : pes BIENS ET DES MODIFICATIONS DE LA PROPRIETÉ, CL appelé la troisième : DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPEIÉTÉ; Ct., dans cette dernière partie, ils ont rangé les contrats, qui n'étaient point, dans la législation romaine, une manière d'acquérir de plein droit la propriété des biens, mais seulement une des causes des obligations, et une source des actions pour les faire exécuter.

Nous avons déjà expliqué (5) les notables différences qui résultaient de la diversité de ces deux systèmes, et nous aurons encore souvent, surtout au titre des Contrats et des Obligations conventionnelles en général, occasion de leur donner de nouveaux développements.

- 2. Ainsi, d'après notre Code civil, « la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs on testamentaire, et par l'effet des obligations. > (Art. 711) (4).
- 3. « La propriété s'acquiert aussi par accession on incorporation, ct par prescription. > (Art. 712) (s). (3) On peut ar reporter à ce qui est dit à ce sujet, tonce

récèdent, nos 1036 et suivants,

(4) Code de Hollande, art. 637. (3) Ibid.

<sup>(2)</sup> Feyer au tome 1, nº 28

Nous avons parlé (1) avec étendue do la manière d'acquérir la propriété de telle ou telle chose par accession, et, pour ne pas nous répéter inutilement, nous renvoyons le lecteur à co que nons avons dit à cet égard.

- 4. Suivant l'art. 713, « les bieus qui n'ont pas e de maître appartiennent à l'État. >
- Cette disposition a également été expliquée sous plusieurs rapports (2), et ello le sera aussi bientot sous celui des successions.
- 5. Nous avons pareillement développé les dispositions suivantes :
- « Il est des choses qui n'appartiennent à pere soune, et dont l'usago est commun à tous. · Des lois do police règlent la manière d'en
- e jouir (3). (Art. 714) (4). La faculté de chasser ou de pêcher est
- « également réglée par des dispositions particu-« lières (s). » (Art. 715) (6).
- 6. « La propriété d'un trésor (1) appartient à « celui qui le trouve dans son propre fonds ; si e le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui , il e appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du
- e fonds. « Le trésor est toute chose eachée ou enfouie, « sur laquelle persouuc ne peut justifier sa pro-
- priété, et qui est découverte par le pur effet
- « du hasard. » (Art. 716) (s). 7. « Les droits sur les effets ietés à la mer , sur
- e les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et here bages qui croissent sur les rivages do la mer,
- e sont aussi réglés par des lois particulières (s). > Il ou est de même des choses perdues ,
- dont le maître ne se présente pas » (10). (Articlo 717) (11).
  - (1) An tome II depuis le ne 1113 jusqu'an nº 1269. (2) Foyer an même tome II, no 983, et passin, depuis le
- nº 1079 à 1134 inclusivement. (3) Fours an même vol., no 993, et passim, jusqu'à 1033; no 1079, et possim, jusqu'à 1154: Foyez aussi on tome V ce qui
- concerne les servitudes légales (4) Code de Hollande, art. 640. (3) Tout ce qui est relatif à ces abjets a été expliqué au tome II, nos 1086 à 1114,

- 8. Telles sont les dispositions générales qui ouvrent ce troisième et dernier livre du Code, dont la matière consiste dans les différentes mauières d'acquérir la propriété des biens. On voit par là qu'il ne nous reste à expliquer que les manières d'acquerir :
  - Par succession : Par donation entre-vifs on testamentaire;
  - Par l'effet des obligations ;
- Et par l'effet de la preseription. Ces objets seuls forment, en effet, la matière de ce troisièmo livre; les autres manières d'acquérir la propriété se trouveut régies par les dispositions du accord livre, titres I et II, et par des lois particulières dont uous avous déjà retracé les principales règles.
  - 9. Cepeudant, dans un ouvrage de doctrine comme d'application, il nous est impossible de ne pas faire remarquer que ce troisièmo livre du Code renferme aussi plusieurs titres ou lois qui ne sont que peu ou point relatives aux manières
- d'acquerir la propriété des biens. Le commodat, par exemple, le dépôt, les diverses espèces de gages, le maudat, dans les rapports du maudant et du mandataire, la contraiute par corps, n'out que peu ou point de rapport avec les modes d'acquisition des biens, même en admettant dans la plus grande étendue possiblo les conséquences du nouveau principe , que la propriété des biens est acquise par lo seul effet des obligations (art. 711, 1138) (19); car. que des contrats de commodat, de dépôt, etc., il naisse des actions pour les faire exécuter, ou pour obtenir des dommages-intérêts s'ils l'ont été mal, cela n'est l'objet d'aucun doute; mais ces obligations et ces actions ne sauraient, sans un renversement de toutes les idées reçues et des véritables principes , être considérées comme des droits de propriété, pas plus que le délit commis contre ma personne ou sur mes bieus ne m'at-

<sup>(6)</sup> Code de Bollande, art. 642.

<sup>(7)</sup> Nous avons donné aussi, dans le tome II, nos 1119 à 1129, les explications et les développessents qu'exigesit ce point. (8) Code de Hollande, art. 642.

<sup>(9)</sup> Fayer encore à ce sujet, tome II, n=0 1105, 1116 à 1118, et 1142 + 1143 (10) Foyer enfin sur ce cas, ibid., no 1129 à 1142.

<sup>(11)</sup> Code de Hollande, art. 638.

<sup>(12, 1</sup>bid., art. 639, 1273.

tribue un droit de cette espèce : ce sont uniquement des dommages-intérêts, a et voil tout. Ce sera le payement de ces dommages-intérêts, a troit tout. Ce sera le payement de ces dommages-intérêts qui formera lai-même un enanieré d'acquérit la propriété, en transportant celle de la somme payée, des maios de cellui qui recevra les deniers. Ces obligations et ces ations ne sont done point par elles-naêmes des manières proprenents dites d'acquérir la pro-prété, comme le sont la donation ou le legs d'un corpa certain, la vente, l'échange, la prescription, et autres tilon, et autres til et autres tilon, et autres tilon, et autres tilon, et autres ti

En effet, on ne peut concevoir la propriété sans un objet déterminé sur lequel elle réside : or quel est cet objet dans le commodat, dans le dépôt, par exemple, dont l'acquisition ait lieu par l'effet du contrat ? Ce n'est pas assurément la chose prêtéc ou déposée; ear, lois que le contrat doive la faire acquerir à l'emprunteur ou au dépositaire, ceux-ci doivent, au contraire, la restituer en nature et identiquement; et s'ils la restituent, si le contrat est exécuté selon sa teneur et ses caractères, les choses seront remises au même état que s'il n'y avait pas eu de contrat do tont. S'ils ne la restituent pas, ou s'ils ne la restituent que détériorée par leur faute, ils seroot passibles sans doute de dommages-intérêts ; mais cea dommages-intérêts , quoique nes à l'occasion du contrat, n'en sont point une conséquence nécessaire, comme la transmissioo de la propriété d'unc chose donnée, légnée ou vendue, est une conséquence obligée de la donation, du legs ou de la vente; et d'ailleurs la propriété de la somme, qui sera payée en exécution, ne sera elle-même transférée que par le payement qui en sera effectué. Jusque-là, il ne peut y avoir qu'une créance, e'est-à dire le droit d'obliger un autre à vous payer, à vous rendre propriétaire de telle ou de telle autre chose : done vous ne l'êtes pas, tant que ce payement n'est pas réalisé. En un mot, il n'y a encore point de propriété acquise, nonobstant la règle de droit : Qui actionem habet ad rem recuperandam. ipsam rem habere videtur (1); car cette règle n'est applicable, dans son véritable esprit, qu'à uo

l'être lui-même, afin de rendre tel le premier. On pourrait facilement étendre ces observations, et démontrer par là que c'est mal à propos que plusieurs des titres placés au troisième livre du Code, sous la dénomination générique des Manières d'acquérir la propriété, ne devaient cependant pas y être compris, du moins sous cette denomination. La contrainte par corps notamment, qui o'est rien autre chose qu'un mode d'exécution des jugements, uniquement dirigé contre la personne, n'a aucun rapport avec l'acquisition des biens, et le gage, l'hypothèque ou le privilège, n'en out pas davantage, puisque leur effet se borne à donner an créancier le droit d'être payé sur le prix provenant de la vente de l'objet qui en est affecté, par préférence aux autres créanciers; tellement que toute convention

tion qui fait clairement voir que celui à qui le

payement est fait o'est pas encore propriétaire

de la chose payée, puisque celui qui paye doit

corps certain et détermioé dont on a perdu la propriété par une cause quelconque, mais propriété qu'on peut recouvrer par l'effet d'une action donnée par la loi, comme dans le cas d'aliénation parsuite de violence : aussi dans les ancieus principes, l'acheteur qui avait, comme aujourd'hui, une action cootre le vendeur, pour obliger celui-ci à lui délivrer la chose vendue, n'aurait-il pu invoquer la maxime précitée pour se prétendre, avaot la délivrance réelle ou fictive, propriétaire de l'objet, aux fins de pouvoir le revendiquer comme sien des mains d'un autre acheteur, même postérieur en titre, auquel il avait été vendu et livré par le même vendeur (1). Ces observationa sout tellement exactes, que les rédacteurs du Code cux-mêmes ont posé en principe, dans l'art. 1258 (x) (et nonobstant ce qu'ils avaient déjà établi, que la propriété s'acquiert par le seul effet des obligations, sans qu'il y ait besoin d'aucune tradition (4), art. 711, 1138), que, pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement, disposition qu'on ne doit même pas enteodre littéralement de tous les cas, et dont nous expliquerons d'ailleurs le sens dans la snite (s), mais disposi-

L. 15, ff de Reg. juris.
 L. 13, Cod. de Rei vind. Foges on tome II, n → 1006 et

swivants.

<sup>(3)</sup> Code de Bollande, art. 1420.

<sup>(4)</sup> Ce qui n'est vrai et ne peut être vrai qu'à l'égard des corps certains et déterminés, comme let fonds.

<sup>(3)</sup> Foyer, an surplus, cc que nons avens déjà dit à cet égard. tome U, no 1042.

qui loi attribucrait la faculté, à défaut de payement, de garder cet objet ou d'en disposer, serait nulle et de nul effet. (Art. 2078-2079) (1).

Mais ces remarques, de pure doctrine, n'ont point pour motif de critiquer la division générale qu'ont adoptée les rédacteurs du Code; cette division remplit suffisamment l'objet qu'ils se sont proposé, malgré les inexactitudes que nous venons de signaler, et qu'on peut justement lui rcprocher. Nous n'insisterons donc pas davantage sur ce point, et nous terminerons la courte analyse (2) que nous donnons des dispositions générales de ce troisième livre par quelques autres observations, plus importantes peut-être, ne fûtce que sons le seul rapport de la science.

10. Parmi les différentes manières d'aconérir la propriété, il en est d'après lesquelles l'acquisition au profit de l'un emporte nécessairement aliénation de la part de l'autre ; et il en est d'autres où il y a simplement acquisition sans aliénation , par consequent sans aucune transmission.

Ainsi, la propriété s'acquiert et se transmet par specession, par donation entre-vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. (Art. 711.)

Dans tous ces cas, il n'y a point d'acquisition saus transmission , saus aliénation ; ce qui était à l'uo cesse de lui appartenir, et devient la chose de l'autre, res aliena, chose étrangère par rapport au premier.

Ces modes d'acquisition sont dérirés, pour nons servir du laugage de quelques docteurs (s).

Mais l'occupation est un moile d'acquisition originaire (4), qui ne suppose aucune transmission de la part d'une autre personne (s). Par elle, nous devenons propriétaire par notre seul fait, sans le concours d'une autre volonté.

Par l'accession j'acquiers aussi , dans plusieurs cas, la propriété de la chose accessoire, sans qu'il y ait transmission, aliénation de la part d'une autre personne : telle est l'acquisition des fruits prodnits par mon fonds, le croft de mon troupeau, les alluvions, etc. Cette manière d'acquérir est appelée relative par Puffendorf (6). qui divise les modes d'acquisition des biens en simples, par lesquels nous acquérons le corps lui-même; et en relatifs, par lesquels quelque chose est ajonté à ce qui nous appartient déjà. Mais quand nne chose appartenant à un tiers est unie à la mienne, et qu'elle en doit être considérée comme le complément ou l'ornement, l'acquiers par le fait de l'union cette même chose (art. 566 et suivants) (7), et, dans ce cas, il y a évidemment aliénation, transmission d'une personne à une autre. Ce mode d'acquisition doit donc être rangé parmi ceux que, d'après Grotius, nous avons appelés dérivés.

11. Il est nne autre distinction plus importante, à raison des effets.

Au nombre des manières dont on acquiert la propriété des biens, il en est une (s) qui est à titre universel; les autres sont toutes à titre particulier (9).

(1) Code de Hollande, art. 1200.

(3) Cette analyse est courte sans donte, mais c'est parce que, comme nous venons de le dire, elle a déjà été faite en son lieu avec tous les développements qu'elle comportait.

(3) De Grotius, de Jure belli ac pucis, lib. II, cap. m, 5 1, et d'Heineccius, Elementa juris, nº 311.

(4) Les mêmes docteurs, ibid.

(5) Quoiqu'on rapporte à l'occupation le butin fait sur l'ennemi, ce qui est dit au texte n'est pas moins vrai; car, par rapport à nous, l'ennemi est saus droit : il est considéré comme n'existant pas, suivant ce qui a été dit au tome II, nº 1148. Foyez, au surplus, sur l'occupation, ce qui a été expliqué au

même volume, depuis le nº 1079 jusqu'à 1134.

(6) De Jure nuturali et gentium, lib. IV, cap. vi, § 1.

(7) Dispositions supprimées dans le Code de Hollande (3) Dans le droit romain on en complait six : le l'hérédité,

testamentaire on un intestat, ce qui comprenait aussi l'hérédité laissée par fidéicommis; 2º la possession des biens, on l'hérédité déférée en vertu du droit prétorien, soit ab intestat, soit dans le cas d'un testament ; 3º l'acquisition par l'effet des adrogations ; 4º l'acquisition des biens pour conserver la biberté sex coclaves affranchis par le testament d'un défeut obéré ; 5º l'acquisition à l'encan du patrimoine d'un débiteur surchargé de dettes ; 6º la dévolution des biens déférée au vertu du sénatus-consulte Claudien.

Ces deux derniers modes ont été abrogés par Justinien, qui a même grandement modifié le troisième. Foyez, au surplus, ses Institutes.

(9) En effet, la solutitation fidéicommissaire elle-même ne constitue pas une manière d'acquerir à titre universel différente de l'hérédité, pas plus dans notre droit que dans le droit romain; car, si elle ne s'ouvre jamais, il n'y aura en qu'une scule transmission, et cette transmission, c'est l'hérodité ellemême; et si elle s'ouvre, il y sura bien eu en quelque sorte deux fransmissions, l'une au profit du grevé, l'autre au profit des appelés; mais cette dernière ne sera pas moins censés venir, recta ria, da disposant, et non du grevé; à tel point que ce que celui-ci aura fait concernant les biens ne sera point obligatoire pour les appelés, du moins généralement : en d'autres termes, il y aura transmission à deux degrés, mais ce sera loujours transmission de l'hérédité, quoique la charge de rendre ne a'exécute qu'au décès du grevé.

Celle à titre universel est l'hérédité, ou la transmission de tous les droits et de toutes les obligations d'une personne décédée, à une ou plusieurs autres qui sont censées la représenter; ce qui comprend non-seulement le cas où la succession est déférée par la loi, mais encore celui où elle est conférée par la volouté expresse de l'homme, soit en vertu d'un testament, soit par une institution faite dans un contrat de mariage (1), ainsi que nous l'expliquerons dans la suite; tandis que l'acquisition à titre particulier n'a qu'une ou plusieurs choses pour objet; de là cette importante différence.

Dans l'acquisition à titre universel , l'acquéreur prenant la totalité ou une quote-part des bieus et des droits qu'avait la personne d'où procède la transmission, il ne la recoit que sous la tacite obligation d'acquitter proportionnellement les dettes de cette personne, et les charges dont son patrimoine se trouvera grevé; car, comme tous les biens il'un débiteur forment le gage commun de ses créanciers (art. 2092) (s), parce qu'en réalité il n'y a de biens que dettes déduites, son successeur à ces mêmes biens est censé successeur à sa personne, et doit en conséquence satisfaire à ses obligations.

Telle est la raison pour laquelle l'béritier légitime, le légataire universel, ou à titre universel, le donataire par contrat de mariage de tout ou partie des biens que le donateur laissera à sou décès , sont tenus des dettes du défunt , soit pour le tout, soit pour une part correspondante à celle qu'ils ont dans l'institution (art. 870, 1220, 1009, 1012, 1084, 1085) (s), suivant ce qui sera développé dans la suite.

Au lieu que l'acquisition, même à titre gratuit, d'un on plusieurs objets particuliers, ne soumet point par elle-même l'acquéreur à l'obligation personnelle de payer aucune dette du disposant. (Art. 1024.)

12. Ce n'est pas le moment d'agiter la question de savoir si, sous lo Code, le légataire universel doit être, sous ce rapport, tellement assimilé à l'héritage légitime, qu'il y ait uécessité pour lui d'accepter sous bénéfice d'inventaire, afin de

n'être pas tenu des dettes ultra vires, ou s'il lui suffira tonjours d'abandonner aux créanciers les biens, dûment constatés, de l'hérédité; cette question trouvers sa place au titre des Donations et Testaments. Notre unique objet maintenant est de faire sentir la différence qu'il y a eutre le mode d'acquisition à titre universel et le mode à titre particulier. Le premier suppose dans celui qui transmet une plus grande affection pour celui qui reçoit, que ne le fait supposer le second ; et, en effet, puisque ce mode est une dévolution de tous les droits, ou du moins d'une quote-part de ces mêmes droits, il substitue, comme on vient de le dire , le successeur au défuut ; mais par cela même il le substitue tant passivement qu'activement, taut pour les dettes et charges que pour les biens; tandis que la transmission d'une on de plusieurs choses seulement ne fait qu'un successeur à ces choses, et nullement à la personne de celui qui les transmet, lors même que c'est à titre purement gratuit ; car l'effet de l'acte doit naturellement se borner à ce qui en est l'obiet.

13. L'achat mêine d'un droit d'bérédité ne peut être considéré comme une acquisition à titre universel; car par elle l'acheteurn'acquiert que cette partie des biens de l'héritier vendeur : c'est ee dernier qui a acquis à ee titre, et l'acheteur, quoiqu'il ait reçu l'universalité d'un patrimoine en considérant les biens par rapport au défunt . n'a réellement acquis que des choses partieulières, quel qu'en soit le nombre, par rapport à son anteur direct et immédiat. En l'absence de toute convention contraire dans la veute, il est sans donte tenu d'acquitter toutes les dettes de l'hérédité (art. 1698) (4), lors même qu'elles dépasseraient l'actif, et il doit garautir le vendeur des poursuites des créanciers et des légataires. envers lesquels celui-ei demeure obligé par son acceptation et sa qualité d'héritier ; mais il reste étranger à toute autre dette qui concernait ce dernier. Son acquisition est done à titre partieulier, comme celle de toute autre collection de biens, par exemple, d'un troupeau, avec cette différence toutefois que les biens de l'hérédité vendue se diminuant virtuellement de la somme

<sup>(1)</sup> Nam quirumque in universum succedit, loco heredis habetur. L. 128, ff de Reg. juris.

<sup>(2)</sup> Code de Hollande, art. 1177.

<sup>(3)</sup> Gode de Hollande, art. 1156, 1335, 134, 224. (4) Ibid , art. 1575.

de dettes dont ils sont affectés, suivant la règle: Bona nan intelligentur, nisi are alieno deducto, il doit, de droit commun, acquitter ces mêmes dettes, sans répétition.

14. Quant à la confiscation générale, elle est abolie par la charte (art. 57); mais elle n'a mème lamais ét une manière d'acquérir à titre universel distincte de l'hérédité; car c'était simplement le fisc, au lieu des parents ou des individus du choix de l'homme, aui recueillait les biens, et voilà tout.

L'abolition de cette mesure odicuse, qui poursuivait le père jusque dans ses enfants, qui punissait ceux-ci d'une faute qui n'était point la leur. et qui tant de fois même a été le véritable motif de la proscription de classes entières, est un des plus grands bienfaits dont nous sommes redevables à notre nouveau droit politique. Antonin le Pieux, Marc-Aurèle et Trajan, avaient souvent su mettre un frein à cette avidité du fise, de s'enrichir des dépouilles des familles : l'auteur de la charte de 1814 a fait davantage : il a fermé toute voie à ces déplorables spoliations ; car il ne faut pas confondre avec la confiscation . l'acquisition, au profit du fisc, par l'effet de la déshérence, comme dans le cas prévu à l'art. 53 (1) du Code civil , relativement aux biens que laisse un mort civilement, et qu'il avait acquis depuis la mort civile : cela

n'a point de rapportavec la véritable confiscation. Nous allons maintenant passer à l'explication de la matière des successions, dont il serait superflu de faire sentir l'importance.

# TITRE PREMIER.

DES SUCCESSIONS (2).

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES, ET DISTRIBUTION GÉNÉRALE

BU SUJET.

# 15. Ce qu'on entend par succession.

(1) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.

(2) On peut consulter sur cette matière, parmi les suciens auteurs qui l'out traitée, cherne, dont l'auvrace, quoique diffens, renferme néannoins d'excellentes observations; celoi de Polihier, mais qui n'ayant éé imprimé qu'après sa mort, est moins estimé qu'e la plupart de sea autres traitée.

Parmi les modernes, le Commutaire de N. Chabot de l'Allier, N. Delvincourt, dans son Cours de droit eirelt, ainsi que N. Touther, dans le ssen, et les Repertoires de MN. Merhu

- Ce mode de transmission des biens, quoique ayant son principe dans le droit naturel, a néanmoins été soumis à des règles bien différentes che le direct peutes.
- férentes chez les divers peuples.

  17. Toutsfois, la conservation des biens dans les familles a été presque partout le principe
- dominant.

  18. D'abord, chez les Romains, les biens dont le défunt n'avait pas dispoé étaient attribués aux agnals, et, dans la suite, par le droit prétorien, aux cognats eux-mêmes.
- Les Novelles 118 et 127 de Justinien sont la base du système adopté par le Code, sauf toutefois de nombreuses modifications.
- Par elles Justinien supprima toute différence entre les émancipés et les non émancipés, les aunals et les counals.
- Indication sommaire des notables changements que le Code a introduits à l'ancien droit contumier, sous le rapport de l'origine et de la nature des biens.
- Dans la dévolution de la succession, nos législateurs ont généralement considéré l'affection présumée du défunt.
- D'après cela, on a déféré les biens par préférence aux descendants.
- 24. A défaut de descendants, on les a déférés aux ascendants.
- Néanmoins on a modifié ce second ordre en faveur des frères ou sœurs et de leurs descendants.
- Le troisième ordre d'héritiers est celui des collatéraux.
- Cependant, quand la succession est déférée aux ascendants on aux collateraux, on a eru devoir la diviser en deux parts égales entre les parents des deux lignes respectivement.
- Cette division ne se fait pas, parce qu'elle n'est pas utile quand les collatéraux sont des frères ou saurs germains, ou deseendants d'eux.
- On ne donne ici qu'une idée générale des règles sur la dévolution.
- 30. Pourquoi, puisque ce n'est qu'à défaut de dis-

et Franch de Langlade, un mot Sacceraine, arrient chief de deriere, qui, plus delegrad de Lance devii, lequel de la penferiere, qui, plus delegrad de Lance devii, lequel de la penpour none, ca grande partie que de l'histoire un cette matière, ce de bouccope plus complet ure les objets dous il traite d'appele les principes movennes, et differ un goude auns bouccope plus set. On y treven un grand nombre de taférean gériologiques, et de la complete del la complete de la complete d positions de l'homme que la loi règle la transmission de ses biens, n'a-t-on pas d'abord tracèles règles des donations et des testaments? 1. Dans notre droit, et à la différence du droit

tracèles règles des donations et des testaments?

51. Dans notre droit, et à la différence du droit romain, la succession ab intestat peut trèsbien concourir avec celle qui est déférée par testament.

 Les règles sur les successions sont très-multipliées, et elles devaient l'être pour prévenir les difficultés que présentait la matière.

 Division générals du sujet.
 De toutes les manières de transmettre et l'acquérir la propriété des bieus, la plus impor-

15. De toutes les manières de transmettre et d'acquérir la propriété des biens, la plus impratante et la plus ésendue, celle que les lois de tous les penples ont environnée de plus de faveur, c'est sans contredit hérédité, ou la nezecusion, c'est-à-dire la transmission de tous les droits et de toutes les obligations d'une personne décédée à une ou plusieurs autres personnes (1).

16. Cepeudant, quoique ce mode de transmission des biens ait évidemment son principe et son fondement dans le droit naturel, puisque rien ne saurait être plus juste et plus raisonnable que la substitution des enfants aux droits de leur père, après sa mort, néanmoins il est peu de matières sur lesquelles le droit partientier de chaque peuple ait établi des règles plus variées, et même quelquefois plus contradictoires. C'est pour cette raison, sans doute, que chez tous les peuples policés on a presque constamment rangé le droit de succèder au nombre des droits civils, en le refusant aux parents étrangers (2). Le système politique de chaque Etat a toujours, en effet, plus ou moins influé sur celui de la dévolution des biens par voie d'hérédité, et le droit civil, en cette matière, s'est en général adapté au druit politique, soit comme moyeu, soit comme but.

# 17. Toutefois, la conservation des biens dans

(2) La loi du 14 juillet 1819, dont nons parlerons bientôt, est basée sur d'autres principes. les families a toujouri ciel Foljet principal de l'aucanion des législateurs. Soit que l'on se reporte aux institutions que Moite donna aux Hebreux, soit que l'on jette un coup d'est sur celles que Lycurgue ca Solou tractèrent aux deux premiers peuples de la Grèce, soit esfin que l'on consulte la loid est Duzez Tables, qui formais la base de la législation romaine, l'on denseurce convaince de cette vériés, qui cut d'ailleurs trop authentique pour voir besoin d'une plus grande démonstration.

18. Par la composition de la famille crisite (s), les Romains n'attribuirent même d'àbat l'es Romains n'attribuirent même d'àbat les hiens qu'à ceux qui finisient encore partie de cette famille au moment de la mort du défunt, quand il n'en avait pas disposè par testament; et ce n'à été que plus tard, et successivement, que les précieurs, écrent, par leura édite, une sorte de législation à côté de la véritable, accordent aux cefants sortie de la famille par l'émancipation, et, à l'eur défaut, à d'autres parents (d), la possession des hiens, mais avec les principaux effets attachés à la dévolution de l'héredité légale cells mûne.

19. L'historique des différents systèmes qui se sont succidé à ce sujet dans la législation romaines jumpa's Justinies, écts-duire dans une période de plasseurs-sicles, exigerai des développements réseautés, assai soute, pour la connaisance du droit romain, mais sans beaucoup d'intérêt pour l'explication de notre lois ur les suveraisons. Il sous suffire de dire, quanta présent, que ce sont extra l'explication de notre loi sur les suveraisons. Il sous suffire de dire, quanta présent, que ce sont extra l'explication de notre loi sur les suveraisons. Il sous suffires de direction de la constantion de l

<sup>(1)</sup> Hereditas uibil alind est quan successo in nuiversum jus quad defunctus habuit. L. 24, ff. de Ferb. signif., L. 0, § 2, ff. de Reg. juris.

On entend auxu parfois, par hérédité on succession, les biens qui la composent. C'est ainsi notamenent qu'à l'art. 1606 il on dis Celui qui reced me hérédité, éte-, pour signifier le droit sus cluses qui composent l'bérédité; mais non pour signifier le mode de transmission des biens par cette voie, dont ou s'occupe dans le présent litre, nour au réfère le seffet.

<sup>(3)</sup> Par famille virule nous entradeous parter des rapparts civils qui existaireat entre le pire de famille et ses enfants on prétit-enfants placés sous sa paissaure, parce qu'il ne les avait pas émancipés; usais noon se prenons pas ces nots par opposition aux rapports qui existaireat alors, comme aujourd'hui, entre

le pire et ses enfants naturels, c'est-à-dire nés hors maringe.

(4) Il y avait plusieurs cas de possezzion des biens; ils étaient même très nombreux : on peut voir à est égard les l'autil ater de Justinien. Nous ne pouvous entrer dans les déla ils de cette

<sup>(3)</sup> Foyes aussi la Novelle 84.

20. Ces Norellas, donn nons surons successivement necession de faire consulter les principales dispositions, en sigualant aussi les points dans lesquelos ne en est ciercit, shorquesiont (1) sinni toute distinction entre les en fants émaceipés et ce ceux quis n'excitent point été, de mêmo qu'entre les cognates el les apparts. Elles déféricaite les biens généralement sur plus procles parents, d'après l'affection présumée du défunt, et sans unadifert ha nature de choices a lieur origine (4); et c'est aussi un des principes fondamentaux de notre loi sur la maistire. (Ant. 7.32) entre les discontrais de l'accommendate de

21. Ainsi, il n'y a plus, comme jadis dans nos pays coutumiers, des béritiers aux meubles et des béritiers aux immeubles; des béritiers aux propres et des héritiers aux acquéts (4). On ne voit plus aujourd'hui tel parent, qui aurait été anciennement appelé à l'hérédité dans telle locabté, si elles'y était ouverte, et qui en aurait été écarté par d'autres, souvent en degré plus éloigné, si elle se fût ouverte dans la localité voisine. C'était surtout en cette matière que se faisait sentir l'impérieux besoin d'une loi uniforme ponr tonte la France, et l'abrogation de toutes ces coutumes diverses. contradictoires, qui faisaient, sous ce rapport, cent peuples d'un même peuple. Aujourd'hni. la dévolution des biens à tel ou tel parent plutôt qu'à tel ou tel autre, ne dépend plus ile ce qui n'est bien souvent que l'effet du hasard ou de circonstances partieulières, le choix du domicile : en quelque lieu que le défunt ait fixé le sien, sa succession sera toujours régie par les mêmes principes, ses béritiers seront tonjours les mêmes individus; tandis qu'anciennement, comme la dévolution des biens par voie d'hérédité se règle par la loi du domicile du défunt au moment de sa mort, et que cette loi variait à l'infini à raison de la diversité des coutumes et des statuts locaux, le changement de donnicile, d'un moment à l'autre, fissait passer les biens à telle personne qui n'y aurait eu aucm droit, ou qui n'y aurait eu que des droits moins avantageux, si le défunt n'eût pas fait ce changement.

22. Ce que nos legislateurs, qui ont en cela giérichement inité Justinien, on uniquement considéré dans la dévolution ou transmission des libens par viele de soccession, éce 17 lifection présumée du défunt pour ceux qui lui tensient par le le sang. Ils ont, en quelque sorte, fais on testament, quand il n'a pas jugé à propos d'en faire un lim-mens pour désigne plus positivement les objet de son affection pariculière : tout l'espris de la loi sur la maisfere expose sur cette diév vaie et la naturelle, qui a pour elle l'expérience générale de tenpa et de lises, nonoblant les differences que la diversité des systèmes politiques a pa apporter dans cellus successions.

25. Mais les philosophes ayant ginéralement remarqué que noma avons une plus virc allection pour ceux qui nona deivent le jour, que pour ceux qui nona deivent le jour, que pour mort, doivent par conséquent passer aux premiers, de préférence aux seconds. Ils en not d'allerar plus généralement breoin, paisque, pais jeunes, ils ont eu moiss d'occasions d'en plus jeunes, ils ont eu moiss d'occasions d'en plus jeunes, ils ont eu moiss d'occasions d'en fortui; des d'accordants, qui remplacent leurs pères compose-il des centais et descendant du défunt; des d'accordants, qui remplacent leurs pères et mières, vils note malhere de les avoir perlus, ou si coux-ci, pour autre cause, ne peuvent auriver a l'auccession.

24. Le second ordre se compose des ascen-

On distingual les peupes soide et les propres forifé, les propres conventionales, les peupes soites, et de-lefte en cet qui traine dijé la qualité de peuper lessque le défent les sous lis-soites conscille, les peupes soites, et, etc.—des cons qui visient acquise cett qualité que dans la prevance du défent, les peupes patrends et las peupes maternées, reind les poupes de leges, a'mi-i deux essanties les propressantes de la configuration de la configuration de la poupes de les peupes de leges, a'mi-i deux essanties les sons cotés, et les propress uns figure, ne qui visient de la lance consiste d'une prevance qui était purrate su défent des deux cotés.

Ces noubreuses distinctions entre les biens d'un défaut donnaient lieu à une multifude de difficultée et de procès, dans une matière qui offre par elle-mésor un si grand numbre de points difficiles.

<sup>(4)</sup> C'est tontefois la Nevelle L'IB® qui a fait cette abregation.
(2) La Novelic Si attribuait aux feères consanguiss les biena qui étaient senna au défant du côté paternel, et aux feères attérius, ceux qui lui étaient peuvenus du côté maternel, Naia rela a été changé par la Navelle L'ES, qui toutériu consacrait le

privilège du double lieu.
(3) Code de Ilollande, art. 896.

<sup>(4)</sup> On appelait acquefer les immeubles qui avaient été acquis par le défaut, et qui loi étaient avenus à tout autre fitre que celai de soccasion. Comme les biens membles, ila appartenaient communicariat sux plus proches parents.

On appelait propres les insmeubles que le défaut avait recoeilles par succession.

dants, parce qu'après cette première affection vient celle que nous avons pour les autours et la source de notre sang. Et commo cette affection est encore naturellement plus forte envers nos ascendants les plus proches qu'eurers les plus cloignés, ce n'est qu'à défant des premiors que les biens sont dévolts aux seconds.

25. Néanmoins l'amour fraternel est généralement aussi vif que celui quo nons portons à nos ascendants, même du premier degré. L'habitude d'être ensemble jusqu'à un ago plus on moins avancé, ces jouissances et ces chagrins partagés par tons les enfants d'un même père, cette existeuce commune, et cetto intimité qui en est ordinairement la suite, donnent à cet amour uno force aussi grande, que celle do l'amour que lo respect. la reconnaissance, et d'autres sentiments encore, nous suggerent poor nos ascendants; et telle est la raison pour laquelle nos législateurs out vonlu que les frères et sœurs du défunt, et leurs enfants et descendants, qui les représentent , concourussent avec les ascendants du premier degré, et dusseut même exclure ceux d'un degré plus éloigné.

26. Enfin, à défaut de desceudants et d'ascendants, l'affection ne pouvant ni descendent remonter, elle se reporte naturellement sur les parents collatéraux, et le succession, par une conséquence du principe qui a présidé à sa dévolution, passe aux plus proches de ces pareuts.

37. Gepeubant, commo les hiems du défant up les il provenir de cea parents dann l'une ot l'autre ligne, que c'est même ce qui arrive le plus fréquements, ou a concelu doctue dostervation qu'il ésit juste de diviser d'abord en deux parts égales touts succession échue des assendants ou des collatéraux : moitie pour les parents de la ligne paternelle, moitie pour ceut de la ligne maternelle, moitie pour ceut de la ligne maternelle, moitie pour ceut de la ligne maternelle, aussi peripdice encore du droit qu'ont les ascendants donateurs, de succèder senia aux choses par eux données à leurs enfants ou decement must écécles sans patricité, dans les condennées de leurs enfants ou decements décêtés sans patricité, dans les condennées de leurs enfants de

passago trop brusque, dans une famille, des biens qui provensient d'une autre famille.

- 28. Cette division ordonnée par la loi dans toute succession écline à des collatéraux ou à des ascendants, ne se fait toutefois qu'implicitement , ou mêmo est superfluo, quand la succession est sculement déférée à des frères ou sœurs germains ou descendants d'eux; car ils prennent dans un partage par tête ou par souche la même portion que si l'hérédité était préalablement divisée en deux parts égales. Mais quand les frères et sœurs, ou leurs descendants, n'étaient unis au défunt que d'un seul côté, soit naternel, soit maternel et qu'il y a aussi des germains, ou des descendants d'eux , la division , au moins fictive , dont il vient d'êtro parle, s'opèro dans les effets par le droit qu'ont les frères ou neveux de cette dernière classe, de prendre part dans les deux lignes, tandis que les consanguins ou les ntérins ne prennent part chacun que dans leur ligne.
- 29. Mais ce sera par le développement successif de la maiter que toute la théorie de la loi pourra facilement se démontrer; nous n'avons d'autre but ici que d'indiquer le principe d'où f'on est parti pour régler la dévolution de l'hétédité, et de signaler les motifs sur lesquels il est fondé.
- 30. Comme ce n'est que d'après la présomption d'affection du défunt envers ses parents, et par suite d'après celle de sa volonté, que la loi défère sa successiun aux personnes qu'elle iudique, l'ordre des idées semblait demander que les rédacteurs du Code donnassent, dans la distribution des matières, la priorité à la loi des Donations et Testaments sur celle des Successions ab intestat. Aussi c'était eet ordre qu'avaient suivi les rédacteurs des Institutes de Justinien. Mais on peut néanmoins justifier la classification qu'ont adoptée les rédacteurs de notre Code civil. en disant que chez nous, où les testaments sont beaucoup moins fréquents qu'à Rome, la dévolution légale est la plus commune, la plus générale : que, fondée sur la présomption de volonté des défunts, à raisou de leur affection pour leurs parents, c'est comme si c'étaieut eux-mêmes qui eussent disposé de leurs biens; que telle est la

regle commune, mas que lorsqu'il y qui déragir par la mainfestation d'une volonié différente, alors c'est une exception à cette règle : or toute exception suit la règle, et ne la précède pas. D'ailleurs, ordinairement il y a des enfants ou descendants, un des accendants, et la toà ceutelle leur récervant une quotité dès hiers, c'est à eux que les hérites restamentaires, mémée fait institutés pour l'autremairé de l'herédité, doveut deque les défertes estamentaires, mémée fait institutés pour l'autremairé de l'herédité, doveut demandaint par les lois, comme on le vern hieritoit. Cest donc une raison de plus pour traiter de la est déférée en vertu d'une disposition spéciale de l'homme.

- 31. Au reste, la succession testamentaire peut, chez nous, concourir avec la succession légitime ou déférée par la loi, tandis que, dans le droit romain, à l'exception des militaires, nul ne pouvait avoir tout à la fois des héritiers de l'ance et de l'autre classe (1).
- 32. Pour être complète et règit tous les cas qui peuvent se présenter dans cette importante mattière, la loisur les Successions devait nécessions mattère, la loisur les Successions devait nécessions rement comprendue me grand noubre de dispositions, et ses réductours en out établi l'économie et la distribution de manière soivante, qui embrasse parfaitement tout le mijet, l'exception outoriois des règles sor la patrition détérdit d, dont il n'est pas partie dans le Code, si ce n'est La l'art. 137 (4), a utire de a Davaret (5), et qui nauraient cependant mérité d'être développées sous chui que nous traisons maintenue.
- 55. Ainsi, ils ont divise ce titre en six chapitres ou objets principaux.
- Le premier traite de l'ouverture des successions et de la saisine des héritiers; Le second, des qualités requises pour suc-
- ecder; Le troisième, des divers ordres de successions;
- (3) Ness, six in mile, partin tentents, pertin intentants, decelere potent. I. T. G. de Rey, print. Nimins, net [5, 3, lar., de Berodifi, instit., donne une explication plus ou moins utinfaissante de cette right, donn un avail expendant era devour s'écatre ou faveur des militaires, parce que, dit Justisien à l'endreil cité, on ne considère, dans leurs lestaments, que lour seule viduals.

Le quatrième, des successions irrégulières; Le cinquième, de l'acceptation et de la répudiation des successions;

Et le sixième, do partage et des rapports. Nous suivrons cette division générale, qui nous paralt exacte, et nous ferons, comme le Code, mais quelquesois un peu différenment, les subdivisions qui nous parattront utiles.

## CHAPITRE PREMIER.

#### CHAPTIRE PREMIER

DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS, ET DE LA SAISINE DES DÉRITIERS.

Nous traiterons d'abord de l'ouverture des successions, et ensuite de la saisine des héritiers. Ce sera l'objet des deux sections suivantes.

# SECTION PREMIÈRE.

BE L'OCTESTESE BIS MCCESSIONS.

## SOMMAIRE.

- 34. Les successions s'ouvrent par la mort naturelle
- De quel moment la succession est ouverte, lorsque la condamnation à une peine emportant mort eivile est contradictoire;
- Et lorsqu'elle a été prononcée par contumace.
   Les effets de la mort civile, quant à l'ouverture de la succession du condamné, sont irrépocables.
  - 38. Il n'y a pas de difficulté dans le cas de mort naturelle, lorsqu'elle est constante, et qu'il est constant aussi que la personne appelée a survées; mais la preuve de l'un ou de l'autre de ces faits peut manquer.
  - Pour le cas d'absence, renvoi à ce qui a été expliqué au tome premier.
  - La mort d'une personne peut être très-certaine, sans qu'il soit également certain à quel moment précis elle est décédée.
- (2) Code de Hollande, art. 547.
  (3) Fayes à ce sujet ce qui a été exposé fin teme i, nov 515 et autrants. Mais nous aureus encore occasion de parler de la ptitium d'itérélujé, et de renvoyer à l'endroit cité pour les dévelogrement.

- Il est même possible que le corps n'ait pu être retrouvé.
- Quid lorsque, dans les cas ordinaires, la mention de l'heure ou même du jour du décès ne se trouve pas dans l'acte qui en a été dressé?
- trouve par dans l'acte qui en a été dresse?
   Texte des articles 720, 721 et 722, sur le cas où plusieurs personnes respectivement appelées à se succéder périssent dans un même événement.
- 44. Divers exemples de cas où les règles tracées par ces articles sont applicables.
- 45. If n'est pas de rigueur, pour qu'elles le soient, que les personnes qui ont péri ensemble fussent toutes réciproquement présomptives héritières les unes des autres.
- tières les unes des autres.

  46. Importance de la décision sous un autre rap-
- 47. Suite.
- Mais les présomptions de survie mentionnées aux articles précités n'ont lieu qu'en matière de succession ab intestat.
- 49. Quid en ce qui touche les donations de biens à venir?
  50. Quid aussi quant aux avantages que se sont
- faits des conjoints en cas de survie, et des stipulations de communauté qu'ils ont pu faire pour ce cas? 51. Comment, en matière de succession ab intestat,
- Comment, en mattere de succession an intestat,
   s'établit la survie.
   Du cas singulier où deux jumeaux périssent
- dans le même événement.
- 34. Suivant l'article 718, les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile (1).
- La succession est ouverte par la mort civile, d'après l'article 719, du moment où cette mort est encourue, conformément aux dispositions et la section II du chapitre II du titre de la Jouissance et de la Privation des droits civils.
- 35. Comme nous avons suffisamment développé la théorie de la loi sur ce point, au tome I de cet ouvrage, nous nous bornerons à rappeler ici succinetement les principes généraux de l'ouverture des successions par cette cause,
  - (1) La mort civile est abolic en Belgique et en Hollande.
    (2) Cette loi porte que « lorsque des ascendants, des descen
- (2) Cette lui porte que « lorsque des accendants, des decendants et anters personnes qui es succèdent de d'eris, a urous t'ét condamnées au dernier supplice, et que, mis à mort dans une même exéculion, si dérient impossible de constater leur prédéses, le plus jeune est présuade avoir survier.

Quand la condamnation à une peine emportant mort civile est contradictoire, la mort civile est encourne du moment précis de l'exécution du jugement, soit réelle, soit par efligie (art. 20); par conséquent, l'ouverture de la succession et la dévolution des biens se sont opérées à l'instant même, au profit des héritiers les plus proches à ce moment

Cci article 20 dit, il est vrai, que la mort civile rést encourse qu'a compter de juve de l'exécution, soit réelle, soit par effigie; d'où quedques personnes out voulu conclure qu'elle était cencurue du commencement de jour, comme d'autres out pens d'un de la fin de ce jour; mais nous avons démontré (tomet, 1, " 221), que que ces nots, du jour, d'extenir s'extendre de, nomeau même de l'exécution, et, à l'appai de de 20 pariel an n° (s), qui, quesque autréreure de de 20 pariel an n° (s), qui, quesque autréreure de de 20 pariel an n° (s), qui, quesque autréreure un commensière une le point en question, suriont si on la rapproche des articles 730, 721, 722 (s), fondés sur le meter principe.

- 36. Lorsque la condamnation a eu lieu par contumace, comme la mort civite n'est encourue qu'à l'expiration des cioq ans qui ont snivi l'exécution du jugement par effigie (article 27), la succession n'est réellement ouverte qu'à cette époque.
- 37. Mais elle l'est avec des effets irrévecables, quand bien même le condamné se représenternit ou serait arrêté après les cinq ans, quoique avant les vingt ann depais la date de l'arrêt (éroque où la peine étant preservio, il ne pent plus purger la consumace, même à l'effet de rentrer dans la veix civilèpour l'avenir arricles 1505, 644, Cod. d'instr. crimine, et 32, Cod. civ.), et qu'il serait abusus, on acquitté, ou condamné à une poine n'emportant pas mort civile; car, comme dans n'emportant pas mort civile; car, comme dans une cite situation il ne peut rentrer dans la vie civile que ponr l'avenir, sans prépulice des effets une la mort civile que ponr l'avenir, sans prépulice des effets que la mort civil e a produits pour l'e passé farit-

Et cependant, d'après les systèmes que nom réfuturs, les parents serpient cessés morts simultanément, et ancun des deux ne surcèderait par conséquent à l'autre, ce qui intervertirait nécessairement l'ordre de dévolution des biens par voir de suc-

<sup>(3)</sup> Code de Hellande, art. 878.

cles 30, Cod. civ., et 476, Cod. d'instr. crim.), au nombre desquels est l'ouverture de la succession au profit des héritiers (art. 25, Cod. civ.). la conséquence nécessaire est que la succession a été irrévocablement dévolue à ceux qui étaient appelés par la loi pour la recueillir à l'époque où la mort civile a été encourue, c'est-à-dire à l'expiration des cinq ans qui ont suivi l'exécution du jugement par effigie (1).

38. Voilà ponr le cas de la mort civile. Quant à celni de mort naturelle, il n'y a pas de difficulté lorsque la mort est constante, et qu'il est constant aussi que la personne appelée par la loi à la succession a survécu au décédé. Mais ces deux faits ne sont pas toujours certains, et cependant il est quelquefois important de connaltre le jour, même le moment précis du décès d'une personue; car tel, par exemple, qui aurait été exclu d'une succession par un parent plus proche, si elle s'était ouverte hier, y sera, an contraire, appelé si elle ne s'ouvre qu'aujourd'bui, parce que ce parent plus proche, qui vivait bier, est venu à mourir avant celui de la succession duquel il s'agit, et qu'il n'a pu, en conséquence, en transmettre les biens à ses propres héritiers, faute de les avoir lui-même recueillis ; car, pour succéder à quelqu'un, il faut nécessairement exister à l'époque où s'onvre la succession, c'està-dire au moment du décès de la personne (article 725) (s) ; le tout, sans préjudice du cas où il y a lieu à la représentation ; mais alors ce sont les représentants, et non le représenté, qui sont héritiers.

39. La mort d'un iudividu peut être trèsvraisemblable, mais sans être certaine, sans pouvoir être prouvée : ce cas est celui de l'absence, dont les règles ont été développées au tome l, au titre des Absents. De ces règles, les unes concernent les biens de l'absent lui-même ; les autres sont relatives au cas où une succession à laquelle il était appelé par son degré de parenté , est venue à s'ouvrir, sans que ceux qui vondraient y exercer ses droits puissent pronver qu'il existait au moment de l'ouverture de ladite succession. Nous nous dispenserons de les retracer ici, afin d'éviter toute répétition inutile.

40. D'un autre côté, la mort d'une personne peut être très-certaine, sans cependant qu'on pnisse toujours prouver à quel moment précis elle a eu lieu.

Trois cas, en effet, peuvent se présenter, dans lesquels cette preuve peut mauquer, ou être trèsdifficile à administrer.

41. Premièrement, il est possible que le corps de la personne n'ait point été retrouvé, parce qu'elle a péri dans une mine (3), carrière, ou tourbière, ou dans un naufrage, un iucendie, etc. : comme il n'y a pas eu d'inhumation, ni par cela même d'acte de décès, la preuve du moment précis où il a eu lien ne peut être administrée que par d'autres voies, telles que les procès-verbaux qui ont pu être dressés, le témoignage des personnes qui ont été témoins de l'accident; et souvent encore cette preuve ne pourra-t-elle établir avec un rigoureuse exactitude ce moment.

42. Secondement, lorsque, même dans un cas ordinaire de décès, l'heure où ila eu lieu n'a pas été indiquée dans l'acte qui en a été dressé. L'article 79 (4), qui trace les formalités de ces sortes d'actes, no parle point, en effet, de cette meution, ni même de celle du jour, quoique ces évonciations cussent dù cependant paraltre d'une grande importance : aussi, dans les formulaires qui ont été remis aux officiers de l'état civil pour leur servir de guide dans la rédaction des actes, n'out-clies point été oubliées : mais, de fait, elles ont pn avoir été négligées dans un acte.

<sup>(1)</sup> Nons avens démontré ce point jusqu'à la dernière évidence, su tome I, e-+ 229-236 et 237, où nous réfutons l'opinion contraire de plusieurs jurisconsultes, notamment celle de l'on d'eux, qui fait une distinction entre le cas où le condamné qui ne se représente on qui n'est arrêté qu'après les cinq ans, est acquitté, et le cas où il cal sculement abseur, lui rendant ninsi sea biena dans le premier , mais non dans le second : distinction qui n'est sullement fondée sur l'esprit de la loi. (2) Gode de Hollende, art. 883.

T. 111. FB. BELGE, - T. VI. FB. FR.

<sup>(3)</sup> Dans le cas où l'on u'a pe retrouver les cadavres de ceux qui unt peri dans les mines, il est dressé procés-verbal par le maire on antre officier publie, qui le trausmet au procureur du roi , à la diligence dequel , et sur l'autorisation de tribunal , cet acte est annexé au registre de l'étal eivil. Décret du 3 janvier 1813 (Ball. 8331), contenant des dispositions relatives à l'exploitation des mines, ainsi qu'il a été dit su tome 1,

e+ 330. (4) Code de Hollande, art. 31.

Dans ce cas, ceux qui auront intérêt à prouver que le décès a eu lieu tel jour, à telle heure, pourrout le prouver, soit par témoins, car c'est un fait nu, soit par des preuves morales, ou, en d'autres termes, par un concours de circoustauces propres à justifier de leur prétention à cet égard. Et dans le cas même où deux personnes héritières l'une de l'autre seraient mortes, non dans le même événement (car ce serait le troisième cas, qui va être expliqué), mais le même jour, sans qu'aucun des actes de décès fit mention de l'heure où il a eu lieu, les preuves dout il vient d'être parlé manquant, ou paraissaut aux juges insuffisantes, on devrait appliquer la présomption de survie qui donne ouverturc à la succession dans l'ordre de la nature ; en conséquence, le plus ieune serait présumé avoir survécu au plus àgé, quaud même ils seraient de sexe diffé-

Au surplus, al la mention, dana l'acte de décès, du jour et de l'heure du décès, fait preuve par elle-même, cette preuve du moins peut être combattue par d'antres; et nonobstant la disposition générale de l'article 45 (a), qui porte que les extraits délivres conformes aux registres font foi jusqu'à inscription de faux , il ne serait pas nécessaire, du moins selon notre opinion, de s'inscrire en faux cuntre la fausse énonciation du jour et de l'heure du décès dans un acte de l'état civil; ear, comme nous l'avons dit en parlaut de ces actes (a), l'article 79 ne prescrit pas ces énonciations, qui peuvent être très-fautives dans beaucoup de cas, en admettaut même que les déclarants les ajent faites de bonne foi ; des lors la loi n'en a pas dù faire une formalité substantielle de l'acte : c'eût été laisser aux déclarants une trop grande influence sur les droits des parties intéressées. Il est vrai qu'elles auraient eu la ressource de l'inscription de faux; mais c'est toujours un moven pénible, et dant le succès est dontenx : il était donc plus sage de ne point les réduire à l'employer en pareil cas, et d'écarter de la substance de l'acte l'énonciation des jour et beure du décès, afin que cette mention, qui y est ordinairement faite, et qui est même très-utile, parce qu'elle est le plus souvent conforme à la vérité du fait, pût être, dans les cas contraires, combattne par d'autres moyens que l'inscription de faux, du moins que l'inscription de faux principal, quoique les déclarants vécusseut encore, et que la prescription du fait de la fausse déclaration ne fût point encore acquise. D'ailleurs, ils out pu être de bonne foi, et cependant avoir fait une déclaration fautive. On peut donc la combattre par le témoignage contraire de personnes qui attesteraient que le décès a en lieu un autre jour, ou à une autre heure, que ceux qui sont mentionnés dans l'acte (4). Tout au moins ou peut le faire, dans tous les cas, par la simple inscription de faux incident, celle qui est dirigée uniquement contre la pièce.

## 43. Le troisième cas est celui prévu aux articles 720, 721 et 722, ainsi concus (s):

- · Si plusieurs personnes, respectivement appe-· lées à la succession l'une de l'autre, périssent
- dans on même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première . « la présomption de survie est déterminée par les
- circonstances du fait, et, à leur défaut, par la · force de l'age on du sexe.
- « Si ceux qui out péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé acra présumé avoir e survéen.
- · S'ils étaient tous su-dessus de soixante ans, · le moins âgé sera présumé avoir survéeu (6).

tourhaut les homs, prénous, qualités et demeure des père et mire, et la désignation des an, jour et beure assemels l'enfant est sorti du sein de sa mère, mais saus qu'il puisse néanmoins résulter des diverses énonciations qui pourraient être faites, anenn préjugé sur la question de savoir si l'enfant a en vie on non. Aussi ne doit-il pas exprimer qu'un tel enfant est décèdé, meis renlement qu'il lui a été présenté sans vie. On voit par là combien ces déclarations ont parn asspectes ; eh bien l'celle de l'heure du décès d'une personne, dans mille et mille circonstances, pent être sussi fautiva, puisqu'ells u'est pus soumise à le contradiction lorsqu'elle est faite.

(5) C'est la célèbre question de commercentibus, qui a été traitée par presque tuns les auteurs avec beaucoup d'étendue.

L'officier doit bien inscrire dans l'acte, la déclaration des témoins (6) Sans distinction de seas. Cette distinction n'a lieu que

<sup>(1)</sup> On seut, en effet, que si dons la cos où deux personnes drissent dans le même événement, la faiblesse da l'âge de l'une d'elles, ou sou âge trop avancé relativement à celui de l'autre, simi que la différence de sese, peuvent exercer de l'influence sur la décision de la question de survie , cette iufluence est nulle quand il s'agit de persoanes qui sont mortes de mort noturelle on dans des événements divers.

<sup>(2)</sup> Code de Hollende , art. 24

<sup>(3)</sup> Tome 1, no 323.

<sup>(4)</sup> Notre apinion trouve encore un appui deux l'esprit qui a présidé à la réduction du décret de 4 juillet 1806 (voy. tome l. ny 329), relatif à la présentation, à l'officier de l'état civil, d'ou enfant mort dont la unissance n'a pas été enregistrée.

- Si les uns avaient moins de quinze ans, et
   les autres plus de soixante, les premiers (i)
   seraient présumés avoir survéeu.
- Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze
   ans accomplis, et moins de soixante (2), le
   mâle est présumé avoir survéeu lorsqu'il y a
- mâle est présumé avoir survéeu lorsqu'il y a
   égalité d'âge, ou si la différence n'excède pas
   une anuée.
- « S'ils étaient de même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession
- dans l'ordre de la nature, doit être admise :
  ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu
  au plus âgé. >
- 44. Il convient de donner quelques exemples de cas oûce a règles seront applicables, à défant, bien entendn, de la preuve positive de la survie de tel ou tel d'entre ceux qui ont péri dans la propres à la démontrer. Nous choisirons les plus simples et les plus faciles à assier.

Supposons que l'ierre et l'ani, frères consanguiss, c'est-h-dire nés du même père, mais non de la même mêre, et n'ayant aucun descendant ni l'un ni l'autre, aient péri dans un naufrage, dans la ruine d'un bâtiment ou dans une mine, aans qu'on puisse établir que lest celei qu'ai survécni l'autre,

Si, d'après les présomptions ci-dessus, l'on doit décider que c'est Panl, as succession, dans laquielle s'est confondue celle de Pierre, par l'effet de la maxime: Le mortseisist le vif, que nonexpeliquerona bientôt, as succession, disons-nous, appartiendra pour moité à son plus proche parent paternel, qui cat bien aussi celui de Pierre; mais

elle appartiendra pour l'autre moitié à son plus proche parent maternel, qui est étranger à ce dernier, puisque celui-ci est né d'une autre mère. En sens inverse, si c'est Pierre qui est censé avoir snrvéen, sa snecession, qui comprend parla même raison celle de Paul, sera dévolue pour moitié à son plus proche parent paternel; mais, pour l'autre moitié, à son plus proche parent maternel. qui est étranger à Paul. Ainsi , dans la première hypothèse, les parents maternels de Pierre n'auraient rien ni dans l'une ni dans l'autre succession. tandis que les parents maternels de Paul auraient la moitié de tons les biens réunis; et dans la seconde supposition, ees derniers seraient exelus, et les parents maternels de Pierre auraient la part affectée à leur ligne.

mêmes si l'os suppose que les deux frères, as lieu d'être consanguins, étaient utérins, c'es-à-dire nés de la même mère, et de pères différents; en ce sens, que la moitié de la succession dos surrivant, comprenant celle du prédécédé, appartisendra à son plus proche parent maternel, et l'autre moitié à son plus proche parent paternel, oui est étranear au prédécéde.

Ces décisions, comme de raison, seront les

Elles seront applicables aussi au cas où les individus étaient cousins germains, paternels ou maternels, n'importe, ou cousins à des degrés plus éloignés.

Que l'on suppose aussi que Panl ait son père et un frère ntérin; qu'il meure dans le même événement avec son père sans laisser d'enfants ni d'antre ascendant : si l'on décide qu'il est mort le premier, son père lui a succède ponr un quart,

dans le cas où les deux individus avaient plus de quipes aus et moins de soizante, at que la différence d'âge n'était pas de plus d'une année.

(1) Die riedlik ertie eunspiesene centraler i la matere de la meter en rai, en de la meter de la me

Le Code ne décide pas explicitement le cas ni l'en des indisides cerait moine de quines ans et l'autre plus , mais moine de maiante aux mais il décide implicitament la quantine de survise de mêreur de ce devine; pur cele nûm qu'il ne la décide au feveur de premier que dans le cas où le parout aurait plus de salante une. Il suppose évidement qu'il perponne dyfe de moien de quiene sus a motes de force que cells qui est au-dousse de cet dige, moi qu'il n' pas erceve-sinante mus il petrame de cet dige, moi qu'il n' pas erceve-sinante mus il petrame qu'il c'en a que cienç paiqu'il présume que celui-ci est plus fact que s'et qu'il c'en a que qu'atre.

(2) A plus forte raison, as les una axient plus de salezante ma quand les autres en avaient moine, les plus jennes ascriant-likprécumés avoir nurries; mois la différence de seux ne ferait pas fifehir la présemption, també que, lavrage tous étaint plus des quaisez ann accomplis, mois de moissa de salezant, le malle, comme il est dit an teste, est présumé avoir aurrées lorquis? Il y a égalité d'âge, on larque la différence u'incodé pas une parties de la compliant de la c

(3) Num donnerous plus bas quelques exemples de ces cirnstances. et a transmis ce quart, confonda dans as propre succession, à les plus proches parents paternels et ansternels, qui sont étrangers su frère utérin, sins ai l'on did céderle, su coursière, qu'il est mort le dernier, il a recessifi ils succession de son père, et la transmise cu studité avec la sienne propression de la companie de la constitución de propressión de la conformación de la contra de la constitución de la contra de la conformación de la contra de la conla de la contra de la contra de la contra de la conlación de la contra de la conlación de la contra de la conlación de la conlación de la contra de la contra de la conlación de la contra de la contra de la conlación de la contra de la contra de la conlación de la contra de la contra de la conlación de la contra de la contra de la conlación de la contra de la contra

45. Mais fancil, du moins, pour que ces présonapsidos de nurs insistent applicables, unhem en matière de unicer sinuit applicables, un matière de unicer sinuit applicable, un matière de unicer sinuit en le un évent entre de la rectain de la matière de un circ sinuit en le un évent entre de la rectain de la

Ainsi, que l'on suppose que Primus et Secnndus, cousins germains paternels, par exemple, sient péri daus le même événement; que Secundus ait laissé des enfants, et qu'il y ait dans la même ligne na sutre cousin germain né d'un autre père, Tertius.

Dans ce cas, ceux qui ont péri rétaient pas répripagement papelés à la succision l'un de l'autre; lis n'étaient point, au moment de leur mort, respectieurement hériter présents différier présents de s'écuplement de l'autre principale que les enfants de Secundus étaient, su contraire, que les enfants de Secundus étaient, su contraire, l'un y avait que Secundus qui fût, avec l'autre coaist patent, spedé à succéder à l'himma daus cette ligne; en un mot, la réciprocité u'existat pas.

Si l'on doit décider que, même duns ce cas aussi, les précomptions de survie tracées aux articles 721 et 722 sont applicables, et si, d'après ces présomptions, le Secundus est cende voir survéen à Primus, ses enfants sont appelés, jure transmissionis (art. 781) (1), à la portion qu'il muit prine, s'il no fût pas mort, dans la successione de la comment de la succession de la comment de la com

sion de un cousin predécérde, c'est-à-dire à la moitié de la part effectée à la ligne sterrelle, ou su quart de toute la succession; au lieque de sur les descriptions de s'autraient en accum droit al leur père fet tour le premier, attendu qu'à ce degre la représentation on et spa sadmise, et que la succession est déférée aux plus proches parents dans chaptes ligne, à l'exclusion des plus designes (sur 7.50) () or les chaptes des designes (sur 7.50) () or les chaptes des l'exclusions des plus designes (sur 7.50) () or les chaptes des l'exclusions des plus designes (sur 7.50) () or les citates, l'exclusions, l'était s'autraité, l'était s'un quartier destructions de l'exclusions d

Mais nons ne dontons pas que, à défant de prenye positive de la survie, et de circonstances du fait propres à l'établir, les présomptions cidessus ne soient également applicables à l'espèce. Par ces mots, réciproquement appelés à se succèder, le législateur a voulu exprimer les cas les plus ordinaires, mais non nne condition nécessaire de ses dispositions. Ces mots sont énonciatifs et non restrictifs ; il n'v a , en effet , aucnne raison plansible de différence entre ce cas et cenx que nous avons d'abord donnés comme exemples. On ne voit pas pourquoi, dans cenx-ci, le plus jeune on le plus âgé serait présumé svoir survéen, et en conségnence avoir recneilli la succession de son parent prédécédé, tandis qu'il en serait différemment dans celui maintenant en question. On ne concevrait pas comment la circonstance que l'nn des cousins décédés a laissé des enfants put influer sur la conséquence qu'il y a à tirer, relativement à la question de survie, de ce que l'un étant plus à gé que l'autre, il a du, pour cette raison, succomber avant ou après lui. Si . dans l'espèce . les parents maternels du prédécédé d'après ces présomptions, qui sursient intérêt à ce qu'il eut survécu, n'en pourraient cependant récuser les effets vis-à-vis des parents paternels de celui qui est ceusé mort le dernier et svoir recneilli la succession de l'autre , par la même raison , le cousin vivant ne doit pas pouvoir davantage le-faire visà-vis des enfants de celni que nous supposons svoir survécu, ponr pouvoir prendre à lui senl toute la part attribuée à sa ligne. Nous convenous bien, et nous le dirons nous-même tout à l'heure avec plus de développement, que le législateur ne s'est déterminé, à défaut de preuve de la survie ou de circonstances propres à la démontrer, à reconrir aux présomptions qu'il a établies dans ces articles 721 et 722 (présomptions si fragiles de leur nature !), que pour que l'ordre ordinaire des successions ne fût point interverti, pour que telle hérédité ne passat point à tel parent qui n'y aurait pas été appelé si la survie de l'un de ceux qui ont péri ensemble eût pu être justifiée; mais précisément, dans l'espèce ci-dessus, nous entrons parfaitement dans son esprit : car, ce qu'il a voulu dans tel ou tel cas, il a dù le vouloir aussi, sous peine d'inconséquence, dans un cas semblable. Or, donuer au parent existant toute la part attribuée à sa ligne, paree que les enfauts de l'un des décédés ne peuvent prouver que leur père a suryécu à l'autre, ce serait véritablement aussi intervertir l'ordre des successions, si, en effet, celui qui est mort avec lui l'a précédé, et lui a, par cela même, transmis une portion de son hérédité; L'unique point est donc de savoir si , d'après les règles précèdemment exposées, leur père Secundus est ou non présumé avoir survécuà son cousin Primus, avec lequel il a péri. D'ailleurs si, au lieu du cousin vivant, on suppose que celui-ci était décédé au moment de la mort des deux autres, mais ayant laissé des enfants, assurément ces enfants prétendraient bien, et seraient bien en droit de prétendre, si les présomptions do survie étaient en leur faveur, qu'ils doiveut au moins concourir, dans la ligne à laquelle ils appartienuent, avec les enfants du cousiu qui a péri dans l'événement, pour la succession de l'autre; car ils seraient au même degré que ces derniers ; et cependant, pas plus dans cette hypothèse que dans celle en question, ceux qui out péri ensemble n'auraient été respectivement appelés à se succeder, puisque l'un d'eux avait des enfauts au moment de sa mort.

46. Ce que nous disons ici peut être encreo for importan sous nutre rapport. Admetions que dens frères, dont l'un a des enfants, aient perit dans le medie vécimente, tans qu'o prinse établir la sursie de l'un ou l'autre par peuves positires, ou pur des circoustances du fait : dans l'expèce, le frère yant enfants ciul bien appelé à la succession de son frère, mais réciproquement celui-ci d'attain pas appelé à la sience, en ce sens, du moins, qu'au sommet de décès il à l'exit pas son hétitire présongil : cependant il n'est

point indifférent de savoir quel est celni qui a survécu à l'autre : car, si c'est celui qui p'avait pas d'enfants, et que sa succession soit bonne, tandis que celle de son frère est surchargée de dettes, les enfants de ce dernier peuvent, même en renonçant à son hérédité pour se dispenser d'en payer les dettes, venir, par droit de représentation de leur père , à celle de leur oncle , attenda que la représentation est admise à ce degré et dans ce cas (art. 742 et 744) (1). Au lieu que si leur père a survécu à son frère, comme il a recueilli le droit, que ce droit s'est aussitôt confondu dans son patrimoine, par l'effet de la maxime: Le mort saisit le vif, ils ne peuvent point accepter la succession de leur oncle sans accepter celle de leur père, et sans, par conséquent, en payer les dettes ; car ce serait accepter pour partie cette dernière bérédité, et la répudier pour partie, ce qui est inadmissible. Tout ce qu'ils pourraient faire, ce serait, en acceptant la succession de leur père, si cela leur convenait, d'user ensuite du droit qu'il avait lui-même au moment de sa mort, d'accepter ou de répudier celle du frère supposé prédécédé (art. 781). Mais ils ne penvent point, dans l'bypothèse, et par représentation de leur père, à la succession duquel ils voudraient. renoncer, venir à celle de leur oncle; car on ne représente pas les personnes qui étaient vivantes au momeut de l'onverture de la succession . mais sculement celles qui étaient mortes naturellement on civilement à cette époque (art. 744). Or ils ne pronvent pas que leur oncle a sarvécu à lenr père , que celui-ci était mort au moment du décès de celui-la, et il ne leur suffirait pas d'alléguer simplement que, rien ne prouvant la survie de l'un des décédés, ils sont, par cela même, censés être morts au même instant, que neuter alteri supervixit, comme disent les lois romaines : car. même dans cette supposition, la représentation ne serait point adurise, attendu que leur père n'eut point encore été mort au moment du décès de leur oucle, la simultanéité excluant nécessairement l'autériorité. En conséquence , les créanciers de leur père seraient bien fondés, lors même qu'ils n'accepteraient sa succession que sous bénéfice d'inventaire, à se faire payer sur les biens des deux patrimoines, qui maintenant,

(1) Code de Hollande, art. 891, 892, 894 et 895,

on le répète, ne forment plus qu'une senle et même hérédité.

Comment, en effet, ces enfants, si leur père n'avait, par exemple, que trente ou quarante ans au moment de l'événement, quand leur oncle en avait soixante et plus, pourrsient-ils prétendre, svec quelque apparence de raison, que c'est cependant ce dernier qui a lutté le plus longtemps contre la mort, que c'est lui qui a survécu, et qu'ils ont, en conséquence, le droit de représenter leur père, prédécèdé suivant eux, pour veuir à la succession de cet oucle, qui est opulente, en répudiant celle de leur père qui est mauvaise, ou en n'acceptant cette dernière que sons bénéfice d'inventaire? Ne serait-ce pas donner un démenti à toute la théorie de la loi sur la matière? Nous ne saurions en faire le moindre doute. L'existence de ces enfants est une circonstance qui doit être absolument sans influence sur la question de savoir quel est celui des deux frères qui a spryécu à l'autre. Nous le répétons : en admettant , pour un moment, que ces mêmes enfants fussent fondés à méconvaltre l'effet des présomptions de survie consacrées par ces articles 721 et 722, par cela seul que les décédés n'étaient pas, à cause d'eux, réciproquement appelés à se succèder, et par conséquent à prétendre que c'est aux créanciers de lenr père à prouver qu'il a survéeu à son frère, qu'il a recueilli sa snecession ; ces enfants, disons-nous, n'arriveraient tont de même pas à leur but, qui est de recueillir l'hérédité de leur oncle par représentation de leur père, snivant eux prédécédé, car ils seraient obligés de pronver ce prédécès : or précisément la preuve est impossible, et c'est à raison de cette impossibilité que la loi a établi les présomptions dont il s'agit. Tout ce qu'ils pourraient prétendre, ce serait uniquement que les deux frères ont péri au même instant, qu'aucun d'enx n'a survéen à l'autre ; et, en pareille hypothèse, la représentation est inadmissible, car celui que l'on veut représenter doit avoir prédécédé la personne à la succession de lannelle on veut venir par-ce moven, et en cas de contestation sur ce point, à le prouver : mais les créanciers, au contraire, ont le droit d'invoquer ces mêmes présomptions.

47. Il eu est de même, à plus forte raison, des créanciers de celui oni serait présumé avoir survécu, dans le cas littéralement prévu à l'art. 720, c'est-à-dire lorsque les commorientes étaient réciproquement appelés à se succéder, avec des droits semblables ou différents, n'importe. Le survivant, leur débiteur, avant requeilli , en tout ou partie. l'hérédité du prédécédé, sou patrimoine s'en est accru d'autant; et tous les biens d'un débitenr. décédé ou vivant, n'importe, sont le gage commun de ses créanciers (art. 2093) (1), qui, pour cette raison, peuvent exercer tous ses droits, à l'exceptiou de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne (art. 1166) (2). Or le droit d'accepter une succession n'est pas de ce nombre, puisque si l'héritier y renonce au préjudice de ses creanciers, ceux-ci penvent se faire autoriser à l'accepter de son chef, jusqu'à concurrence du

montant de leurs droits. (Art. 788) (s). Cette décision est applicable aussi anx légataires du survivant, à ses donataires de biens à venir, à ceux, en un mot, qui avaient des droits de cette nature , surbordonnés à la condition de son décès. Ayant recueilli le droit, il le leur a transmis : en conséquence, leurs créanciers pourraient l'exercer, conformément à l'article 1166 précité.

48. Mais doit-on conclure de ce qui précède que les présomptions de survie rappelées plus haut sont applicables en toute autre matière que celle des successions légitimes ou ab intestat?

Ainsi le testateur, et son légataire qui n'était point son héritier légitime, périssent dans le même événement, sans qu'on puisse reconnaître quel est celui qui a survéeu à l'autre. On pent même supposer que les deux individus s'étaient reciproquement institués héritiers ou légataires universels (4).

Ainsi encore, le douateur et le donataire par contrat de mariage, de biens à venir, ont trouvé la mort dans le même événement (s).

On peut supposer la même chose à l'égard du donateur et du donataire de biens présents, avec stipulation du droit de retour pour le cas du prédécès de ce dernier :

<sup>(1:</sup> Code de Hollande, art. 1178.

<sup>(2)</sup> Disposition supprimée dans le Code de Hollande. (3) Code de Hollande, set 1107.

<sup>(4:</sup> Par des actes séparés, à come de la disposition de l'art, 968. (3) Nous supposous que le denataire n'a pas laissé d'enfants de mariage, et qu'il n'était pas bératier présemptif du denateur.

Et à l'égard d'époux qui s'étaieut fait, par leur contrat de mariage, des avantages pour le cas de survio, on qui avaient atipulé un préciput ou la totalité de leur eommunauté au profit du survivant ou de l'un des deux seuloment, etc.

Pour ne nous expliquer d'abord que sur le premier cas, eelui où le teatateur et sou légataire ont péri dans le même événement, sans qu'on puisse reconnaître lequel a survécu, nous dirons sans hésiter que ees présomptions ne sunt point applicables, parce que les présomptions légales n'exercent leur empire que dans les cas pour lesquels elles unt spécialement été établies : « La pré-« somption légale, porte l'art. 1550 (1), est celle « qui est attachée par une loi spéciale à certains s actes ou à certains faits; » d'où il suit qu'étaut étrangères au cas d'un testateur et de son légataire, quoique morts dans le même événement, puisqu'elles sont placées an titre des Successions légitimes ou ab intestat, on reste, à l'égard de ces persoupes, dans le droit commun ; or le droit commun veut que l'effet d'un legs quelcouque soit subordonné à la coudition de survie du légataire : « Toute disposition testamentaire, dit l'art. 1059, sera caduque, si celni en faveur e de qui elle est faite n'a pas survécu (2) au testa-« teur. » L'accomplissement de cette conditiou doit être prouvé par eeux qui réclament le legs, non-sculement parce qu'ils sont demandeurs . mais eucore parce que la conditiou est esseutiellement inbérente au legs : comme la désignation du légataire ou de la chose léguée est nécessaire pour sa validité. Et de même que le légataire est ohligé de produire le testament qui le gratifie, de démontrer que la disposition s'applique bieu à lui. que c'est telle chose qui lui a été léguée, et qu'il a obéi à la condition que lo testateur a ingé à propos de lui imposer (a); de même, celui qui réclame le legs comme ayant été recueilli par ce légataire, doit prouver l'accomplissement de la condition légale qui v était attachée, c'est-à-dire la survie de ce dernier.

Il n'y a , à cet égard , aucune distinction à faire entre le cas où il s'agirait d'un légataire universel

(1) Code de Hollande, art. 1933.

(2) Que l'on remarque que la loi ma dit pas que le legs sers cados a le légataire a prédécédé le testateur, ce qui pourrait, jusqu'à un créstin point, donne lieu à la question de varoir si ce a sus pas platét à celai qui est prevé de legs à prosere qu'il ce a sait affianchi par le prédéche du légataire, et par conséquent à

et qu'il n'y aurait point d'héritier au profit desquels la loi fait la rievere d'une certain equotité des bieus, et le cas d'un légataire à titre particulier; car le pensier n'est tonjuurs asin jar la mort du testateur (prt. 1000) qu' autant que toutes les conditions reguises pour la validité du lega sont accomplies, et qu'autant, par conséqueut, que ceux qui réclament le droit de son chef pron vent est accomplissement, puisque, en droit : Non probleme te nou seus, idem au font.

Il u'y a non plus aucune différence entre le cas d'un seul testatenr et de suu légataire, qui ont péri dans le même évéuement, et celui où les deux personnes avaient fait réciproquement leur testament en faveur l'une de l'autre. Bien que, dans l'ordre ordinaire des choses , et que le plus communément , l'une aura survéeu à l'autre pendant un instant de raison, et que, d'après cela, l'une des denx dispositions ne dat pas être caduque, néanmoins elles le scront toutes deux, quia neuter alteri supervizit, puisqu'on ne peut. eu effet, prouver lequel des deux testateurs a aurvécu, et qu'autrement on s'exposerait à déférer les biens à ceux qui ne devraient pas les avoir. Ainsi, ni les héritiers de l'un des testateurs. ni eeux de l'autre, ue puuvant prouver que lenr auteur a survécu à celui qui l'avait iustitué, et les présomptions de la loi ue s'appliquant pas an cas, ils doivent être écartés réciproquement, faute de justification de l'accomplissement de cette cundition essentielle. Les deux successions seront déférées suivant l'ordre ordinaire et légal. par conséqueut, dans nos mœurs, d'après le

mode le plus digne de faveur.

Il u'y a pas, en effet, nécessité, comme dans
les cas où l'hérédité est déférée par la lui, et où,
suivant la maxime: Le mort saint le vij et son hoir
le plus proche, la succession doit passer de suite
sur la tête du plus proche pareut, pour que
l'ordre de dévolution ne soit pouit interverit,
pour que les biens n'aillent pas où ils ne dévraient
pour que les biens n'aillent pas où ils ne dévraient
que l'hérédité d'un testateur passe aux héritiers
que l'hérédité d'un testateur passe aux héritiers
de la égatuire : loin que l'ordre ordinaire de la éd-

prodver ce prédécès; du moins ce serail matière à disspate; mais qu'elle dit : e Si celui su profit de qui elle a ééé faite n'n pas a survieu su tentateur. » C'est donc la survié de celui-là qui doit être prouvée.

<sup>(3)</sup> En admetiant qu'elle ne fût pas impossible, ni contraire aux lois et aux bonnes mœure. (Art. 900.)

volution des biens par voie de succession fût par là mieux conservé, il scrait, au contraire, change, abandonné. Le législateur n'avait donc pas les mêmes motifs d'établir les présomptions de survie tirées de la force de l'age ou du sexe, pour le cas de testament comme pour celui de succession légitime : aussi ne l'a-t-il pas fait. Nous voyons même, dans l'art, 155, une disposition toute contraire : car , suivant cet article , « quiconque e réclamera un droit échu à un individu dont « l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver e que ledit individu existait quand le droit a été « ouvert ; insou'à cette preuve, il sera déclaré « non recevable. » La loi fait ensuite, il est vrai, exception pour le cas où plusieurs personnes ont péri dans le même événement, en ce sens du moins qu'à défaut de preuve de la survie ou de circonstances du fait propres à la rendre manifeste, elle établit des présomptions qui tiennent lieu de preuve; mais, encore une fois, elle ne les s établies que pour le cas où ces personoes étaient appelées à se succèder suivant les rècles des successions légitimes. Aussi la loi du 29 prairial an ıv., dont il s été précédenment parlé. n'établissait-elle la présomption de survic qu'entre ascendants, descendants, et autres personnes

qui se succident de droit (1). > Sans dpote, dans le cas où le testateur aurait substitué vulgairement à son légataire une personne qui vivrait encore, le legs ne serait point cadue, « îl ne l'estait d'alliern pour autre caue, car le substitué est précisément appelé au défaut de l'institué. Mais les héritiers de ce dernier ne pourraient jas plus invoquer courte le premier. les présomptions dont il s'agit, pour prétendre que leur auteur a survéeu au testateur, par conséquent que le droit leur appartient, que la substitution s'est évanouie, qu'ils ne pourraient le prétendre vis-à-vis des béritiers du testateut luimême.

Une fonle de lois romaines (a) statuent sur le cas où deux individus, dont l'un, ou quelquesois un tiers, avant des droits subordonnes à la condition du prédécès de l'autre, ont péri dans le même événement, sans qu'on puisse démontrer quel est celui qui a survécu. Nous n'en ferons pas l'anslyse, ce serait superflu; mais nous ponyons dire du moins qu'il n'y en a aucune qui soit dans l'espèce d'un légataire mort avec le testateur dans le même accident. Elles sont, pour la plupart, sur des cas de substitutions, fidéicommissaires ou autres; dans des espèces ou nn mari et sa femme ont peri ensemble, et qu'un tiers avait stipule la reprise de la dot su cas de dissolution du mariage par la mort de la femme, on que les époux s'étaient fait des donations pendant le mariage, donations qui devenaient caduques par le prédécès du donataire, et dans d'autres cas snalogues. Mais ce qui est bien à remarquer, c'est que les lois n'établissent pas, comme le Code le fait en matière de successions légitimes. des présomptions régulières, une sorte de droit commun ; elles statuent généralement en fait, et l'esprit qui v domine, c'est la conservation des biens dans la famille : aussi Cujas, s'expliquant sur les présomptions de survie tirées de l'age. dit-il, dans son Commentaire sur le titre du Digeste, de Rebus dubiis, vers la fin : Conelusio,

léritiers se peasent point alléguer ai justifier de sorvie pour

<sup>(1)</sup> Deplessis, qui a traité cette question dans nur de ses consultations, que l'on trouve su tome I de ses OEurres, p. 772 de la 3ª édition (Paris, 1754), et où il rapporte et analyse les différents textes du deut romain qui y ont plus on nemus de rapport : Doplemis a'experime de la munière soivante : « Dans n la question de commerciacibes, on n'ose jamais de la fiction u de servie, sinon en cas de nécessité, et quand il n'y a point e d'autre voie de régler le différend. C'est de là que noit le disu tinction entre l'hérédité et la legs. En pèra et un file sont a mosts dans le misse naufrage ; comme ils sont héritiers nécesa saires l'on de l'antre par la loi et par le saug, il faut nécesu autrement feindre que l'un a aurvorn à l'antre pour régler à e qui appartiendra leur bérédité, afin qu'elle ne demenar pua a vacaule... Mais il o'en est pas de même des legs : il est bien e nécessaire qu'en houseer ait des béritiers, mais il n'est pas u nécreaire qu'il est des légatoires; c'est pourques se le testau leur et le ligataire mourent en même temps et dans un même « secodont, comme il n'y a point alors de légalaire qui puisse a veur dec . l'a mueca, j'at gager le lep.; et comme tes

e prétendre qu'il leur sit été trausmis, le legs demeure caduc ; e enr enfin l'héritser du naug est saini de la succession dès le e mousent du décès du défunt, par la règle : Le mort soist le ref. Les légalaires, an contraire : n'unt qu'une aigude action pour s venir demander la délivrance du legs, et, dans cette action , e il fast qu'ils prouvent la sorvie pour fonder leur demande; e ils y sont obligis par la règle générale, qui veut que tous demandeurs fuscut les preuves nécessaires pour établir leurs protentious, et, faute de preuve, ou les exclut, etc. > Tel est anni le sentiment de la plupart des jurisconsultes qui unt trasté la question, et l'aucseuve jurispendence était conforme à leur doctrise : elle favorisait toujours les béritiers de sang des qu'il y avait quelque doute sur le fait de survie des légataires. 2 Fog. notamesent au titre de Reins deleis, ff.; les LL. ft. 9, 16, 5 1; 17, 18, 22 et 23; les LL. 34 et 17, 57, ff. ad Senat. Trebell.; In L. 26, ff. de Pactis detal.; Ica LL. 34 et 42, ff. de Fulcari et pen, mart.: la l., 25, ff. de Martin conn. don. c et tal., 32, § 14, 6 de Druet. inter rie. et u.r.

duobus pariter mortuis, non videtur alter alteri supervizisse; excipiuntur parentes et liberi (1), si pater et filius simul moriantur, videtur filius supervizisse (2): hoc suggerii ordo naturas.

49. Quant aux donations, M. Chabot, de l'Alier (e), qui et al en outre sentiment zur le cas du testaments, soit simple, soit réciproque, ne fait assume distinction (e), relutivement l'application des présemptions de survie, entre les donations de biens à venir par contrat de marige, et celles de biens présents, avec sipolation du droit de biens présents, avec sipolation du droit de de biens présents du prédécte du donatier. Il pesses que, pour les unes comme pour les sutres, c'est aux herbitres de donatiers l'apressie, par seile, que de le recomme de la cadectié se seient survie, pour pet le recomme que l'acquire de la leur auteur, «s. par seile, dans un refoire de leur auteur, «s. par seile, dans un refoire de leur auteur, «s. par seile, dans un refoire de leur auteur, «s. par seile, dans un refoire de leur auteur, «s. par seile, dans un refoire.

Nom ne suuriona partager cette opinion. Nom tombous sans pien d'accord avec e jorisconsulte, que, quand il s'agira d'une donation de biens présents faits avez situplation di droit de retour, au cas du prédécès du donataire (ariice 951) (a), ce ser aux béritiers du donateur à prouver que leur autour a surrécen, aitenda que le donataire a été sais jurement du chimplement du droit avec tous sex effets, monobatant la stalphalion du droit à restour; car cette situplation n'avait pas un effet suspensif, comme ai la donation eut seulement été faite pour le cas où le donataire survivrait au donateur, ce qui obligerait les représentants de ce donataire à propyer l'accomplissement de la condition de survie ; elle avait uniquement pour objet de résoudre l'effet de la donation su cas prévu ; la propriété de l'objet donné avait passé sur la tête du donataire, quand bien même la tradition n'en cût pas encore été faite (art. 958) (s). Or . c'est à celui qui prétend qu'un droit plein et parfait des le principe a ensuite été résolu à son profit par un événement quelconque, à justifier de sa prétention ; comme ce serait à celui qui, n'avent eu d'abord qu'nn droit suspendu par une condition, prétendrait que la condition s'est accomplie, à justifier de son allégation à cet égard. Dans l'espèce , les héritiers du donateur ne pouvant faire leur justification qu'en prouvant le prédécès du donataire, puisqu'il n'y a aucune présomption légale qui tienne lieu de preuve, et qu'en matière de présomptiona légales, il n'y a pas lieu d'argumenter d'un cas à un autre, c'est donc le cas de dire, à défaut de cette preuve, neuter alteri supervixit (1); et par conséquent la condition du retour ne s'est point réalisée.

Mais quand il s'agit de donations de biens à venir, ou institutions contractuelles (s), il est

au cas où le dunsteur et le donetaire, qui n'a pas laissé d'enfanta du mariage, ont péri dans le même événement, ens donations duvent être assimilées aux leps au institutions tentamontaires,

ainsi que nous allous le démentrer.
(3) Code de Hollanda, arf. 1709.

(5) Lede de Hollanda, art. 1709 (6) Ibid., art. 1723.

(f) Fayer les III.-8, 6, de de Reber destite; 23; § 14, ff, de Demat. obter vier externe y 15, ff, de d'herrit cross destruit, priccities. Dans en his, il regul et denations faite neitre dyear précisies. Dans en his, il regul et denations faite neitre dipose product la autrage, losposities (since inference destruites experience), product d'autrage (souper la constitute d'autrage et le constitute d'autrage et le constitute d'autrage et le constitute et le denation et le constitute constitute conduct de constitute à l'autrage d'autrage d'autr

(6) Non supposon, comma non l'arom dit, in que la cantiere à pa la timé d'enfant de marige, ce a satrome de matiere à pa la calie d'enfant de marige, ce a satrome per, à it de matiere à pa la cantie d'enfant de marige, ce a satrome per, à it de la position par une acte de substitution volgaire (art. (1021), is question perdoni one impertance; de mens some le repuesto son impertance it reviniqueme suitatement, main elle précentament le partie de la calie del calie de la calie de la calie de la calie del la calie del calie de la calie de la calie de la calie de la calie del calie de la calie del calie de la calie del calie de la calie de la calie de la calie del calie de la calie de la calie de la calie del calie del

<sup>(1)</sup> Et nom ajouterons : Et untres personnes qui se succèdent de droit , addition qu'a rendue nécessaire notre vazzime de droit français : Le mort saisit le vif et son hair le plus proche.

<sup>(2)</sup> Cela n'est vrai vi, dans notre droit, que som les distinctions établies par les précomptions et d'après prioripe Cujas n'admettait les précomptions de sorrie tricées de l'âge qu'entre les accondustas les descendants, et non entre les textatuers et leurs légatait et.

Nom ferous, an rests, remarquer qui les héritiers solarniers, althurstrant, doit du interta, abit testamentiers, a l'incequêrant l'Aréchdie que par l'adition qu'ille no faintient, la question de commortificat, a l'effet de vavoir a l'insultie, qui avait péri avec le défenst, avait transmis le droit à ses représentates, an pouvait pas déviere à l'égard de ces létriters volontaires; qu' telle est la raison pour laquelle les leis romaines sont moettes our re moint.

<sup>(3)</sup> Dans son Commenteire sur les successions d'après le Code civil, art. 720, 721 et 722. (4) Il dit toutefois que, dans son premier ouvrage sur les

Successions, a il Jui était échappé, par méprise, de confundre u la testament et la donation, mais qu'il faut, au contraire, en u distinguer avec soin la nature et les effets. »

On us peut pos en douter en ce qui touche la donation de hiese présente faite aves tipulatius du droit de retoer; ma is nous pensons ausse, pour les donations de luens à veuir, autrement dites institutions contractuelles, que, relativement à la question de savoir si les présemptions de survis sont applicables

permis, nous le croyons, de différer d'opinion avec M. Chabot.

Cet auteur se fonde uniquement sur ce que le donataire est saisi de son droit dés le moment de la donation, sauf à ne l'exercer qu'à la la mort du donateur à 100 ûl suit que c'est aux héritiers du donateur à prouve qu'il a survécu a ut donataire, pour qu'ils paissent faire déclarer c cadec ou révoqué le droit dont le donataire c'atis troprétaire dès le moment de la donaciais troprétaire dès le moment de la dona-

tion. Sans doute le denataire de biens à venir est saisi do droit des le moment de la donation. mais en quel sens? En ec sens qu'elle est irrévocable (art. 1083) (s); mais il n'est saisi que sous ce rapport, et encore sous les conditions déterminées par la loi, ainsi que nous avous déià en occasion de le dire (s), et une de ces conditions, la plus essentielle, c'est sa survie (on celle des enfants du mariage); autrement la donation est caduque. C'est l'expression dont se sert la loi (art. 1089); c'est la même que celle qu'elle emploie pour qualifier le legs, qui ne produit aucun effet par le prédécès du légataire (art. 1039) (s). Il ne s'agit point, dans ce cas, d'un retour des biens donnés, d'une simple résolution de la donation , ni encore moins d'une révocation : il s'agit d'une caducité, et nne disposition est caduque quand son effet a manqué par le prédécès du donataire ou du légataire.

Il est vrai que l'art. 1088, qui la prunonce, ne dit pas, comme l'art. 4039, que la donation et acaduque si le donataire rà pas survices su donateur, mais bien qu'elle est caduque si le donateur a survices au donateur et à sa possèrité; ce qui semblerait mettre la preuve du fait qui a amené la caducité à la charge des héritiers du donateur mais cette rédaction, que la fin de l'article amenait naturellement, pour être plus coulote, es mais naturellement, pour être plus coulote, es

nait naturellement, pour être plus coulotte, ne recostille les biens compris dans le disposition : avezu dans le centraire; 2 pai l'était pas britter précengal du donsteur, parce qu'autrement les présemptions de survie servaint administries. 31 l'et de di, sais pour se pour moinére, que receit qui lai s'été donnier, nous ar les appliquerions pas moise, pour qu'il servit incensequent de la sa danteze en partie et de les qu'il servit incensequent de la sa danteze en partie et de les parties de la company de la company de la présente en partie et de les les des la company de la consequence de la sa danteze en partie et de les la company de la company de la company de la company de la la company de la company de la company de la la company de la company de la company de la la company de la company de la company de la la company de la company de la company de la company de la la company de la company de la company de la la company de la company de la la company de la company de la company de la la company de la company de la

rejeter en partic. (1) Code de Hollande, art. 228.

(2) Tome I, un 249, où neun établissons que la mort civile du donateur, survenue depuis la donation, un seurait se faire perdre le bénéfere au donataire, car il ne deit pas souffrie du fait d'un seire. Un droit sui lui était accuse, en ce seus que le

rest pas dire autre chose, si ce n'est que la denation est coduque ri le donastuire ou su postérité n'a pas surrécu au donaseur; car celui-ci n'a pas donné jeselment avec faculté de reprendre les biens, si le donative insir qui su postérité (du mariage en faveur doquel la donation a cu livaj le prédécéalent, puisqu'il a consercé la propriété, la disposition, la jouisance et la prosetion des biens; ja domé à quelqu'un qui ne derait receuliir qu'après su mort, par conséquent qui devait lui surriver pour que le don ett effet.

L'institution contractuelle, ou la douation des biens qu'une personne laissera à son décès , n'est rien autre chose que le don irrévocable de l'hérédité, aiusi que la définissent les auteurs quien ont traité; et pour que cette bérédité soit acquise à l'institué, ne faut-il pas, lorsqu'elle est déférée par la loi, que celui qui est appelé soit capable de la recueillir? Cela est si vrai que, sans la disposition spéciale qui appelle les enfants au cas où le donataire a prédécédé le donateur, la donation scrait caduque, et les enfants n'en profiteraient point. Donc le droit n'est pas, comme on le dit, pleinement acquis des le jonr du contrat ; autrement la mort du donataire, survenue depuis, ne le ferait pas évanouir ; il passerait, ee droit, à ses héritiers queleonques, même à l'État, s'il n'avait pas d'héritiers. En no mot, il n'y a d'autre différence entre le donataire de bieus à venir on béritier contractnel, et l'héritier testamentaire, si ce n'est que le premier ne pent être privé du bénéfice de la disposition par le fait du douateur, qui ne peut plus changer de volonté à cet égard . sauf encore le droit qu'il a , par la nature même de cette disposition, d'aliéner les biens à titre onéreux, parce que, par cette aliénation, il n'est pas censé diminuer son patrimoine au préjudice de la donation , puisqu'il reçoit ou est censé recevoir l'équivalent de ce qu'il aliène. Mais, dans

duration repractil park lei inclure, a' paris it interretioned, par fail de consiste duration. Will some a Vecenories, par fail de consiste duration. Will some a Vecenories para motoria dire par là que le donataire, qui s'ain richlement, qu'un herities cainfid d'une manière revierable, que del par la lain-them rémir en un personne lestes les coloridats requires dans la heriteris a manuel de l'averse l'excludit qu'ent-a-flere au nonceul de la mort du donateur, paisque reissaits anisile ses herections er une des cercationes, dans l'heriterie, q'ent de l'exclusive et de cercations de l'averse l'aversitation et une de cercation de l'aversitation et une de l'exclusive de l'exclusive de l'averse de l'averse de l'exclusive partie de l'exclusive de l'averse de l'exclusive del l'exclusive de l'exclu

(3) Cods de Hellande, art. 288, 5 %

l'une comme dans l'autre institution, la survie de l'institué est une condition essentielle, et dont, par conséquent . l'accomplissement doit être prouvé par quiconque réclame le bénéfice de la disposition; et cette preuve n'est point suppléée par les prisomptions de survie mentionnées aux articles 721 et 722, lors même qu'elles scraient favorables à la prétention des héritiers du donataire, puisqu'elles n'out point été appliquées à ce cas par la loi. Nous le déciderions ainsi quand bien même le donateur n'aurait pas laissé d'héritiers du nombre de ceux au profit desquels la loi établit une réserve, et que la douation serait de l'universalité des biens laisséa au décès ; car, pour que le donataire eut été saisi en pareil cas, il aurait toujours fallu qu'il eût survéeu ap donateur. A plus forte raison, dans le cas où il y a des héritiers ayant droit à une réserve, ou que la donation u'est que d'une quote-part des biens. comme ce sont alors les héritiers du sang qui sont saisis, que c'est aux représentants du douataire à former leur demande en délivrance, et à justifier ainsi que lenr auteur a recueilli le droit, à plus forte raison, disons nous, la question estelle encore moins douteuse.

Enfin., nous ne croyous pas qu'il soit exact de dire que le donatire cet preprinciare du droit été le moment de la donatien. Si cela était vrai, il pourrait l'Alience, y renoncer, faire des traités à ce sujet, paisagn'ou peut en faire même sur un droit simplement éventued, conditional. Car co seruit renoncer à me raccession future, pactient var une telle succession, c. c'est ce qui est fortere de la commandation de la commandation de principal de la commandation de principal de la commandation de principal de la commandation de évidente, le doute seruit levé par l'article 1085 (n). de évidente, le doute seruit levé par l'article 1085 (n) qui voit bien lu une succession, puisqu'il dit à la fin : « En cas d'acceptation , il (le donataire) ne « pourra réclamer que les biens qui se trouve-« ront existants au jour du décès du donateur, et

il sera soumis au payement de toutes les dettes et charges de la succession. > Aussi la loi ne ditelle pas à l'égard des donations de biens à venir, comme elle le dit au sujet des donations debiens présents (art. 938)(3), que le donataire est propriétaire des biens dounés par le seul fait de l'acceptation de la douation. Il n'a, en effet, un'une simple espérance, que le donateur ne peut lui ravir, il est vrai ; mais cette espérance, qui est un droit tel quel, nous l'avonons, n'est point un droit de propriété. Saus doute les douations par contrat de mariage sont dignes de faveur, mais cette faveur ue s'étend qu'au donataire et à ses descendants, et uullement aux autres parents ; la conservation des biens dans la famille do donateur est digne aussi de faveur, et voilà pourquoi la donation devient caduque si le donataire et sa postérité l'ont prédécédé. Or, dans le système que nous combattons , tout pareut quelconque de ce donataire, même l'État, à défaut de parent, aurait cependant les biens, sans être astreint à prouver que le donataire a survécu au

50. Quant aux avantages que des coujoiuts qui ont péri ensemble ont pu se faire par leur contrat de mariage (4), et qu'ils ont subordonnés à la condition de surrie de celui en faveur duquel ils ont eu lieu; comme aussi quant aux stipulations qui attribueraient un préciput ou la totalité de la communauté en faveur du survirant, c que

donateur, et sans que les béritiers de celui-ci

pusseut, de fait, écarter cette prétention, en

prouvant la survie de leur auteur, puisque nous

raisounous dans la supposition que cette preuve

est impossible.

prémaptines, quel est cérai de fogen: merte dans le subsecionness, qui a merche l'Intre. Xia or signi part le mameri de la disenter ; mon la finisse ca son lice. Sechement, ancid de la disenter ; mon la finisse ca son lice. Sechement, or particular de la compartica de particular de la compartica de la compartica de la compartica de compartica de la compartica de la compartica de la compartica de compartica de la compartica de constanta legistal de la compartica de la compartica de la compartica de la compartica de constanta legistal de la compartica de la compartica de la compartica de la compartica de constanta legistal de la compartica de la compartica de la compartica de la compartica de constanta legistal de la compartica de la compartica de la compartica de la compartica de constanta legistal de la compartica de la compartica del compartica del

<sup>(1)</sup> Code da Hellande, art. 1109, £370. (2) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.

<sup>(3)</sup> Code de Hollande, art. 1723.

<sup>(4)</sup> Nos se parlese pas ici den dissultant qu'ils out pa se fitte pendant le marige, doutisse qui con lénigiere récessile à la violenti de controller à la violenti des desairer (pet. 1095); cer le question de servi cilche christomentassium/danques perpolétiche di Pipas dissultaire, comme les doutisses inter-rievas et acress de Romaina manquariet de seurir leur effe por cette come, et des question dalacter, et qu'il factair d'abord prijeger diffeusitiement pour que, némen des los manguaites parles de seurir cet en 1. 221 et 272 arrivat application cette conjuint densature, il v et al safett à fattinger, d'aprèse des conjuints densature, il v et al safett à fattinger, d'aprèse de conjuints densature, il v et al safett à fattinger, d'aprèse de l'après de l'aprè

nous venous de dire démoutre assez qu'il n'y a pas lieu, pour établir la survie, de recourir aux présomptions consacrées, en matière de successions légitimes, par les articles 721 et 722 précités. Les béritiers de celui des époux qui a stipulé les clauses du coutrat de mariage relatives à ces avantages, ne pouvant prouver que leur auteur a survécu, ce sera alors le cas de dire : Neuter alteri supervixit, et la condition aura défailli. En conséquence, les gains de survie seront réputés non avenus, et la communauté se partagera suivant le droit commuu, qui est toujours le plus favorable dans le doute.

51. Nous avons dit qu'en matière de successions légitimes il fallait décider la question de survie, avant tout, par la preuve positive du fait : comme si des personues dont le témoignage est irréprochable et concordant vienueut attester qu'il est à leur connaissance que Paul est mort avant Pierre, ou si des procès-verbaux rédigés avec soin, et non suspects sous d'autres rapports, constatent ce fait, etc.; qu'à défant de preuve positive de la survie de l'un des décédés, il fallait recourir aux circonstances du fait, et que les circonstances manquant ou se neutralisant par lenr gravité réciproque, il fallait bien alors s'abandouner aux présomptions de survie telles qu'elles sout établies par la loi , malgré leur extrême fragilité.

Mais ces circonstances varient à l'infini. On donne ordinairement comme exemple le cas où deux judividus ont péri dans la ruine d'un bâtiment : celui qui a été vu le dernier sera généralement présumé avoir survéeu, parce qu'il est certain qu'il existait encore quand il est incertain si l'autre vivait à ce moment ; le cas aussi d'uue inondation, quand l'une des personnes habitait le rez-de-chaussée de la maison envahie par les eaux, tandis que l'autre se trouvait à un étage supérieur; ou bien le cas d'un incendie qui est prouvé avoir commencé au rez-de-chanssée : dans l'une et l'autre supposition, la personne qui était à l'étage supérieur au moment de l'accident, sera généralement présumée avoir péri la dernière. Mais l'induction qu'il y a à tirer de ces circonstances peut être plus ou mnius attéuuée par d'autres qu'il est impossible de prévoir, et dont l'appréciation est dans le domaine du juge. Dans le cas où le péril aurait atteint simultanément les deux individus, ou pourrait preudre aussi en considération l'état particulier de faiblesse où l'un des deux se trouvait par l'effet d'une maladie grave ou d'une complexion débile : car, par circonstances du fait, nons no pensons pas que la loi ait eu uniquement en vue celles qui sont seulement relatives à l'évéuement lui-même, mais bieu aussi celles qui étaient relatives à la situation particulière où se trouvait la personne. C'était le sentiment de nos ancieus jurisconsultes qui ont traité de ces présomptions de survie, et les tribunanx y conformaient leurs décisions, surtout dans l'intérêt de la partie qui leur paraissait la plus digue de faveur, c'est-à-dire dans l'intérêt des parents les plus proches.

52. Sur le cas singulier où deux jumesux ont peri ensemble, si les actes de naissance cuonçaient quel est celni qui est sorti le premier du sein de la mère, il faudrait bien le regarder comme l'aiué (1), laissant à la physiologie la question, oiseuse en droit (du moins sous le rapport dont il s'agit ) , de savoir quel est celui qui a été coucu le premier. Si les actes ne s'expliquaient pas, le témoignage des parents pourrait suppléer à leur silence sur ce point : les registres et papiers domestiques de ceux-ci, dans lesquels ils anraient marqué quel est celui des enfauts qui est né avant l'autre, seraient encore que preuve plus sure, si la date de cette mention n'était pas suspeete. A défaut de ces preuves, les tribunaux jugeraient ce cas extraordinaire, que n'a point prévu le Code, d'apres les circonstances, en décidant que celni qui était généralement regardé comme le plus robuste a survécu à l'autre (2).

SECTION U. DE LA SANCIE DES RESIDIOS SOMMAIRE. 53. La loi règle l'ordre de succèder entre les héritiers.

<sup>(1)</sup> Les lois romaines le décidaient aimi, et avec raison ; car La missance est un fast positif quant à son époque, et la conerption un fait purement conjectural. Foy. les LL. 13 et 16, E. de State homenum.

<sup>(2)</sup> M. Chabot, de l'Alber, est, à peu de chose près, de notre opinion sur ce point.

- Mais elle ne saisit pas tous ceux qu'elle appelle aux biens ; elle distingue.
   La saisine est l'effet d'une ancienne maxime
- de notre droit français.

  56. Elle était inconnue dans le droit romain, sui-
- vant lequel la transmission s'opérait cependant, dans certains cas, au profit du représentant de l'héritier, quoique celui-ci fut mort avant d'avoir fait adition d'hérédité.
- 57. Principal effet de la maxime : Le mort saisit le vif.
- Conséquence du principe en ce qui concerne le droit des créanciers du défunt, de poursuivre aussitôt le parent appelé par la loi à lui succéder.
- 59. Suite.
- Renvoi à l'article 789 quant à l'examen d'une question importante et controversée.
- 61. Un autre effet de la saisine, est que les héritiers continuent la possession du défunt.
- C'est à eux que les donataires et légataires doivent, du moins en général, s'adresser pour obtenir la délivrance de leurs dons ou legs.
- 65. Quoique la loi ne donne pas le droit de saisine aux enfants naturels ni au conjoint, il ne faut néanmoins pas douter qu'ils ne transmettent leur droit à la succession, quoiqu'ils soient morts avant d'avoir obsenu ou même demandé l'enroi en possession.
- 55. La loi, qui n'est, ainsi que nous l'avons dit, que l'expression de la volonté présumée de l'homme, quant à la transmission de ses hiens après sa mort, règle l'ordre de succèder entre les héritiers légitimes; à leur défaut, les liens passent aux enfants naturels; à défaut de œux-et, an conjoint survivant, et, s'il n'y en a pas, à l'Etat. (Art. 7231 (s).
- 54. Mais il existe une différence notable entre les héritiers légitimes, d'une part, et les enfants

naturela, le conjoint et l'État, d'autre part : c'est que les héritiers légitimes sont assis, de plein droit, des hiens, droits et actions du defunt, sous l'obligation d'aequitter toutes les charges de la succession; au lieu que les enfants naturela, l'épous survivant et l'État, doivent se faire envoyer en possession par justiee, dans les formes qui sont déterminées à cet effet. ( Artiele 734) (a).

Nous verrous hientól, au surplus, si, de eque les enfinits atombre el Fijoras un arrivant sont obligés de se faire envoyer en possession, ils sons privés du principal effet de la sissine, doi de transmettre la succession nou encore accepciée latera propres héritiers, en supposant, libre nestenda, quellà sient surveu au défant. Pour nous faire bien comprendre, il convient d'abond d'estalpeler les effets de la sainne, que la loi n'attribue explicitement qu'aux héritiers (Egitimes seulement).

55. La saisine dont nous parlons ici n'est rien autre chose que l'effet de la maxime de notre ancien droit français contumier. Le mort saisit le vif et son hoir (a) le plus proche, c'est-à-dire qu'en mourant, le définit a investi son plus proche parent de tous ses droits, l'a raisit des succession.

En sorte que, lors même que l'héritier est venu à mourir sans avoir eneore accepté ni répudié l'hérédié, sans en avoir même consu l'ouverture, comme dans les eas prévus aux articles 720, 721 et 729 (4), que nous venous d'expliquer, il a recessilli le droit et l'a transmis à ses propres hériters, qui peuvent l'accepter ou le répudier de son chef. (Art. 781) (6).

56. C'est une notable différence d'avec les principes du droit romain sur ce point; car, dans cette législation, il ne suffisait pas, en thèse générale (e), pour qu'un individu est recueilli la

s héritiers légitimes , d'une part , et les enfa

Code de Hellande, 2rt. 879.
 Ibid., art. 880.

<sup>(3)</sup> Vieux mot qui vient de lerer , héritier .

<sup>(4)</sup> Code de Hollande, art. 878.

 <sup>(5)</sup> Ibid., art. 1097.
 (6) Nona disons en thèse générale, parce qu'il y avait trois

I\* A l'égard des héritiers siens , c'est-à-dire des enfants et autres descendants du défaut qui étaint som sa poissance au moment de sa mort , et qui ne devaient pas retomber sons la

prisonne d'un notre un moment, non parde la mort de défant, mais su moment d'i finit d'erme cetta qu'il d'ait marie interest, propue qui possité litre différente de la pennière, comme na le reil delimenta la 57, l'activa, de l'erne, que de intert. Hépr. Ces relient continuismi la personne che lors auter. L'hérôfèté de cécnici levre d'ait pensière de plus d'onj. L'il l'als Irenauctation à leurs hiriteres quolqu'ils famont semu à montre raux de l'autra appréhende; personner, ils naisels d'après de dois préfantes, la faculté du l'en hiritere, pour d'itre par trans d'un partie de l'en la contra de l'autra de l'autra l'autra de d'après de dois préfantes, la faculté du l'en hiritere, pour d'itre par trans d'un partie de l'autra l'autra de partie de l'autra de l'autra d'un l'autra d'un l'autra de partie de l'autra d'un l'autra d'un

succession d'un autre, soit ab intestat, soit en vertu d'un testament, et l'eût transmise, confondue dans la sieune, à ses propres héritiers, qu'il lui cût survécu, ayant d'ailleurs dans sa personne toutes les dispositions relatives à la capacité de succéder ; il fallait de plus qu'il eût, avant sa mort , accepté l'bérédité , qu'il en eut fait adition. Jusque-là, il était bien héritier; mais cette qualité ne lui dounait que le droit d'acquérir l'hérédité, ct ce droit lui était personnel, en ce sens qu'il fallait la manifestation de sa volouté particulière pour acquérir les biens et être soumis aux charges qui les affectaient, en uu mot, pour être le représentant du défunt. De là la règle : Hereditas non adita non transmittitur, règle qui ne souffrait d'autres exceptions (1) que celles que nous avons expliquées, et dont les deux dernières n'avaient même été introduites que dans les derniers temps de la législation.

57. Nous nous sommes éloignés de ces principes. Ches nous, le mort saisit le vif, et le droit qui en résulte est transmissible, dans tous les cas, comme toui sutrue droit a usus les créanciers de celui à qui une succession est échne, et qui n'en réclame pas les biens, qui méme y renonce à leur préjudice, peuven-lise se faire autorier à leur préjudice, peuven-lise se faire autorier à

donnait une exception contre l'action des créanciers et léga-

2- Dons le cas prére à la L. enique, Cod. de His qui ante apert. tab. heredit. trausmitt., et qui est une disposition introduite par Théodose. Par la loi Papia Poppea il était établi que celui qui était institué héritier pour une part de l'hérédité ne pouvait faire adition d'hérédité qu'eprès l'ouverture du testament, apertis tabulis : de là, s'il mourait enparavent, sa part devenait caduque et était ettribuée au fise. Cetta loi nu a'appliquait pas, il est vrai, aux enfents du testateur jusqu'au troisième degré : ceux-ci pouvaient faire adition même event l'ouverture du testament, ponrvn qu'ils sussent qu'ils étaient institués; et il est clair anssi qu'elle un s'appliqueit pas eux enfants béritiers sieus, puisque ceux de cette qualité oursient transmis l'hérédité en vertu du jus suitatis. Mais comme les descendants sortis de la puissance du testateur, on qui n'étaient pas ses béritiers siens parce qu'ils devaient retomber sons le puissance d'un ontre, monraient souvent avant l'ouverture du testament, sans savair s'ils y étaient ou non institués, et en conséquence ne transmettaient pas le droit à leurs héritiers, même à leurs sufants, Thiesdone e vonlu, par la loi précitée, qu'ils le transmissent à ces darniers , mais à cus sculement ; et ce droit est appelé par les docteurs jus ex potentie sanguiuis. Il consistait dans la faculté, pour les enfants, de faire adition d'hérédité, comme le pouvait lour père.

La tronième exception, qui, ou doit le dire, e réduit le règle à bien peu de chose, a été introduite par Justinien, dans la loi 19, su Code, de Jure deliberandi. Cet empereur a décidé

Paccepter de son chef, jusqu'à concurrence de leurs droits (art. 788); tandis que, dans les principes de la législation romaine, ils n'aursient que, en n'acceptant pas l'hérédité, en la répadious même formellement, le débieur ne so déposibilis pas d'un droit acquis, ne d'iminuit pas ainsi son patrimient le un préjudice; seudement il uégliegait de l'augenoter. Or les lois ne donnaient secion sus crénaciers d'out débieur insolvable, pour faire annuler sea actes, qui leur préjudiciaires, que lorsqu'il varie fetellement diminué non patrimoire par ces actes, et encore sons certaines distinctions (1).

88. De ce que, dans outre dreis, les héritiers dispines sont ainsi, jupo jure, par la mort du défant, il résulte que les créanciers de celui-ci propertien ainsi les pouvers auxileit les poursuires, le propertien de celui-ci propertien de la part héréditaire de chacue, sinsi qu'il sera visité par la la part héréditaire de chacue, sinsi qu'il sera suivis, sits sont encore dans les délais pour faires insentaire et délhèrer, à une et le Pezception dilatoire que leur donne le bénéfice d'inventaire, et délhèrer, à une et de l'experition des délais, comment des del la cause jusqu'à l'expiration des délais, comment des roit le plus lois, hills sourquivia parés

que loud héritler, soit ad interant, soit testamentaire, qui mourait dans l'emér, à partir de jour et il a cu consaissance de l'emercier de la seconciaie à un profis, ann l'évrie exception in répudide, transmettrait à arc héritien le droit d'accepter poudent la temps qui restait à couvré de cets mône anaix à l'apide des rivous, relie qui feit aucri une savez que la seconciaire de la comme serve le définit dans se moines servicies, l'emanestrait à de save exte le définit de la crist de faire nésion pendant le temps qu'il esrait qui les-moines pour ce le les-moines pour cette.

Mais, dans les herédiés déférées par le droit prétorien, il n'y erait pas lieu se droit de transmission. Si celui qui étai appelé à la passession des hiem soureit erast de l'eroit d'ennedée, quoique dans le délai fair à cet effet, as part accreinsait à ceux qui distinct appelés avec leui, et, à leur d'fant, au degré subséquent : il y avait lieu à appliquer l'édit successérien-

(1) L'esclare du testateur, instituio par lui, ciunt um héritiere actennaire, il action qu'il a "nair pas, pour acquirie l'héricadité, à faire adition ; quais, mourant après testatane, et après l'excompliamente de la condition, 'el lisi en varité di lapané une, il transmettait l'hérichité à sus propres successours, comme partie de rou patrimoiere; mais ce cau înct qu'une complian de la mêma sorte que celle relative sun héritiers sions et accessions.

(2) Foyes ou ff. le lil. Que in frend. credit. Not none aurone plus d'une fois occasion de revenir sur ce point, surtout au titre des Contrats et Ohigations consentionnelles en général. cea délais, ils doivent les frais faits jusqu'à leur renonciation, à moins qu'ils ne justifient qu'ils n'ont pas eu connaissance du décès, ou que les délais out été insuffisants, soit à raison de la situation des hiens, soit à raison des contestaions survenues, auquel cas tous les frais restent à la charge de la succession. ( Art. 797, 798, 799, analysés et combinés) (i).

En vain diraient-ils qu'ils se sont abatenus de toucher aux biens do l'hérédité : ils n'eu doiveut pas moins, sauf le cas d'exception ci-dessus, les frais faits légitimement contre eux jusqu'à leur renonciation : ils étaient saisis, ils étaient investis de la qualité d'héritiers, et comme la renonciation à une succession ne se présume pas (art. 784) (2). qu'ils n'avaient point encoro, on le suppose, reuoucé, pour se décharger des effets de la saisiue . les créanciers ont du naturellement s'adresser à eux pour obtenir le payement de leurs créances, puisqu'ils ne pouvaient s'adresser à d'autres. Si la saisine a de si puissauts avantages pour les héritiers, il n'y a rien de surprenant qu'elle puisse avoir aussi quelques légers inconvéuients, qu'ils sont d'ailleurs généralement à même de prévenir, en renonçant aussitôt qu'ils ont conuaissance de l'ouverture de la successiou à leur profit, ou en l'acceptant sous bénéfice d'inveutaire, dans les délais que la loi a fixés à cet effet.

 reasuciation do l'héritier du degré précèdeut, et mediciation du jouro úi il conna cette renonciation; et ai, poursuivi après ce délai, il ne peut pas du moius justifier qu'il a ignoré, soit le décès luimante (comme avariat pue un justifier cettal qui a reuoncé), soit la renonciation do co dernier, soit l'issufficiance du délai, à raison de la situation des bienes, où à raison de difficultés surroances.

60. Nous aurons à voir aussi, sur l'art. 789 (s) qui porte que « la faculté d'accepter ou do répu-« dier nne succession se prescrit par le laps do temps requis pour la prescription la plus · lougue des droits immobiliers (a) . » si l'effet de la saisine est tel, qu'après la prescription, celui qui en est iuvesti reste irrévocablement béritier pur et simple, et, comme tel, soumis à l'obligation de payer les dettes et charges de la succession, avec lo droit d'en réclamer les biens qui uo seraient point encore prescrits par des tiers, ou par l'État qui les aurait recueillis comme biens vscants? ou si cet iudividu, qui ne s'est point du tont immiscé, peut encore se prétendre étranger à l'hérédité, attendu qu'il u'a point voulu l'accepter, quo nul u'est tenu d'accepter nne succession, et que c'est réellement l'accentation qui impose l'obligatiou , nou pas de payer les frais de poursnite, mais les dettes ellesmêmes? ou bien s'il sera déchu du droit de se prétendre héritier vis-à-vis des détenteurs des biens et des débiteurs de la succession qui n'aursient pas encore prescrit, parce qu'il ue peut plus accepter, quand cepeudant il ponrrait être poursuivi avec effet par les créanciers, parce qu'il ne peut plus reuoncer? enfiu, si, dans la supposition où l'on prétendrait qu'il est héritier, sans pouvoir désormais renoncer, parce que la saisine ne pent plus être dépouillée, il a du moins encure la faculté d'user du bénéfiee d'inventaire. et surtout si cette faculté doit lui être accordée dans le cas, très-possible à se réaliser, où il n'aurait pas connn le décès, même sa parenté avec le défunt, qui est né, qui a vécu, et qui est mort en pays lointain ? Nous diseuterons, disons-uous, ces questions ultérieurement.

<sup>(1)</sup> Code de Hollande , art. 1073, 1073 et 1067.

<sup>(2)</sup> Ibid., art. 1103. (3) Ibid., art. 1104.

<sup>(4)</sup> Ibid., art. 1105.

<sup>(5)</sup> Code de Hollande, art. 1108. (6) C'est-à-dire, par trente ans depuis son ouverture (art. 2262), nans préjudice des suspensions et interruptions telles que de

61. Un antre effet de la saisine, c'est que les héritiers en faveur desquels elle existe penvent se mettre desuite en possession des biens du défunt. et en disposer ; qu'ils continuent celle qu'il avait lui-même, soit à l'égard de ses propres biens, soit à l'égard de ceux qui appartenaient à des tiers, mais dont, comme nous le disons, il avait la possession au moment de sa mort. Et cette possession est continuée par l'hérédité avant l'accentation des béritiers (s), parce que l'hérédité représentele défunt, et les béritiers de celui-ci. Mais une fois acceptée, il n'y a plus d'hérédité, il n'y a que des biens qui sont confondus avec ceux de l'héritier. sans préjudice du cas où l'acceptation n'a eu lien que sous bénéfice d'inventaire, cas dans legnel la confusion n'a pas lien, ainsi qu'on le verra plus loin. ( Art. 802 ) (2).

62. Puisque les béritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens et droits du défunt, sons l'obligation de payer les dettes et charges de la succession, c'est à eux que les donataires et légataires doivents'adresser ponr obtenir la délivrance des dons et legs : il n'y a d'exception à cette règle que pour le cas où le défunt a institué un ou plusieurs légataires universels et qu'il n'a pas laissé d'héritiers auxquels la loi fait la réserve d'une certaine quotité des biens, et, par apalogie parfaite, maia dans la même bypothèse, que pour le cas aussi où il a donné à quelqu'un, par le contrat de mariage de eelui-ci, tous les biens qu'il laisserait à son décès ; car ces légataires et ces donataires nniversels sont saisis de plein droit, (Art. 1004. 1006, 1011, 1014, 1082) (3).

63. Mais de ce que l'article 724 (4) n'aecorde pas la saisine aux enfants naturels, ni an conjoint spryivant, ni à l'État; qu'il exice même formellement qu'ils se fassent envoyer en possession par justice (5), il ne fant toutefois pas conclure de cette disposition, que l'enfant naturel et le conjoint lni-même (6) ne transmettraient point le droit, s'ils venzient à monrir avant de s'être fait envoyer en possession : car le Code, en prescri-

# CHAPITRE 11.

DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER.

### SOWWAIDE.

- 64. Il ne suffit pas de se trouver le plus proche parent d'une personne décédée pour pouvoir lui euccéder ; il faut aussi être capable de recueillir sa succession, et n'être pas indigne de la
- recueillie. 65. L'incapacité et l'indignité procèdent de causes tout à fait différentes.

64. Les lois ne déférent les biens qu'à cenz qui peuvent en avoir besoin, et qui sont d'ailleurs dignes de les recueillir; aussi ne suffit-il pas de

vant cette mesure, n'a point entendu les priver du droit de transmission au profit de leurs héritiers. La succession a été ouverte en leur faveur. et cela a suffi pour que ce droit fût transmissible. La loi dit que lea biens leur passent, et ils leur passent de plein droit quant à la propriété, et l'envoi en possession n'est qu'une mesure de sareté et de conservation dans l'intérêt des béritiers, s'il en existait. Nous voyons dans l'art. 759 (1), que les enfants et descendants de l'enfant naturel peuvent, dans le cas du prédécès de celui-ci, réclamer les droits qu'il aurait ens s'il ent sorvécu à son père ou à sa mère; à plus forte raison, ces mêmes enfants et descendants, disons même les représentants quelconques, doivent-ils ponvoir exercer les droits, et réclamer même toute l'hérédité, s'il y a lien, quand il meurt après l'onverture de la snecession, quoique avant d'avoir obtenu l'envoi en possession, avant même de l'avoir demandé. Et puisque la loi dispose à l'égard do conjoint comme à l'égard de l'enfant naturel, nous en concinons que ce que l'on doit décider à l'égard du second, doit être admis à l'égard du premier, c'est-à-dire, que le droit de transmission existe dans I'nn comme dans l'autre cas.

<sup>(1)</sup> Si d'ailleurs un tiers ne l'acquiert pas par les moyens autorisés por la loi.

<sup>(2)</sup> Code de Hollande, art. 1078.

<sup>(3)</sup> Und., art. 1002, 1008, 1005 et 1006.

<sup>(4)</sup> Ibid., art. 800.

<sup>(5)</sup> Quand il y a des héritiers légitimes, l'enfant naturel s'adresse à cux, et non pos à la justice, pour obtenir la quetité de biens qui loi est attribuée

<sup>(6)</sup> Nous ne parlous pas de l'État, ear il ne mourt pas.
(7) Code de Hollande, art. 913.

se trouver le premier dans l'ordre de parentépour être appelé à la succession d'une personne; il faut, de plus, être capable de lui succeder sous les autres rapports, réunir en soi les conditions requises par la loi; et, même avec ces conditions, on peut encere être écarde de l'hérèdité comme indigne, à cause de l'ingràtitude dont on s'est rendu coupable envers le défunt ou envers sa mémoire.

65. De là il est évident que l'incapacité et l'indignité procédent de causes tout à fait différentes : l'incapacité empéche celui qui en est attein tarriver à l'hérédité, d'être saisi du droit; en sorte qu'il n'est pas besoin d'une action judiciaire pour lui culever le sbiens, car il ne les a iamais eus.

L'indignité, au contraire, suppose que celui qui en est frappé avait dans sa personne toute les qualités requises pour auccèder au défont : elle ne l'a point empéché d'être sais (1), s'il était d'alleurs du nombre des hérites anaquels la loi accorde la saisine, c'est-à-dire du nombre des beriters rèquiers, des hériters legiunes. Mis, à cause de son indignité, les biens peuvent lui tre enlevés, ser la demande de ceur qu'éaient appelés avec lui ou après lui dans l'ordre de sucressibilité, ainsi qu'on le verza hienvier.

D'après cela, il convient de ne point confondre ces deux causes d'exclusion (2). Nous les traiterons séparément dans les sections suivantes.

# SECTION PREMIÈRE.

### ans causes n'escapacité en succimbe.

## SOMMAIRE.

66. Causes de l'incapacité de succéder : texte de l'article 725.

#### S ler.

De celui qui n'était pas encore conçu au moment de l'ouverture de la succession.

67. Celui qui n'était pas encore conçu au moment

- de la mort du défunt ne lui succède pas.

  (1) Il est même telle cause d'indignité qui ne peut exister que
- postérieurement à l'auscriture de la meccasion , par conséquent, postérieurement à l'époque où l'héritier et troure sais ; c'est le cas on l'héritier majeur, instruit du meurite du éfénul, ne l'a pas dénoncé à la justice. (3) Ce mol o'est peut-être pas le mot propre pour les carac-
  - [4] Ce most n'est peut-être pas le moi propre pour les car TONE III. ÉDIT. BELGE.—T. VI. ÉD. FR.

- 68. Application du principe.
- Autre exemple, tiré du cas où l'enfant légitimé était bien conçu, et même né au moment du décès du défunt, mais non encore légitimé à cette époque.
- L'enfant simplement conçu est réputé né pour recueillir les successions qui s'ouvrent avant sa naissance, pourvu qu'il naisse viable,
- 71. Pour décider s'il était conçu au moment de l'ouverture d'une hérédité, on doit supposer que la gestation a pu durer trois cents jours, mais pas davantage; qu'elle a pu ne durer quecent quatre-vingts jours, mais pas moins.
  72. Suite.
- Quand, au décès d'un individu, sa femme est enceinte, il est nommé un curateur ad ventrem: rensoi.

### е п

## Be l'enfant qui ne nait pas viable-

- 74. La loi ne s'occupe pas de ceux qui ne naissent pas en vie;
- Ni même de ceux qui naissent en vie, mais qui ne naissent pas viables, c'est-à-dire avec l'aptitude à vivre.
- 76. Ce qu'on doit entendre par viable,
- 77. Suite.
- 78. Comment s'administre la preuve du fait, que l'enfant, mort peu de moments après sa naissance, est néanmoins né viable, qu'il a pu recueillir une succession ou autres droits, et les transmettre.

#### 12

### De l'incapacité un mort civilement , relativement an droit de succéder.

- 79. Depuis l'exécution réelle ou par effigie du jugement de condamnation à une peine emportant mort civile, celui qui l'a subie est incapable de recueillir une succession : renvoi à d'autres parties de l'ouvrage.
- 80. Si la condamnation est par contumace, l'incapacité de recueillir commence à l'expiration des cinq ans qui ont suivi l'exécution du jugement par effigie, et elle durera tant que durera la mort civile.

tériser toutes deux : mais le Code l'emploie aussi bien pour signifer la non-adussion (art. 444) que pour signifer l'expession : er ets., as surplus, que dans ce dernicr seus qu'il s'applique à l'indique, cer l'indique et acla (art. 727), et dans le première, à l'incapable.

C tV.

De l'étranger, relativement à la capacité de succéder en France,

- 81. Texte de l'article 726 sur ce point, et de l'article 11.
- 82. Comment on les interprétait.
- Abrogation des articles 726 et 912 par la loi du 14 juillet 1819, qui permet, d'une manière absolue, aux étrangers, de succéder en France, et de recevoir en France, comme
- les Français; texte de cette loi.

  84. Explication de son article 2, touchant le droit
  de prélierment qu'il eonsacre dans le cas qui
  y est prévu.
- 66. « Pour succéder, porte l'article 725, il
   fant nécessairement exister à l'instant de l'ou verture de la succession.
- Ainsi, sont incapables de succéder, 1º celui
- qui n'est pas encorc conçu; 2º l'enfant qui e n'est pas ne viable; 5º eclui qui est mort ci-
- vilement. >
  Nous expliquerons ce qui concerne chacun

d'eux dans un paragraphe particulier, et dans un quatrième nous parlerons de l'étranger.

Be celui qui n'étali pas encore conçu au moment de

67. S'il faut exister pour recueillir une suceession, pour remplacer le defunt, il est clair que celui qui n'était pas encore conçu au moment de la mort de ce dernier n'a pu lui succéder, car le néant n'est canable de rien, et qu'il ne le pourra pas davantage lorsqu'il naltra, puisque le défunt serait pendant un certain temps sans représentant, ou qu'il faudrait culever les biens à eeux qui les ont recueillis comme étant alors ses plus proches parents; mais il n'en saurait être aiusi, ni sous l'un ni sous l'autre rapport : la dévolution des biens par voie d'hérédité ne sanrait rester en suspens : Le mort saisit le vif et son hoir le plus proche, et il le saisit d'une manière irrévocable, parce qu'un droit légalement acquis ne saurait être transporté d'une personne à une autre sans la vo-

lonté de la première. Or le plus proche parent su moment de l'ouverture de la succession était chir que la loi appelait à la recueillir, et à qui elle la déférait elle-même. Un événement postérieure saurait donc la lui ravir sans injustice. Rien ne serait certain en cette matière s'il en était autrement.

- 68. Il suit de ces principes, que si un demes frères meurt sans cinhats ni descendants, as succession, en supposant notre père et note mère vivants, appartiendra pour moitié a ceri (art. 1486) (j'autre moitié à measures frères ou sœurs, ou descendants d'oux, et à moi; et s'il nous survient un autre frère qui n'étaipoist oncour conçu au moment de l'ouverturcels lauxession, il n'y pourra présendre acons droit car, pour succèder, il faut étre vivant au moment de s'ouver l'hérôdité.
- 69. Ainsi encore, un fils renonce à la succession de son père, ou en est exclu pour cause d'indignité : la succession, à défaut d'autres enfants du défunt, est dévolue à ses ascendants ou à des collatéraux, n'importe le degré de parenté de ces derniers, fussent-ils au douzième; il noit ensuite an fils un enfant qui n'était point encore conçu au moment de l'ouverture de l'hérédité : cet enfant ne ponrra point la réclamer de ceux qui l'ont recneillie, quoique le premier ordre de successibilité soit la ligne descendante, qui, en quelque degré que soit le descendant, est toujours préférée aux ascendants et aux collatéraux ; ear il faut pour les descendants, comme pour tous autres héritiers, la capacité de recueillir au moment de l'ouverture de la succession, par conséquent il faut être concu à cette époque : or, daus l'espèce, le petit-fils du défunt ne l'était point encore. On multiplierait facilement les exemples.

Nous n'en citerons plus qu'un, dont nous avons déjà rapporté l'espèce au tonte II, n° 485, oh, snivant un arrêt de cassation (s), les enfants légitimés n'ont aucun droit sur les successions des parents morts arant le mariage qui a produit

légitimation lacite d'un frère ne cent quarante-deux jours releusent depuis ce mariage, par conséquent, évidenment congri lors de l'ouverture de l'hérédaté de la sœur. Cet enfant a été écarté, et avec rasson.

<sup>(</sup>I) Code de Hollande, art. 901.

(2) Du II mara 1811. (Sirey, 1811, part. B, page 129.)

It a'agistait de la succession d'une soure utérine, morte quinne jours avant le second maringe de sa mère, daquet résoltait la

leur légitimation, quoiqu'ils fussent conçus et même nés lors du décès de ces mêmes parents, attendo que ectte conception antérieure au mariage n'étant pas légitime, c'est, aux yeux de la loi , comme si elle n'eût pas existe, à l'effet d'attribuer à l'enfant des droits de successibilité sur les biens des parents de ses père et mère : car la légitimation ne peut procurer à l'enfant le bénéfice de la légitimité qu'à partir sculement du mariage qui la lui conlère, sans effet rétroactif, puisqu'en disant que les enfants légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage, l'art. 333 (1) les considère comme s'ils en étaient nés en effet. Or les successions ouvertes avant cette époque avant été recneillies par les parents qui se trouvalent en degré utile , la légitimation postérieure de l'enfant n'a pn'leur enlever un droit qui leur était acquis. La loi ne défère jamais les successions sons condition, c'est-à-dire, s'il ne survient pas un jour de plus proches parents, légitimes ou légitimes : elle les défère purement et simplement, d'une manière irrévocable.

70. Mais comme, en droit, l'enfant concu est réputé né toutes les fois qu'il y va de son intérêt (2), la loi n'exige pas, ponr qu'un enfant pnisse succèder à ses parents, qu'il soit déjà né an moment de l'ouverture de la succession ; il suffit an'il soit eonen et qu'il naisse ensuite viable. Si, aux yeux d'nne secte de philosophes de l'antiquité, et des physiologistes, le fætus n'est qu'une partie du corps de la mère , pars viscerum matris, aux venx du législateur e'est un être vivant, une personne qui aura bientot besoin des biens, et qui a par conséquent capacité suffisante ponr les recueillir, dn moins de droit.

71. Tonjonrs en supposant qu'il naisse viable, l'anique point à considérer est donc de savoir s'il était déjà concu an moment de l'onverture de la succession à laquelle l'appelait la proximité du degré de parenté.

Nos lois sur la paternité et sur la filiation, con-

formes en ce point aux lois romaines (s), supposent, 1º qu'un enfant peut naître viable en naissant le cent quatre-vingtième jour, on plutôt, depuis celui de sa conception, ou, en d'antres termes, que la gestation peut ne durer que cent quatre-vingts jours; 2º qu'elle peut durer trois cents jours.

La première de ces deux propositions se demontre par l'art. 314 (4), qui, en disant que le mari ne pourra, dans les cas qu'il énonce, désavouer l'enfant né avant le cent quatre-vingtième iour du mariage, fait elairement entendre ou'il pourra le désavoner hors de ces cas, mais qu'il ne peut non plus désayouer l'enfant qui est né le cent quatre-vingtième jour, ou plus tard. S'il ne peut le désayouer, c'est donc que la loi suppose que l'enfant a pu être conçu de ses œuvres depuis son mariage.

La seconde proposition se démontre par l'article 315 (s), qui, en disant que la légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, pourra être contestée (6), témoigne par cela même que cet enfant n'est pas né du mari, qu'il a été conçu depnis la mort de celui-ci : antrement on ne permettrait pas aux béritiers de ce dernier de contester la légitimité dudit enfant. Elle se démontre surtout par l'art. 312 (1), suivant lequel « le mari peut désavouer l'enfant s'il prouve que, pendant le temps qui a couru

- depuis le trois centième insqu'au cent-quatrevingtième jour avant la naissance de eet enfant,
- il était, soit par cause d'éloignement, soit par · l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité
- physique de eoliabiter avec sa femme. » Car la loi. ne l'admettrait pas à désavouer l'enfant sur cette scule preuve, si elle supposait que la conception de cet enfant a pu avoir lieu avant le trois centième jour antérienrement à sa paissance, puisque l'impossibilité physique de cohabitation dans laquelle serait, depnis, tombé le mari, n'empêcherait point qu'il n'en fût réellement le père. Mais elle suppose, au contraire, que la conception n'a pas eu lieu avant le trois centième jour antérieurement à la naissance, et par conséquent

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 332. (2) L. 7. ff. de Statu hominus

<sup>(3)</sup> Foy, so tome til le tit. de la Paternité et de la filiation,

où nous citons ces lois , en les rapprochant des dispositions du Code cirtl.

<sup>(4)</sup> Code de Hollande, art. 306. (5) Ibid., art. 309 et 310. (6) Foyer an tome II, not 36 et suivants, dans quel sens ce

ot doit être entenda (7) Code de Hollande, art. 206.

<sup>17.</sup> 

que la guatation on la grassese n'a pas duré plus de troit cents jours. Fivo il faut terrir, comme règlec extince, que l'enfant qui nult plus de trois cents jours depais à mort d'un membre de sa famille riètit point encore conçu à exte époque, et qu'il ne peut lui mecchée; comme mais, ainsi qu'on l'a dit plus hant, que celui qui nata vant le cent guatre-vingléme jour du mariga de sa mère ne peut, lors même qu'il n'est point dissair, que cent quatre-vingléme jour du mariga de sa mère ne peut, lors même qu'il n'est point dissair, que de la conquatre-vingléme jour du mariga de sa mère ne peut, lors même qu'il n'est point dissair, que de pouveir recoullit les successions des parents de ses père et mère, que depuis le mariga entent. Jouque-la ce vitait juun neafina saurrel, qui, à ce titre, n'était point suppél à ces successions. En m. nucl. La késtimison tout cie dont est de la cestime. En m. nucl. La késtimison toute de deut se de la cestime.

ions. En an mot, la légitimation tacite dont cet anfant est Polèje, n'a pas plus d'efte rétrocatif que n'en a la légitimation des enfants nés avant le mariage. El fût-il ne après le cent quatrevingtième jour dépuis la cékbration, par example, au bout de neuf mois, il ne succederait pas davantaga è e garent, pisique non peut jamais supposer une conception légitime antérieure au mariage des père et mère.

72). Nous croyons ces points incontestables; umail i est eigentemen incontestables; que l'enfant qui n'est pan né plus de trois cents jours depais la mont d'un parent, peut némunioni étre écarté de la succession, comme n'étant point encore comça au moment oi elle s'est ouverte, s'ill n'est né que dans le distieme mois d'epais cette époque<sup>4</sup>. La présomption l'étagle de la duré possible de la gratation pradant trois cents jours, cut-elle applicable en faveur de l'enfanta suais lième en matière de succession qu'en matière de filiation, en ce sens qu'elle ne poigsies même être combatter?

doute on doit leien décider en fareur de l'enfont que, s'in y a pas en plan de trois cents jours d'intervalle depuis l'ouverture de la succession jusqu'à la missance, il doit être présuuré compt an moment ob la succession s'est ouverne, mais la preuve est admisliée contre cette présomption : en la rejetant indéfiniment, on a c'appearait à une fonde de nedprises ment, ou a c'appearait à une fonde de nedprises preuve doit être confére; le juiu souvent ils preuve doit être confére; le juiu souvent ils sort on état de luger, en reasonain l'enfont

M. Chabot s'exprime ainsi sur ce point : « Sans

- c et la mère au moment de la naissance, quelle
  e est l'époque à laquelle remonte la conception;
  senlement, s'il y a des doutes, c'est en faveur
- « de l'enfant qu'il faut décider. »

Mais si l'on écarte le eas où la mère aurait mis au monde un autre enfant à une époque antéricure qui ne remonterait pas au delà d'un certain temps quand l'enfant dont il s'agit est venu à naître, et quelques cas particuliers tirés des circonstances dans lesquelles ont pu se trouver les père et mère, il y a toujours des doutes plus on moins grands sur la durée de la gestation. Les gens de l'art eux-mêmes ne peuvent décider avec certitude si un enfant a été porté deux cent quatrevingt-dix, deux cent quatre-vingts jours, on s'il l'a sculement été pendant deux cent soixante et dix, qui est la durée ordinaire de la grossesse, du moins suivant l'opinion commune: et nout pensons qu'admettre la preuve contre la présomption, c'est s'exposer à des méprises et à des injustices, paree que c'est livrer le droit de l'enfant à l'arbitraire, ou, tout au moins, aux chances d'un genre de prenve rempli d'incertitude, paisqu'il est couvert d'obscurité. Doit-on ramener en matière de succession les disputes. les controverses, les différents systèmes que la loi a voulu proscrire en matière de filiation? C'est ce que nous ne pensons pas. Si elle s'est décidée en faveur de l'enfant né dans les trois cents jours depuis la mort du mari, à l'effet de lui assurer tout à la fois et la légitimité et la succession de ce dernier, pourquoi s'écarterait-on de ces règles quand il s'agirait sculement de la succession d'un autre parent? Pourquoi l'enfant né le deux cest quatre-vingt-dix-nenvième jour (et même le troit centième, selon nous), depuis la mort du maride sa mère, succéderait-il à ce dernier, quand il serait possible, en admettant la preuve contre la présomption, de l'écarter de la succession d'un onde paternel mort quinze jours et plus après le décès de son frère? Par exemple, ne répugnerait-il pas à la raison qu'un enfant né dans les derniers jours d'octobre 1833 fût légalement présumé avoir été concu le 1er janvier précèdent, à l'effet d'avoir pu recueillir la succession de son père, mort à estic dernière époque, sans qu'on put attaquer cette présomption, quand cependant, en admettsnt qu'elle put être attaquée, et qu'elle le fut avec succès, il

serait cense n'avoir pas été conçu au 15 janvier

de la même année, époque du décès de son oncle? La cour royale de Paris et celle de cassation ont jugé (1) dans notre seus, en décidant que « la

- « successibilité, en général, est une conséquence « de la légitimité; que l'enfant réputé légitime
- est habile à succèder, de droit, à ses parents
   morts depuis l'époque à laquelle ou peut, pour
- le faire réputer légitime, faire remouter l'épo que de sa conception. >

73. Lorqu'au décès d'un individu, sa femme se déclare ouccitue, il est nommé un curateur qu'onappelle curateur ad centrem (art. 595) (s), pour administrer les biens du mari, et surtout afin qu'il n'y sil pas de supposition de part. Nous avons suffissemment développée epoint au tome III de cet ouvrage, n'e 386 et suivante, on tous disons que, géuéralement, cette mesure ne parait pas nécessaire lorqu'il ciste d'autres enfants du mariaça.

S H.

## De l'enfant qui ne naît pas visble.

7.4. Noss avons dit que l'enfant simplement cotou n'est appelé à succider que sous la condition qu'il naltra viable. Ce n'est que dans cette attente que la loi le regarde comme capable de recellif des biens, primete les hiens es sous utiles
qu'à ceux qui peurent virre; elle ne à occupe pas des autres. Aussi l'enfant qui vient mort au monde de sa par réputé enfant, ce n'est point une persouse (s).

75. Mais la loi n'exige pas seulemeut que, pour avoir la capacité de succéder à quelqu'un, un en-

 Arrête du 29 juillet 1819 et du 8 février 1821. (Sirey, t. XXI., part. 1, page 404.)

(2) Code du Bollande, urt. 403.
(3) Oui mortui unzenstur, ueque unti, neque procrenti ni-

dentur; quia nunquam liberi appellari potuerunt. L. 129, ff. de Ferb. zignif.

(4) M. Chabot dit que la unimance seant le cont quatre-

(4) M. Chabot dit que la naissance avant le cont quatrevingtième jour de la renception n'est pas légalement présumée être cella d'un enfant viable, anivant l'art. 314 du Code.

Mais nom ferens observer que l'époque précise du la conseption ne pouvait du conserve, la écrit on évent seule rois en conobjet que que admettant qu'il s'agit d'un mêtant ni vant le cent quatric-niquième jour du mariège, et d'une succasion ouverte même depuis le mariège, l'évalant ne servit pas écratcomme en lour visible, mais comme n'ântel, leve de l'avertaire du déval, que parten naturalist tentem, sinvi qu'il a été dit précédement.

(3) Non sunt liberi, qui contra formam humani generis con-

fant ue naisse pas mort; elle veut aussi qu'il naisse viable, c'est-à dire avec les conditions nécessaires pour vivre, avec l'aptitude à vivre; que sa couformation soit telle, qu'en le voyaut on ne puisse dire : Il u'est ne que pour mourir de suite, et non pas pour vivre : tel est l'esprit de la loi. Car. quoiqu'un enfant cut eu vie après être sorti du sein de sa mère, qu'il en cût donué la preuve par quelques faibles cris ou vagissements, ou par quelones mouvements de ses membres, on enfin par sa respiration plus ou moins forte, néanmoius, s'il n'était pas conformé de manière à pouvoir vivre, parce qu'une partie notable du temps de la gestation lui aurait manqué (4), ou parce que la nature ne lui aurait jamais donne, à aucune époque de la grossesse, la force nécessaire pour vivre, ou parce qu'enfin, s'éloignaut encore plus de ses voies ordinaires, elle lui aurait refusé les formes humaines les plus essentielles (5), l'enfant, bieu que né en vic, ne serait cependant pas né viable; il ne serait pas né avec la capacité pour vivre : la viabilité, ou, en d'autres termes, l'aptitude à vivre, mais à vivre pour ue pas mourir aussitôt ou pour vivre dans la société des hommes. lui aurait manqué, et la condition sous laquelle la loi l'appelait à succèder aurait défailli.

76. Il ne s'agit donc plus, dans l'état de notre législation, de savoir si un enfant qui a fait quel-ques mouvements après être sorti du sein de sa mère a cu vie, ce qui u'est pas douteux si ces movrements not pas éde tuiquement causés par la distension des chairs, ou par la sortie de l'air qui était renfermé dans le corps, question du domaine des goas de l'art; mais il 87git de savoir si amaine des goas de l'art; mais il 87git de savoir si des l'arts qui était par l'art par l'art plus de l'art par l'argit de savoir si de l'art; mais il 87git de savoir si de l'art; mais il argit de savoir si de l'arti par l'argit de savoir si de l'argit par l'argit que l'argit de savoir si de l'argit par l'argit de savoir si de l'argit par l'arg

verso more procreantur; veluti si mulier monstrorum aliquid unt prodigiosum enica sil. L. 14, fl. de Stata Isminum.

Mais nos anteurs s'accordent à peuser que celni qui u l'essentiel de la figure humaine jouit de tous les droits d'enfant, quoiqu'il cût d'ailleurs quelque chose de diffurme ; qu'il en serait de même, encore qu'il lui manquât on ou plusieurs membres. Si, dit la L. 12, 5 1, ff. de Lib. et posth. , non integrum unimal editum sit, cum spiritatamen, an adhuc testamentum rumpat? et hee tamen rumpit. Il en sersit de noême sons a'il s'unimait quelque membre étranger à un corps homain ; comme ai la nature avait agencé des pieds d'animal au corps d'un homme ovant la tête de l'homme. Mais st, à la place de cette portie, la plus noble de toutes, la nature, par une de ees déplorables aberrations, doct on a vn tant d'exemples, s'avisait de sabstitoer nne tête d'animal, cet être sersit rangé dans la classe des monstres, et non dans celle des hommes. Feyes an surplus Lebren, des Successions, liv. 1, chap. tv, sect. 1; Ricard, des Dispositions conditionnelles , tome II, chap. v, no 100 et suiv. cet enfant en né avec l'aptinde pour vivre, n'il est ad viable, en un out : car la loi ne dit paque lo mort-a-te peut succèder; ello dit que l'ecolant qui en ant pa a viable n'a pas en la capacité do receillir monsuccession, pure l'armannettre à d'amtres. Par la las crore écartés la question, agitée dans les loiaromaines, et ensuite entrenos anciens princeonaleste, de savoir ai l'enfant qui étais sorti du sein de sa mère avec la vie, avait prusceèder, qui qui qu'il n'est dimi socue non; car il audra totojour en revenir à cette autre question, plus souites, plus avec la contra l'entre des possitive, plus orteire. L'enfant extal n'estide.

Dans la L. 3. Cod. de Posthum, hered, instit... Justinien agite et réaout la première, qui, disonsnona, ne porte pas sor le point de la difficulté tont entière. Il dit d'abord que les anciens jorisconsultes avaient beaucoup disputé sur la question de savoir ai , par sa naissance , un enfant qui avait été prétérit dans le testament de suo père, avait rompu le testament, quoiqu'il n'eût poussé aucun cri, qu'il n'eût émia aucun son? Il rapporte, on l'approuvant, l'opinion des Sabiniens, qui penazient qu'en naissant vivant, l'enfant annulait le testament du père, bien qu'il n'eat fait entendre ancun son; et il décide enfin que si l'enfant naît avec une conformation régulière (perfecte natus), il aonule le testament et succède à son père, quoiqu'il soit mort sur-lechamp, aoit en tombant à terre au sortir du sein de la mère, soit en échappant des mains de ceux qui l'ont reçu, pourvu toutefois qu'il soit sorti tent entier vivant (si vivus ad orbem totus processit), et qu'il ne soit d'ailleurs pas ne avec les formes d'un monatre (ad nullum monstrum declinans vel prodigium).

Mais, nom la ripictons, l'enfant pourrait être outri tout coller vivant du sein de sa mère, n'avoir que les formes humaines, et cependant n'être pan e risable, i, quoique d'alliurar tous sea membres fusseut régulièrement formés (perfecte antau), la nature ne lai variat donné qu'une consatiuston tellement d'éble, bui avait, à tous les momenta de la gestiton, imprime une si grande que d'accident de l'accident de la conlagne à procure la cerche de la vici, netres le plus courte.

An aurpins, nous tombona d'accord avec Justinien, a'il a entendu sculement par ces mots, perfecte natus, une constitution ordioaire, une

conformation rigulative must hien some le rapport de la force que osse clui de la disposition et de la force que osse clui de la disposition et de la forme des membres; nous tomboso d'accord, dionne-ndus, que l'enfanta simi-r'ignifèrement conformé et constitué, et qui est sort i tout ente du sein de sa mère avec la vie, a en qualité pour aucéder, quoiqu'il soit mort per suite et de l'années sections de l'arbeit mort et lenfant échit viable, l'événement qui lui a un te lenfant échit viable, l'événement qui lui a de l'abbliet de l'arbeit de l

77. Noua allons plus loin. Quand bien même cet enfant serait mort de anite naturellement, sans qu'anenn accident on imprudence des personnes qui l'ont reçu l'eat privé de la vie, il aurait encore été capable de succéder si, comme noua le aupposons, il était né avec nne constitution telle qu'on ait pu raisonnablement espérer qu'il vivrait. Maia, eocore une fois, quand même un enfant aurait vécu quelquea intants, quelques houres même, ai, évidemment, sa conformation, soua le rapport de la force aussi bien que sous celui du développement et do la régularité des formes, ne permettait pas d'eapérer qu'il dût vivre, il aurait bien eu la vie, mais non la viabilité, qui est quelque chose de plua; et il n'aurait jamais succède aux parents de ses père et mère morts durant la grossesse, ni à sa mère morte dana l'enfantemeot. C'est dana ce seoa qu'il fant entendre le décret du 4 juillet 1806 (1), quand il dit qu'il ne peut résulter des déclarations de ceux qui ont présenté à l'officier de l'état civil un enfant mort dont la naissance n'a point été enregistrée, aucun préjugé aur la question de savoir ai l'enfant a eu vie ou non; car par là le décret, qui a sculement voulu combler une lacune du Code civil, n'a point entendu déroger à la dispoaition de ce Code qui exige qu'nn cnfant naisse viable pour pouvoir auccéder, et qui n'exige paa uniquement qu'il ait eu vie, autrement il eût dû dire simplement : Celui qui est né mort est incapable de anccèder; maia aes termes offrent un

78. La question de droit ainai résolue, il peut se présenter de graves difficultés aur la preuve à

tout autre sens.

(t) Nous avons rapporté les dispositions de ce décret au toue l, n° 329, et supra, u° 42. faire, que l'enfant, qui n'existe plus maintenant, qui est peut-être déjà inbumé depuis plus ou moins de temps, a cependant véen et est né viable; qu'il a pu recueillir une succession ou autres droits, et les transmettre : cette preuve , qui pe peut résulter, ainsi que nous l'avons dit, des déclarations qui auraient été insérées dans l'acte rédigé par l'officier de l'état civil quand l'enfant, dont la naissance n'a pas été enregistrée, lui a été présenté mori, cette preuve est à la charge de ceux qui prétendraient que cet enfant a en la capacité de succéder, qu'il a succédé et qu'il leur a transmis la succession ; car celui qui réclame un droit du chef d'un autre, qui l'a selon lui recueilli, doit prouver que ce dernier l'a en effet recueilli, par conséquent, qu'il rénnissait dans sa personne, lors de l'ouverture de ce droit. toutes les conditions requises par la loi; or une des conditions de la capacité à l'effet de succéder, c'est d'avoir été vivant et viable an moment de l'ouverture de la succession.

Cetto perave résultera donc des témoignages des accoucheurs, chirurgiens, méderin ou sage-ferumes qui auront reçu l'enfant, ou donné de sons à la mère dans l'accouchement, ninsi quo du témoignage des autres personnes qui aurient vu cet enfant; les trihnaues pérerons la gravité de ces témoignages, anivant le degré de lumières de cess qui les fronts, et la conface qu'is mériterons d'ailleurs sous d'autres rapporte : îls tout contribries les ma sux autres, les juges no déterminerent par cest de ces témoignages not des mais qu'in est de l'accouche de l'accouch

## S III.

De l'incapacité du mort civilement , relativement au droit de succèder.

79. D'après ce que nous avons exposé snr la mort civile, au tome ler, et dans celui-ci, supra, nºs 34 et suivants, nous n'avons que peu de chose à dire sur l'incapacité de succèder dont sont frap-

(1) Code de Hollande, art. 884.

(2) Il faut, pour l'exectitude, par les traités fauts avec la nation, etc.; cur une nation a des lois à elle; mais les traités sont nécessairement l'ouvrage de deux on de plusieurs gouverpès les morts civilement. Nous nous bornerons donc à un simple résumé de nos décisions à cet égard.

Ainsi, si l'individu a été condamné contradictoirement à une peine emportant mort civile, toute succession échuo depuis l'exécution, soit réelle, soit par elligie, du ingement de condamnation, ne saurait lui appartenir, ni êtro transmise par lui à ceux qui recueilleront la sienne. (Art. 23.)

80. S'il a été condamné par contumace, tonto succession ouverte depsis l'expiration des cinq an qui ont suivi l'exécution, par effigie, du jacquent, mais avant as compartion volontaire ou forcée ce justice, ne suurait davantage lui étre dévolue, quand hien même il rentrerait depais dans la vie civile par un jugement d'absolution où a'equitement, ceir il ay rentrerait que pour l'avenir, et sans préjudice des effets que la mort civile a produits gour le passé, dans l'intervalle qui s'est écoulé depais l'expiration des cinq ana conservation de la conservation de contra qui s'est écoulé depais l'expiration des cinq ana partie de compartie proputer les contra partie de compartie par les contra partie de conservation de l'est défau.

### g IV.

De l'étranger, relativement à la capacité de succéder en France.

- 81. Le Code civil porte, dans son art. 726 (1):
- que son parent, étranger ou Français, possède dans le territoire du royaume, que dans les
- cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des hiens dans le pays
- de cet étranger, conformément anx dispositions de l'art. 11, au titre de la Jouissance et de la Privation des droits civils.
- Et cet article 11, que nons avons expliqué an tome 1, est ainsi conçu : « L'étranger jouira en « France des mêmes droits civils que ceux qui « sont ou seront accordés aux Français, par les
  - traités de la nation (s) à laquelle cet étranger appartiendra.

princita. Dans le projet, il y avait, per les lois et les truités de la nation : en supprima le mol lois, parce qu'on voilul la réciprocité, et on a lavoé le surplus de la rédection, qui, quoique incorrecte, est au surplus soffissument claire.

82. Ainsi, d'après ces articles, il fallait, pour qu'un étranger pût succèder à son parent étranger ou Français, quant anx biens que ce parent possédait en France, 1º une capacité de nation à nation, et qui ne pouvait résulter que des traités faits entre le gouvernement français et le gonvernement de cet étranger; 2º une capacité partieulière résultant des lois françaises, car assurément, dans les cas où un Français lui-même n'aurait pu succèder en France, parce qu'il ne réunissait pas dans sa personne les conditions nécessaires relativement à la capacité, telles que nos lois les établissent, l'étranger, dans les mêmes cas, ne l'aurait pu davantage; 3º que les lois du pays de cet étranger enssent admis un Français à snecéder, en pareil cas, à l'étranger dans le pays de cet étranger. Aussi l'étranger n'était-il admis, par le Code civil, à succèder à son parent français on étranger, quant aux biens laissés par celui-ci en France, c'est-à-dire quant aux immeubles (car ce sont les seuls biens qui soient uniquement régis par la loi française (art. 3), les meubles, comme n'avant pas, à proprenient parler, de situation, l'étant par celles du domicile du défunt (t), en quelque pays qu'ils se tronvent de fait), que de la même manière dont un Français anrait succédé à ce parent possédant des hiens dans son pays, par conséquent pour la même quotité que celle qu'aurait eue le Français dans le pays de l'étranger, quoique ect étranger eut dù en avoir une plus forte, s'il cût été Français; par conséquent encore, aux seuls biens de même origine que ceux auxquels un Français, en pareil cas, aurait été appelé dans le pays de l'étranger. En sorte que si le Français eût dû, d'après les lois de ce pays , et à l'égard d'une succession qui s'y serait ouverte, être écarté par nu autre parent, par réciprocité ce parent aurait été écarté, d'après le Code civil, quant aux immeubles situés en France, par le Français. De même, si le Français n'eût pu, toujours d'après les lois du pays de l'étranger, venir, par représentation d'un parent prédécédé, à une succession ouverte dans le pays de cet étrauger, ee dernier n'aurait pu pareillement venir par ce mode à la succession ouverte en France; sans toutefois qu'on dût conclure, en sens inverse, que si le Français cut pu,

d'après ess mêmes lois, représenter les poses qu'il n'eût pu représenter en France d'après les lois françaises, l'étranquer eût été admis à le représenter dans le même cas ; car le Code avait bien aans doute rouls établir, ao moyen des traités, une parfaite réciprectié, mais non padonner à un étranger, dans une succession ouverte en France, des droits qu'il n'a pas acconés à un Français placé dans le même cas, dans le même degréde parenté. Teléstii, nous le croyous, le vériables sens de Traités ?286.

85. Est intervenue la loi du 14 juillet 1819, dont voici les dispositions :

- Art. 4er. « Les articles 726 et 912 (a) du Code « civil sont abrogés; en conséquence, les étran-
- gers auront le droit de succéder, de disposer et
   de recevoir de la même manière que les Fran-
- çais, dans toute l'étendue du royaume.
   Art. 2. « Dans le cas de partage d'une même
- succession entre des cohéritiers étrangers et
- français, cenx-ci prélèveront sur les biens si tués en France une portion égale à la valeur
- des biens situés en pays étranger dont ils se-
- raient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales.

84. Cette seconde disposition a pour objet de maintenir, autant que possible, l'égalité de droits entre les divers cohéritiers, et d'empêcher, à cet effet, que les cohéritiers étrangers ne profitent tout à la fois, au détriment des cohéritiers francais, de l'avantage de la loi française et des avantages particuliers que leur attribueraient les loit ou les coutumes de leur pays, où seraient sittés des hiens de la même hérédité. De là, si l'on suppose une succession composée de 300,000 fr. de biens, dont 100,000 sont situés en pays étranger et 200,000 en France, et qu'un statut local attribue à l'nn des béritiers sur les biens situés dans le pays étranger, un droit d'aînesse qui s'élève à la moitié de ces biens, uu des biens nobles qui s'élèvent à cette quotité, les héritiers français prélèveront 50,000 fr. sur les biens de France, et le partage des autres biens, situés, soit en France, soit en pays étranger, aura lieu conformément aux règles ordinaires ; que si , d'après les

<sup>(</sup>I, Foyes tome I, no 90

<sup>(2.</sup> Code de Hollande, art. 884 et 937.

lois du pays étranger, les Français sont totalement exclus des biens qui y sont situés, ils prendront, par préciput, sur ceux de France, une valeur correspondante, s'ils sont suffisants.

# SECTION II.

### PTS 17016195 DE 100CEDES.

# SOMMALDE

## 85. Division de la section.

### S Ier.

# Des cas d'indignité.

- 86. Ces cas sont au nombre de trois.
- 87. Il n'est pas permis d'en ajouter d'autres.
- Est indigne celui qui a été condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt.
- Il en est de même du complice de l'auteur direct du crime.
- Mais il faut, à l'égard de l'un comme à l'égard de l'autre, qu'il y ait eu condamnation pour ce fait.
- Ainsi, celui qui était en démenes au moment du fait, ou qui y a été poussé par une force majeure, n'est point indigne, puisqu'il n'y a ni crime ni délů.
- 92. Il en est de même de celui qui n'a commis l'homicide que dans un cas de légitime défense de soi-même, ou parce que l'homicide était légalement ordonné;
- 93. Et de celui qui, dgé de moins de seize ans, a été déclaré avoir agi sans discernement;
- 94. De celui aussi qui n'a causé la mort du défunt que par imprudence, inattention, maladresse ou négligence, quoiqu'il y ait, dans ce cas, condamnation à une peine correctionnelle:
- 95. De celui-là même aussi qui a donné la mort volontairement, mais dans un cas où le meurtre est déclaré excusable par le loi, bien qu'il y ait également, dans ce car, condamnation à une peine correctionnelle.
- 96. Quid du eas où la mort a été donnée en duel? Le cas se décide par une distinction.
- 97. Dans le cas même de meurtre proprement dit, si l'héritier meurt avant ou durant les poursuites, on ne peut pas dire qu'il a été indigne, puisqu'il n'a point été condanné.

- Une fois condamné pour meurtre ou tentative de meurtre sur le défunt, les lettres de grâce qu'il obtiendrait ne le relèveraient pas de l'indignité.
   Si la condamnation à une peine emportant
- mort civile a en lieu par contumace, et que le condamné ne la purge point dans les einq ans, il a encouru l'indignité quand bien mene il rentrerait dans la vic civile dans la mite.
- it rentrerait dans la vie civile dans la suite.

  100. Mais s'il meurt dans les cinq ans, il n'est pas
  censé avoir été condamné, et il n'a point été
  indione.
- 101. Dans cette hypothèse, s'il était mort avant celui de la succession duquel il s'agit, ses enfants pourraient très-bien le représenter, si l'on était d'ailleurs dans un des cas où la loi admet la représentation.
- L'héritier qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse est indique de lui succéder.
- 103: On entend chez nous par accusation, une plainte ou une dénonciation en justice.
- 104. Par accusation capitale, on doit incontestablement entendre toute accusation dont l'effst aurait pu être d'entraîner une condamnation quelconque à une peine emportant mort civile.
- 105. Doit-on aussi entendre par là une accusation dont l'effet aurait pu être une condamnation à une princ afflictive et infamante, mais sans entraîner la mort civile, ou même seulement infamante?
- 106. Résolution de la question.
- Il faut que l'accusation soit jugée calomnieuse; de quelles manières elle a pu l'être.
- 108. Le défunt a pu, en ne la faisant pas juger, faire grâce de l'indignité à son accusateur.
  109. Mais il ne le peut plus dès qu'il y a un juge-
- ment qui a déclaré l'accusation calomnieuse.

  110. L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'a pas dénoncé à la justice, est indigne, à moins que le meurtrier ne fut son proche parent. Diffeulté que présente l'exercice de cette excention.
- 111. Aneiennement, il fallait que l'héritier majeur se constitudt vengeur du défunt, s'est-à-dire qu'il se portal, des le principe, partic civile au procès eriminel; le Code n'exigerien autre chose de lui, si ee n'est qu'il dénonce é meutre.
- 112. Cette dénonciation n'est même pas prescrite à l'héritier mineur pour éviter l'indignité, toutefois, sous une distinction.

- 113. La loin'a pas fixé ds délai pour faire la dénonciation; c'est un point laissé à la sagesse du juge, de voir si l'héritier attaqué en indignité pour ne l'avoir faite que tardivement, pouvait la faire plus tôt.
- 114. On ne peut faire valoir contre un individu une cause d'indignité, retativement à la succession d'une autre personne que celle envers laquelle il s'était rendu coupable, quand bien même la première de ces personnes aurait recurilli la succession de la seconde.

### \$ 11.

# Bes effets de l'indignité.

- 115. L'indignité ne peut être prononcée que par
- jugement.

  116. L'action pour la faire prononcer est purement civile : à quel tribunal elle doit être portée,
- 117. La loi n'ayant fixé aucun délai pour l'exercer, elle dure par conséquent trente ans.
- 118. Elle peut être exercée par tous ceux qui sont ou seraient appelés à recueillir le droit qu'aurait l'indigne.
- Les donataires et légalaires peuvent aussi l'exercer dans certains eas.
   Les héritiers et représentants de ceux qui
- avaient cette action pouvent également l'exercer du chef de ees derniers. Quid à l'égard des créanciers du parent qui ne l'exerce pas?
- 121. L'indigne est tenu de restituer, avec la succession, tous les fruits qu'il a perçus.
- 122. Il ne pourrait invoquer la prescription de cinq ans pour se dispenser de restituer ceux qu'il a perçus antérieurement à einq ans au jour de la demande.
- 123. Il doit aussi les intérêts de toutes les sommes qu'il a touchées, quoiqu'il n'en eut pas luimême retiré.
- même retiré.

  124. S'il était débiteur du défunt, sa dette, éteinte
  par confusion en tout ou partie, renatt
- contre lui.

  125. S'il était créancier, sa créance, dans notre droit, et à la différence du droit romain, renaîtrait à son profit.
- 426. Généralement les actes qu'il a faits avec des tiers de bonne soi, relativement aux biens de la succession, doivent être respectés par ceux qui s'ont exclu.
- 127. On veut excepter les donations, mais eetle exception n'est pas fondée.

- Elle ne le serait pas surtout à l'égard des donations faites par contrat de mariage.
   Les enfants de l'indigne venant de leur chef,
- ne sont pas exelus pour la faute de leur père : texte de l'article 750. 450. Motifs de la loi sur ce point, en dérogeant à
- 150. Motifs de la loi sur ce point, en dérogeant à l'ancienne jurisprudence. Divers exemples de eas dans lesquels l'article 150 s'applique sans difficulté.
- 431. Dans les eas où les enfants de l'indigne prédéédé ne peuvent cenir à la succession que par le secours de la représentation, parce qu'il y a des héritiers du même ordre qui sont à un degré plus proche, l'article les exclui : discussion à cet fourd.
- 452. Si les enfants d'un individu coupable d'un fait d'indignité envers son père, ne peuvent le représenter dans la succession de ce dernier, leur aleul, ils peuvent du moins, s'il est prédécédé, le représenter dans celle de leur bisaireul.
- 35.5. Si deux fils se nost rendus indiques de mucider à leux piet, et qu'ils solten prédicéde l'un et l'autre, laisenst, l'un un cafant, et l'autre de apstite acținis estimates, mais ni frère ni soure, ni decendante d'eux, rim n'emple ce apstite căținis der reprisenter leur pier prédicéde, dans la succesrennent auer Pedpal de l'euxir indique, et arcivir d cuz tous la part qu'aurait ene leur pier.

83. On a dit plus haut qu'il ne suffit pas, pour succèder, de réunir en as personne toutes les conditions de capacité, et d'être plus proche parent du défunt, mais qu'il faut encore n'être pas indigne de le représenter, de recueillir son patrimoine.

Nous verrons d'abord quels sont les cas dans lesquels un héritier peut être exclu de la succession comme indigne :

Et ensuite nous parlerons des effets de l'indignité.

CIV.

### Des cas d'indignité.

86. Ces cas, d'après l'art. 727(1), sont au nom-

(I) Code de Hollande, art. 885.

- bre de trois (i), on , en d'antres termes , « sont « indignes de succéder , et , comme tels exclus « des successions :
- 4° Celui qui serait condamné pour avoir
   donné ou tenté de donner la mort an défunt;
   2° Celui qui a porté contre le défunt une
- accusation capitale jugée calomnieuso ;
   3° L'héritier majeur qui, instruit du menrtre
- « du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.»

87. Ces cas d'indignité sont les seuls, et encore le dernier n'en est point un pour l'héritier qui se tronvait proche parent du meurtrier, ainsi qu'il sera expliqué ultéricurement. Il n'est donc nas permis de déclarer un héritier indigne pour toute autre cause que celles qui viennent d'être énoncées. Son inimitié avec le défunt, quelque forte qu'elle cut été, et quelques graves qu'en eussent été les canses, le tort qu'il lui anrait causé dans sa personne, dans son honneur ou dans ses biens, par d'autres faits que ceux exprimés ci-dessus . et qui suffiraient pour faire proponcer la révocation, pour cause d'ingratitude, d'une donation entre-vifs (art. 955)(s), ou d'une disposition testamentaire (art. 1046)(s), ne sanraient fonder nne action en indignité contro lui pour l'exclure de la succession. La loi no s'étant écartée de ses règles ordinaires, touchant la dévolution des biens par voio d'hérédité, que dans tels cas, parce qu'il lui a paru juste et convenable de punir l'héritier qui s'y trouverait, l'on ne saurait, sans blesser son esprit, étendro par analogie ses dispositions exceptionnelles à d'autres faits encore. Elle ne les a point jugés assez graves pour motiver d'autres dérogations à ses principes généraux, qui veulont que le plus proche parent ait les biens du défunt. En nn mot, elle juge les cas d'indignité par d'autres principes quo ceux de révocation pour cause d'ingratitude.

Reprenons successivement chacnne des causes d'indignité,

88. Est indigne celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt.

La nature, ainsi qu'on l'a dit bien souvent, se soulère à l'idéo que le meurtrier pût recueillir la dépouille de sa victime; et comme la tentatire du

(1) Il y en aveit un plus grand nombre dans l'ancienne jurisprodence, et bien davantage encore dans le droit romain. crime, hamifestée par des actes extérieurs, et suivie d'un commencement d'écétotion, dont l'éfée n'a été suspendu que par des circonstataces indipérandante de la volonté do son antestr, est considério comme le crime lui-même (art. 9, 600, jen.), l'aliquirie est encourre pour la tentative du mentre comme pour le meatre réel; aussi l'article 737 diét. - Celoi qui sessir le via d'amme pour avoir d'ondre ou tent ée doumer la

mort au défunt.

89. Le complico de l'auteur direct du crime étant aussi coupable que lui, puisque les lois pénales lui infligent la utème peine (art. 59, Cod., pén.), du moins généralement, il doit être pareillement déclaré indigne, s'il est condamné.

99. Abis la loi ne permet de déclurer indigne Tindivida qui a domné o tatet de domer la mort au défunt qu'attent qu'il a été condamné pour ce list, parce que la condamation seude démontre que ce fait est na crime qu'illo a vondu punir, ri d'abi lasti que toste les fois qu'elle ne vont point un un crime dans ce fait, comme il n'y a point de condamation, oud moins qu'il n'y a point de condamation pour crime, il n'y a point d'indiguité.

91. Ainsi, lorsque l'héritier était en démence au moment de l'action, ou lorsqu'il à été contraint à la commettre par une force à laquelle il n'a pa résister, comme il n'y a ni crime, ni délit même (art 64, ibid.), il est clair qu'il ne saurait être déclaré indigne.

92. Ainsi encore, lorsque l'homicide était commandé par la nécessité acuelle de la légitime défonse de soi-même ou d'autrui, ou qu'il était ordonné par la loi et commandé par l'autorité légitime, comme il n'y a non plus si crimo si délit (art. 327, 328, iòid.), il ne pent pau davatage y avoir lieu à déclarer l'héritier indigne pour cette cause.

93. Il en serait de même si l'héritier était hgé de moins de seize ans quand il a donné la mort an défunt, et s'il était décidé qu'il a agi sans dis-

(2) Gode de Hollande, art. 1723. (3) thid., art. 1031 et 085. cernement, car alors il serait aequitté, quoiqu'il pût, schoules circonstances, être conduitet détenu dans une mission decorrection pendant tel nombre d'années que le jugement déterminerait (art. 66, Cod. pên.); il n'y serait pas détenu pour crime, mais par meurre de sprée é u de précaution.

94. Daus le même ordre d'idécs, si la mort de défunt a en lies par maladress, impurdence, inattention, ou négligence de l'Bérifier, sans acueue intention de a part, cubei : n'est pas non plus indigne de lui succèder, quoiqu'il soit codame, d'après l'art. 59 du même Code, à la peine d'emprisonnement de trois mois à deux aux, c'a l'a l'amende portice par cet article; cer il u'est pas condamné pour fait de meurre, comme le vent l'art. 27 du Code c'ell pour qu'il soit con l'art. 2000 de l'ell pour qu'il soit de l'art. 2000 de l'ell pour qu'il soit Amériché involonisire, et la loi s'a pur voolér pourir su naibleur comme un trient d'art.

95. Bien plus, si l'homicide, même commis volontairement, en tenhamoine sceubild d'après la loi, celti qui l'a commis, bien qu'il soit common à une peine, parce qu'en effet il n'est apoint absolument innocent comme celui qui était en démence au moment d'areion, ou qui a usé en légitime défenne de luis-même; celui qui l'a commis, disons-nous, ne doit pas être déclaré indigne: tels sont les cas prévus aux art. 321 et 322 du Cole pénal (s); mais le parricide n'est jamais excausable. (Art. 325, ibid. 1

Il v a, en effet, entre l'homicide commis dans

(I) La L. 3, E. de Ric que est indig suffers, partia, II est train, que l'hériter qui, que una improduce, a couch la most representation de la complexión de la

(2) Et peut-être même aussi ceux qui sont prévus aux art. 324 et 323 da même Code.

Lebrum (des Sucressions, liv. III, rhap. 1x, nº 2) est d'une opinion bien contraire; il décade généralement que, lors même que l'homicide est excusable, il auflit pour faire déclarer l'un de ces cas, et le meurtre commis avec liberté d'esprit, une différence énorme. Il y a meurtre, il est vrai, parce que la mort a été donnée voloutairement; aussi la loi pénale l'appelle-t-elle meurtre : mais la provocation qui l'a causé lui enlève le caractère de criminalité, eu le rendant excusable, pour lui laisser sculement celui de simple délit, punissable d'une peine correctionnelle, et voilà tout (art. 326, Cod. pén). L'héritier n'est done pas condamné pour un meurtre ordinaire, pour avoir, sans aucune cause légitime, donué la mort au défunt, puisque autrement on lui appliquerait la peiuc du meurtre ; il n'est, en réalité, coudamné que comme coupable d'un simple délit, puisqu'on ne lui inflige que la peine d'un délit, et non celle d'un crime. Nons dirons, en outre, avec M. Chabot, qu'il est déjà assez malbeureux de s'être trouvé dans une déplorable circonstauce, sans qu'ou aggrave, par une déclaration d'indignité, le poids du chagrin qu'elle doit lui causer. Sa volonté n'a pas été libre et entière ; il a été poussé, entraîné, forcé peut-être au fait d'homicide par un erime que commettait ou que voulait commettre sur lui celui qui a succombé.

96. Comme la mort donuée en duel peut avoir, tantol les caractères de l'assassinat, tantol ceux du meurire, et tantol ceux du simple bonicide commis dans l'état de la nécessité de la légitime défense de soi-même, on ne peut décider, en général, dans l'état actuel de nos mœura, qu'il doit faire déclarer celui qui en est auteur, indigne de succéder à l'iduividu uni as uccombé (h). Le de succéder à l'iduividu uni as uccombé (h). Le

Phétitier indigna, parcer que, dil-il, il aresit d'un trop dangreux campig de lui permettre de accolère, et que d'allicera il y singuine quelle partie de le party, sobre presentaire, seil pare à vinci que mont au se modern. N. Espisor, son maspura partie de la compartie de la compartie de la compartie de principal de la compartie de la compartie de la compartie de la principal de la compartie de la compartie de la compartie de la production de la compartie de la compart

(2) Branger Son Pempler de la lai du fijurier Itali, relatives andrel, la met chasse en aire se per jusaisa differ ecaractère d'homistic cennin dans le cas de la légation défense. Assi trense de l'art. Ide cet le la, citat de la legation défense. Assi trense de l'art. Ide cet le la, citat qui, dessa uéne, dessa vide, vares dessa é la mort à son adversaire, excourt un emprimemente d'an aire que an amendo de mille d'as mille france. Cett condumente fait alle menseurir l'adiquisit ? L'adeption de cette les d'art. Perime para que man againisme involute cette que l'art. L'adiquisit ? L'adeption de cette les à l'add de la jurispracheze. Mais bien qu'on paine dire, à l'appai de la régirer, que l'indeptide se pent être recoverse. jurisprudence des cours royales offre, il est vrai, plusieurs arrêts, qui ont jugé qu'il y a meurtre panissable comme meurtre ordinaire, dans le fait d'avoir donné la mort à quelqu'un en duel ; mais la cour de cassation, adoptant des principes contraires, et se fondant sur ce que la loi pénale ne contient aucune disposition contre le duel, et qu'on peut le considérer comme une situation de légitime défense de soi-même, pourvu d'ailleurs qu'il n'y ait eu de la part de celui qui en est sorti vainquent aucune fraude criminelle, que les usages reçus en pareille occurrence aient été fidélement observés par lui ; la conr suprême, disons-nous, ne voit point de meurtre punissable d'après la loi dans la mort donnée en duel. D'après cela , comme l'auteur du fait n'est pas condamné comme coupable de meurtre, et que la loi exige qu'il soit condamné pour ce fait pour être indigne de succèder à son parent, il est clair qu'il n'a point encouru l'indignité; mais que si, à raison des circonstances du fait, il était condamné comme meurtrier par un arrêt passé en force de chose jugée, la peine de l'indignité lui scrait justement appliquée.

97. Puisqu'il faut que l'héritier ait été condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt, à l'eflet d'être exclu de sa uncession comme indigne, il s'ensuit que s'il meurt avant ou même pendant les poursuites, ou s'il parvient à prescrire l'action criminelle, celle en indignité n'a plus de base, et il aura receuilit la succession et l'avar tarnamise, confondue dans

altendo qu'il n'en est pas question dans la loi, et que tentes les dispositions penales étant de droit strict ne seot sosceptibles d'ancune extension ; nons n'hésitons pas à résondre la question affirmativement. Eo effet, l'on ne pourrait invoquer, en Belgique, comme on la fait en Frence, pour reponser l'indignité, l'état des mænts et l'empire du préjugé , en présence d'une lui qui commine des peines sévères contre le duel et contre lous les délita qui s'y rettachent; un ne ponrrait se prévaloir de ce que le législateur belge a raogé la duel, son dans la catégorie des erimes, mais dans celle des simples délits ; car il ne l'a fait que dans le but de soustraire le duel à la juridiction du jury, dont il redoutait l'indulgence. La discossion l'a prouvé, puisque, dans les deux chambres législatives , c'est la misorité , imbue do préjugé du duel, qui a vainement réclamé l'intervention du jury. Nous croyons donc que l'art 3 de la loi doit être combiné avec l'art. 727 de Code civil, et que la condamuation pour homieide commis en doel fait encourir l'indignité.

La condamnation pour blemures données en duci aurait-alte les mêmes effeta? Nous peusous que la solution de cette seconde question derrait dépendra des circontances. A l'occasion des ducla ordinaires, elle derrait être résolue par la négative. Mais son patrimoine, à ses propres héritiers, quand bien même son crime passerait pour constant et de notorieié publique; ear il n'a pas été condamné (1); il pouvait, en réalité, n'être pas l'auteur du fait, ou il a pu avoir donné la mort au défunt daus un cas de légitime défenné de soimême, ou par simple imprudence, etc.

98. Mais une fois condamné, les lettres de grâce qu'il obtiendrait ensuite ne le relèvenzient pas de l'indignité. Elles ne portent jamais atteinte anx droits acquis à des tiers (a) or, des tiers avaient, par la condamnation, le droit de l'exclure, à leur profit, de la succession dont il s'agit.

Il en serait de même de la prescription de la peine; car elle suppose qu'il ya eu condamnation, puisqu'elle ne commence son cours que de la date de l'arrêt. (Art. 635, Cod. d'instr. crim.)

99. Si la condamnation a cu lleu par continue, qu'elle oix à une peine emportant mort civile (a), et que le condamné reparaisse en juarice ou soit arrêté dans lex cien qua qu'ont saivi l'exécution du jagement par effigie, ce jagement estant anéanti de jeleni droit (art. 20, Cod. civ.), il est clair qu'il ne peut plus servir de base à l'action en indignité. Il n'y a plus de condamnation; elle ne pouvait résulter que d'un nouveau jugement.

Mais si le condamné ne reparaît ou n'est arrêté qu'après les cinq ans, le jugement conserve, pour le passé, tous ses effets (art. 30, ibid.); en

si, dans no deel, les combattents cut fait preuve d'en acharnement qui, dicactant l'intention de donner la mort, plutét qua d'occanomer de simple houseurs, constitue une tentatire d'homicide, et si une condannation est fondée ser cette tentalira d'homicide, nous croyous qu'anx termes de l'art. 727 elle fereit encourir l'indiguité.

(1) Non sons somme concer foliginés ne ce point des principes du dori resonis. Sainaul L. L. 9, ff. de Jure facei, la moet de l'accué, arrivée pendant l'appel du jugement cristainel, qui lui avait actue été favorable, n'empéctats pas le fice de pour soire le reconvenuent de ce qui avait été aquis à cet accoud par son crime. Aims, quoique la crame fit étérist par a mort pagrait of namonies morte le fait par report aux biens.

(2) Fayer en que nous avon did à ret égard, tome 1, nº 240.
(3) Ce quis du sur liète, quoire 11 yei îl pare a vanique que catalità d'assonisat, mis sorbement meurite un leutairin de meurite, paimpa en dereinte rimon supporten la particularità de meurite, paimpa en dereinte en inconstruptories la perdication terrarum forcés à perplatifici quand, encore, ils nº 001 étie de terrarum forcés à perplatifici quand, encore, ils nº 001 étie que deficient. 2 et 304, Cod. pén.), et que la paim den trevaux fernis à perplatifici extrale la most civile. (Art. 18, diéd.)

conséquence, le condamné fât-il absous par lo nouvea jujement qu'il da dustin, le fait d'avoir anouvea jujement qu'il da dustin, le fait d'avoir donné on tenté de donner la mort au défunt rèse excrip samoine, quant à la question d'indignité, irrévocablement établi; puisque de l'exécution de premier jujement serait résultée à mort civile elle-mème, qui aurait produit tous sec effeut dans comparation de condamné, lequel ne reutrepair dans lu écuties que pour l'avenir excluence.

400. Il ne peut y avoir de difficultà etéricus que pour le ca où il mourrii dans les cinq ans : aura-tà tranamis la succession à ses propres la cinci que cassa de la cassa de

Le jugement n'ayant été rendu que par contu-

mace, c'est-à-dire sans que l'iudividu ait été entendu dans ses movens de défense et de justifieation, il ne doit être d'aucun poids, pas plus en ce qui concerne le fait préteudu d'indignité que pour les antres effets qu'il pouvait produire, Il est anéanti ipso facto, aux termes de l'art. 31 du Code civil, et le condamné est mort dans l'intégrité de ses droits. Cette condamnation tombant. l'on n'est plus par conséquent dans le cas prévu par la loi, qui ne prouonce l'exclusion d'un héritier pour cause d'indignité, sur le fondemeut qu'il anrait donné ou tenté de donner la mort au défunt , qu'autant qu'il a été condamné ponr ce fait. Des lors s'applique ce qui a été dit plus hant sur le cas où l'héritier est mort avant une condamnation quelconque, et on ne peut pas plus opposer à ses héritiers le prétendu fait d'indignité, qu'on n'aurait pu le leur opposer si leur auteur fut mort avant toute poursuite, cas dans lequel, bien certainement, n'avant jamais été indigne, comme n'ayant jamais été condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt, il n'aurait pu être question d'exclure ses héritiers

(1) Nous examinerons plus loin la théorie ser laquelle cette prétention pourrait être fondée.

comme représentants d'un indigne, comme venant exercer les droits d'un indigne. En un mot, pour que les héritiers de celui qu'on accuse d'avoir donné ou tenté de donner la mort à la personne de la succession de laquelle il s'agit, et qui se présentent pour exercer ses droits, dussent être exclus comme il aprait pu l'être luimême, il anrait au moins fallu que la loi se fât bornée à dire que celui-là scrait indigne de succéder, et, comme tel, exclu de la succession, qui aurait donné ou tenté de donner la mort au défunt : alors on aurait pu peut-être prétendre que ce fait ponvait être contradictoirement établi avec ses héritiers (1); mais la loi n'est pas ainsi conçue : elle porte que celui-là est indigne de succéder, qui a été condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défuut. Or, comme dans l'espèce il n'y a plus de jugement de condampation, puisqu'il est anéanti ipro jure, que celui sur lequel il frappait est réputé mort dans l'intégrité de ses droits, et qu'enfiu les dispositions de la loi eu matière d'iudignité sont de droit étroit, parce qu'elles dérogent aux principes géneraux sur l'ordre de dévolution des biens par voie de succession, on ne doit pas les étendre, ces dispositions, au cas dont il s'agit, mais au contraire, ne les appliquer qu'aux cas rigoureusement prévus.

101. Aussi nous ne faisons pas le moindre doute, même en admettant pour le moment (ce que nous discuterons bientôt) que le droit refusé par l'article 730 (2) anx enfants de l'iudigne, de venir par représcutation de leur père, doive s'entendre de la représentation spéciale, de cette fiction de la loi qui fait entrer une personne dans la place et le degré d'une autre qui est prédécédée (art. 739)(s); nous ne faisons pas le moindre doute, disons-nous, que si celui de la succession duquel il s'agit avait snrvécu au parent accusé ( mais non condamné ) d'avoir tenté de lni donner la mort, les enfants de ce dernier ne pusseut venir par représentation de leur père prédécédé, si l'on était dans un des cas où la représentation est admise, et qu'ils en eusseut besoin pour rapprocher leur degré de pareuté avec le défunt ; car ils ne représenteraient point un indigne, puisque

(2) Code de Hollande, art. 887. (3) Ibid., art. 888. leur père ne l'aurait point été, n'ayant pas été condamné pour avoir tenté de donner la mnrt au défunt, ou ne l'ayant été que par un jugement de constumace qui a été anéanti de pleim droit par la mort de condamné, arrivée dans les délais donnés par la loi pour purger la contumace, ce qui l'a fair réputer mort dans l'intégrité de ses droits.

402. Le second cas d'indignité, celui où se troure l'hériter qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse, exige la réunion de cos quatre circonstances: 1º qu'il y ait en accusation ; 2º que l'accusation ait été capitale; 3º qu'elle ait été jugée; 4º qu'elle ait été jugée calomnieuse.

105. Par accusation, on ne peut entendre cher sous, où c'est le ministère public qui accuse, qu'une plainte ou une démonciation (s); mais il sout un moist fineme con l'antre; carl'injure la plan grave, l'impnation la plas odiense dans des cértis, dans de liers ou retunion publics, sans accuse plainte na démonciation en justice, a'sauactus plainte na démonciation en justice, a'sauentend parler la loi; et fl'ételle jugée calumniense par les tribunaux, clê ne fertait excere point encourir à en ou auter la peine d'indignité.

104. Paraccuasion orginale on doi incontestablement entender, non-seutement celle qui ultablement entender, non-seutement celle qui arbitate poparrait avoir pour effet de faire promotere la celle peine de mort cantre celle qui en est l'abjet, mais encore celle qui serait de nature, si elle était mois encore celle qui serait de nature, si elle était en prouvée, à attire are la lue autre peine qui entraînceria taussi la mort civile, qui ini ferait perdre celle el caput erielle. La peine des travaux forcés à perpetuité, on celle de la déportazion (1). (Art.18, Cod. pén.)

## 405. Mais l'accusation d'un crime emportant

(1) Com mots, au reste, vient par la netwa rigistication. Geliai qui re pietri d'un cine ou d'un diffici libre una deute une d'amarchine, casis celei que, une se petre partie civile se phignante, vient delcher e la justice qu'an eriene un sufficient de la committe contracte de la committe del committe de la committe de la committe del committe de la committe del committe de la committe de la committe del committe de la com

une peine qui, sans entralner la mort civile, est néamoins afflicive et infamante, comme les tenvaux forcés à temps et la reclusinn (art. 7, Cod. pén.); ou même seulement infamante, comme le bannissement, et la dégradation civique (art. 8, ibid.), est-elle, dans le sens de la loi, un accusation copridate, une cause d'indignité?

Non certainement, si l'on à stateche à la dédinion que le dorit rosanie donne de ces most (s), quoique, d'apres la Novelle I 15, on admit, comme juste cause d'exhéridation tout d'emocration contre le défunt en matière criminelle: S'in in-riminalibus cussis accusaverit. Mai les causes d'exhéridation, si multipliées dans cette Novelle, en sont point tuntes des causes d'indiquiét, et l'exhéridation est inconone dans l'étas actuel de la législation. L'indiquiét elle-orien en peut dere promunée que dans les cas forméllement expritions, en parille musière, suc de dispositions, en parille musière, suc de de dispociations, en parille musière, suc de de dispociations, en parille musière, suc de de l'appaidanger parce qu'elle ouvrient la porte à l'arbiturire.

106. Sans doute il eat peut-être été à déairer que le législateur eût étendu sa sévérité à d'autres accusationa calomnieuses que celles qui, si elles étaient prouvées, entralperaient la peine de la perte de la vie naturelle on civile; mais ce n'est pas de la lui telle qu'on eut pu la désirer, qu'il s'agit, c'est de la loi faite, de la loi existante, Or, s'il paralt, d'une part, contraire au bon ordre et à la morale, que celui qui a porté contre le défunt une accusation calimnieuse qui aurait pu faire condamner ce dernier à la peine des travaux forces à temps, pendant vingt ans peot-être, ou à celle de la reclusinn, peines qui sont toujours précédées de l'exposition publique, d'autre part aussi est-il entré dans la volnnté du législateur de regarder comme accusation capitale toute accusation ausceptible d'entraîner nne peine seulement infamante (4), comme, par exemple, la

lement infamante (4), commie, par exemple, la (3) Is demum videtur capitis accusasse, qui tali judicio appetit, cajus puna aut supplicium habuit, aut existium, quad ni vice deporationiu, uni civitas amtititur. L. 14, 5 2, ff. de

Bonis libert.
(3). Licet capitalis latine loquentibus omnis causa exis timationis videstur, tansen appellatio carrassa, mortis vel amissionis civitatis intelligenda est. L. 103, fl. de Ferb.

(4) Suivant MM. Delvincourt et Chabot, si l'accusation était de mature à attirer, au cas qu'elle fot fondée, une poine afficesimple dégradation civique? Et s'il est permis d'en douter, quand on songe que la condamuation à la peine de la reclusion elle-même, à laquelle serait condamné l'héritier pour avoir fait des blessures ou porté des coups au défunt, qui auraient causé une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours (art. 309, Cod. pén.), n'entralnerait point l'indignité, parce qu'il n'y aurait pas eu meurtre ni tentative de meurtre: il est permis également de douter que la loi ait entendu que l'on pût scinder ses dispositions à cet égard, regarder comme accusation capitale telle accusation qui aurait pu avoir pour effet de faire condamner l'accusé à une peine afflictive et infamante, ou même seulement infamante, tandis que l'on ne devrait pas, dans son esprit, considérer comme capitale telle autre accusation de la même classe. S'il faut admettre qu'une accusatiun calomnieuse d'un fait qui, de sa nature, ne devrait entralner que telle peine seulement infamante, est une cause d'indignité, il faut aussi, pour éviter toute distinction arbitraire entre des cas sur lesquels la loi n'en a fait aucune, décider que toute accusation d'un fait capable, s'il était prouvé, de donner lieu à une condamnation infamante quelconque, même à celle de la simple dégradation civique, doit pareillement entraluer la peine de l'indignité; qu'elle est capitale dans le seus de la loi, et c'est ce que nous n'oscrions peuser. Nous aimons donc mieux nons attacher au sens naturel, populaire et légal des mots accusation capitale, et ne voir ce caractère que dans celle qui aurait pn faire perdre à l'accusé, s'il eût succombé, la vie naturelle ou civile (1), quoique la perte de la liberté, et snrtout celle de l'honneur, soient les plus grandes qui puissent nous affliger.

407. Hautque l'accusation soit jugée, etjugée calomnicuse. Elle a pu être jugée telle, soit par le jugement qui a acquitit l'accusé, et sur la demande en dommages-intérêts que celni-ci a dâ, pour les obtenir, former avant le jugement, s'il a connu sou dénonciateur avant qu'il fût rendu;

soit par la cour d'assises, mais avant la fin de la session, s'il ne l'a connu que depuis le jugement, mais dans le courant de la session ; soit enfin par le tribunal civil, s'il n'a connu le dénonciateur un'après la clôturo de la session (art. 359. Cod. d'instr. crim.). Elle a pu l'être aussi par les tribunaux correctionnels depuis le jugement qui a statué sur l'accusation, parce que la calomnie est un délit dont les peines sont spécifiées aux art. 371. 373 et 374 du Code pênal. Mais les dommagesintérêts ne peuvent être réclamés par l'accusé renvoyé devant la cour d'assises, et acquitté par elle, que par l'une des voies tracées à l'art, 359, Cod. d'instr. crim. précité. Que si le tribunal de première instance a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte ou la dénonciation, ou sila cour royale, chambre des mises en accusation, a décidé qu'il n'y avait pas lien à renvoi devant les assises, l'accusé peut à son tour porter sa plainte devant les tribunaux correctionnels, dans les trois ans du jour du délit (art. 638, Cod. d'inst. crim.), et y conclure à des dommagesintérêts contre son dénouciateur, pour fait de ealomnie, sans préjudice de la peine portée contre les auteurs de ce délit.

108. Il résulte de là que le défant a pu faire grâce à l'accusateur de la peine d'indignité future no n'intentant ja soutre lui son action e calomine dans les délais, et suivant les distinctions circusteurs, parce qu'alors elle est prescrité (acème article); et ses bériders ne pourraient ensuite intenter une action, bane nécessaire de celle en indignité, puisqu'il ne pourrait plus lui-même l'intenter une action concern.

409. Mais dès qu'il y a un jugement qui a dèclaré l'accusation calomineuse, il n'est plus au pouvoir du parent qui a été accuée, même en se réconciliant avec le calominateur, de le relever de l'indignité que la loi fait peser sur sa tête, nonseulement parce qu'il priverait de la sorte ses autres héritiers du droit de l'exclure, mais encore parce que l'ordre public est intéressé à o qu'iu prarce que l'ordre public est intéressé à o qu'iu

lise et infamente, et même seulement infamente, comme celle du careza (anjarad'hai abelia), elle derrait dire repredé counse desant faire encourir l'indiguité, ai elle était jugée estemaieuse. N. Toullier pesse, us contraire, qu'on ne doit eutendre par eccression expridate que celle qui prest faire perdre la via suis-

relle na civile, le esput naturale rel civile, et nous parlageous ce sentiment, tent en pensant que la loi annait dù aller plus

<sup>(1)</sup> Qui surait fait qu'il y enrait en une tête (caput , d'où dérive capital ) de moins dens le société.

individu qui a réellement été dans un eas d'indignité n'en soit pas relevé. Vainement dirait-ou que l'indignité ne saurait avoir lieu qu'à l'époque de l'ouverture de la successinn ; cela est incontestable sons un rapport, mais cela ne détruit pas ce fait, que l'héritier a été dans le cas d'être déelaré indigne comme juqé eoupable d'avoir porté contre le défunt une accusation capitale calomuieuse. Or ee fait, jugé, établi, imprime à l'individu, et d'une soaoière indélébile, la qualité d'indigne, lorsque le moment sera venu de le déclarer tel : car le jogement qui prononeera l'indignité ne sera rien autre ebose qu'une déclaration que ce parent est indigne de succèder au défunt à cause de tel fait, et qu'il l'a tonjours été depuis qu'il a commis ee fait.

110. Le troisième cas est celui de l'héritier majeur, qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'a pas dénoncé à la justice.

- Mais, suivant l'art.728 (s), «le défaut de dénon-« étation ne peut être opposé aux ascendants et « descendants du meurtrier, nià as alliés au même « degré (s), ni à son époux, ni à son épouse, ni à
- ses frères ou sœurs, ni à ses oneles ou tantes, ni à ses neveux et nièces. > Le motif de la lui, en établissant ces excep-
- De motu der hir, et combands et ex-cutation, et al semilide, qu'il n'à bestoir d'accommensire; ependant, il faut le dire, il peat expresserte les ou l'herities, comranive in-dignite, sero réduit à l'impainauxe morale de na laure, qui hir recommande impérieuxeux aveu de la nature, qui hir recommande impérieuxeux ne pas déconcer son parent, et à l'esprit de la loi, qui le dispensait même de déconcer simpérement le meutre. Ce cas sera celui où un autre parent, place daos le dagre de successibilité, et aschant peut-lêtre que l'héritie a contra le meutre, le pourraiivra en indignité pour l'avoir point démocé le meutre, aux fins de loi enlever la sucression. La parelle derronstance, l'héritie la succession. En parelle derronstance, l'héritie ne peut repousse? Leidin que par l'éception ne peut repousse? Leidin que par l'éception ne peut repousse? Leidin que par l'éception

eoosaerée par l'art. 728 ; mais pour pouvoir invoquer cette execution avec succès, il est par cela même obligé de pranver qu'elle s'applique à lui, en d'autres termes, que le meurtrier est son parent on son allié, en sorte que lui, qui n'était pas même obligé de dénoncer simplement le meurtre, se trouve dans la cruelle alternative de se voir exclu comme indigne, ou de déclarer quel est le meurtrier, de pousser, malgré lui, son parent à l'échafaud. Nous avons donc raison de dire qu'il peut être réduit à l'impuissance morale d'user de l'équitable exception établie par la loi : et s'il obéit généreusement aux honorables motifs qui le nortent à garder le sileoee sur le oom du meurtrier, et que le jugement qui le déclarera indigne acquière l'autorité de la chose jugée. nous ne voyons guère comment il pourrait ensuite le faire réformer, lorsque le meurtrier venant à être publiquement coonu, il n'aurait plus, lui héritier, de raison pour taire son oom, et ne pas invoquer eet article 728. Il u'v aurait guere que la requête civile, en supposant que le parent qui a fait déclarer l'indignité connaissait aussi quel était le meurtrier, spéculant ainsi sur le sentiment d'honneur et d'humanité tout à la fois, qui devait déterminer l'héritier exclo à garder le silence : car les tribunaux verraieut, à n'en pas douter, un dol personnel dans une telle conduite, et par conséquent une ouverture à requête eivile (art. 480-1°, Code de procédure); mais encure faudrait-il que la requête civile fût exercée dans les délais de droit.

411. Anciennement il fallait que l'heritier instruit du meurtre, et comsisant d'ailleurs le meurtrier, se constitutà le vongeur du défunt pour éviter l'indigatie (s); il devait être partie au procès erininel. Le Code, ainsi que nous l'avons dit, n'exige rien autre chore, si ce n'est la dénonciation du meurtre. Ou a de poser, en effet, que l'heritier souvent n'oserait diriger sue plainte directe contre celui-là solem qu'il croisplainte directe contre celui-là solem qu'il crois-

<sup>(1)</sup> Disposition supprimire dans le Cado de Ballander.

(2) M. Debissorie et Caballa transportent et cantà à la fine de l'attricle, en les mottant au plured s, eur n'anne degrée : et c'est aucre ainon, parce qui de deurari, l'appliquer auoui aux all de desput l'entre en tigne cellutriale, poisque l'alliance abenité aver la familler production de la companie de l'applique au des l'appliquer au l'applique de l'applique de la companie de l'applique de l'a

pursuper par rapport à cux il n'y a que des lignes et non des TOME III. FRIT, BELGF, ... T. VI. FR. FR.

degrée, et surtout il n'y en a pas qu'un seul. Si le frère de ma fenume ou le mari de ma serur a donné la mort à mon anteur, puns-je être leun, sous prine d'indiquité, de plonger dans le décepuir l'aucon l'autre en disant une démonsation qui us probablement conduire son époux, mon beun-frère, à l'écha-

fand? Nun, très-certainement.

(3: Loger Romseau de Lacambe, su mot Ledignité, nº 4, et les autorités par lui citées.

rait fortement être l'auteur du crime, dans la erainte des suites d'une accusation de cette nature, si elle venait à n'être pas prouvée , et peut-. être aussi dans la crainte des vengeances des parents du meurtrier. On a dû surtout penser qu'appelé ensuite comme temoin dans le proces criminel, il donnerait, sous peinc de faux témoignage, tous les reuseignements qui seraient à sa connaissance sur le fait du meurtre et sur l'individu qu'il en croirait être l'auteur. Quoi qu'il en soit, la loi actuelle ne lui prescrit que de dénoncer le mourtre en sa qualité d'héritier, et de dire la vérité tout entière en sa qualité de témoin, s'il est appelé en témoignage. Mais ce dernier role, s'il le remplit fidélement, ne l'expose point à une cuudamnation en dommages-intérêts envers l'accusé qui serait acquitté, comme l'y exposerait la qualité de plaignant ou de dénonciateur de la personne.

112. Cette dénonciation du meurtre n'est même pas prescrite à l'héritier mineur. Les mineurs n'ont pas le discernement assez formé pour comprendre toute l'étendue des obligations que la loi impose aux autres citovens. On a pensé d'ailleurs que celui qui ne peut, même par des actes formels, aliener son patrimoine, ne devait pas pouvoir, par son seul silence, quelque blamablo qu'il put être, si lui mineur était d'un àge dejà assez avance, se dépouiller d'une succession qui lui était acquise. Toutefois, plusieurs personnes estiment que, si le mineur parvenait à sa majorité avant que la justice eut connu le meurtre et commencé à diriger ses poursuites, il devrait alors s'empresser de le dénoucer, s'il y avait encore possibilitó de le coustater et d'en faire punir les auteurs, sinon qu'il pourrait encore être déclaré indigne. Nous partageons cette opinion. Le raisonnement que ferait valoir cet héritier pour écarter l'action en indignité et qui consisterait à dire que la succession lui a été légitimement acquise pendant tout le temps qui s'est écoulé depuis son ouverture jusqu'à sa majorté, et qu'ainsi sa conduite postérieure, quelque blimable qu'elle puisse paraltre aux yeux de la morale, ne doit pas suffire pour lui faire enlever un droit légitimement acquis des le principe ; ce raisonnement n'aurait pas plus de force dans sa bonche que dans celle d'un majeur qui n'aurait appris que

quelque temps après l'ouverture de la succession, que le défunt est mort par l'éfet d'un meurtre, et qui se serait dispensé de le dénoncer à la justice. Ce dernier aurait bien aussi acquis légitimement le droit dels le principe, et néanmois ce d'nit pourrait incontestablement lui être enlant.

115. La loi n'a pas fixé de délai pour faire la denouciation, parce qu'en effet les circonstances peuvent varier beaucoup, à raison de l'absence ou d'une maladie grave de l'héritier au moment de la découverte du meurtre, ou parce que le défunt était lui-même en voyage au moment de sa mort, ou parce qu'il a péri par un crime secret, comme dans le cas d'empoisonnement, ou par toute autre cause; en sorte que la question de savoir si la déclaration qu'il ferait ensuite devrait être considérée comme tardive, comme faite seulemont pour échapper à l'action en indignité, est tout entière abaudounée à la prudence des magistrats, puisque l'article 727, d'une part, ne fixe pas de délai pour faire cette dénonciation, et que, d'autre part, il serait facilement rendu illusoire si l'héritier était toujours à temps de la faire. On sent bien, au reste, que, de ce que la justice, instruite par la clameur publique ou par ses agents, de l'existence du meurtre aussitôt ou presque aussitôt qu'il a été commis, aurait fait de suite des actes pour le constater, et même déjà lancé des mandats avant que l'héritier eut fait sa dénonciation, cela ne suffirait généralement pas pour la faire enssidérer ensuite comme tardive, comme n'ayant pas rempli le but de la loi ; et qu'il en serait ainsi quoique l'héritier eût óté prévenu par la dénonciation d'un autre parent, quand d'ailleurs il n'y aurait aucune négligence à lui reprocher; autrement, en pareillo circonstance, l'bérédité pourrait devenir le prix de la course. Tout ce qu'il y a à dire de plus sûr et de plus pusitif sur ce point, c'est que l'héritier ne doit apporter aucune négligence dans l'accomplissement du devoir que lui prescrit la loi, et que lui commande aussi le lien qui l'attachait au défunt. Une coupable indifférence à mettre la justice à même de punir le meurtrier de ce dernier, le rend seule indigne de lui succéder; en conséquence, il doit s'abstenir de toucher aux biens de la succession tant qu'il n'a pas rempli ce devoir sacré. Mais on ne regarderait toutefois pas comme une immixtion certains actes ou ecrtains faits essentiellement conservatoires, et que commandaient les circonstances.

114. Telles sont les eauses d'indignité, et, comme on l'a dit, il n'est pas permis de les éteudre ; il u'est pas permis non plus de les faire valoir à l'égard de la succession d'une autre personne que celle envers laquelle l'héritier s'est rendu indigne; en sorte qu'exclu aujourd'hui par Paul de la succession de Philippe, il pourra encore un jour recueillir celle de Paul, qui comprendrait ecpendant les biens de Philippe (1) : ce ne sera plus la même hérédité; la loi aura reçu satisfaction, par son exclusiun de la succession de celui envers lequel il s'était rendu conpable.

c u.

## Bes effets de l'indignité.

- 115. Comme l'indignité a besoin d'être établie, d'être progyée contre celui que l'on yeut exclure pour cette eause, il s'ensuit qu'elle ne peut être prononcée que par jugement, et qu'elle est, par conséquent, la matière d'une action indieigire.
- 116. Cette action est purement civile, parce qu'elle n'a de rapport qu'aux liens ; et , comme telle, elle ne peut être portée que devant les trihunany civils. Le tribunal compétent pour en conpattre est celui du domicile de l'héritier, parce que c'est une action personnelle fondée sur un fait personnel, et qu'en matière personnelle l'action doit régulièrement être portée au tribunal du défendeur ( art. 59 . Code de procédure ). Cependant, si la question d'indignité s'élevait inci-

demment sur une demande en partage de la succession, ou sur une action en pétition d'hérédité, elle devrait être jugée par le tribanal saisi de la demande principale (s) , c'est-à-dire narcelui du dumicile da défunt (art. 59, Code de procédure); et c'est ce qui aura lieu le plus souvent.

- 117. Le Code n'ayant fixé aucun délai particulier pour exercer cette action, et ne s'agissant point d'une nullité ou rescision de contrat, elle est soumise, quant à sa durée, à la règle générale, et par conséquent elle dare trente ans (art. 2262) (s). C'est d'ailleurs une sorte de nétition d'hérédité.
- 118. Elle peut être exercée par les béritiers du mêmo degré dans la même ligne, si la succession se divise d'abord par lignes ; ou , si l'béritier était seul de son degré dans sa ligne, on que les autres du même degré enssent tous renoncé. elle lo serait par ceux qui viendraient après Ini dans l'ordre de successibilité ; à tel point que s'il n'y avait pas d'autres parents au donzième degré. au plus, dans la ligne à laquelle appartient l'indigne, ou que tous ceux qui en font partie eussent renonce, ceux de l'autre ligne auraient cette action, au moyen de la dévolution d'une ligne à l'autre quand la première manque (art.755) (4). D'où il peut arriver qu'un fils indigne soit exclu par un collatéral au douzième degré, par un onfant naturel reconnu, par le conjoint survivant, et même par l'État.

119. Les donataires et légataires peuvent aussi provoquer l'indignité de l'héritier qui, ayant droit à une réserve, veut leur faire subir une réduction que lui seul aurait le droit de demander. ou de demauder aussi forte (s) ; car, comme nous

<sup>(1)</sup> La L. 7, ff. de His euer at indig., décide en ee sens. Suivant cette loi, celui qui a été déclaré indigue de la succession de Titins pour avoir attaqué de faux le testament de ce dernier, peut ensuite succèder à Sempeonius, qui a recoeille cette même succession : Quiu, dit la loi, non principaliter in Titis hereditatem succedit.

Dans l'aucieuse jurispendence on le décidael bien ainsi, mais sealement, à ce qu'il parait, quand l'homicide était excusable. contine lersque le mars avait toé sa femme qu'il avait surprise en adultère ; il pouvait enmite succider aux enfants qu'il arait cas d'elle. Hors l'homicide commis in ears permisso, celul qui avait tué ne pouvait profiter ui directement vi iudirectement der biens. Foyer, au surplus, Lacombe, au mot Indignité, nº 3.

<sup>(2)</sup> D'après la règle générale, asserptible, au surplus, de quelques modifications, que le juge du principal est aussi le juge des incidents élevés à son occasion, ainsi que des exceptions présentées pour écarter le demande.

<sup>(3)</sup> Code de Hollande, art. 2005.

<sup>(4)</sup> Bid., set. 906. (5) On sent, en effet, que si, à raison de l'existence d'autres parents avant droit à la réserve, et qui se portent aussi héritiers, cette reserve devait être la même, les donataires et légataires n'antaient pas d'intérêt à se présaloir de l'indignité de l'un des réservataires, et par consequent il n'y aurait point d'action à leur profit.

le démontrerous dans la suite, pour pouvoir prétendre à une réserve, et même la retenir par ses mains, il faut être héritier; or l'action en indignité a précisément pour objet de dépouiller celui qui en était investi par la loi, de cette même qualité.

420. De plus, les héritiers et représentants de celni qui avait l'action en indignité et qui est mort dans le délai utile pour l'exercer, auraient recueilli le droit qu'il avait à cet égard, parce qu'on ne voit pas pourquoi ce droit ne serait pas transmissible comme celui auquel il était attaché. Quant aux créanciers de celui qui serait appelé au défaut de l'indigne, et qui garderait le silence, il y a plus de difficulté à décider qu'ils penvent exercer l'action à sa place, surtout s'il déclarait qu'il y renonce. On pent dire, contre leur prétention, qu'une telle action a pour effet inévitable de jeter le trouble et le désordre dans la famille; que, sous ec rapport, si elle n'est pas non transmissible aux béritiers de ceux à qui elle compète, elle est du moins censée réservée exclusivement à lenr personne par rapport à leurs créanciers, et que c'est en conséquence, non pas le principe, mais la disposition exceptionnelle de l'art. 1166 (t), qui est applicable. On pent dire surtont que ce n'est point là une renonciation faite au préjudice des créanciers, puisque la succession n'était point échuc à lenr débiteur. ce qu'exige l'art. 788 (2) pour qu'ils puissent se faire autoriser en justice à l'accepter, jusqu'à concurrence de leurs droits. Telle serait assez notre opinion.

121. L'héritier exclu de la succession comme indigne est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a en la jouissance dennis l'ouverture de la succession (3). (Art. 729) (4).

122. Il ne ponrrait invoquer la prescription de cinq ans, établie par l'article 2277 (5), pour

- (1) Disposition supprimée dans le Code de Hollande. (2) Code de Bollande, art. 1107
- (3) Foyer la L. I, Cod. de Hie quib, ut sudig. heredit, auferuntur.
  - (4) Code de Hollande, art. 686.
  - (8) Ibid., art. 2014.
  - (6) Tome IV, un 363.

  - (7) La L. I. Cod. de His quib, at indig. précitée, le porte

se dispenser de restituer les fruits perçus antérieurement à cinq ans, parce que, premièrement, cette prescription ne s'applique point aux restitutions de fruits, ainsi que nous avons déjà en occasion de le dire (6); et , secondement, parce que l'art. 729 veut qu'il rende tous les fruits et revenus qu'il a percus depuis l'onverture de la succession, indistinctement,

125. Il devrait aussi les intérêts de toutes les sommes qu'il a touchées, soit des débiteurs de la succession, soit pour vente d'objets de l'hérédité. quand bien même il n'aurait retiré de ces sommes ancun revenu, parce qu'il les aurait gardées entre ses mains ou placées sans intérêts : il est possesseur de mauvaise foi, et il doit être traité comme tel (7).

124. S'il était débiteur du défunt, sa dette, qui avait été éteinte par confusion, s'il était seul, on pour sa part héréditaire, s'il avait des cohéritiers (art. 1220 et 1500, combinés (s), rensitrait contre lui, comme s'il n'y avait nas eu confusion.

125. Quant à ses créances sur le défunt, elles avaient été éteintes aussi par la confusion , jusqu'à concurrence de sa part béréditaire , et, dans le droit romain, elles ne renaissaient pas, parce que, dit Papinien, dans la L. 17, ff. de his quibus ut indig. her. aufer. (9) : Nec probe desideraturum actionem confusam restitui. Nons ne croyons pas qu'il en dût être ainsi dans notre droit : ce serait ajouter une nouvelle rigueur à la disposition de la loi, qui se borne à priver l'indigne de la succession et de tons les produits qu'il en a pu retirer. Le but de la loi est de le remettre absolument dans la même position que s'il n'ent iamais été héritier : c'est un excln, ct voilà tout. On s'enrichirait à ses dépens : or l'esprit du Code, s'éloignant des principes du droit romain, suivant leguel on ponvait, dans certains cas, licite-

formellement, et ce sont les nobuses principes, quoique arec moins de développements, que le Code a adoptés sur cette motière, du moins généralement. Mais il ue devrait pas les intérêts des intérêts, m les antérêts des fruits par lei vendus. l'eyes la loi 18, ff. de His quibes at indig

<sup>(8)</sup> Code de Hollande, art. 1835 et 1472.

ment s'enrichir aux dépens d'autrui, ne permet iamais qu'il en soit ainsi chez nous (1). Il ne doit y avoir qu'une propriété incommutable qui produise une confusion dont les effets soient incommutables. D'ailleurs, on eessera de s'étonner de la rigueur du droit romain si l'on sooge que c'était le fisc qui profitait des biens enlevés aux indignes, et qu'il ent fallu rétablir contre lui les actions qui avaient été éteintes par la confusiou. Ajuntons enfin que, dans cette législation, l'iudignité pe faisait pas réputer les indignes comme n'ayant pas été héritiers; les lois se bornaient à leur enlever les biens; tandis que, dans la nôtre, l'béritier coupable de l'un des faits qui constituent l'indignité, est indigne de succèder, et, comme tel, exelu de la succession (2). On peut done plus aisément supposer que ses actions contre le défunt n'ont jamais été éteintes, du moins leur rétablissement, qui est fondé sur les principes de l'équité, doit être bien plus facile. L'indigne est suffisamment puni de la perte de la succession (3).

1926. Mais l'indigne a pu faire des actes relations aux biens de l'hérèdite avant d'être déclaré indigne : il a peut-être vendu, donné, ou hypothéque les immeubles; il a peut-être aussi phaidé, transigé avec des tiers au sujet de ces mêmes biens, etc. Tous ces actes pourrout-ils être regardés comme non avenus par celui qui l'a exclu de la succession?

D'abord, on tombe généralement d'accord (4) que, lorsque les tiers étaient de bonne foi au moment des actes, paree qu'ils ignoraient que celui avec lequel ils traitaient se trouvait dans un

(1) Foge notamient les art. 533 et 1811, articles qui àl-ingueut positivement des dispositions des lois remisies sur consultence cas; car elles «'accordaient menne indemnité à retoit qui avait constrait actemment sur le fonds d'astrete, ni à relos qui, ayant requirémment requis lus litrait pas de, avait fist des dépenses sur la chose reque; taudis que notre fode leur en accorde me, un permet du moisa au premier d'allever es sun suférans.

(2) Il ne faut tontelois pas donuer à cette observazion plus d'étendue que nous ne voulons lui eu donner nous-méme; car nous ne prétendons pas dire par là qua l'héréire indigue, et accle commo tel, est absolument censé, commo celoi qui renonce, n'avoir junais été britier; nous altons, au contraîre, raisonner tont à l'heure dans une tonte autre supposition.

(3) Lacombe, an mot Indiquité, av 10, dit anni que les lois romaines, qui ne cestituisert pas les actions de l'indique cette le défant, et qui avaient été éteintes par confusion, ne nont paint asiriere ne l'aracect el Lebran, des Successions, liv. III , claps 12, no 23, le dit pareillement.

eas d'indignité, ce qu'ils ont fait avec lui, et par des actes à titre onércux, doit être maintenu par le parent qui l'a exclu, sauf à ce parent, héritier maintenant, à le poursuivre en indemnité, s'il y a liet. Cette doctrine est fondée en raison, et elle est tout à fait conforme aux principes du droit : l'indigne exclu a été héritier jusqu'à son exclusion; c'était lui qui était saisi, en vertu de l'art. 721 (5) : des lors il disposait de choses qui lui appartenaient encore (s). Aussi adoptonsnous pleinement cette doctrine, quoique nous prufessions que les ventes faites par le possesseur, même de bonne foi, de l'hérédité, par l'héritier apparent, ne sont poiut obligatoires pour le véritable héritier, tant que la prescription n'est pas venue consolider la propriété dans la main des aequéreurs (1). Mais la raison de différence entre les deux cas est sensible : dans celui-ei, les aliénations ont été faites par un individu sans titre, parce qu'un titre reconnu faux n'en est pas un ; tandis que dans celui-là, elles l'ont été par l'individu qui, saisi de la succession, et non encore exelu, était encore propriétaire des objets aliénés au mourent où il les aliénait. On peut donc, sous le rapport de la révocabilité, assimiler ees dernières aliénations à celles qui ont été faites par un donataire jugé ingrat, avant l'inscription de la demande en révocation dont parle l'art. 958 (s), aliénations que le donateur est obligé de respecter, sauf son action contre le donataire.

127. Mais pour les aliénations à titre gratuit, M. Chabot dit que les donations d'immeubles faites avant le jugement d'indignité peuvent être

(8) C'est l'opinion de MM. Chabet, Delvincourt et Toullier.
13) Code de Hollande, art. 880.

(6) Il versit sudme possible qu'il obt fait de actes avant de vêtre mus dans le cas d'être déclaré indigne ; par exemple, a'îl a'où appais que quelque temps après l'ouvreture de la unecusion, et depois ces arées, que le définat a près par sufér amourter, et qu'il ne l'est point déconné à la justice, dans ce cas, les actes dont à l'agit auraient été faits en temps de home foi, et l'indignité n'en pourrait pas moiss d'en preparent de l'agit auraient de l'agit auraient été faits en temps de l'agit auraient de l'agit auraient été fait en temps de l'agit auraient de l'agit auraient été fait en temps de l'agit d'agit auraient de l'agit auraient été fait en temps de l'agit auraient de l'agit auraient de l'agit auraient de l'agit d'agit de l'agit auraient de l'agit auraient de l'agit d'agit de l'agit auraient de l'agit auraient de l'agit d'agit de l'agit auraient de l'agit auraient de l'agit de l'agit de l'agit auraient de l'agit auraient de l'agit d'agit de l'agit auraient de l'agit auraient de l'agit d'agit de l'agit auraient de l'agit d'agit d'agit auraient de l'agit d'agit d'agit auraient d'agit auraient de l'agit d'agit d'agit auraient d'agit auraient d'agit auraient de l'agit d'agit d'agit auraient d'agit auraient d'agit auraient d'agit auraient d'agit auraient de l'agit d'agit d'agit auraient d'ag

(7) Point extrémement controversé. Ou peut voir, à ce usigé, à discussion à l'apuelle nous mus nommes livré, au tonne I, avi 331 et sistinats, en exploquant les art. 133, 136 et 137; elle n'est pas sans mérité, à raison des graves autorités que nous consolutions, et de à démonstration des revuers dans lequelles elles sont tembérs touchant l'application des lois romaines à la mention.

(8) Code de Hollande, art. 1727 et 1728.

réroquées par celui qui l'a obteuu, nonobstant la bonne foi des donataires; qu'il ya lia d'applique l'acc donataires; qu'il ya lia d'applique l'acc donataires; l'Annolato jure danstis, reordeire yas arripientis; et que si estapel leure us spilloulle, et non sus acquéreura à titue ondreux, c'est purce que les premiers combatent pour faire un gian, ceritant de furer capitando, tandis que les derniers combattent pour situe, revinant de danson vilando, position infinimene plas faires, revinant de danson vilando, position infinimene plas faires d'averable en droit que la repremière, et qui doit être proségée par la posses-

D'abord, on peut répondre que la distinction qu'il y a h faire, en droit, dans excrain cas, entre cest qui combattent pour éviter une perte, et ceux qui combattent pour faire un gain, trouverait difficilement son application à l'espèce, en apposant les donastière de houne fair de la des donastions; car, en réalité, ¿celu qui a exte par la un loure, hen cetaitement et l'indige recentife, par cette exchience, un droit qui ne lui était d'abord pas dévolu; il fait auxi par lu un loure, him est estiment et l'est, sous ce rapport, dans une position semblable à celle des donastires dont il 'agit, qui out même de plus sur lui l'avantage de la possession: cor, in parei coust, maitre ent rausur posteroris;

428. L'équité réclamerait d'ailleurs use distinction entre les donations qui suraient été faites par l'indigne en l'évere du mariage des donataires, et les autres. Le mariage n'ayant peut-être en lieu qu'en comission de la donation, l'attente des époux, que nous supposons de bonne foi , ceta-èdrie ignorant le lait d'adagliè an temps de la donation, ne doit point être dètre. C'est de la donation, ne doit point être dètre. C'est pour cause d'irage tout de la paire de l'égant des pour cause d'irage tout de la paire de l'égant des pour cause d'irage tout de la paire de l'égant des donations faites par contrat de mariage (artice 5929) (n.) L'action en infermité d'emurer d'ailleurs réservée à l'héritier actuel contre l'indigue cette.

129. Il ne nous reste plus à parler sur l'indignité, et relativement à la succession du définit, que des enfants de l'indigne. L'article 730 (2) statue eu ces termes sur ce qui les concerne :

- Les enfants de l'indigne, venant à la sne-
- représentation, ne sout pas exclus pour la faute
- de leur père ; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer sur les hiens de cette succes-
- sion l'usufruit que la loi accorde aux pères et
   mères sur les biens de leurs enfants. >

430. La pensée dominante des auteurs du Code a été éridemment d'abroger le système injuste de l'ancienne jurisprudence, qui punissait les enfants de l'indigne pour la faute de leurs père, en les excluant même des successions auxquelles leur degré de parenté les aurait appelés de leur ehef (s).

Ainsi, dous le cas où un fils unique servait condanné pour avoir donné ou tenté de donner la mort à son père, ses enfants recueilleraient incontestablement la succession de leur solest, quand hien même celui-ci aurait hissé ses père et mère. Peu importe que cou-ci-f insent parenta du défeunt au premier degré, tandis que les enfants du commercire le sensite teclement su dessième; car en des constants de la succession se fait d'abord par ordre, niani qu'on le verna biendi, et le premier en ordre, niani qu'on le verna biendi, et le premier autorité et celui des enfants et descendants; en sont que la praction d'autre des enfants et descendants; en sont que la praction d'autre d'autre d'autre des sont que la praction d'autre d'au

Aimi encore, un individu s'est rendu compable d'un fait d'indignité envers un de ses cousins germains, dont il ciait béritier présonqué; il a des enfants, et il existe dans la même figue des petite-afants d'un autre conin gramain du défunt, qui se trouvent les plus proches parents de cubici dans leur brauche. Les refants de l'indigne les exclurons, parce qu'ils sont plus proches parents d'un degré; ear, comme cia la succession est dévolue à des héritiers du même ordre, que la représentation d'a pais lieu en faveur des petits-enfants du cousin germain présidclé, pour mouter à un degré étagl à celui des

<sup>(</sup>I) Code de Hollande, art. 1930.

<sup>(2)</sup> Ibid., art. 887.

<sup>(3)</sup> On voit dans Lebron, des Successions, liv. Ill, chap. 1s, n° 1O, des arrèts qui out juge. L° que les enfanta d'une femme qui avait fait assassimer son frère, mort sans enfants, u'ont pur pui avait fait assassimer son frère, mort sans enfants, u'ont pur pui avait fait assassimer son frère, mort sans enfants, u'ont pur pui avait fait assassimer son frère, mort sans enfants, u'ont pur pui avait fait assassimer son frère.

socoider à ce dernier, queiqu'il n'eût pas de plus proches parents; 2º qu'une petite-fills n's pu recneiller la soccession de con sicul, parce que c'était la mère qu'i l'avait fait assessioner. La succession fet déférée à des celluléraux. Ce dernier arrêt est couns au palais sous le mou d'arrét Le Mériceau.

enfants de l'indigne, attendu que la représentation n'est pas admise à ce degré, et comme enfin ce n'est que la proximité de parenté qu'il y a à considérer dans le même ordre, ces enfants de l'indigne, disons-nons, auront à eux seuls la totalité de la moité affecté à leur liene.

Que si l'on suppose, au contraire, que e'est l'indigne qui a des petits-enfants, quand l'autre cousin germain prédècédé a laissé des enfants : comme ceux-ci sont parents du défunt à un degré plus rapproché que ces mêmes petits-enfants, ils les excluront.

Enfin, si les degrés sont égaux, ils partageront par tête la part attribuée à la ligne à laquelle ils appartiennent les uns et les autres.

De cette manière, les enfants ou descendants de l'indigne ne sont point exclus ponr la faute de leur auteur; ils sont, par rapport à leurs cousins, comme si elle n'avait pas eu lieu.

Remarquez aussi qu'il est indifférent, dans toutes ces hypothèses, que celui qui s'est rendu conpable du fait d'indignité soit mort avant le défunt, naturellement ou civilement, et par conséquent avant d'avoir été déclaré indigne de lui succéder (car le jugement sur l'indignité ne peut avoir lien qu'après l'ouverture de la succession, quoique le fait pnisse être constaté auparavant), ou qu'il lui ait survécu, sans avoir même encouru la mort civile, mais étant ensuite déclaré indigne : la position de ses enfants et deseculants, vis-à-vis de leurs parents dans la même ligne, sera absolument la même dans les deux cás; dans l'un et l'autre, ils les primeront ou ils seront primés par enx, ou enfin ils viendront tons conjointement, suivant leur degré respectif de parenté avec le défunt, comme il a été dit ei-dessus.

Ces cas n'offrent donc aucune difficulté; mais il pent s'en présenter d'autres qui méritent quelques observations.

451. Que l'on suppose, en effet, qu'un fils soit

(1) Code de Hollande, art. 894 et 893.

(2) Ibid., art. 887.

(8) Il semble que M. Toullier l'ait entendore en ce seus, que il dis : « Les fautes étant personnelles, les rofants de l'index en cool pas ecteuds de la necession pour la faute de leur pêre, pourva qu'ils poissent senir à la succession de leur chef et assa le secontra de la représentation en exprésentation en personne rémante; d'ailleurs la représentation ne peut danner ples de droits que n'on aurait en le représenté. A Janis, est

condamné pour avoir tenté de donner la mort à son père, qu'il ait des frères ou sœurs, et des enfants.

Que l'on suppose aussi qu'un frère se soit rendu conpable envers un de ses frères, d'avoir porté contre lui une accusation capitale jugée calomnieuse, et qu'il ait également des enfants.

Dans l'une et l'autre hypothèse, il est clair que si le coupable a survéeu à son père ou à son frère, sans être encore frappé, pour le premier fait, d'une peine emportant mort civile, c'est lui qui est réellement exelu de la succession à cause de son indignité, et non ses enfants, qui n'y étaient point appelés, puisque leurs oncles on tantes sont à un degré de parenté plus procho, et que ees mêmes enfants, abstraction faite de ce que leur père est indigne, ne peuvent le représenter, pour monter à un degré égal à celui de lenrs oncles ou tantes, attendu qu'on ne représente pas les personnes vivantes au moment de l'onverture de la succession, mais seulement eelles qui étaient mortes naturellement ou eivilement à cette époque (art. 744) (1) : or lour père n'était, à cette époque, mort ni naturellement ni civilement. Il n'y a pas non plus de difficulté sur ee cas, et si e'était nniquement ce qu'a voulu dire l'art. 750 (2) par ces mots : « Les enfants s de l'indigne, venant de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus c pour la fauto de leur père >, sa disposition serait fort simple et en mêmo temps fort juste (5), car la peine de l'indignité ne porterait que sur celui qui l'a méritée ; ses enfants en seraient sans doute punis indirectement, en ce qu'à sa mort ils ne trouveraient pas une suceession aussi opulente qu'ello cût pu l'êtro sans sa faute; mais ee n'est point de cette dernière succession qu'il s'agit : un autre crime de leur père cut pu également le dépouiller de ses biens.

Mais supposons qu'il ait prédécédé son père ou son frère (4); supposons même qu'il fût mort

anteur suppose que l'indigne a survéeu, quand la loi dit que ses enfants ne peuvent le représenter.

(4) Anni, il n'y sora pas lieu à la question que nous agitons dans le cas de l'abritier a domné la mort au défant, en dans cello dei à l'a spa démoné le meurt au défant, en dans de ce dernier mais sentement dans ceus où il à été condamné de ce dernier mais sentement dans ceus où il à été condamné pour avoir leudé de lai donner la mort, ou qu'il à porté contre lui une accusation repitale jungée ralommeuse, les seuls où l'on puisse supposer qu'il le il a servée.

seulement civilement à l'époque du décès du premier : alors, ses enfants pourront-ils le représenter dans l'une ou l'autre succession, pour monter à un degré égal à celui de leurs oncles ou tantes?

Il paralt, au premier coup d'œil, que cette question n'en est pas une, puisque l'art, 730 dit : Les enfants de l'indigne venant de leur chef. « et sans le secours de la représentation , ne sont pas exclus pour la faute de leur père. » Done, dira-t-on, ce n'est qu'autant qu'ils n'out pas besoin de ce secours qu'ils ne sont pas exclus pour la faute de leur père, et ils sont exclus s'ils ne peuvent venir que de eette manière, si, de leur chef, ils ne sont pas à un degré de parenté qui les appelle par lui même à l'hérédité. D'ailleurs, ees mots de l'article, et sans le secours de la représentation, n'auraient aucun sens, s'il ne fallait pas les entendre précisément du cas où la représentation serait possible, c'est-à-dire du cas où celui qu'il s'agirait de représenter serait murt naturellement on civilement au moment de l'ouverture de la succession, puisqu'on ne représente pas les personnes vivantes à cette époque (art. 744) (1). Enfin, la représentation ne peut pas donner plus de droits que n'en aurait eu celui qu'on yeut représenter s'il fût venu lui-même à l'hérédité : voilà pourquui les représentants sont tenus au rapport auguel il aurait lui-même été assuietti, encure qu'ils cussent renonce à sa succession (article 848) (2), et qu'ainsi ils n'enssent pas profité, même indirectement, de l'objet donné.

Cer azione sont assurèment très-fortes; cependant nous avons longiemps douté que la si did ètre entendue ainsi, parce qu'elle nous paraissait injuste envere les enfants de l'indigne, et démotir ses propres principes, qui sont de ne les point panir pour la faite de leur pière, et, en outre, parce que le benéfice de la regérentation vient d'elle, et unu de l'houmer: aussi avons-nous vu nos dontes partagés par de bons esqu'es par

Nous nous disions: La pensée dominante des auteurs du Code, relativement aux enfants de l'indigne, a été de ne les point punir pour la faute de leur père, de les laisser par conséquent dans la même position qui si cette faute n'eût point été commise : or si elle ne l'eût pas été, par exemple, s'il n'eût point porté contre son frère une accusation capitale jugée calomnieuse, ses enfants, en le supposant prédécédé, comme nous le supposons, auraient incontestablement pu le représenter pour venir à la succession de ce frère avec leurs autres oncles ou tantes; et s'ils doivent en être exclus, ce ne peut être évidemment que parce qu'il aurait pu l'être lui-même, s'il eût survécu, en d'autres termes, à raison de sa faute (3); en sorte que la lui les punit dans un cas pour cette nière faute, et ne les punit pas dans les autres. Elle est moins rigoureuse, sans doute, que l'ancienne jurisprudence, en ce qu'elle les admet du moins s'ils peuvent venir de leur chef et sans le secours de la représentation ; mais elle est moins conséquente, et elle est encore injuste à leur égard, parce qu'elle n'a pas fait pour eux tout ce qu'elle aurait du faire ; elle oublie d'ailleurs que e'est d'ello, et non de l'homme, que l'on tient le bénéfice de la représentation , puisqu'on pent représenter celui-là même à la succession duquel on a renoncé (art. 744, 848), cas dans lequel assurément on ne considère que le sang transmis, et non la transmission d'un droit, Or quel motif empêchait done d'avoir aussi égard, dans ee cas, au sang transmis par l'indigne à ses enfants, à l'effet que ceux-ci pussent, non pas excreer ses droits sur la succession de son père ou de son frère, car il n'en a jamais eu, étant prédécédé, on le suppose, mais simplement de monter à sou degré, pour concourir avec leurs oncles ou tautes, ainsi que cela aurait lieu, d'après l'article 744, si leur père ne s'était point rendu coupable du fait dont il s'agit, ou même

s'il a'agiasit de la succession d'un autre onele? Nous répondions au texte de l'art. 750, et à l'argument tiré de ce que ce texte n'aurait aueun sens si on ne derait pas l'entendre de la représentation proprement dite, c'ext-dire de l'exclusion des enfants qui vondraient venir à la place de leur pire prédécidé [puisqu'on ne représente nos une personne vivante, et dés lors qu'il edit

<sup>(1)</sup> Code de Bollande, art. 894 et 893.

<sup>(2)</sup> Hid, art. 1133, 55 2 et 3.

<sup>(8)</sup> Car a'il côt commis envera tout sotre un erime de nature a emporter mémo mort ciste, et qu'il côt été condamné à la

princ d'où dérive cette mort, ses enfants auraient fort bien pu le représenter dans la succession de leur oncle, puisqu'on représente aussi les morts civilesseul. (Art. 744.)

été inutile de porter une disposition pour prévenir un cas qui n'eût pu se présenter); nous y rèpondions, disons-nous, avec la loi elle-même. par l'article 787 (1), qui porte qu'on ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé, ce qui suppose espendant nécessairement qu'il a survécu ; car on ne peut renoncer à une succession non ouverte, parce qu'il n'y a point encore de succession (art. 791 et 1130) (a). Or si la loi a pu se servir improprement du mot représentation après avoir déjà défini ce qu'elle entendait par là , après avoir dit qu'on ne représente pas les personnes vivantes (art, 744), elle a bien pu egalement employer ce terme dans un sens impropre avant d'en avoir encore parlé, avant d'avoir défini les conditions, les caractères et les effets de la représentation, surtont en en parlant incidemment et à l'égard d'enfants qu'elle déclarait, dans la même disposition, ne vouloir pas punir pour la faute de leur père, et qu'elle punirait cependant réellement pour cette même faute , s'ils ne pouvaient prendre part , avec leurs oncles ou tantes, à la succession de leur aieul ou de leur onele, quand leur père, toujours supposé prédécédé, n'y vient point, et n'y vient point, non pas par l'effet de l'indignité qui aurait nu être proponcée contre lui s'il cut survécu. mais par une autre cause, son prédécès,

Nous étions encore touché de la considération qu'il n'est peut-être pas conforme aux principes du droit, à ceux mêmes de la matière, de prononcer l'indignité d'un individu après sa mort, et sculement vis-à-vis de ses enfants. S'il en était autrement dans l'ancienne jurisprudence, on le conçoit facilement, puisque les enfants étant punis pour la faute de leur père, ils étaient eux-mêmes indignes de succéder dans les mêmes cas que ceux où il aurait été exclu. Mais aujourd'hui on ne les punit pas pour la faute de leur père ; et en admettant, ce qu'il faut bien nécessairement admettre pour qu'il puisse être question d'indignité, que lenr père ait été, avant sa mort naturelle ou eivile, condamné pour avoir tenté de donner la mort au défunt, ou pour avoir porté contre lui une accusation capitale jugée calomnieuse, c'est encore un point très-délicat, que de savoir si l'on pent venir faire prononcer contre cua l'indignité,

si l'on peut leur opposer un jugement dans lequel ils n'ont point été parties. Ce n'est pas tout, ces mêmes enfants ne peuvent-ils pas répondre qu'on ne pent les exclure comme représentants d'un indigne, qu'autant que leur père a été indigne : or l'indignité ne peut réellement exister que lorsque la succession est ouverte, et à cette époque il est possible qu'il ne soit plus question d'indignité, vis-à-vis du conpable du moins, précisément parce qu'il se trouverait incapable. parce qu'il serait, par exemple, mort civilement : car, comme on l'a dit. l'indignité présuppose la capacité, et c'est parce qu'il s'agit, dans les cas prèvus par la loi, d'en détruire les effets, que l'héritier est exclu pour cause d'indignité, Ainsi, pensions-nous, on opposerait aux enfants une indignité qui n'a jamais été prononcée contre lenr père, qui n'a même jamais pu l'être, puisqu'il n'existait déjà plus à l'époque où seulement il aurait pu être question de l'écarter lui-même pour sa faute, s'il eût survécu au défunt et s'il se fût présenté à sa succession.

Après avoir ainsi flotté entre les deux manières d'entendre ces mots de l'art. 730 (s), « Les ena fants de l'indigne venant de leur chef, et sans e le secours de la représentation, ne sont pas e exclus pour la faute de leur père, » nous nous sommes néanmoins déterminé pour l'opinion commune, qui, dans les espèces ei-dessus, les exclut de la succession de l'ajeul ou de l'oncle, en la déférant en totalité aux frères et sœnrs de celui qui, s'il eût survéeu, eût pu être écarté pour fait d'indignité. Nous regrettons toutefois que la loi n'ait pas assez fait pour ces mêmes enfants ; qu'elle les ait réellement, dans ce cas, punis pour la faute de leur père ; il fallait simplement les empêcher de venir prendre à sa place, et concurremment avec leurs oncles ou tantes, les droits qu'il aurait eus lui-même s'il n'eût point été indigne, en le supposant vivant à l'époque de l'ouverture de la succession, tout comme s'il y eût renoncé. En les empéchant de le représenter, dans ce cas, rien n'eut été plus juste ni plus conforme aux prineipes du droit, parce qu'en effet l'indignité de leur père ne devait pas leur profiter, Mais nous avous été entraîné à l'opinion commune, surtout par la disposition de l'article 848, qui veut que

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 1106.

<sup>(2)</sup> Ibod., art. 1109 et 1370.

<sup>(3)</sup> Code de Hollande, art. 887.

les enfants du donataire , à la succession duquel ils ont même renoncé soient tenus du rapport, s'ils ne viennent que par représentation, ce qui démontre qu'ils sont absolument à son lieu et place, et que, bien que le bénéfice de la représentation vienne de la loi, puisqu'on représente même celui à la succession duquel on a renoncé, néanmoins, l'effet de la représentation est de n'attribuer les mêmes droits, absolument, que ceux qu'aurait eus le représenté s'il eût survéen, avce capacité entière, à celui de la succession duquel il s'agit (art. 759) (1); par conséquent, ceux qui veulent venir par représentation d'une personne qui aurait pu être déclarée indigne, si elle eût survéeu au défunt , peuvent être écartés pour la même cause, de même qu'on ne peut venir représenter celui qui a renoncé (art, 787) (2), ou, en d'autres termes, exercer les droits qu'il a abdiqués.

132. Mais comme les effets de l'indignité sont purement relatifs à la succession de celui cuvers lequel le fait a été commis, il s'ensuit que les enfants d'un individu counable d'indignité envers son père qui a encore le sien, et qu'ils n'ont pu représenter dans la succession de leur aïeul, ouverte depuis la mort naturelle ou civile de leur père, pourront fort bien le représenter ensuite dans celle de leur bisaieul, lorsqu'elle viendra à s'ouvrir : car ec ne scrait nas le cas de dire que la représentation a été coupée, puisqu'il ne s'agit point de la succession dont l'indigne de succèder cůt dů être écarté, s'il cůt survécu à celui envers lequel il s'était rendu compable.

En effet, il cut pu lui-même venir à la sueeession de ce bisaïeul (son aïeul à lui), si son père eût été mort à l'époque où elle se serait ouverte, et si d'ailleurs, à cette épaque, il n'ent été lui-même mort ni naturellement ni civilement. Il cůt même pu représenter son père, quoiqu'il se soit rendu indigne de lui succéder, s'il avait eu besoin de la représentation, parce qu'il existait des frères ou sœurs de son père ou des descendants d'eux au moment de l'ouverture de la succession : car il n'aurait pas emprunté le bénéfice de la représentation de son père, mais de la loi, attendu qu'il aurait pu également le représenter, dans les cas ordinaires, après avoir même renoncé

à son hérédité (art. 744) (s). Or son indignité ne peut avoir, à eet égard, plus d'effet que sa renonciation. En nn mot, il n'cût point représenté un indigne.

153. Et si deux fils, qui n'ont ni frères ni sœurs, se sont rendus indignes de succéder à leur père, qu'ils soient prédécédés l'un et l'autre, laissant, l'un un enfant, et l'autre des petits-enfants seulement, mais ni frères ni sœurs, ni descendants d'eux, rien n'empêchera ces petits-enfants de représenter leur perc prédécédé dans la succession de leur bisaieul, pour venir concurremment avee le fils de l'autre indigne, ear leur père luimême n'a jamais été indigne ; il n'eût pu reprósenter le sien , il est vrai, mais il peut très-bien être représenté lui-même, pour élever ses enfants à son degré et à sa place. Nous ne voyons pas, en effet, pourquoi la représentation ne pourrait avoir licu jusqu'à ces fils exclusivement, puisqu'elle a licu à l'iufini dans la ligne directe descendante (art. 740) (s). Et dans l'hypothèse où, au lieu d'un enfant, l'un des indignes en aurait laissé trois, et que l'autre aurait laissé quatre petitsenfants d'un seul enfant prédécédé, la succession se diviserait en quatre portions égales, dont l'une serait attribuée aux quatre petits enfants, qui se la subdiviscraient entre eux. En effet, la première division se serait faite par tête et non par souche. parce que la représentation n'a pu avoir lieu jusqu'aux enfants de l'auteur commun inclusivement. puisqu'ils étaient tous deux indignes. Si le père de ees petits-enfants fût venu lui-même à l'hérédité conjointement avec ses cousins germains, le partage n'en eut pas moins eu lieu par tête, puisqu'il n'eût pu représenter son père indigne. Or, ses enfants, qui le représentent, n'ont que les

# CHAPITRE III.

DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSIONS DÉGULIÈRES.

SOMMAIRE. 154. Division du chapitre.

mêmes droits.

154. Les rédaeteurs du Code ont divisé ce chapitre en eing sections.

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 888. (2) Ibid., art. 1106.

<sup>(3)</sup> Code de Wollande, act. 894 et 895. (5) Ibid., art. 889.

Dans la première, ils ont tracé les dispositions générales sur la dévolution ;

Dans la sceonde, ils traitent de la représentation;

Dans la troisième, de la succession déférée aux descendants; Dans la quatrième, des successions déférées

aux ascendants; Et dans la cinquième, des successions collaté-

rales.
Nous suivrons nous-nième cette division.

## ....

SECTION PREMIÈRE. DIRPOSETROTS CENTRALES SCR LA DÉVOLUTION DE L'EXAMINETÉ ; DES LIGITES, ET DES DEGRES DE PARRITÉ.

### SOMMAIRE.

Ster.

Dispositions générales sur la dévolution de l'aérèdité. 155. D'après la présomption d'affection du défunt,

- la loi défère ses biens à ses parents, quand il n'en a pas disposé. 136. Sous la dénomination générique de parents,
- 156. Sous la dénomination générique de parents, on comprend les descendants de la personne décédée, ses ascendants, et ses collatéraux.
  157. Mais les collatéraux au delà du douzième
- degré ne succèdent pas. 158. La succession, en principe, n'est déférée qu'aux plus proches parents : la règle souf
  - qu'aux plus proches parents : la règle souffre néanmoins quelques exceptions, sommairement indiquées.
- On ne considère plus la nature des biens.
   On n'en considère pas davantage l'origine.
- 141. Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux se divise en deux parts égales: l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour ceux de la ligne maternelle. La règle souffre exception dans certains cas.
- 142. En opérant cette division, la loi ne donne pas la moitié de l'hérédité aux seuls parents paternels du père du défunt, et l'autre moitié aux seuls parents maternels de sa mère; elle nppelle aussi les parents maternels du père et les parents paternels de la mère.
- 145. Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains, mais ils ne prennent part que dansleur ligne, tandis que les germains prennent part dans les deux lignes.

- 144. Divers exemples de cas où s'applique la règle. 145. L'avantage du double lien est mul dans la
- même ligne, démonstration par un exemple.

  146. Il en serait peut-être autrement dans le cas
  où le partage par lignes n'a pas lieu, parce
  que l'une d'elles manque tout à fait, et qu'il
  y a dévolution au profit de l'autre.
- 147. Combinaison de la deuxième disposition de l'article 735 avec l'article 752, auquel elle renvoie comme à une exception à la règle qu'elle consacre.
- 148. Il ne se fait dévolution d'une tigne à l'autre qu'autant qu'il n'y a pas dans l'une d'elles de parents au douzième degré se portant et pouvant se porter héritier.
- 149. Après eette première division, il ne s'en fait plus d'autre, sauf le cas de représentation: leplus proche dans sa ligne exclut le plus éloigné; ceux du même degré partagent par lête.
  150. Ainsi plus de refente; elle n'avait même pas
  - lieu sous la loi de nivôse an 11, quoiqu'on ait souvent prétendu le contraire, par suite des anciens principes contuniers.
- Transition à l'exposé de la composition de la famille.

# \$ 11.

Bes lignes, des degrés de parenté, de la composition de la famille.

- 152. On rappelle qu'on a déjà parlé plusieurs sois des lignes paternelle et maternelle.
- 155, On considère ici les lignes sous un autre rapport. Les degrés de parenté se forment des générations.
  154. La ligne est la érie des personnes qui descen-
  - 54. La ligne est la série des personnes qui descendent les unes des autres, ou d'un auteur commun : aussi elle est directe ou collatérale. La directe est descendante ou ascendante.
- 155. Elle est l'une ou l'autre, selon le rapport sous lequel on envisage l'une des personnes respectivement à l'autre.
- 436. Comment on suppute les degrés en ligne directe.
  457. Comment on les suppute en ligne collatérale, et d'après le droit civil, et d'après le droit canonique.
- 138. Autres développements sur la composition de la famille en lipne paternéle et en ligne maternelle, en ce sens que tous les parents maternels et paternels de mon piere sont mes parents paternels, et que tous les parents paternels et maternels de ma mère sont mes parents maternels.
- 159. La subdivision des lignes en branches, hors le

eas de la représentation, n'a pas lieu pour l'application des artieles 753 et 754.

160. Quels sont mes parents collatéraux du côté paternel et du côté maternel. 161. Suite.

162. Suite.

163. Relativement à la dévolution de la succession à telle personne qui se présente pour y prendre part dans l'une ou l'autre ligne, on doit uniquement considérer si cette personne était parente du défunt du côté du père ou de la mère de ce dernier, et non si elle était sa parente du côté de son père, à elle , ou de sa mère.

164. Importance de lo distinction. 165. Les descendants d'une personne sont tout à la

fois ses parents paternels et maternels, et réciproquement.

166. Au controire, les ascendonts d'une personne ne sont ses parents que dons une seule ligne. 167. Pormi les collatéraux il en est qui étaient unis

au défunt des deux côtés, paternel et maternel : ce sont les frères ou sœurs germains et leurs descendants. 168. Mais les oncles et tantes du défunt ne sont pas ses parents dans les deux lignes, quoique le

défunt descendit d'un frère ou d'une sœur germaine de l'onele ou de la tonte. 169. Les frères ou sœurs consanguins ne sont parents entre eux que d'un seul côté, et il en est de même des frères ou sœurs utérins : cela est vrai égolement à l'égard des descen-

dants des uns ou des autres. 170. L'oncle ou la tante ne sont pas toujours parents paternels du nereu ou de la nièce, quoique le neveu ou la nièce descendit d'un frère consunquin ou d'une sœur consanquine de l'oncle ou de la tante; et vice versa, ils ne sont pas tonjours ses parents maternels, quoique le neven ou la nièce descendit d'un

frère uterin ou d'une sœur utérine. 171. Les descendants des frères ou saurs consanquins ne sont pas toujours entre eux parents paternels; et les descendonts des frères ou sœurs utérins ne sont pas toujours entre eux parents maternels.

172. Conclusion générale.

Ç∥er.

Bispositions générales sur la dévolution de l'aérédité.

155. Nous avons dit plus haut que, voulant (I) Nous nous éloignons en cela de l'étymologie du mot parens , parentes , c'est-à-dire si qui peperunt , terme par conséquent qui ne derrait s'appliquer qu'aox seuls ascendants, qu'à se conformer au vœu de la nature et de la justice, la loi défère les successions aux parents légitimes des défunts, quand ceux-ci n'en ont pas eux-mêmes disposé; qu'elle fait, en quelque sorte, le testament de ceux qui n'en ont point

Toutefois, tous les parents d'une personne ne sont pas conjointement et indistinctement appelés à lui snecéder ; la loi, au contraire, détermine un ordre d'après lequel les uns sont admis de préférence aux autres : et cette préférence est généralement fondée sur le degré d'affection présumée du défunt. Sans doute, dans bien des circonstances, elle peut ne reposer que sur une présomption fautive, mais c'était cependant la seule raisonnable que le législateur dût adopter, car il ne peut descendre dans le cœur de chaeun pour y lire ses véritables sentiments. Aussi s'est-il déterminé par ce qui arrive le plus communément, et le plus communément on préfère ses plus proches parents aux pluséloignés, et ceux-ci aux étrangers. D'aillenrs, il a laissé aux citoyens la faeulté de régler eux-mêmes la transmission de leurs biens, et d'en disposer suivant l'attachement. réel qui peut les porter à donner la préférence à tel individu sur tel autre, même de leur famille; et s'il a mis quelques restrictions à cette faculté, c'est en faveur seulement des personnes que le défunt ne pouvait, sans injustice, priver entièrement des biens qu'il laissera après sa mort. Ainsi, en principe général, il ne s'necupe de règler la destination du patrimoine des défunts que lorsque ceux-ci ne l'ont pas fait eux-mêmes; et alors il agit enitime il suppose qu'ils auraient agi euxmêmes , s'ils avaient jugé à propos de manifester lcur volonté à cet égard.

136. Ainsi, les parents sont ceux à qui la loi défère les biens, en l'absence de toute disposition particulière de l'homme, et sous le nom générique de parents nous comprenons :

Les descendants de la personne décédée;

Scs aseen lants.

Et ceux qui lui tenaient par le sang latéraleprent, ou ses collatéraux (1).

137. Mais au delà du douzième degré, ces ecux qui est donné la naissance aux antres : aussi ne s'appliqualt-il qu'à ces derusers dans le droit romain ; seus chet nons il a une acception besuesup plus étendue.

derniers ne succèdent plus (art. 755) (1). Une parenté aussi éloiguée, et, alans la plupart des cas, aussi difficié à établir, ne suppose plus d'affection particulière, comme un lien trop prolongé perd de sa force en perdant de sa tension.

158. La succession n'est, au surplus, déférée anx parents que dans Fordre dont il sera biental parlé; mais, règle générale, elle l'est d'abord aux descendants; à leur défaut, aux ascendants, et, à défaut des uns et des autres, aux parents collatéraux. (Art. 751.)

Et, règle générale aussi, le plus proche en degré exclut le plus éloigné.

La première de ces règles souffre toutefois une exception, en ce sens que quelquefois les collatéraux concourent avec les ascendants, et quelquefois même les excluent.

Et la seconde en souffre deux, savoir : 4° à raison de la division de la succession par lignes, quand il y a lieu à cette division, ear dans lequel le plus proche parent du défunt n'exelnt pas le plus éloigné, mais seulement le plus éloigné dans sa ligne :

2º Le plus proche dans sa ligne n'exelut pas le plus éloigné, si celui-ci pent, par le bénéfice de la représentation, monter à nn degré égal au sien; le tout suivant ce qui sera successivement expliqué.

439. Un principe fondamental de notre nouveau (2) système des successions, e'est que la loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens, pour en régler la transmission par voie d'hérédité. (Art. 752) (3).

Ainsi, la loi ne considérant point la nature des biens pour en régler la succession, il n'y a plus lieu, comme dans l'aucienne jurisprudence de nos pays coutumiers, à attribuer les biens meubles à tel héritier, et les immeubles à tel autre (4); et, a san fe que nous droines plus trat en parlant des mojorats, comme il n'y a plus de biens nobles, et de biens non obbes, que ces demires vestiges de la fécolalité ont entièrement disparm, nous ne voyons plus une parie de l'hérchiel attribuée par privilège, et à tire de biens nobles, à tel héritier, et les autres biens déféres mivante régles communes. Notre Code, sous ce rapport, est conforme au droit romain, qu'n à jaunis fait, touchant la transmission des biens par voic de succession, de duintetion en eq qui touche leur santre.

140. Ainsi encore, la loi ne considérant point l'origine des biens pour en règler la snecession , il n'y a plus de distinction à faire entre les propres et les acquéts, pour attribuer les premiers à tels héritiers senlement, et les autres à des héritiers différents. Il n'y a plus lieu non plus, et sauf la disposition spéciale de l'art. 747 (s), fondée sur des motifs particuliers, et qui n'est point d'ailleurs un effet du système abrogé, il n'y a plus lieu non plus à déférer aux seuls parents paternels les biens qui étaient proyeque au défunt deses parents paternels, et aux seuls parents maternels les biens qui lui étaient échus du coté maternel. La célébre règle: Paterna paternis, materna maternis, sujette, dans son application, à tant de difficultés (e), se trouve par là formellement proscrite. Tous les biens du défunt, quelles que soient leur nature et leur origine, qu'ils lui viennent du côté paternel ou maternel, n'importe, ne forment qu'un seul et même patrimoiue, une seule et même succession, dont la transmission s'opère suivant des règles eommunes à tous les parents qui sont appelés par la loi à raison de leur degré de parenté avec le défunt.

(6) Quiqui'an plat extrainment la justifier sons plan flan repport, ceré la cui jusc mé di "dispoére las bians de passe proport, cere il cavil jusc mé di "dispoére las bians de passe trop prempéenent d'uns familie dans une autre. Elle n'était painqu'elle a cainti, sons quelque pointe de me des autres dans la completific a cainti, sons quelque pointe de me des autres dans la familie de la completific de caintie, sons quelque pointe de me de la familie de la familie de la familie de planeura sidére. Fegre à ce might la L. 13, 5, 2, Cod. Jet Legitima invention, et la Novelle Mi, c. s, C. Qualques autres on indice seutone performen, action ense, que de l'autre ce de l'active, u'avait point alvege était etgle par se cette spainte en der cerusé.

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 968,

<sup>(2)</sup> Nous Expedious neuvroit par rapport aux lois anciennes et aux anciennes continues, et abstraction faite des lois de la révolution sur cette matière, notamment de celle du 17 nivões an u. qui axail déjà consacré le principe établi à l'art. 732 du Code civil.

<sup>(3)</sup> Code de Holtande, art. 896.

<sup>(4)</sup> Par caemple, dans la routune de Paris, les père et mère, et, à leur défant, les autres ascendants de l'enfant décède au postérié, succédaient aux meubles et nepuêre. (Art. 211) Les propers passaient aux collaireaux du côté et ligne d'où itéraient provenus à l'enfant.

<sup>(3)</sup> Disposition suppremie dans le Cede de Hollande.

141. Un autre principe général de la matière, c'est que « toute succession échue à des ascendants

- on à des collatéraux se divise en deux parts
- égales : l'une pour les parents de la ligne patere nelle, l'autre pour les parents de la ligne mater-
- e nelle (s). > (Art. 753) (s).

C'est la division par lignes, dont il vient d'être parlé; elle n'a lieu toutefois qu'autant que la descendance légitime manque tout à fait , parce que ce n'est que dans ce cas que les ascendants et les collatéraux sont appelés.

142. L'article dit : « Teute succession échue

- à des ascendants ou à des collatéraux se divise
- e en deux parts égales, etc.; » mais, premièrement, la règle n'est pas sculement applicable an cas où la succession serait déférée à des ascendants uniquement, ouà des collatéraux seulement; elle l'est aussi au cas où l'hérédité est déférée à des ascendants er à des collatéraux teut à la feis. (Art. 755)(s).

En second lieu, elle ne s'applique point luraque ees collatéraux sont des frères ou sœurs , même simplement consanguins ou utérins, ou des descendants d'eux, en cunconrs avec le père ou la mère sculement; car ils ont les trois quarts de la succession, et le père on la mère l'autre quart (art 752) (4); et néanmoins la succession est échue à des ascendants et à des collatéraux ; en sorte que la première partie de cet art, 755 (s) souffre exception cumme la seconde, la seule ecocudant qui en mentionne une, qui se trouve aussi dans l'article 752, mais qui n'a rapport qu'anx frères utérins ou consanguins, tandis que celle que nous venons d'indiquer se rapporte aux frères germains.

Et quand le défunt laisse pour plus proches

(1) Dans le droit romain, la division par ligues n'avait pas lieu: le plus proche ascendant, on le plus proche cultatéral du défant (ou qui pouvait se placer au degré le plus proche par le bénéfice de la représentation), prenaît la totalité des biens, suns ancune division eutre la ligne paternelle et la ligne maternelle : s'ils étaient plusieurs au même degré, ils partagenient, par tête. Aiusi, l'on n'a adopté ni le droit ronzin, ni le droit contemier avez sa règle paterna paternis, materna maternis.

(2) Code de Hollande, art. 897.

- (3) Ibid., act, 905 et 906.
- (4) Ibid., art. 902.
- (5) Ibid., art. 897
- 6) Ibid., art. 903.
- (7) Qui sont les bissicule du défent, eu, en d'antres terme tes père et mère de la mère du père de ce défant. Foyes les

son aieul maternel et un frère consanguin, la succession appartient tont entière au frère, à l'exclusion de l'ascendant (art. 750) (6), ainsi que nons le démontrerons plus amplement dans la suite : car, quoiqu'elle soit déférée à un collatéral, néanmoins ce collatéral n'est point de la classe de ceux dont entend parler ec même art, 755; autrement il serait en opposition manifeste avec l'art. 752. auquel, encore une fois, il ne renvoie pas dans sa première partie, mais seulement dans la seconde. et pour le cas du concours des frères consanguins ou utérius avec les père et mère, ou l'un d'eux senlement. Au surplus, en opérant cette division de la succession par lignes; en en donnant une meitié aux parents de la ligne paternelle, et l'autre moitié aux parents de la ligne maternelle. la loi ne fait pas cette attribution aux sen la parente paternels qui tenaient au défunt par son père . et aux seuls parents maternels qui tenaieut à lui par sa mère : elle la fait indistinctement, et, sauf la proximité du degré, aux parents maternels et paternels de son père , et aux parents paternels et maternels de sa mère. Ainsi, l'aicul et l'aicule maternels de son père (1) l'aienl et l'aienle paternels de sa mère , peuvent être conjointement appelés; et ils partageraient, les premiers, la part attribuée à la ligne paternelle ; les seconds, celle attribuée à la ligne maternelle; et ainsi de snite.

parents son aïeul paternel et un frère ntérin , on

145. Le même art, 755 ajoute, comme seconde règle :

- · Les parents utérins ou consanguius ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne pren-
- e nent part que dans leur ligne, sauf le cas prévu c à l'art. 752 du Code. Les germains prennent
- a part dans les deux lignes (s). art. 403 et 404, oà l'on suppose le concours, quant à la tutelle,

entre deux ascendants appartenant tous deux à la ligne paternelle ou maternelle du mineur, et à des degrés supérseurs à celoi d'aient. On sent, en effet, qu'en remontant, à chaque génération le sumbre des aïeuls double dans choque ligne. Ainsi, il pent eanter l'aieul et l'aieule paternels, l'aieul et l'aieule maternels du père du défunt, et l'aieul et l'aleule paternels, ainsi que l'aient et l'aiente maternels de la mère de ce même défunt ; ce qui donne à re dernier huit ascendants ou bisnienle. Son file en anra en seize, et le file de celui-ci trente deux, jusque et y compris sculement les personnes ci-dessus indéquées, et sans parler des intermédiaires

(8) Pour ne point entraver la discussion, nons avons placel dans le C suivant tout ce out est relatif aux lienes, aux denrés de parenté, et à la composition de la famille : on fersit même Il n'est pas été junte, en effet, de faire esclure les parents qui censient au dériout fuiv seul côté, par les germains ou ceux qui lui tensient des dour cotés; ct en cels on a sagement fait de l'eliogner du système des Novelles 18 et 11 8 de Justinien (1), sainsi que des dispositions du plus grand nombre de non anciennes continnes, suivant lesquelles les consangains ou utérins étaient cetalu par les frères ouseurs germains, et même par des enfants de ces frères ou selections.

On appelait ce privilége attribué aux germains et à leurs enfants, le privilége du double lien.

Mais, d'autre part, il etit été abaurde de donne ava parents qui ne tennient au défunt que d'un seul côté autant de droit qu'aux germains, puissep le lien qui les unissist au défunt est bien moins fort que celoi qui attachait les germains à ce demirer. Le Gode a done pris le parti le plus équitable et le plus conforme à la raisen, en admentant les unes elles autres, mais ce donnant aux germains le droit de prendre part dans le deux lignes, puisqu'ils sont parents des deux coôtés. Cest l'égalité relative, la seulo qui soit réellement égalité.

144. Ainsi, Paul qui avait eu d'un premier mariage Alexandre et Stanislas, a cu d'une seconde union Jean et Pierre; l'aul étant venu à mourir, sa veure a'est remariée, et a eu de son nouveau mariage Philippe et George; tous ees enfants vivent cucore.

Jean et Pierre sont germains entre enx; ils sont simplement consauguin avec Alexandre et Stanislas, et simplement ntérins avec Philippe et George; mais ceux-ci ne sont rien aux deux précédents: lis n'ont eu ni le même père ui la même mère : ils sont avec eux ce que les Latins appelaient comprisioni.

D'abord, si l'on suppose qu'Alexandre ou Philippe est venu à mourir sans laisser de postérité in d'ascendants, il est elair que son frère Stauislas ou George, se trouvant seul dans sa ligne, prend à lui seul la pari attribuée à cette ligne, et partage l'autre par égales portions avece ses deux frères Jean et Pierre, qui lui tiennent du côté paternel ou maternel; en sorto que si la succession est de 24,000 fr., il en aura à lui seul 46,000, et chacun de ces derniers 4,000 seulement.

Supposons maintenant que ce soit Jean qui vienne à mourir sans enfants, et toujours, pour plus de simplicité dans l'espèce , sans aucun ascendant; sa succession est pareillement do 24,000 fr.; elle se divise d'abord (au moins fictivement) en deux parts égales, moitié pour la ligne paternelle, moitié pour la ligne maternelle. Nous trouvons de la sorte en concours, dans la ligne paternelle . Pierre, Alexandre et Stanislas. dont chacun a le tiers de la moitié affectée à cette ligne, ou 4,000 fr. Nous trouvous en concours dans la ligne maternelle le mêmo Pierre. mais avec Philippe et George : la répartition étant la même que dans l'autre ligne, chacun d'eux a également 4,000 fr.; ce qui donne à Pierre 8,000 fr., et à chacun des consanguins ou utérins 4,000 seulement, comme il vient d'être dit.

Que si l'on conserve l'espèce ci-dessus, mais en la modifiant de la manière suivante, notre art. 755 ne présentera non plus aucune difficulté dans son application.

Stanislas est mort, mais laissant des enfants; il en est de même de Pierre, frère germain de Jean, et celui-ci mourt eu wite sans laisser de descendants ni d'ascendants. Les enfants de Stanislas, aimi que ceux de Pierre, représentant leur père prédécsilé, comme on le verra plus loin, auront la part qu'il aurait cues îl etit survicu, et ils se la partageront entre eux par tête. Rien n'est plus chira.

Que s'il n'y a que des frères comanguins de défunt en concorra ave des frères ucirins de celui-ci, il n'y a pas davantage de dificulté : la succession es duite ejalement en deux parts égales, moitié pour la ligne paternelle moitié pour la ligne maternelle. Aunis, non père a cu d'un premier mariage Alexandre et Stanilas, et ma mitre savit cu elle-nuñes d'im premier mariage Philippe ; je meurs tans laisser de descendants, ni de frères ou seuret germains, on

Lieu de commencer par lire attentirement ce même § svant de lire l'analyse des dispositions générales que nous faisons maintenant; elle en serait mieux comprise. (f) El n'aralt admis que les frères et sœura germains du dé-

<sup>(1)</sup> Il n'avait admis que les frères et sœura germaius da défunt à concourir avec les ascendants, ou à concourir entre eux.

Los consanguins et les néérins étairest ainsi exclus par les ascendants, même autres que les père et mère, et par les frères et neurs germains et les cofants de ceux-ci. Foyra aussi la Novelle 127, princips., et cap.

descendants d'eux, ni père ni mère; Alexandre et Stanislas ont la moitié de ma succession, et ils se la partagent par tête; et Philippe a l'autre moitié à lui seul, parce qu'à lui seul il représente toute la ligne maternelle.

Bien mieux, si nous le supposons indigne ou renoncant, mais syant des enfants ou descendants, ces mêmes enfants ou descendants, bien qu'ils ne puissent représenter leur père ou aicul, puisqu'il est indigne ou qu'il a renoncé, n'en auront pas moins la moitié de la succession, parce qu'ils sont dans une sutre ligne que celle à laquelle appartiennent les consanguins Alexandre et Stanislas, et qu'iei la proximité du degré est indifférente, le partage devant d'abord se faire par lignes, et que tous les frères ou sœurs consanguins, ou leurs descendants, out, comme frères ou comme enfants de frères, la part déférée à leur ligne. Cet enfant de Philippe, indigne ou renonçant, ne serait exclu que par un autre frère ou représentant de frère du même côté, s'il en existait, ou bien par un frère germsin ou enfant de ce frerc, si j'en avais laisse; car il serait mon parent maternel comme mon parent paternel : il serait, par conséquent, dans la même ligne que Philippe et ses enfants, et alors la proximité du degré devrait être suivie.

Nous verrous auusi plus loin que la qualifat d'enhant de frère doune la précirence sur les ascendants autres que les père et mère, et le drois de concourir avec ecut-ci, encore qui l'enfant ou le descendant du frère ne puisse le représenter, noit pour cause d'indignité, not pour cause de renonciation, et qu'ainsi cet enfant ou ce descendant soit à un degré de parenté avec le défunt beaucoup plus doigne que celui du père ou de l'istel : c'est qu'ici on ne s'atteche point au degré de parenté, mais à la qualité de cette parenté.

445. Mais een'est pas uniquement en favent des frères ou sœurs germains, ou descendants d'eux, en concours avec des frères ou sœurs consanguins ou utérins, ou leurs descendants, que l'art, 735 semble établir le droit de prendre part dans les deux lignes; on dirait que c'est aussi en fareur des parents germains en concours avec des

parents tatérins on consanguins indistinctement; ear, bien que le mot germains, dans cet article, ne soit pas précédé de celui de parents, comme l'est celui d'utérins, néasumoins il est évident que co mot parents est ous-entendu, par la relation qui existe entre les germains, d'une part, et les consanguins ou utérins. d'anter part.

Mais, d'un artico tél, Tari., 734 (i) ne vent pas qu'une fois la grande division entre les deux lignes opérés, el le faise des subdivisions dans chacune de ces lignes, saufi ces de la représentation : cr., précisement la difficulté vêleve dans un cas oil a représentation n'est pas admise, et où l'un des hérites tensit au dédunt du côte paternel et du côté maternel, tambis que les autres ne lui tensient qu'un saul côté.

Aimi, la question est de savoir si le double lien, au delude frière ou souurs, on de leurs représentants, et quand la division par lignes a dépà été opérée, donne foiri, à cera qui l'out en leur faveur, d'exiger que la part attribuée à la ligne dans laquellé in se trouvent sois cile-même subdivisée en deux portions, pour qu'ils paissent prendre part dans acheaume Cileta, tandis quecles collateraux qui ne tiennest au défunt que d'an cel det ne prendraient par que dans l'une de ces portions seulement, et en supposant encore que leur degré de parend le sa appela à l'hierèque leur degré de parend le sa appela à l'hierè-

Par exemple, Sempronius a eu d'un premier mariage Claudius, et d'une nouvelle union Titius et Titia, Titia, marice à Sulpitius, est décédée, laisaant Valerius, qui vient lui-même de mourir sans postérité. C'est de la succession de celaici qu'il s'agit. Sempronius est également prédéédé.

Cette bérédité se partage incontestablement enure Selpitius, père du défunt, qui a même rusafruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété, et les parents du côté maternel, Cadudus et Titus (ert. 733) (1), Mais ce dernier teasit su défunt par le double lien; il etnit frère geranis de Titiss, mêre de cédénar, tandis que Claudius ne lui teunit que d'un seul ché, étans seulement frère consangin de Titis, Or doi-ton subdiviser la motité attribuée à la ligne maternelle, pour que Titius premes à lui legne maternelle, pour que Titius premes à lui

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 898.

<sup>(2)</sup> Code de Hallande, art. 905 et 906.

seul une des parts que l'on ferait de cette moitié, et partage l'autre avec (Loudins? Ou bien le principe que les germains prennent part dans les deux lignes ne s'applique-t-il pois des que ces deux lignes ous déjà été dolées par la première division de l'hérédité en deux parts égales? car, dans l'espéce, Sulpitius, père du défunt, a eu la moitié de la succession, puisqu'il vit encore.

Allons plus lois : supposous sussi que Titius est prédecéde Valerius, son nevez, unia ayant laisé milis : ce dernier, couin germain de Valerius, son parent su quatrième degré, et isso d'un père qui tensit à eclui-ci par le double lien, pourra-t-il conocurir avez son once Clasdius, qui ne tensit au défent, comme on Ir dit, que d'un seel côté, mais qui est parent au troisième degré, et dans la même ligne, çar ils sont tous deur dans la ligne maternelle?

Dans les espèces ci-dessus, il ne se fait plus de divisiou une fois que la première est opèrée entre les deux lignes, paternelle et maternelle. L'art. 734 prohibe tonte division pour régler la dévoluine (i). En conséquence, dans la première hypothète, Claudins sura, dans la part ou moité stribude à la ligne maternelle, une portion égale à celle de Titins, et, dans la se-conde. Claudins exclara le fils de Titins.

Car, que l'on remarque bien que le double lien ne donne le droit de prendre part que dans les deux lignes, et non pas dans les deux branches de la même ligne; l'art. 733 (s) est positif à cet égard. Or, dans ces espèces, Claudius et Titius, ou Claudius et le fils de Titius, sont de la même ligne, quoigu'ils ne soient pas de la même branche de cette ligne, puisque la mère de Claudius n'était pas celle de Titins, ni celle du fils de ce dernier. Toute subdivision dans la même ligne étant prohibée bors le cas de la représentation, et la représentation, dans l'espèce, n'ayant pas lieu, le double lien , ou la germanité, si l'on peut s'exprimer ainsi, ne donne pas plus de droit que la parenté d'un seul côté avec le défunt. Il faut toujours en revenir à la proximité du degré dans la

(1) Mais non pour laire le parlage des hiens entre les dicreces branches qui sont appeties d'apair les principes sur la dévolution; car l'art 743 vent, dans tous les cas où la représentation est admire, que le partage s'opère par souches, et que si une même acoche a produit plusieure branches, in mobilision es fasses acusi par souches dans chaque branche. Mais il n'y a pas

TOME III. FOIT, BELGE, - T. VI. EDIT, FR.

ligne où l'on se trouve, et à égalité de degré, au partage par tête, soit que l'on appartienne à la branche maternelle de cette ligue, soit qu'on appartienne à la branche paternelle.

146. Il n'y aurait qu'un cas où , peut-être , le double lien, aux degrés où la représentation n'est pas admise, pourrait donner des droits plus étendus que ceux de la parenté d'un scul côté : ce cas serait celui où il y aurait eu dévolution d'une ligne à celle dans laquelle se trouvent tout à la fois des parents germains et des parents consangnins ou utérins, soit parec qu'il n'y a pas de parents au degré successible dans la première ligne, soit parce que ceux qui existent sont indignes ou ont renoncé. Comme alors il n'y a pas de division préalable entre les deux lignes, on n'est plus dans les termes de l'art. 734, qui ne prohibe les subdivisions que lorsque la division première et principale a été opérée entre les deux lignes; et le principe de l'article 753, seconde disposition, qui vent que les germains aieut des droits plus étendus que les parents utérins on consanguins, pourrait recevoir son application. La division, dans ce cas, se ferait en deux parts égales, moitié pour le côté (3) paternel, moitié pour le côté maternel : les parents de l'un et l'autre côté, comme Titius, dans l'espèce donnée d'abord en exemple, prendraient part dans les deux, et Claudius prendrait part seulement dans celle attribuée à son côté. On ne serait pas, il est vrai, dans les termes mêmes de la loi, qui ne fait cette division par moitié qu'entre les lienes : mais on scrait assez dans son esprit, puisque cette division serait toujours la première qui scrait faite. Au reste, cela est encore fort douteux, et nous n'admettrions même pas la refente entre le fils de Titius, si celui-ci était prédécédé, et son oucle consanguin Claudius; l'article 754 veut trop formellement que le plus proche dans chaque lione exclue le plus éloigné.

147. On a vu que l'art. 733, dans sa deuxième partie, fait, en reuvoyaut à l'art. 752, nne ex-

contradiction entre ces deux dispositions, parce que la première ne suppose pas qu'il y ail lien à la représentation. (2) Code de Hellande, art. 897.

<sup>(3)</sup> Nous disons le cété, paisqu'il n'y a tonjours qu'une scule figne venant à l'hérédité.

ception à la règle que les parents consanguins ou uterins ne prennent part que dans leur ligne. Cette exception résulte de ce que, lorsque le défunt, décédé sans postérité, n'a laissé que des frères ou sœurs d'un seul côté (ou des descendants d'eux, art. 742, 750 et 751) (1), mais ayant ses père et mère, ou l'un d'eux sculement, la moitié ou les trois quarts attribués aux frères et sœurs en général appartiennent à ces frères ou sœurs consanguins ou utérins, ou à leurs descendants (s). En sorte que si le père seulement existe, et qu'il y ait des frères utérins, ou si c'est la mère, et qu'il y ait des frères consanguins, le partage ne se fait pas en deux parts égales, moitié pour la ligne paternelle, moitié pour la ligne maternelle : le père, ou la mère, n'a seulement que le quart, et les parents consanguins ou utérins prennent ainsi au delà de ce qui revenait à leur ligne de droit commun. Nous verrons même plus loin que le frère consanguin exclut l'aicul maternel, et, vice versa, que le frère utérin exclut l'aieul paternel, et qu'ainsi toute la succession est attribuée à une seule ligne ; comme elle l'est également à une seule ligne lorsque le frère consanguin est en concours avec le père senlement, ou le frère utérin avec la mère scule.

148. Mais comme, en principe, toute succession échue à des ascendants ou à des collateraux sos drivise en deux garts égales. I une pour les parents paternels, l'antre pour les parents naternels, tant qu'il y dans l'une et l'autre igne des parents au degré successible, c'est-à-dire au dossième degré inclusivement, capable d'alliers de recoedile la succession, qui n'en sont point exclis pour causel d'indéguiée, et qui n'y ont point ne chi de l'autre d'autre d'autre autre autre autre autre l'autre d'autre d'au

(1) Code de Hollande, art. 891, 892, 903 et 902.

en un mot, aucun parent au douzième degré, se portant et pouvant se porter héritier.

419. Ainsi que nous l'avons déjà dit, une fois cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier on aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ei-après. (Article 734.)

Par exemple, si Paul a pour plus proche parent dans la ligne paternelle, Antoine, son onclé, et Charles, père ou onclé de ce demier, ce sera Antoine qui aura sen la para tatribuée à cette ligne. Et si, au lieu d'Antoine, on suppose un cousin germain dans la même ligne, il y aura concours entre lui et le grand-oncle, parce qu'ils seraient tous deux au même degré, a quatrième.

Que si Paul a, dans la ligne maternelle, pour plus proches parents, Alexandre, son cousin germain, et Philippe, enfant d'un autre cousin germain prédécédé, Alexandre aura seul, à l'exclusion de Philippe, qui est d'un degré plus éloigné que lui, la part attribuée à cette ligne.

que sir, na para sauraines e l'exter ligue.

Si l'on suppose comit qu'Alexandre clari décèdie
au moment de la mort de l'oul, mais ayant biasé
plasience enfants, par exemple quatre, ou qu'il
plasience enfants, par exemple quatre, ou qu'il
plasience plasience, par exemple qu'alexandre, de l'externation de la maine de l'externation de la même ligne, à l'est est attainée à la même ligne, à l'este de donne sointait le portage se fersia entre cus par tête, et cheann aurait le cisquième moitié à con mêmes cefants; le portage se fersia entre cus par tête, et cheann aurait le cisquième de la portion affecté à la tigne, parce qu'ils sont tous au même degré; et tout ce qui vient d'être dit s'applique aux degrés ultérieurs.

450. Ainsi il n'y a plus lieu de prétendre, comme on l'a si souvent, et mal à propos, prétendu sous la loi de nivôse an 11, en appelant ce système le système de la refente (5), qu'il y a lieu

<sup>(2)</sup> L'ur. 731, auquel se réfère le suivant, se sert bien de l'expression représentant pour indiquer les cofaint et descendants de frères on sours du défant, cu concours arec les père et mère; sans ce terme se veni pas fiire qu'il soit nécessire que con suches enfants (ou descendants) dévent venir par représentation, qu'ils ont benoin de ce bénéfice, et qu'ils sersiont exclus à leur pères un bace etd été indépo ou a urait reconocé; car fils

viendraient également en concours avec leur aïent ou aïeule, en vertu de leur seule qualité d'enfants de frère ou seur, ainni que nous arons déjà eu occasion de le dire; et nous aurans encore occasion de le répêter.

occasion de le répêter.

(3) La cous suprême n'a point ainsi interprété cette loi ; mais les cours d'appel not rendu un assez grand nombre d'arrêts dans le seus de ce système de la refraté, auriout avant que la cour régulatrice est fertuenne étable la jurisproducer sur ce

à une subdivision entre les branches qui sont à des degrés inégaux par rapport au défunt, ce qui scrait une sorte de représentation établie au profit des enfants des parents prédécédés, ponr les faire monter au degré de leurs pères ou mères. Il n'y a pas même lieu non plus de prétendre que cette subdivision doit se faire entre des branches diverses qui sont à des degrés égaux , et ayant l'une plus de successibles que l'autre ; ni enfin à faire auenne distinction entre le côté paternel et le côté maternel de la même ligne, c'est-à-dire entre les parents paternels et les parents maternels du père du défunt, et les parents maternels et les parents paternels de sa mère ; on doit uniquement , au contraire, s'attacher à cette double règle ;

to Le plus proche ou les plus proches dans ehaque ligne excluent les plus éloignés, mêmo d'une autre branche de la même ligne :

- 2º Entre héritiers de même degré, dans la même ligne, le partage se fait par tête, quoiqu'ils fussent de branches différentes, et plus nombreux dans une branche que dans l'antre ; le tout, sauf les cas où la représentation est admise, commo nous l'expliquerous bientôl.
- 151. Pnisque la loi défère d'abord la succession aux parents, qu'elle établit des ordres parmi ces parents pour règler la dévolution des biens, et enfin qu'elle se détermine généralement en faveur des parents du défunt les plus proches. il importe donc de voir comment se compose la famille : c'est ce que nous allons faire dans le paragraphe suivant.

¢ II.

Des lignes, des degrés de parenté, el de la composition de la

152. Nous avons déjà souvent parlé des lignes (1) paternelle et maternelle, indiquant par là tous point. Nous nous dispenserous de citer ces diserses décisions,

les parents aux degrés successibles, qui tenaient au défunt par son père ou par sa mère, soit que ceux qui lui tenaient par son pèro fussent parents maternels ou paternels de celui-ci, soit quo ceux qui lai tensient par sa mère fussent parents paternels ou maternels de celle-là; ne faisant non plus aucune distinction à raison des degrés do parenté, et pas davantage à raison des sexes.

- 153. Mais cette division de la famille d'une personne n'a pas été jugée suffisante pour régler la dévolution do ses biens ; aussi la loi en fait-elle deux autres :
- L'une est en ligne directe, par opposition à la ligne collatérale;

L'autre est en ligne ascendante, par opposition à la ligno descendante. Ces deux dernières divisions de la famille ont

pour objet d'établir la nature et la proximité de la parenté entre le défunt et ceux que la loi appelle à lui succéder, afin de régler la préférence. D'abord la proximité de parenté s'établit par

le nombre de générations : chaque génération forme un degré. (Art. 735) (a). Par conséquent, autant de générations autant

de degrés. La suite des degrés formo la ligne.

154. On appelle ligne directe la suite ou la série des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre :

Et ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. (Art. 756) (s).

155. On distingue la ligne directe, en ligne descendante et en ligne ascendante.

La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui (4); la deuxième est celle

paisque la question sal formellement tranchée par le Code. Mais l'on saivait ce système de la refente dans beanconp de (2) Cede de Hollande, art. 345. nos auciennes contames; il était unconus dans le depit

<sup>(1)</sup> Que le Code appelle tantét ainsi (art. 409, 723, 734, 755), et tautôt cátris paternel et maternel (art. 407 et 752), expression plas exacte quand elle s'applique à des collatéraux, mais qui expendant parfus a'aurut pas un sens amez étenda, parce que dons la ligne paternelle d'une personne, il y e le côté maternel et le coté paternel de son père, comme dans la ligne

maternelle, il y e le côté paternel et le côté maternel de sa

<sup>(3)</sup> Ibid., art. 346 et 347.

<sup>(4)</sup> Cette définition du Code n'apprend pas grand'ebest, parce que la ligne est arcendante aussi, si l'en comidère cenz qui descendent du chef, avec lequel ils sont pareillement liés, dans leur rapport avec ce dernier, paisqu'il y a cerrélation. Le mot elef n'esprime pas d'ailleurs nettement l'idée de la ligne descendante, mais bice platet celle de la ligne ascen-

qui lie nne personne avec ceux dont elle descend. ( Art. 736.)

En d'autres termes , la ligne est descendante on ascendante suivant le rapport sous lequel on considère les personnes de cette série dans les droits ou dans les devoirs que la loi attribue ou impose aux unes à l'égard des autres, ou même sous tont autre point de vue. Ainsi , un bisaieul, un aïeul, un père, sont des ascendants respectivement au fils, au petit-fils et à l'arrière-petitfils : comme ceux-ci sont des descendants par rapport aux premiers ; en sorte que le même individu sera tout à la fois considéré comme descendant par rapport à son père, et comme ascendant par rapport à son fils. De là, s'il s'agit de ma succession, ma postérité sera la ligne descendante: s'il s'agit de la succession de mes enfants, je serai considéré comme la ligne ascendante.

456. En ligne directe (considérée absolument), on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le file at à l'igrad du père au premier degré, le petit-file au second ; et réciproquement du père et de l'aieul à l'égard des fils et petit-file (art. 757) (t); c'est-duire que l'on compte antant de degres qu'il y a de personnes dans la sèrie, moint soutefois le chét.

457. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'undes parents jusque et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent (a).

Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième, les cousins germains au quatrième, et ainsi de suite. (Article 758) (3).

458. Jusqu'ici, nons n'avons établi que les lignes et les degrés de parenté; mais il est important aussi de connaître la qualité de la parenté elle-même, si l'on peut s'exprimer de la sorte, d'indiquer, en d'autres termes, la composition de la famille. Ce que nous avons déjà dit en expliquant les art. 755 et 754 a donné une idée générale de cet objet; nous nous bonrerous donc aux observations les plus usuelles et les plus faciles à

saisir (4).

D'abord il est clair que mes parents paternels
sont ceux qui me tiennent du côté de mon père,
que mes parents maternels sont ceux qui me
tiennent du côté de ma mère.

Cette distinction établit donc les lignes paternelle et maternelle, lignes qui sont autres que la ligne directe et la ligne collatérale, antres aussi que la ligne directe ascendante et la ligne directe descendante.

Et puisque tous ceux qui me tiennent par mon père sont mes parents paternels, comme tous ceux qui me tiennent par ma mère sont mes parents maternels, il n'importe point, ainsi que nous l'avons déià dit, pour la formation de ces lignes, que les personnes qui sont dans l'nne on l'autre soient elles-mêmes parents paternels on maternels de mon père, ou parents maternels on paternels de ma mère. Cette sous-distinction entre les parents paternels et maternels de mon père, entre les parents maternels et paternels de ma mère, est seulement nécessaire pour connaître les côtés dans chaque ligne, mais nullement pour connaître les lignes elles-mêmes. Ces lignes ont leur point de départ dans la personne de mon père, ilans la personne de ma mère. Ainsi, la mère de mon père, le père et la mère de la mère de mon père, et ainsi de suite, sont mes parents paternels, quoiqu'ils ne soient que ses parents maternels. Le père de ma mère, le père et la mère du père de ma mère, sont mes parents maternels, quoiqu'ils soient ses parents pater-

nels.

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 348,

<sup>(2)</sup> En dreit ramontique, la supportation en en fuir par de la minemanistre l'or part hiem du parent le plus deignigue de l'anteux commun, et jumpé à les, anné le complet, mais on ne reflex cond par à l'antre parent. Amini dens frères on sont qu'un premier diepré, uns oucle et un neces mont qu'un second ; un grand oucle et le parti-avers un troibunes qu'ons consine germanisme partie de l'antre de l'ant

cédents au quatrième; le grand-oncle et le petit-neveu aumi su quatrième; l'oncle et le neveu an troisième; deux frères su

<sup>(3)</sup> Code de Hollande, art. 349.

<sup>(4)</sup> Nom nous dispenserons de faire des tableaux généalegiques, comme on en voit dans plinieurs ouvrages sur les Sercersions, ainsi que nom l'avons diten commençant l'explication de crêtte matière, nous renvoyons à cet égard an Répertoire de M. Favard, où ils sont très-maltiplici et bien faits.

159. Et pour l'application de la première disposition de l'art. 755, qui vent que toute succession échue à des ascendants où à des collatéraux se divise en deux parts égales, moitié pour les parents paternels, moitié pour les parents maternels, il n'va, comme nous l'avons fait observer, sucune distinction à faire entre les divers éléments dont se compose chaque ligne. Il n'y en a pas davantage à faire pour l'application du principe consacré par l'art. 734, suivant lequel, dans toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux (1), une fois la grande division par lignes opérée, il ne doit plus se faire de subdivisions, mais le plus proche dans chaque ligne (a) exclut le plus éloigné; et, s'ils sont plasieurs au nième degré, appartenant aux mêmes côtés ou à des côtés divers , paternel ou materpel, n'importe, ils sont admis à concourir et à partager par tête.

160. Tout cela est applicable en lique collatriale camane en ligue directa seacodante, en ce sens que tous les decembats de mon pire est des secculatus que locuoques de mon pire sont mes parents paternels, ainsi que tous les descenchats de ma mêre et des ascendants de ma mêre, quels quits soient, sont mes parents maternels. Ainsi, la seur utérine de mon pire, et les descendants de cette sour, sont mes parents paternels, quoiqu'ils n'esoient que les parents de mon pire. Le frère consanguin de ma mêre, et tous les descendants de ce frère, sont mes parents maternels, quoiqu'ils ne soient que les parents paternels de ma mêre.

461. Mais, en sens inverse, je suis le parent maternel de la sœur utérine de mon père et des ascendants et descendants de cette sœur, parce que c'est sa mère qui me rattache à eux. Et je suis parent paternel du frère consanguin de ma

 Car il se réfère à l'article précédent.
 Et non dans chaque branche, ce qui serait le système de la refente.

(3) Sendement, il y a cette difference que, a lus atonte es acur grumnius de mon père, je lus insu nu par le nobuble lies, comme fische celui qui lui est parrent due celui patient et a fastion, silva et a fastio, silva et a fastio, silva et a fastio celui qui lui est parrent de maternal en acure manière par un mère; dit en emittent, de no acure manière par un mère; due en emittent, de not déve fenume, que par mon ureles paternelles, mais rette sinche ne fait pass on ligne maternelle, c'est un mière qui est la nouver insuérite de cette ligre-relle, c'est un mière qui est la nouver insuérite de cette ligre-relle, c'est un mière qui est la nouver insuérite de cette ligre-relle.

mère et de tous les ascendants et descendants de ce frère, parce que la personne qui me rattache à eux, c'est le père de ma mère, qui est sussi celui de ce frère consanguin.

462, Ania, et pour plus de simplicité encore, le fils de la sour untrine, consagniare ou germaine, n'importe (s), de mon père, est mon parent paternel, pissique c'est mon père qui forme le licin qui le rattache à moi, tandis que je suis non cousin maternel, praique c'est son père qui c'est sa mère qui men rattache à lii. Fire cerna, le fils du frère consani, utriri ou germain de ma mère, est mon cousin maternel, puisque c'est ma mère qui furma le lien qui m'unit à lai, a lien que je suis son parent paternel, parce que c'est son père qui me artache à lui. La qualité de la parente varie danc en raison de ce qu'on la considère dans telle personne, au licue de los considèrer dans telle autre (a).

163. Mais, relativement à la dévolution des successions, on ne doit point considérer si celui qui se présente à une hérédité, pour y prendre nart dans l'une ou l'autre ligne, était, du chef de son père ou de sa mère, parent de la personne décédée, mais bien s'il était son parent du côté du père ou de la mère de cette personne : car c'est le défunt qui appelle ses parents à sa succession : et ses parents paternels , comme on l'a dit, sont cenx qui lui tensient par son père, ses parents maternels ceux qui lui étaient unis par sa mère. De là, l'enfant de la sœur utérine, consanguine bu germaine de mon père, sera appelé à ma succession dans la ligne paternelle, quoique ic ne fusse que son cousin maternel, en considérant sa mère comme le lien qui nous unissait . tandis que je serais appelé à son hérédité dans la ligne maternelle ; et le fils du frère consanguin , utérin ou germain de ma mère, sera appelé à ma succession dans la ligne maternelle, bien que je

(b) On sent qu'il n'en cet pas nimi à l'égerd des enfants de deux fières no de deux soran; les relatet de deux lières non résolutionnesses par les consistents de l'experimentales par les consistents au l'experimentales que cet deux fières soints simplement consumption ou sérieur, au qu'il soint germaints, ou qu'et celt au cert soint si suippent ai térieux no even auguisses, ou qu'elles soient germaions, s'importet pla permaté résolution de la presentation de la presentation de l'experimentales de la résolution de la presentation de la presentation de la presentation former au l'experimentales que former au représentation de la présentation de la principal de la presentation de la presen

fusse son parent paternel, en considérant son père comme le lien qui me rattachait à lui ; au lieu que je serais appelé à la sienne dans la ligne paternelle. Mais c'est qu'on ne doit point, pour déterminer la qualité de la parenté, et classer chaque béritier dans la ligne à laquelle il appartient, envisager cette parenté dans le père ou la mère de l'héritier, mais bien uniquement dans le père ou la mère du défunt. Si elle est la même, envisagée sous l'un et l'autre point de vue , comme dans le cas d'enfants de deux frères ou de deux sœurs, alors il ne peut y avoir aucune méprise, et la distinction, si importante dans les autres cas, devient indifférente dans celui-ci; car il est bien évident que les eufants de deux frères ne peuvent se présenter réciproquement à la suecession les uns des autres que dans la ligne paternelle, comme ceux de deux sœurs ne peuvent réciproquement se présenter que dans la ligne maternelle.

104. Nous disonst que la distinction cas importante; et, en effet, piusque toute succession échue a des assendants ou à des collabratars us divise an deax parta égalés, que les plus proches dans chaque flage personent la part qui leur est affectes (auxil et cas de la représentation), et que ceux qui sont au même dergé succedent par têce, on este qu'il peut être beaucoup plus avanaugent à lelle personne de se présentes piated dans une l'igne que dans l'harre, puisqu'elle pourrait être des celles, ou da moist avoir de nontembre dans celles, ou da moist avoir de nontembre dans celles, ou da moist avoir de nonbremière, ou estats, quand elle printernit dans première, ou settes, quand elle printernit dans per permière, ou estats, quand elle printernit dans per de colléctions.

165. Quant aux descendants, il est clair, quel que soit leur degré, qu'ils sont tout à la fois parents paternés et maternés de la personne dont ils descendent, et réciproquement; car, puisqu'ils procédent d'elle, il est évident qu'ils lui sont parests du côté de son père et du côté de sa mère; en d'autres termes, ce sont ces derniers qui sont la source de cette parenté.

(1) Non dinon phusieure, parce que tous les acendants, de l'un on de l'autre côté, ne seraient point pour ecle parents, dans les deux lignes, des descendants de ce marige; il y en avail qui ne sersioni parents que dans une ligne, el simplement alliés dans l'autre. Payez, su surplan, sur ce can, le sixième tableau génalogique perécentie par X. Chabel sur l'art. 773. 166. Au contraire, les ascendants d'un définat ne sont ses parents que dans une seule ligne, parce qu'ils ne lui tiennent que du côté de son père ou de côté es nuive, sauf le cas où des parents squi sont de diverses branches, muis issue d'une souche commune, se serichie unit par mariage: alors plasieurs () des succendants de l'un ce de l'autre côté se trouversient parents, dons les deux lignes, des descendants sissus de ce mariage.

467. Outre les descendants d'une personne, que l'on peut regarder comme ses parents paternels et maternels, il y a aussi des parents collatéraux qui sont unis par la double parenté avec le définit.

Ce sont : 1º les enfants issus du même père et de la même mère que ce défunt, c'est-à-dire ses frères et sœurs germains :

2º Tous les descendants de ces frères et sœurs. qu'ils soient nés du même père et de mères différentes, ou de la même mère et de pères différents, ou du même père et de la même mère, n'importe (2); sans préjudice, bieu eutendu, des parentés nouvelles qui se formeront successivement avec d'autres personnes par les divers mariages de ces descendants. Maia nous ue considérons ici que celle qui lea unit avec le défunt, leur oncle, grand-oncle, ou arrière-grandoncle. Or la circonstance que ces descendauts ne seraient pas nés du même père ou de la même mère est indifférente sous ce rapport, parce que c'est toujours le père et la mère du défaut, dont ils sont médiatement issus, qui les rattachent à lui, et qui les y rattachent doublement : de manière qu'ils peuvent être appelés à la succession de ce père on de cette mère, et des ascendants de l'un et de l'autre, dans chacune des deux lignes, puisque cc sont leurs ascendants. D'ailleurs, s'd n'eu était ainsi, il faudrait dire aussi que les enfants d'un frère germain du défunt, et qui sont ués de la même mère, ne sont point parents paternels et maternels tout à la fois de leur oncle. parce que leurs parents maternels sont leur mère

(2) Que l'on renarque bien que nous se disons pus que les desceudants des frères ou serues germains sont parents entre ser dans la ligne naterelles et dans la ligne naterelles (et ve tait one erreur ; ils ne sont parents que dans non ligne sestiment, quoiqu'ils descendral les uns et les autres de personari qui d'ateut entre eller parents dans l'ance l'autre ligne.

et les parents de celle-ci; ee qui n'est pas assurément, en ne considérant que leur parenté avec leur oncle, le défunt.

Ainsi, le neveu est parent paternel et parent maternel de son oncle, si cet oncle était frère germain du père ou de la mère du neveu.

168. Mais les oncles et les tantes du définit ne sont pas ses parents dans le drau. Elipse, quoique le définit descende d'un fifrer germain ou d'une sour germaine de l'oncle ou de la tante; eti l'en exit de même des grands-oncles ou grand'inters, l'etipe de paternel, par exemple, n'est parent de l'égard des patien-incers nos petites nières. Car un oncle paternel, par exemple, n'est parent de son neveu que par le père ou la mêtre de ce dernière, au llien que lo neveu est parent paternel et a parent maternel de l'oncle, comme on vient de le dire, parent que c'est tout à la fois par le père es tout du l'est tautable à lui, toujours pourru que l'oncle fut frère germain du père ou de la mête du neveu.

169. Que si, an contraire, les frères ou sœurs n'étaient mis que d'un seul côté, soit paternel, soit maternel, ils ne seraient eux-mêmes parents entre eux que de ce côté.

Ainsi, les frères et seure consanguins du défant, et tous les decendants de ces frères ou senns, ne sont parents du défunt que dans la ligne paternelle, parce qu'ils ne lui sont parents que du côté de son père; et les frères et seurrs utérins du défunt, et tous les descendants de ces frères on senns, ne sont parents du défunt que dans la ligne maternello de celui-ci, parce qu'ils ne la isont parents que du côté de sa mère.

470. Mais l'oncle et la tante ne sont même, pas toujours parcuts paternet du neveu ou de la nièce, quoique le neveu ou la nièce descende d'un frère consanguin ou d'une sone ronsanguine de l'oncle ou de la tante; et vier versa, l'oncle et la tante ne sont pas toujours parents maternets du neveu ou de la nièce, quoique le neveu ou la pièce descende d'un frère utérin ou d'une sœur utéring de l'oncle ou de la tante.

Et, dans les deux cas, il en est de même des grands-oncles ou grand'tantes à l'égard des petitsneveux on petites-nièces.

Ainsi, je ne suis qu'un parent maternel du fils

de ma seur consanguine, parce que je ne lui tiena que par sa mêre, et nullement par son père; et dans as succession, je serais classé dans la ligne maternelle: mais il est mon parent paternel, parce qu'il me tient par mon père, son aient, et nullement par as mêre; et dans ma succession, il serait classé dans la ligne paternello.

En sen inverse, Antionette, sour utérine de Leau, fili alpella, n'est quin parent paternel de Leau, fili de de Paul, quoiqu'elle soit simplement sour utérine de ce dernie. Elle n'est pas parente de Jean du côté de la mère de celui-ci, mais seulement du du côté de la mère de celui-ci, mais seulement du du côté de la mère de celui-ci, mais seulement du côté de la morte, poire, est ferbe de cette sour; ret, et dans la succession de son neven, Antoinette, Landis que per de la mère de celleci, et non son pire, et que c'est la mère de celleci, et non son pire, et qui les ratache l'un à l'autre par le moyen de paul, freu utérin de l'une, et pers de l'autre; et et dans la succession d'Antoinette, Jean serait classed dans lis glom maternelle.

171. Enfin, les descendants des frères ou sœurs consanguins ne sont pas toujours, entre eux, parents paternels; et les descendants des frères ou sœurs utérins ne sont pas toujours, entre eux, parents maternels.

Panl et Charlotte étaient frère et sœur consanguins; Paul a eu de son mariage avec Catherino, Élisabeth; et Charlotte a eu de son mariage avec Jules, Stanislas.

Si Stanilas est appelé à la succession d'Éliasbeth, il y sera bien classé dans la ligne paternello, parce qu'il est parent d'Éliasbeth dans cette ligne, car c'est Paul son oncle, et non Catherine, mere d'Éliasbeth, qui le trattachit à cette demière. Mis si c'est Éliabeth qui est appelée à la succession de Stanilas, elle sera classée dans la ligne maternelle, parce qu'elle citat pa prente dans cette ligne, attendu que c'est Charlotte, sa tante, et non Jules, père de Stanishas, qui la ratuchoit è ce demière.

Supposons maintenant que Paul et Charlotto étaient frère et sœur ntérins, en laissant subsister l'espèce pour le surplus.

Élisabeth, appelée à la succession de Stanislas, y sera bien classée dans la ligne maternelle, parce qu'elle était parente de Stanislas dans cette ligne, attendu qu'elle lui tenait par Charlotte, sa tante et mère de Stanislas, au moyen de Paul, onche de celui-ci et père de ladite Elisabeth. Mais si c'est Stanislas qui est applé à la succession d'Elisabeth, il y sera classé dans la ligne paternelle, comme ton parent paternel, va qu'il se rattachait à celle-ci par Paul, père d'Elisabeth, au moyen de Charlotte, sa mère et sour dudit Paul.

172. De tous les exemples donnés ei-dessus, et que l'on peut appliquer à tous les collatéraux, soit à des degrés égaux, soit à des degrés supérieurs ou inférieurs, il résulte que tous les parents collatéraux du défunt, autres néanmoins que ses frères ou sœurs germains, et les descendants de ces frères ou sœurs, ne sont parents du défunt que dans nne seule ligne, ainsi que l'observe très-bien M. Chabot ; qu'il n'y a d'exception à eette règle que lorsque, par suite d'alliance entre deux familles, il s'est établi entre des individus de ces familles, hors les cas précédemment énoncés, une double parenté dans la ligne paternelle et dans la ligne maternelle, comme cet auteur en donne plusieurs exemples dans les tableanx généalogiques, nºs 8 et 9, qu'il a publiés sous l'art. 755 du Code.

Mais nous terminerons ici ce qui concerne la formation des familles; on n'eu finirair pas s'il fallait donner des exemples de tous les cas qui penvent se présenter, et ceux que nous avons offerts doivent suffire pour résoudre les doutes et les diffientlés qui s'offraient urc e sujet.

### SECTION II.

DE LA BEFRIMENTATION.

· SONNAIRE.

- 175. La représentation est une fiction de la loi dont l'effet est de faire monter une personne au degré d'une autre, qui est prédécédée, et de lui donner les droits que celle-ci aurait pu avoir.
  - 174. Motifs de la loi en établissant la représentation.

tation.
175. Ellea lieu à l'infini dans la ligne descendante.
176. Application du principe.

(I) Code de Hollando, art. 688

- 177. Il n'y a aucune distinction à faire entre les enfants des frères ou sœurs consanguins ou utérins, et ceux des germains.
- 178. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants : exemples.
- 479. Mais toute succession échue à des ascendants se partageant en deux parts égales, les aucendants les plus proches dans une ligne n'ont pas moins uns part, quoiqu'ils soient à un degré plus éloigné que ceux qui existent dans l'autre lione.
- 180. En ligne collatérale, la représentation a lieu aussi en faveur des enfants et descendants des frères et seurs du défant, et aussi à l'infiné.
- 181. On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes natureliement ou civilement: par conséquent, on ne représente pas eelsti qui a renoncé.
- Mais on représente très-bien celui à la succession duquel on a renoncé.
- Quand la représentation a lieu, le partage s'opère par souche.
   Si une même souche a produit plusieurs bran
  - ehes, le partage se fait aussi par souche dans chaque branche : exemple.
- 175. « La représentation, dit l'article 739 (s), est une fiction de la loi , dont l'effet est de faire e entrer les représentants dans la place, dans le « degré et dans les droits du représenté ; » c'està-dire dans les droits qu'il aurait eus s'il fut venu lui-mênie à la succession dans laquelle on veut le représenter ; car il n'avait encore ancun droit au moment de sa mort , puisque l'hérédité n'était point encore ouverte : il n'avait que des espérances, qui ne se sout pas réalisées. C'est celui qui vieut jure transmissionis aecepter une succession échue à son auteur, cas prévu à l'article 781 (2), qui le représente réellement dans les droits qu'il avait. Mais la représentation fait monter le représentant au degré du représenté, lui fait prendre la place qu'il aurait pu occuper s'il cut survéen.
- 174. La représentation est fondée sur l'affection présumée du défunt pour le représentant, affection qui est censée la même que celle qu'il avait pour le représenté; parce qu'en effet l'aieul qui a cu le malheur de perdre son filis le retrouve

(2) Code de Bollande, set 1007

dans son petit-fils, et concentre sur lui toute la tendresse qu'il avait pour le père de cet enfant; et celui qui a perdu son frère reporte pareillement tout son attachement sur le fils de ce frère. Cependant il cet vari de dire, d'un autre côté, que la représentation vient de la loi et non de l'homme, c. ar, comme nous lo direns biendu, on représente aussi celui à la succession daquel on a cru devoir renoncer.

475. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante (art. 740) (1); ponrut toutefois, comme nous l'avons dit plus baut, qu'elle n'ait point été intervertie ou coupée par l'indignité de celli qu'on voudrait représenter : autrement ses descendants ne pourraient, relativement à la succession dont il se serait rende indigne, remonter jusqu'à lui inclusivement.

476. Elle est admise dans tous les eas, soit que les enfants du définit concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé (à des degrés égaux ou inégaux), soit que tous les enfants du définit étant morts avant lui, les descendants desdits enfants so trouvent entre eux à des degrés égaux ou inégaux), ellem ent. 740.)

177. La loi ne fait, à cet égard, aucune distinction entre les enfants de frères on sœurs consanguins ou utérins, et ceux des germains; elle les admet tous à représenter leurs père ou mère prédécédés; ce qui est démontre d'ailleurs par la combinaison des articles 751 et 752 (a), où l'on voit, dans le premier, qu'elle appelle généralement les enfants de frères ou sœurs à représenter lenrs père ou mère prédécédés, conjointement avec les père et mère, frères ou sœurs du défunt; et, dans le second, qu'elle appelle, pour recueillir la part attribuée aux frères et sœnrs par le précédent article, nommément les consanguins et utérins avec les germains, avec cette différence, toutefois, qu'ils ne prennent part que dans leur ligne, tandis que les germains prennent part dans les deux ; enfio, qu'elle leur défére même toute cette part, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne, s'il n'y a point de frères ou sœurs germains, ni descendants d'eux.

478. La représentation n'a pas lien en favenre des ascendants (s): le plus proche dans chacano des deux lignes exclut oujours le plus éloigné (art. 741) (4); et s'ils sont plusicars au même degré dans la même ligne, ils partagent par tête la part attribuée à cette ligne, comme nous le dirons bientot avec plus de développements.

Ainsi, l'aieul du définit ne peut représentes son flis prédécéde, pour concourir avec un neven ou un poit-neven de ce derairer dans la mêmo jugn. S'il lo pouvair, il aurait le quart qu'aurait eu, aux termes des art. 749 et 751 (s) combinés, le père du définit, s'il lui et autreviec; tandis que, au contraire, il cet exclu par le neven et lo peti-inever, qui par le bénéfice de la représentation, montent à la place de leur père ou aieul, fière du définit, et tont appelés par la loi à l'exclusion de tous ascendants antres pue père en imer. (Art. 746 et 759) (s).

Ainsi encore, le définit qui ne lisse ni decendant, ni frère ni seurs, o decendants d'eux, et ni père ni mère, a, par exemple, dans la ligne paternelle, no nicul et son biasieul, o père de l'isuelle prédécédée : ce biasieul no pourra représenter as fille, à l'effet de concourra ave son gendre. Jiacul, et de partager avec lui la part stiribuée à cette ligne; cette part apparient à l'ascendant le plus proche, par conséquent à l'aieul du défunt. On multiplierait facilement les exemples.

479. Mais il ne faut pas perdro de vue que toute succession échne à des ascendaus se divise en deux parts égales, moité pour les parents de la ligne paternelle, moité pour ceux de la ligne maternelle (art. 735); et par conséquent, comme le dit d'aillears l'art. 740 lui-mêtue, ce n'est quo dans sa ligne que le plus proche ascendant exclut le plus cloigés.

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 889.

<sup>(2)</sup> Ibid., art. 902 et 901.
(3) La raison qu'on en donne, seivant l'en des orateurs char-

<sup>(3)</sup> La raison qu'on en donne, autrant l'un des crateurs enargés par le gouvernement de présenter le projet de loi à l'adoption du corpa législatif, c'est que « la successibilité des descendants est autant naturelle que légitime; mais celle des ascendants

es) contre la marche ordinaire des évenements : on croit voir remonter un fleure vers sa source; sì u'y a done pas de représentation pour ce cas extraordinaire. »

<sup>(4)</sup> Code de Hollande, art. 890.(3) Ibid., art. 902.

<sup>(6)</sup> Ibid., art. 900 et 903.

1400. La représentation est admise aussi en ligne collatérale, más seulement en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du définat, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les rêvres ou sœurs du défunt étant prédecédes, la succession se trouve dévolus à leur descendants à des degrés égaux ou inégaux. (Article 7439) (1).

De cette manière, elle a lieu aussi à l'infini.

481. Au reste, on ne représente pas les personnes vivantes (an moment de l'ouverture de la succession), mais seulement celles qui sont mortes naturellemeut ou civilement (z). (Art. 744) (z),

Car il ne peut plus être question de représenter celui qui a occupé son degré; anssi c'est mal à propos, comme nous avons eu occasion d'en faire la remarque, qu'il est dit dans l'article 787 (4), qu'on ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé. Et, en effet, il n'a pu renoncer qu'autant qu'il a survécu au défant, et sculement depuis l'ouverture de la succession (art. 791) (s) : dès lors il était bien inutile de dire qu'on ne pouvait le représenter. D'ailleurs l'on ne pourrait prendre que la place d'un renonçant, c'est-à-dire d'un individu saus droit, puisque sa part a accru à celle de ses cobéritiers, et, s'il était seul de son degré, qu'elle a été dévolue au degré subséquent. (Art. 785 ct 786) (6).

182. Más on pent tris-bien représenter cediu à la succession duquel on a renoncé (art. 741), parce que le bénéfice de la représentation vient de la loi, et n'est pas transmis par le représent, quoique le rapport que derrait celui-ci fiu dá ususi par le représentant quand même il aurait renoncé à la succession de cedémic (ref. 1848)(r). On a voulu qu'il n'est pas plus de droits que lui, et qu'il fut teun des mêmes obligates.

185. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche (art. 745)(s), Paul meurt, il a eu trois enfants , Alexandre, Jacques est mort, et il a laissé François, vivant, et de Charles prédécèdé, Sophie et Stanislas, aussi vivants. Jules est également mort, et il a laissé Elisabeth, vivante; de Julie prédécèdé, Philippe et Antoine; et de Charlotte, aussi prédécède. Frédèric, George et Marci, George

c'est-à-dire que l'on fait antant de parts qu'il y

a d'enfants ou de frères ou sœurs vivants, et

d'enfants on de frères ou sœurs prédécédés, re-

184. Si nne même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche

dans chaque branche, et les membres de la même

branche partagent entre eux par tête. (Art. 743.)

présentés par leurs cufants ou descendants.

L'hérédité doit d'abord se diviser en trois parts égales, puisqu'il y avait trois enfants au premier degré, Alexandre, Jacques et Jules : c'est la division par souche.

Alexandre a une de ces parts.

La portion qu'aurait eue Jacques, s'il eût survécu à Paul son père, se subdivise en deux parts égales : l'une pour François, l'autre pour Sophie et Stanislas, enfants de Charles prédécédé, qui se la partageront par tête, ou par égales portions.

La part qu'arrait eue Jules, s'il obt arriccu au défunt, se divise n trèis portions, pissipa'il se eutrois esfants. Eliabeth, Julie et Charlotte, vivantes, op prefédédes, mai syant laise des descendants: l'une de ces parts appartients Eliabeth; l'autres Philippe et Antoise, enfants de Julie prédéedée, qui la parageront aussi par létée; cel la troitishes l'étrée; cel faroit sides l'étrée de l'étre de l'étre l'étre l'étrée l'étr

| Alexandre   | en   | a.   |    |     |     |     |     |       |     |     |    |   |     | 12,000 | fr. |
|-------------|------|------|----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|----|---|-----|--------|-----|
| François.   |      |      |    |     |     |     |     |       |     |     |    |   |     |        |     |
| Sophie et S | ita. | leio | 26 | cha | run | 3,0 | ю,  | ci.   |     |     |    |   |     | 6,000  |     |
| Elisabeth.  |      |      |    |     |     |     |     |       |     |     |    |   |     | 4,000  |     |
| Philippe et | A    | nloi | ne | cha | cut | 1 2 | 000 | l, ci |     |     |    |   |     | 4,000  |     |
| Frédéric, 6 | ira  | rge  | el | Har | ic. | chu | con | 1.3   | 133 | fr. | 33 | 0 | ci. | 4.000  |     |

<sup>(4)</sup> Code de Hollande, art. 1106. (3) Ibid., art. 1109. (8) Ibid., art. 1104 et 1103. (7) Ibid., art. 1133, §§ 2 et 3. (8) Ibid., art. 893.

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 891 et 892.
(2) Pourru toutéfois que ce mort évidement ue se fût pas rends indigue de succéder au défaut, car autrement il ne pourrait être représenté dans la noccession de celui-ci. (Art. 730.)
(3) Code de Hollande, art. 894 et 893.

### SECTION III.

### PER SUCCESSIONS DÉFÉRÉES ACT DESCRIPANTS.

### SOMMATHE.

- 185. La loi défère la succesion, en première ligne, aux descendants.
- Elle ne fait aucune distinction à raison des sexes ou de la primogéniture.
   Ouel que soit le degré où se trouvent des des-
- cendants du défunt, qui ne peuvent invoquer la représentation, soit à cause d'indignité, soit à cause de la renonciation de ceuz qui les précèdent, ils excluent les ascendants.
- 188. Il n'y a aucune distinction à faire entre les enfants légitimés et ceux qui sont nés du mariage.
- 189. Il n'y en a non plus aucune à fairs au sujet des enfants adoptifs et de leurs descendants, relativement à la succession de l'adoptant.
- 190. Les enfants au premier degré succèdent par tête; ceux d'enfants prédécédés, par représentation.
- 485. Il a été dit plus haut, sur l'article 731, que les auccessions sont déférées aux descendants, aux accendants et aux collatéraux. Arrivant à l'application de ce principe, nous allons expliquer l'ordre dans lequel le Code appelle ces diverses sortes de parents.
- En première ligne, il place lea descendanta, et il suit en cela tellement le vœu de la nature, et l'intérêt de la société elle-même, que l'on ne concevrait pas qu'il en pût être autrement.
- 186. Ainsi, les enfants on leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aieula, aieules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture (1), et encore qu'ila zoient issua de différents mariages. (Art. 743) (4).
- 187. Il suffit, ponr qu'ila soient appelés à succéder, et pour qu'ila excluent tons autres parents quelconques, qu'ila soient capables et non indignes. La faveur de leur origine, quel que soit le degré dans lequel ila seraient forcés de rester,

parce que la réprésentation aurait été coupée par un indigne ou par un renonçant, leur donne la préférence aur tout accendant quelconque, et à plus forte raison sur tout collatéral; car ce n'est pas par la proximité du degré de parenté puis sont appeléa, c'est par l'avantage et la priorité de leur ordre aur les deux autres.

- 488. Et il n'y a, à cet égard, ancune distinction à faire entre les enfants légitimes, c'est-à-dire qu'on tété coqua pendant le mariage de leurs père et mère, et ceux qui ont été légitimés: cea derniers jouissent des mêmes droits que s'ils élisient nés du mariage qui les a légitimés (3). (Art. 353) (4).
- 189. Il n'y en a pas davantag à faire relativement aux enfants adoptils: ils accedent aussi à l'adoptant comme les enfants qu'arrait ena celui-ci depuis l'adoptine (nt. 300) (s); mais lin àic. quierent aucen diroit de successibilité sur les biens de ses pressus (side), nieme dans la succession de ses ascendants, et par représentation de cet accedent de l'adoptine de l'adoptine de l'adoptine de l'adoptine de l'adoptine de l'adoptine (nt. 100 par les des accession de l'adoptine (nt. 100 par les des l'adoptine (nt. 100 par les dell'atoptine (nt. 100 par les dell'atoptine), et n'a pas seulement entendu en horner les effets à l'adoptie.
- 490. Les enfants auccèdent par tête et par égales portiona, parce qu'ils sous au premier degré; a'il y a des descendants d'enfants prédécédés, le partage se fait par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation (art. 745) (s), comme il a été dit supra.

#### SECTION IV.

#### ondito.

## CESSIONS DÉPÉRÉES AFR ANCEMBARTS.

### SOMMAIRE.

- 191. Le second ordre d'héritiers est celui des ascen dants, sauf le cas de frères ou sours, ou
- (1) Sauf ce qui concerne les biens formant un majoral.
  (2) Code de Bollande, art. 200.
  (3) Foyes tome III, au titre de l'Adoption, n° 313.
- (3) Foyez ee que monarons dit sur la légatimation des enfonts (7) Foyez ibid., nº 314.
- naturels, tome III, not 162 et auir. (8) Code de Rellande, art. 899. (4) Code de Rellande, art. 332,

descendants d'eux, dans lequel il y a tantôt concours, tantôt exclusion des ascendants.

#### e r.

### Be la succession ordinaire déférée aux secendants.

- 192. Comment se divise la succession quand le défunt ne laisse ni descendants, ni frères ou sœurs, ni descendants d'eux, et qu'il y a des ascendants dans les deux lianes :
- 193. Ou, dans la même hypothèse, lorsqu'il n'y a d'accendants que dans une ligne, et des collatéraux dans l'autre:
- Comment elle se divise quand le défunt laisse ses père et mère, et des frères ou saurs, ou descendants d'eux;
- 195. Ou, dans le même cas, lorsque le père ou la mère seulement a survécu.

### S II.

### Be la succession déférée aux sacendants denateurs,

- 496. Texts de l'article 747, qui accorde aux ascomdants donateurs le droit de succèder, à l'extension de tous autres, aux choses por eux données à leurs descendants décédés sans postérié, poureu qu'elles se retrouvent en nature de la succession, ou, si elles ont été aliénées, au virix s'élet encore du.
- aliénées, au prix, s'il est encore dú.

  197. Le principe de cette disposition est puisé dans le droit romain.
- 198. Il était suivi dans l'ancien droit français, mais dans les pays contumiers, avec des effets bien différents de ceux des pays de droit écrit.
- 199. Dansle droit romain, il ne s'appliquait qu'aux choses données à titre de dot; il a été étendu, dans le droit français, à toute donation faits par un ascendant.
- Il ne s'applique qu'aux choses données par donation entre-vifs, qu'aux ehoses données comme biens présents.
- Mais il s'applique aujourd'hui aux donations de choses mobilières comme à celles d'immeubles, à la différence de l'ancien droit coutumier.
- 202. L'ascendant ne reprend pas les biens par droit de retour, ni par l'effet d'une récocation, ou d'une caducité, mais uniquement par droit de succession.
- On appelle néanmoins quelquefois ce droit droit de réversion; mais sous le Code,

- comme dans les principes de notre ancien droit coutumier, c'est un droit de succession,
- 201. L'aïeul donateur succède aux choses par lui données, de préférence à son fils, père du donataire; et ce fils, dans le cas où l'aïeul serait prédécété, n'aurait pas de son chef le droit de reprise.
- Mais si l'assendant donateur a survéou au donataire, ses représentants quelconques exercent le droit qu'il a recueilli.
- exercent le droit qu'il a recueitti. 206. L'ascendant donateur doit réunir en sa per-
- sonne les qualités requises pour succèder. 207. La reprise a lieu lorsque le donataire meurt civilement sans postérité, comme lorsqu'il meurt naturellement.
- L'ascendant donateur ne profite pas, à co titre de donateur, et par droit d'accroissement, de la renonciation faite par un héri-
- tier de sa ligne à la succession ordinaire.

  209. L'ascendant donateur, comme successeur, doit
  supporter sa part dans les dettes, mais c'est
- seilement pro modo emolumenti.

  210. S'il est en même temps appelé à la succession ordinaire; il peut renomer à la succession spéciale, et s'en tenir à la première, ou cumuler; et alors il est tenu, à l'égard de la succession ordinaire, des delta pro parte hereditaina, et même ultra vires, s'il n'aocreta bénéficiairement.
- Comment les créanciers peuvent-ils poursuivrs le payement de leurs eréances relativement à la portion de dettes dont est tenn l'ascendant comme donateur?
- 212. Suite. 213. Du eas où la dette est hypothécaire.
- 214. L'ascendant qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au délà de eq u'il doit supporter dans la delte, a son recours contre les héritiers ordinaires, mais il n'en a pas à raison des servitudes, droits d'usufruit ou d'usage que le donataire aurait établis sur les biens
- donnés.

  215. Le droit de succession attribué à l'ascendant
  donateur est soumis, envers le fise, au droit
  proportionnel de mutation par décès.
- 216. Ce droit s'écanonit lorsque le donataire laisse des descendants, quand bien même ces descendants mourraient eux-mêmes sans postérité avant l'ascendant donateur.
- 217. Il n'aurait pas lieu non plus si le donataire laissait un descendaut, quoique ce dernier fut issu d'un autre mariage que celui en faveur duquel la donation a été faite.

- 218. Mais l'existence d'un enfant ou descendant incapable ou indigne de recueillir la succession du donataire, n'empéche pas la récer-
- 219. Si l'enfant laissé par le donataire est un enfant naturel, il empéche la réversion dans la proportion du droit que la loi attribue aux enfants naturels sur les biens de leur père.
- 220. L'enfant adoptif du donataire empéche la réversion comme l'enfant né en mariage.
- Le père naturel qui a donné à son fils décédé sans postérité, a également le droit de réversion.
- 222. Ce droit ne compête pas à celui qui a danné à l'enfant naturel de son fils, même légitime.
- 223. Le droit de l'ascendant donateur ne s'exerce pas sur les choses dont le donataire a dis-
- 221. Les chaese sont censées aliénées par cela seul que le donataire les avoit promises purement et implement, quoigié ne les city pas moore liverées; et 'illes a aliénées sous condition suspessive, non encore accomplie lors de son déées, l'accendant les reprend, mais sous l'obligation de les rendre au tiers si la condition 'accomplii.
- 225. Comment se règle la récersion quand le donataire a donné, comme biens présents, tous ses innueubles généralement, ou tous ses meubles, ou une partie aliquote des uns ou
- des autres, ou de tous indistinctement; 226. Ou qu'il les a dannés par contrat de mariage, et comme biens qu'il laissera à son décès.
- La disposition que le donataire a faite, même par testament, des biens à lui donnés par son ascendant, empêche aussi la réversion.
- 228. L'ascendant à qui il est du une réserve est ceusé en trouver l'objet dans les biens qu'il reprend comme donateur, s'ils sont suffsants; en eas d'insuffisance, il n'a l'action en réduction que pour le surplus.
- 229. S'il est du une réserve à d'autre accendants, le donneture est-il obligé de la fournir sur les biens qu'il a donnés, dans la supposition que les autres biens dont il n'a pas élé disposé serait insufficants pour la fournir? Et comment se calcule la réserve de ces autres accendants?
- 230. Deux autres questions controversées.
- 231. La première : Si l'ascendant a droit aux

- biens par lui donnés, lorsque le donataire les ayant aliénés, ces biens se retrouvent dans sa succession parce qu'il les a acquis de nouveau.
- veau. 232. Suite de la même question.
- 233. La deuxième: Le donateur reprend-il les biens reçus par le donataire en contre-échange de ceux qui lui avaient été donnés par son ascendant?
- 234. Diverses autres questions plus ou moins analogues.
- 235. Discussion de ces mêmes questions.
- 236. Suite. 237. Suite.
- 238. Suite.
- 239. Suite.
- 240. Suite.
- 241. L'ascendant donateur succède aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire;
- Application du principe à l'action en reprise de la dot donnée par l'ascendant.
- A l'action en réméré, rescision ou autre, qu'avait le donataire.
   Charges sous lesquelles le donateur exerce ces
- actions en reprise.

  245. Il n'a aucune indemnité à réclamer des héritiers pour les dégradations causées par le donataire aux biens donnés;
  - Et il leur devrait récompense ou rapport pour les améliorations considérables qui auraient été faites.
- 191. Le second ordre de succession est en faveur des ascendants, mais sous l'importante exception établie à l'art. 750 (1), comme nous l'expliquerons à la section suivante.

Dans cet ordre de succession, il s'en trouve comprise une spéciale, qui a pour objet des choses particulières, et qui estrégie tout à la fois par les règles générales, mais aussi par des règles qui lui sont propres. Pour bien distinguer ces deux espèces d'hérèdité, nous traiterons de chacuno d'elles dans un paragraphe particulièr.

### S Jer.

Be la succession ordinaire déférée aux sacendants.

192. Suivant l'art. 746 (s), si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frères ni sœurs, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié

(I) Code de Hollande, art. 903.

(2) Code de Hollande, art. 900.

entre les asceudants de la ligne paternelle, et les ascendants de la ligne maternelle.

L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne.

Les ascendants du même degré succèdent par tête.

193. S'il n'y a d'ascendants que d'un seul côté, alors le partage se fait par moitié entre ces ascendants et les collatéraux de l'autre ligne (art. 733 et 753); à moins que ees collatéraux ne soient des frères ou sœurs du défunt, ou des descendants d'eux, lesquels excluraient, d'après l'art. 750 précité, tous ascendants d'un degré supérieur à eclui des père et mère, quand bieu même, ainsi que nous le démontrerons à la section suivante, ces frères, sœurs, ou leurs descendants, n'anraient tenu au défant que d'un seul eôté, même autre que eelui d'où seraient ces mêmes ascendants.

194. Et lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères ou sœurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié est déférée su père et à la mère, qui la partagent également entre eux ; et l'autre moitié appartient aux frères et sœurs, ou à lenrs descendants, qui la partagent ainsi qu'il sera expliqué à la section suivante. (Art. 748) (1).

195. Et dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé (s), la portion qui lui aurait été dévolpe, s'il eût survécu, se réunit à la moitié déférée anx frères on sœurs, on à leurs représentants (s), (Art. 749) (4).

En sorte qu'un frère ou une sœur, ou même un seul descendant de frère ou sœur, a droit aux

(t) Cods de Nellande, art. 901. (2) Ou s'il renonce ou est déclaré indigne; car ces circonstances sont, aux yeax de la lei, comme le prédécès.

(3) Et ici le mot représentants ne se prend pas dans son acception ordinaire; quand Lien même les culants de frères ne représentencient pas leur père on mère, par exemple, parce que crux-ei auraient renoucé (art. 787), un parce qu'ils seraient iudignes (art. 730), els n'en sorsient pas moins les trois quarts de l'hérédité, et le père og la mère senlement l'antre quart. Ou ne s'attache ici qu'à la quadité des béritiers, et non à la proximité de degré de parenté.

(4) Code de Rollande, art. 902.

trois quarts de l'hérédité si le père ou la mère est prédécédé, ou si l'un d'eux renonce ou est déclaré indigne ; et à la moitié si tous deux ont survécu et se portent tous deux héritiers : car la portion de ceux-ci est invariablement fixée au quart pour chacun d'eux. Il n'y a pas lieu entre eux au droit d'accroissement, puisqu'ils ue sont point des héritiers de la même ligne.

Tel est l'ordre de la succession régulière et ordinaire déférée aux ascendants : mais cet ordre se tronve modifié par la disposition de l'art. 747, qui établit une succession particulière en faveur des ascendants donateurs, relativement aux biens par eux donnés à leurs descendants décédés sans postérité: e'est ce que nous allons expliquer dans le paragraphe suivant.

### 5 ti.

Be la succession déférée sux ascendants donaieurs.

196, Cet art. 747, (s) qui a donné lieu à plusieurs questions très-graves, et dont la rédaction n'est pas assez étenduc, assez complète, est ainsi concn:

- Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à
- e leurs enfants ou descendants décèdés sans postérité, lorsque les objets se retrouvent en
- nature dans la succession. Si les obiets ont été aliènés . les ascendants
- recueillent le prix qui peut en êtredů. His succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire.

197. Le principe de cette disposition favorable aux ascendants donateurs est puise dans la loi 6, ff. de Jure dotium (6), où le jurisconsulte Pomponius s'exprime ainsi : Jure succursum est patri , ut filia amissa, solatii loco cederet (1), si

(3) Disposition supprimée dans le Coda de Hollande.

(6) Foyes asset la L. 4, Cod. Soluto matrim. gurmad. dot (7) Littéralement, cela rondrait dire que le père trouverait

dans la reprise de la dot un adoncissement au chagelu qu'il a d'avoir pordu as fille; mais le véritable seus de la pensée du prisconsulle est qu'il ne faut pas qu'à ce chagrin que le pére éprouve, se joigne le désagrément de voir la dot qu'il lui avait dounée passer dans d'autres mains, en perdant, par sa mort, l'action en reprise qu'il ansait eur, conjointement avec elle, aj le mariage de celle-ci se fêt dissons par tonte autre cause. L. 2, 51, ff. Soluto matrim. quemad. doe petatur.

redderetur ei dos ab eo profecta; ne et filia amissa, el pecunia damnum sentirel.

198. Il était suivi dans notre aneien droit francais, non-seulement dans les pays de droit écrit. mais aussi dans les pays coutumiers, toutefois avec d'assez importantes différences dans les résultats. Dans les premiers, e'était un véritable droit de retour, dont l'effet, par conséquent, était de résoudre les aliénations et les hypothèques consenties par le donataire; tandis que dans les pays coutumiers, c'était une simple suceession aux objets donnés, ce qui obligeait l'ascendant donateur, en sa qualité d'héritier, à respecter les actes faits par le donataire. Tel était leseus que l'on attribusit généralement à l'art, 313 de la coutume de Paris, dont les dispositions out été à peu près reproduites dans l'art, 747 du Code, comme l'observe très bien M. Delvincourt: ee qui démontre que c'est l'esprit du droit coutumier, et non celui du droit écrit, qui a présidé à la rédaction de eet article.

199. Ce principe n'avait été établi, dans le droit romain, que relativement à la dot (1); mais on l'a éteudu ensuite, dans le droit français, à toute espèce de donations entre-vifs, faites, soit à des fils ou petits-fils, soit à des filles ou petitesfilles. Il était, en effet, très-favorable, puisqu'il était propre à exciter et à favoriser la libéralité des ascendants, qui n'étaient point ainsi retenus par la crainte de voir , à la mort du descendant donataire, les biens qu'ils lui auraient donnés, passer en des mains étrangères : Ne hac injecta formidine parentum circa liberos munificentia retardetur. L. 2, Cod. de Bonis que liberis in potest.

200. Il est clair, an surplus, que l'art. 747 ne peut s'appliquer qu'aux bieus donnés par dona-

(1) Plusieurs Interprètes de cette législation décident suème qu'il était une conséquence de la prinsance paternelle; en sorte que, selon eux, le père n'avait pas la reprise de la dot, quoiqu'il l'est constituée à sa fille lorsque celle-ci était encore sous sa poissance, si elle en était sortie depois par l'émancipation. Nous ne nous jetterons pas dans cette controverse, qui n'a point d'intérêt pour l'explication de notre sujet : mais nous dirons cependant que cette décision paraît fortement combaltue par les LL. 5, ff. de Divort., et 29, ff. Solut. matrim. gurmed.

(2) Du mariage, comme cela est démontré par l'art. 1062, qui explique le généralité du terme postérité employé dans

tion entre-vifs, puisque pour eeux qui l'auraient été par testament, ou même pour les donations de biens à venir par contrat de mariage, le prédécès du légataire, on du donataire et ile sa postérité (a), rendrait caduque la disposition (articles 1039, 1089) (s), et empêcherait ainsi que les biens ne sortissent de la main du testateur ou du donateur. Ils n'auraient douc point à y ren-

201. Mais il s'applique à toute espèce de donation eutre-vifs, soit de biens meubles (4), soit de biens immeubles, sous la seule condition que les objets seraient encore en nature dans la succession, ou, s'ils ont été aliénes, que le prix en scrait encore du, on que le donataire aurait une action en reprise relativement à ces obiets : l'article dit d'une mauière générale que l'ascendant donateur succède aux choses par lui données, etc.

202. Et quant à ces biens, ce n'est pas par droit de retour, ni par suite de révocation, et pas davantage par l'effet d'une caducité, que l'ascendant donateur les renreud : e'est par droit de succession, ainsi que le porte positivement l'article que nous expliquons : « Les ascendants suce cedent, dit-il , à l'exclusion de tous autres, aux

- choses par eux dounées à leurs enfants, ou descendants décédés saus postérité, etc.
- C'est un droit mixte, dit Lebrun, un droit e spécial au donateur, droit de succession, parce que, pour l'exercer, il faut, sinon être béri-
- tier plus proche, du moins pouvoir être héritier du donataire.

203. On l'appelle quelquefois droit de réversion, parce qu'il fait retourner les biens dans la main du donateur : et retour légal, par opposition an retour conventionnel, dont parle l'art. 954 (s); mais ees diverses dénominations, plus ou moius

, l'art. 1089 ; mais ce n'est pas le moment de discuter ce point. (3) Code de Hollande, art. 233, § 2.

(4) Dans les pays contemiers, l'ascendant donateur ne rep nail goère que les immeubles par lui donnés, parce qu'il les reprenait en qualité de propres, et qu'il n'y avait que les immenbles qui fussent des propres : anni l'on tenait, dans l'ancienne contome de Paris, que l'art. 313 de cette coulume ne s'appliquait qu'unx immeubles. Nais comme aujoucu'hus noss ne reconnaissons plus de propres, le motif de la distinction de l'ancienne jurisprudence contumière n'existe plus.

(5) Code de Hollande, art. 1709.

inexectes, no lui ôtent pas son véritable caractère de droit successif, sinsi que l'ont très-bien remarqué les auteurs qui ont écrit sur le Code.

204. Puisque ce n'est qu'en faveur des ascendants donateurs que la loi fait exception sux principes généraux d'après lesquels elle règle la dévolution des biens, il s'ensuit :

1º Oue si un aïeul a donné à son petit-fils, décédé sans postérité, ce sera lui, et non son fils, père du donataire, dans le cas où ce fils existerait encore, qui exercers le droit de reprise, car l'ascendant donateur succède, à l'exclusion de tous autres, aux choses par loi données à son descendant décèdé sans postérité (1).

Nous verrous même plus bas si cet secendant n'surait pas le droit de reprise, encore que par là un autre ascendant, soit de sa ligne, soit de la ligne opposée, et auquel il scrait du une réserve, ne trouvat pas dans le surplus des biens dont il n'surait pas été disposé, de quoi la former.

2º Que si l'aieul donsteur n'existait plus, quand bien même le fils existerait encore, celui-ci n'exercerait pas la reprise (2), à moins que le droit n'côt été ouvert dans la personne du donateur qui anrait survéen au donataire, et que le fils ne se portat son héritier ; mais, dans ce cas même, il ne l'exercerait que jure transmissionis, et non comme un droit propre : car celui de reprise , au contraire, n'appartient qu'eu seul donateur, Or. comme ce dernier n'a pas survéen au donataire , et que c'était la condition sine que non de l'ouverture du droit, il n'a rien pu transmettre à cet égard à son fils , quand bien même celui-ci s'est

(1) Il y avait sur ce point divergence dans la jurisprudence des parlements de droit écrit : les nos accordaient, il est vrai, la préférence à l'aient donateur, mais d'autres le donnaient au père du donataire. Mais ce poiot ne saorait plus faire de difficulté aniourd'hul : aussi nous dispenserons-nous de rapporter les différentes raisons allégoées à l'appui de l'un et de l'autre système. On peut d'ailleurs les voir dans le Commentaire de M. Chabot sor l'art. 747.

(2) Il y avait encore divergence sur ce point dans l'ancienne jurisprudence : généralement les parlements de droit écrit acordaient la reprise au père, en se fondant sur le L. G. ff. de Collat. bonorum, qui porte, en effet, que le père venant à la succession de l'aieul qui avait doté sa petite-fille, doit le rapport de la doi à ses frères et scrors ; au lieu qu'en général su jugesit le contraire dans les pays contomiers. Nais la divergence tensit principalement à ce que, dans les pays où l'un suivait le droit romain, on s'était déterminé par la considération que, dans les principes de ce droit, le père devant doter sa fille, l'aicul, en la dotant, avait rempil l'obligation de son fils ; en porté son héritier. D'ailleurs, dans les principes du code, le donateur n'sysnt pn stipuler le retour pour son fils (art. 954), comment pourrait-on supposer que la loi a cependant voulu le lui attribner?

205. Mais si l'ascendant donsteur a survécu au donatsire, ses héritiers quelconques (art. 781) (3), ses légataires, et ses donstaires de biens à venir, et même ses créanciers (srt. 1166 et 788) (4), peuvent exercer le droit qu'il a ainsi recueilli.

206. Ce droit étant un véritable droit de succession, quoique d'une espèce particulière . il s'ensuit aussi que l'ascendant donstenr doit réunir en sa personne les qualités requises ponr pouvoir succèder; en conséquence, s'il était mort civilement à l'époque du décès du donataire, ou s'il était indigne d'être son héritier, la reprise des biens ne pourrait avoir lieu.

207. Et puisque c'est un droit de succession, et que toute succession s'onvre par la mort civile comme par la mort naturelle ( art. 25 et 718). on doit décider que la reprise a lieu lorsque le donstaire meurt civilement sans Isisser de postérité, comme lorsqu'il décède (8) réellement, S'il n'en était ainsi , les biens donnés passeraient, contre le vœn de la loi, à d'sutres qu'à l'ascendant donateur, puisque la succession étant ouverte, le donateur perd la propriété de tons ses biens, et que ces memes biens sont dévolus à ceux qui sont appelés à les recueillir dans l'ordre légal ; ce qui serait absurde (a).

conséquence, e'était ce dernier que l'un considérait comme dosateur : voilà pourquoi plusieurs de ces parlements accordaient la réversion au père de préférence à l'aleul, comme il a été dit dans la note précédente. Mais en pays contamier, pas plus que soos le Codo (art. 204), le père n'était tenn de doter sa fille ; des lors l'on ne pouvait dire, et l'on ne pourrait davantage dire sojourd'bni, qu'en dotant sa petite-fille, l'aieul est censé aveir acquitté l'obligation de son fils, et que c'est celui-ci qui est en réalité le donateur : sossi ne derrait-il pas le rapport à la

- sucression de son père. (Art. 847.) (3) Code de Hollande, art. 1097.
  - (4) Ibid., art. 1107.
- (3) Peu importe que l'expression décédé ne s'emploie pas paur indiquer la mort civile, et que l'art. 747 se acree de ce mot. Ill'emploie subjecta materia : or, la succession du dona-
- taire s'ouvre par la mort eivile comme par la mort naturelle. (6) Il y a eu aussi difficulté sur ce point dans les pays où l'on considérait ce droit de l'ascendant comme un droit de retour ;
- on disait que le cas de mort civile de donataire n'avait pu raison-

208. Il ne fant tontefois pas conclure, de ce que le droit de l'ascendant est un droit de succession, que cet ascendant donateur profiterait. à ce titre de donateur, et par droit d'accroissement, de la renonciation que feraient à la suecession ordinaire les frères, sœurs ou descendants de frères ou sœurs du douataire, ou d'autres ascendants de sa ligne et d'un degré plus proche. Le droit d'accroissement n'a lieu qu'en même succession, et ici l'ascendant donateur n'est béritier que dans une succession spéciale. Il ne profiterait donc de la renonciation que par devolution, s'il se trouvait en ordre et en degré utiles pour recueillir l'hérèdité répudiée. Mais il pent en profiter comme béritier ordinaire, s'il est aussi appelé à la succession ordinaire.

209. Une autre conséquence de ce que ce droit est un droit de succession, e'est que l'ascendant qui l'exerce est tenu des dettes du donataire.

Mais comme en "est pas ne nucession ordinaire, à titre niterent, que ce n'est qu'une succession sur choses données, à des closers particulières, l'ascendant ne peut être tem des dettes qu'en raison de ce qu'il reprend, comparativement aux autres biens de l'héreidit : l'est teun de ces dettes pro modo emolumenti, puisque ce n'est ni ne part vitile qu'il pressi de ce titre, ni nes portion héréfisire ou aliquote quelconque. De la, si les biens ne lesqués il excrece son drois de reprise sont estimés valoir le tiers de tout l'actif de la succession, d'après l'étrinuation qui on sera faite, il sera tenn du tiera de noutes les dettes et charges. Nous avious posse d'abord qu'il en clait tenn dans cette proportion, même uttra cirra, s'il aviai et als précasion d'accepter sons bénéfice d'inventaire; mais, après y avoir plus mêmemen t'ébéchi, nous avons changé d'opinion, attendu que c'est plutôt un successur de certains biens qu'il personne, quoign'il soit d'ailleurs héritier, et, comme tel, tenu des dettes.

210. Sil cut en même tempo appét à la succession ordinaire paro nde grêt de paracté ou par la renonciation un l'indignité de ceux qui le précadient, il a incontestablement de fout de renoncer à la succession particulière introduite en sa faveur, ou comme il peut cumuler l'une et l'autre (1). S'il preude et denire parti, il est tema des dettes et charges que doit, en définitées, apporter la succession ordinaire, non pas pou modo ensoluments insur pour parte herefaiture (art. 1702 et 120) (4), sauf aussi à lui à n'accepter que bénéfinitement parte que de lette et charges an dels de la valeur des biens qu'il aurait aussi a lui a l'accepter que bénéfinitement, l'accepte que de lette et charges an dels de la valeur des biens qu'il aurait eu dans la succession de la contra de la contrat de la valeur des biens qu'il aurait eu dans la succession de la contrat de la valeur des biens qu'il aurait eu dans la succession de la contrat de la valeur des biens qu'il aurait eu dans la succession de la contrat de la valeur des biens qu'il aurait eu dans la succession de la contrat de la c

211. Commeles eréanciers du défunt ne savent pas quelle est la portion de dettes que le donateur doit supporter à raison des biens qu'il a recueillis; que la fixation de cette quotité ne se règle qu'entre lui et les héritiers ordinaires, il nous semble qu'ils neuvent demander à ces mêmes

nablement être prêva par l'ascendant donateur, et que punique re donatiere peut un jour reutere dans la vie exitle, il n'eit pas pione de le privere, die à prévent, des biens qui loi out tét donaés. Mais cen raissas n'uni ascune force asjoned bui, qu'il de bien certain que le droit dout il a'apit est un droit de soc-

(1) M. Delvincourt dit qu'il ne pent accepter la seccasion particulière sans accepter la mecession notimire, parce qu'on or pent tout à la foir être heirifere d'une personne, et n'être pas son héritier. Cependant, écui ce qui urrire quoud il y u dans la ligne de l'aserolant donateur, d'autres acceduats, sollene en seal, d'un degré plus procles, et que le donateur accepte pour lus jernes qu'il a donaté.

M. Tentlier répond au motif de décision de M. Delvincourt, c dissuit que le principe herrelière par parte afric repeti n'est applicable qu'us cas où il s'agit de la môme succession et qu'lie il y en a en quelque sorte deux, poisque les hériters se cont pas nécessièrement les mèmes, mas a l'ajorte que la question est sons intérêt dans la pratique, attenda que le douatem casta châgi de suppettre dans les dettes son part per mode feats châgi de suppettre dans les dettes son part per mode casta châgi de suppettre dans les dettes son part per mode

TOME III, ED. BFLGE. - T. VI, ED. FR.

emelamenti, s'il accepte la succession apéciale, c'est qu'il aera intérêt à le faire, et par cela suème intérêt à accepter la succession ordinaire.

Il postrati bies espendant avoi intérêt à ripoduce cello-ci qui à ecoptre celle-là, sourie, el l'austi rega, à son tour qui part très-bien urriver, quellige chose de doutaties auss clause de précipies en de hous part d'aus ce can, il pourrail lette plus tentagese. de l'en testé a ce qu'il a reçu, que desceix à la arrecsaiso reduires et de rappetter ; à noste, que l'an net à a arrecsaiso reduires et de rappetter; à noste, que l'un net a la civil d'acreter cranné douteur, et avoi se monte que non a le civil d'acreter cranné douteur, et avoi se monte que non se veçon pos sur equelle la cette protessis meralé houle.

Au surplus, M. Toullier pense qua si, en acceptant, l'ascendant donateur ne déchire pas positivement qu'il n'entend n'accepter que réalitement aux biens qu'il a domine, il sera cessal avoir accepté pour le tout. Cela sut même ausceptible de contruverse: les circonatances du fait, plus que les periocipes, car ils ne sont pas positifs, servizaient à la décision de la ques-

(2) Code de Hollande, art. 920 et 1233.

héritien, et à chaseu personnellement, dans la proportion des part hériditien, è montant de leurs erfances, suffa ceux-ci leur recours contre de donaceur. Ceta mais l'opinion de M. Delvinceurt, qui modifie toutefois su décision pour lo cas où la quotifie des détes que le donateur dois supporter aurait déjà été déterminée par un acte fais avec les héritiers : alors, dis-lle eréanciers pourraient à adresser directement à lui pour ouil edit à le terra naver.

Mais il est clair néanmoins que le donateur ne serait tenn de payer à eeux qui se présenteraient les premiers, que dans la proportion de la créance de chacun, comparativement à la somme totale des dettes et charges dont il serait tenu; autremeut les créanciers duns les créances ne seraient pas eucore échues, seraient privés du droit de s'adresser à lui lorsqu'il se trouverait avoir payé cette sommo totale à ceux qui se seraient présentés les premiers, ec qui ne serait pas juste ; et il est elair aussi que, lors même que la quotité de dettes que l'ascendant doit supporter u'aurait pas encore été déterminée par un acte, les créauciers auraient le droit de le poursuivre, pour qu'il eût à payer jusqu'à eoueurrence de ce qu'il pourrait personnellement devoir à chaeun d'après la quotité qu'il devrait déterminer à l'amiable avec les béritiers ordinaires, ou judiciairement, en cas de contestation.

212. El nous modifions uous - même anus notre décision sur le premier point, en dissurfice son les heriters ordinites, attaqués par les créanciers pour leur part bérédisire dans les dettes, par exemple, chaeun pour moité s'ils sont deux, auraient le drois d'appeler en garantie l'ascendant condonateur, pour faire déreimner la quetté de dettes dont il doit être tenu, et être aimi proportionellement déchargés envers les demandeurs; car alors lo motif que nous avons donné plus baut en faveur de droit qu'out, este nous, les créanciers, de s'adresser aux héritiers ordinaires, ou pour que ceux-ci aient à les paper dans la proportion de leur par héréditaire, n'existerait plus.

(1) Code de Hollande, art. 1147, 1206 et 1209. (2) Ibid., art. 1335 et 1440.

(3) Nous avons déjà rappelé ces principes au sujet de la reprise, par l'adoptant, des biens qu'il avait donnés à l'adopté

se faire promptement, et qu'elle ue trainât point en longueur.

215. Tout ce qui vient d'être dit u'est, au surplus, relatif qu'à l'action personnelle des rénaciers, et ne fai sueue préjudie au droit d'hypothèque que tel ou tel d'entre enx pourrait avir, soit sur les biens de la succession ordinaire, soit sur ceux que reprend l'ascendant adhectés, en quelque main qu'ils passent (articles 875 et 2141 ()), et oblige tout béritier détenteur à payer la dette, sous la facellé cepenant de détaiteur à payer la dette, sous la facellé cepenant de détaiteur à payer la dette, sous la facellé cepenant de détaiteur à payer la dette, sous la facellé cepenant de détaiteur à payer la dette, sous la facellé cepenant de détaiteur à payer la dette, sous la facellé cepenant de détaite en immebles s'il n'est plus personnellement obligé à la payer, parce qu'il aurait déjà solde of unit des offers régulières de la portion dont il était tenu. (Art. 1220, 1227, 2172, antivate et combinés) (a).

214. Celui qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au delà de ce qu'il devait personnellement supporter dans la dette, a son recours, tel que de droit, soit contre ses cohéritiers, soit contre l'ascendant donateur. Si e'est ce dernier, il a également ce recours; car l'hypothèque u'est point une aliénation des biens donnés, ni un demembrement de ces mêmes biens, comme le serait uu usufruit, ou un droit d'usage ou de servitude qu'aurait consenti le donataire au profit d'uu tiers : c'est simplement une sureté donnée à un créancier : d'où il suit que les biens n'existent pas moins en nature, quoiqu'ils soient bypothéqués, et en couségoence, que le donateur a le droit de les reprendre tels qu'ils sont, en supportant sa part dans les dettes pro modo emolumenti. Au lieu que lorsqu'ils sont affectés des charges dont il vient d'être parlé, le donateur ne peut les reprendre que dans l'état où ils se trouvent, avec l'action en payement du prix qui pourrait encore être dû à raison de ces mêmes charges, mais sans indemnité de la part des béritiers ordinaires, dans le cas même où il ne serait dù aueun prix à cet égard (s). Le donataire était propriétaire des objets donnés; il pouvait par conséquent les vendre, les donner à son tour, et,

nort sans postérité, tome UI, no 322. Toutrées, nous n'accordons pas à l'adoptant le droit no prix qui serait encore dà des biens aliènés; on peut roir nos rasons lors ritate, nº 323 et 324 dans le eas où il l'aurait fait, et qu'aucun prix ne serait encore dù , soit parce qu'il lui aurait été nave, et qu'il se serait ainsi confondu dans son patrimoine, soit parce qu'il anrait disposé des choses à titre gratuit, le donateur n'aurait rien à réclamer : donc , par la même raison , ne peutil réclamer d'indemnité quand le donataire a fait beauconn moins qu'il ne pouvait faire, en se bornant à établir de simples charges.

215. Toujours du principe que le droit du donateur est un droit de succession, et non un droit de retour, il faut aussi tirer la conséquence qu'il est sonmis envers le fisc au droit proportionnel de mutation par décès (1) , à la différence du retour conventionnel dont il est question à l'article 951 (2), retour qui n'est rien autre chose qu'une résolution par l'accomplissement d'une condition stipulée.

246. Mais ee droit n'étant attribné à l'ascendant donateur que dans le seul cas où le descendant donataire est décédé sans postérité, ils'ensuit que, si ce dernier laisse des enfants on descendants, quand bien même le donateur leur survivrait, la condition prévue par la loi aurait manqué, et le droit de réversion ne se serait jamais réalisé : ce scrait d'ailleurs succéder, non pas au donataire, mais aux enfants du donataire, qui ont recueilli les biens et les ont recus, non du donateur, mais de lenr père donataire. Il est vrai qu'on peut stipuler le droit de retour popr le eas du prédécès, non-sculement du donataire, mais aussi de ses descendants (art. 951); mais alors c'est une stipulation, qui doit s'exécuter parce qu'elle n'a rien de contraire à la loi ; tandis que,

(1) Foyez la cirrulaire de la régie des domaines et de l'enregistrement, en date du 23 brumaire an von. Elle se tronva dans le Recocil de Sirry, tome I, part. II, page 117. (2) Code de Hollande, art. 1709.

(3) Cette question est encore controversée. Foyez, dans le seus de notre opinion, l'arrêt de rejet du 18 aoist 1818 ( Sirev. 1818, I, 370;, l'arrêt de la cour de Nimes de 14 mai 1819 (Sirry, 1320, 11, 38), enfin un autre arrêt de rejet du 20 novembre 1819 (Sirey, 1820, 1, 107)

On peut aussi consulter M. Chabot, sur l'art, 747, W. Merlin (Repertoire, vo Reserve, sect. 2, 5 3, ao 6), et M. Grenier (des Bonatione, tome II, page 343).

(4) Ce point a été également très-controversé judis, surtont lorsque l'enfant était d'un marisge autériour. (Foyes M. Chabot, tome 1, page 304.)

(5) Disposition supprimee dans le Cede de Hollande.

(6) Nous disons cela parce gor, dans l'art, 1089, le mot

dans l'espèce, il s'agit d'un droit qui, quoique très-digne de faveur dans son principe et son but, est néanmoins une dérogation au système général des successions, une hérédité spéciale et partienlière, dont on ne doit pas, par conséquent, reculer les limites au delà du point marqué par la loi. Il ne tenait qu'à l'ascendant de stipuler le retour pour le cas du prédécès du donataire et de sa postérité : a'il ne l'a pas fait, e'est qu'il n'a pas jugé à propos de le faire, ou du moins il doit s'imputer sa négligence (s).

217. Par la même raison, le droit ne se serait jamais réalisé si le donataire avait laissé un enfant on descendant, quoique cet enfant ou descendant füt issu d'un autre mariage que celui en faveur dognel la donation aurait été faite (4). Le mot postérité, dans l'esprit de l'art. 747 (s), a le sens le plus étendu, puisque eet artiele ne distingue pas, et qu'aucun autre n'en restreint la signification ordinaire dans son application an cas dont il s'agit (6).

218. Mais on pent se demander, avec M. Chabot, qui décide, an surplus, ce point comme nous, si l'existence d'un enfant ou d'un descendant incapable (1) de recueillir la succession du donataire, ou qui en est exclu comme indigne. on qui y renonce, fait obstacle à l'exercice du droit du donateur.

Si l'on s'attache à la lettre de l'art. 747, la condition sous laquelle l'ascendant était appelé a défailli; car le donataire n'est pas décédé sana postérité ; c'est tout au plus ce qu'on pourrait dire si l'enfant était mort civilement , parce que les liens de famille et de cité étant rompus par la mort

posterité est aussi employé saus limitation ni restriction : mais d'après l'art. 1062, anquel il se réfère, il est érident, de moins pour nous, qu'il doit s'entendre de la postérité née du mariage en faveur daquel la donation a en lieu, attendo en elle n'est. consée faite qu'en faveur du donataire et des enfants à maître de er mariage, dans la cas où le donataire prédécéderait le donateur, et qu'elle ne pourrait même avoir lieu au profit d'enfants range d'un mariage antérieur ou pestérieur ; cur on donnersit sinsi des boens à senir à des individus qui ne seraient pas espables de les recevoir, paisqu'ils ne seraient point dans la classe de ecus an profil desquels sculement la loi a cru devoir faire nne exception à la prohibition positive qu'ella a portée à cet égard.

(I) Parce qu'il est mort civilement ; cur si c'était parce qu'il ne serait pas né viable, il n'y auroit pas le moindre doute qu'il ne det pas être compté, attendu que celai qui n'est pas né riable est censé n'avoir jamais existé.

civile, il ponrrsit être considéré, et même devrait l'être, quant au droit de succéder, comme n'existant pas. Mais dans les cas où eet enfant est seulement exclu comme indigue, ou hien qu'il renonce, il est vrai de dire qu'il existe. Cependant, tel n'est pas l'esprit de la loi : il milite en faveur de l'ascendant. Et, en effet, le droit de réversion est évidemment fondé sur la présomption que l'ascendant a entendu, en donnant, que sa libéralité profiterait, il est vrai, à toute sa descendance, mais non pas à d'autres, s'il survivait à cette même descendance, et si le donatsire luimême ne jugeait pas à propos de disposer des biens donnés. Or ces motifs de la loi, en établissant la réversion, cette intention du donateur, ne seraient pas suivis, seraient méconnus, si, dans le cas où les biens ne pourraient, par une cause quelconque, être recueillis par la postérité ilu donstaire . l'ascendant donateur était privé du droit de les réelamer par ceux auxquels il a bien certainement voulu se préférer dans tous les cas. D'ailleurs, en matière de succession, n'est-ce pas la même chose que le défunt n'ait pas laissé de descendants, on que ecux qu'il s laissés ne soient pas heritiers pour telle ou telle cause 9

219. Supposons maintenant que l'enfant laissé par le donataire est un enfant naturel, reconnu par lui , capable de succéder, non exclu pour indignité, et acceptant la succession de son père, pour la part que la loi lui attribue. Nous déciduns, sans balancer, qu'il n'empêche pas la réversion pour ce qui lui est étranger et qui est dévolu à d'autres parents, mais qu'il l'empêche pour la portion à laquelle il a droit dans la suecession ; en sorte que cette portion étant la moitié. puisqu'il y a au moins un ascendant du donataire père de cet enfant asturel (art. 757) (i), l'ascendant donsteur ne reprendra, par droit de réversion, que la moitié des choses par lui données, qui seraient encore eu nature dans la succession . et la moitié du prix qui serait encore dû de celles aliénées. M. Chabot est aussi d'avis de l'une et

l'autre décision, sinsi que de celle que nous svons donnée su nº précédent. Il se fonde principalement sur la considération que l'enfant naturel légalement reconnu s des droits de succession, sinon sur les biens du donateur, du moins sur ceux du donataire qui l's reconnu, et dès lors, que ce dernier doit être considéré comme syant disposé des biens donnés, dans la proportion du droit de cet enfant naturel.

220. Et si le donstaire laisse un enfant adontif. nons pensons aussi, avec le même sutenr, que l'existence de cet enfant met obstacle au droit de réversion au profit de l'ascendant. Par l'aduption, l'adoptant se crée nne descendance civile, une famille civile, à laquelle il confère, sur sa succession, les mêmes droits que ceux qu'aurait l'adopté s'il était né du mariage de l'adoptant (2) (art, 350) (s). C'est done encore une sorte d'aliènation des choses données par l'ascendant au donstaire; et s'il était loisible à celni-ci d'en disposer par des ventes, par des donations, il ponvait bien, par la même raison, en disposer par la eréation d'un héritier par voie d'adoption, ce qui rend sans intérêt la question de savoir si , sous le nom de postérité d'un individu . l'on peut aussi comprendre ses enfants adontifs.

221. Nous venons de voir que l'existence d'un enfant naturel an donataire empêche la réversion dans la proportion de droit qu'a cet enfant esturel sur la succession de son père, qui l'a reconnu; maintenant il s'agit de savoir si le père naturel, qui a donné à son fils décédé saus postérité, s le droit de réversion? et si ce droit compête également à celui qui a donné à l'enfant naturel de son fils même légitime, et reconnu par ce dernier, quand cet enfant naturel décède sans postérité?

Pour que la première question présente de l'intérêt, il faut supposer que la mère de l'enfant naturel l'a aussi reconnu avant qu'il fût mort (4), car, autrement le père reprendrait par voie de succession, non-seulement les biens par lui don-

<sup>(</sup>t) Code de Hollande, art. 910.

<sup>(2)</sup> C'est en vertu de ces principes, que l'on a jugé, en cassation, par arrêt que nous rapportons au tome III, nº 319, que l'enfaut adoptif a droit à une réserve comme l'enfaut légitime, et que pour en calculer le montant, on doit réunir aux biena Lisaés an décès, ceux dont il avait été disposé aptérieurement à

l'adoption; bien mieux, que la réduction, s'il y avait ben à réduction, pourrait même porter sur ces derniers biena

<sup>(3)</sup> Dreposition supprimée dans le Code de Hollande.

<sup>(4)</sup> Sur le possi de savoir si la reconnaissance de l'enfant naturel après sa mort peut profiter à celui ou à cetle qui l'a faite, royez ce qui a été dit au tome III, nº 265,

nés, mais encore tous les autres (art. 765) (i). Au lieu que si la mère a pareillement reconnu l'enfant, elle a droit à la moitié de l'hérédité de celui-ci, et alors il importe de savoir si le père a le droit particulier de réversion.

Nous n'en faisons pas le moindre sloute (2); ear, d'après l'art. 765 précité, le père succède; la succession de son enfant lui appartient en tout ou en partie : il est donc dans le cas de l'art. 747. De plus, l'art. 766 (s) établit un droit de retonr légal sur les biens donnés par le père ou la mère de l'enfant naturel décédé sans postérité, au profit des frères et sœurs légitimes de cet enfant ; à plus forte raison (4) le père douateur lui-même doit-il avoir le droit de faire ce prélèvement sur les biens qui proviennent de lui, et qui se trouvent encore en nature dans la succession de son enfant donataire.

222. Mais la seconde question doit être décidée contre le donsteur. Aucun rapport de successibilité n'existe cutro un individu et l'enfant naturel de son fils ou de sa fille ; dès lors il ne saurait y avoir lieu pour lui à succèder aux choses par lui données à cet enfant : ils sont étrangers l'un à l'antre dans les rapports légaux ou civils (a). C'était à l'aieul naturel à stipuler le droit de retour, stipulation qui préviendrait bien des difficultés en cette matière, même dans les cas ordinaires, et dont on pourrait limiter les effets tels qu'ils ont lieu d'après le droit commun, en convenant que le donateur ne reprendrait les eboses qu'autant qu'elles existeraient encore en nature, avec les hypothèques et antres charges dont elles seraient previes : dérogeant ainsi à la disposition de l'art. 952 (e), afin que le ilonataire put plus librement disposer des biens et les hypothéquer.

223. Comme l'ascendant n'exerce son droit de reprise, ou pour mieux dire de succession, que sur les choses qui existeut eucore en nature dans

- l'hérédité du donataire, ainsi que sur le prix qui serait encore dù de celles qui auraient été aliénées, et relativement aussi aux actions en reprise que le donataire pouvait avoir, il importe de voir quand les objets ont été aliènés, ou sont censés l'avoir été.
- D'abord , il n'y a aucune difficulté lorsque c'est par donstion entre-vifs ou par vente qu'il en a disposé, sauf, dans ce dernier ess, l'action pour le prix , s'il était encore dû.
- 224. Et puisqu'aujourd'hui l'obligation pure et simple de délivrer un corps certain emporte, scule, translation soudaine de la propriété de cet objet au profit de l'acquéreur à titre gratnit (article 938) (1) ou onéreux, n'importe (art. 714, 1138 et 2182) (\*), il suit de là que, lors même que le donataire qui aursit vendu ou donné les objets ne les anrait point encore livrés au moment de son décés, ces objets n'existeraient plus en nsture dans sa succession. Et s'il a disposé sous une condition suspensive, et que la condition ne soit pas encore accomplie su moment de son ilécès, l'ascendant reprend , il est vrai , les biens, mais à la charge d'exécuter l'obligation du donataire, au cas où la condition viendrait à s'sceomplir; ear la condition accomplie ayant un effet rétroactif au jour du contrat (art. 1179) (s), c'est comme si les objets svaient été sliénés purement et simplement par le donataire.
- 225. One s'il a donné, par donation entre-vifs. et comme biens présents, tous ses immeubles génèralement, on tous ses menbles aussi généralement, ce qui sera rare, les biens immobiliers ou les effets mobiliers qui lui avaient été donnés ne sont plus dans son bérédité. S'il a donné en cette forme une partie sliquote de ses immeubles, on de son mobilier, comme le tiers, la moitié, ce qui ne sera guère plus fréquent, il y aura par cela même le tiers ou la moitié des immeubles ou des meubles

<sup>(1)</sup> Gode de Hollande, art. 917.

<sup>(2)</sup> M. Chabot est ansas de cet avis. (3 Code de Hollande, act. 918.

<sup>(4)</sup> La loi, en effet, est encore plus favorable an donateur qu'à ses progres enfants; l'art. 747 lai-même en est une preuve, et les art. 331 et 332, an titre de l' Adoption, analysis et com-

hibé en bene directe entre tom les ascendants et les descendants

himés, en fournisseut une antra aussi évidenta. (3) Sauf toutefois en er qui concerne le mariage, qui est pro-

naturels et les alliés dans la noême ligne, comme entre tous les ascendants et descendants légitimes et les alliés dans cette ligne (art. 161); et sanf aussi les dispositions du Code pénal, pos les erimes et délits qui aurasent été commis par un descendant naturel envers son ascendant, et réciproquement.

<sup>(6)</sup> Code de Hollande, art. 1710. (7) Ibid., art. 1723

<sup>(8)</sup> thid , art. 639, 1273 (9) Ibid., art 1297

à lui donnés par l'ascendant laquelle n'existera en plus nature, quand bien même, à la mort du donataire, le partage ne serait point encore fait avec le donataire de celui-ci.

226. On doit aussi décider que, s'il a disposé, par contrat de mariage, de tout ou partie des biens qu'il laissera à son décès, par exemple, de la moitié de ses biens en général, on de tous ses immenbles, ou de tous ses meubles, ou d'une portion alignote de tous ses immeubles ou de tous ses meubles, l'ascendant donateur perd son droit de réversion sur toute la portion des biens par lui donnés qui peut se trouver eomprisc dans la disposition faite par le donataire, suivant la distinction des choses reçues par celui-ci et ensuite données par lui , et dans les proportions ei dessus indiquées; en sorte que si ce sont des immenbles, et que le donataire ait lui-même donné tous ses immeubles, le droit de réversion est éteint : si la disposition n'est que de la moitié des immeubles, la réversion est éteinte pour la moitié de ceux qu'avait donnés l'ascendant ; si c'est la moitié des biens en général, le droit de l'asceudant est éteint pour moitié, quels que soient les objets qu'il a donnés, etc.

337. Dies miers, alors même que ce crait par settament que le donatien muit disposé des biés à hi donniés aux metadances biens he la hi donniés aux metadances biens ne extraite plus comes acture can auture dans as succession, aci qu'il l'oft fist à tire particuler, qu'il l'est fist à tire universel, de la même manière que dans les exemples précèdents, en instituent non plusiens légataires universels, ou à trie universel de tous ses immedites, ou de tous sest meables, ou d'une part sliquote des unes on des autres. L'effect de ces dispositions serait de des autres. L'effect de ces dispositions serait de faire considérer les biens reçus par le donataire comme n'existant plus en tout ou eu partie dans sa succession, attendu que la propriété des choses léguées appartient au légataire des le moment de la mort du testateur (art. 1014) (1), et que dans les cas même où l'béritier du sang a la saisine (2), il ne l'a que relativement à l'obligation où sont les légataires de lui demander la délivrance, ce qui est plutôt une affaire d'exécutinn des dispositions, qu'une diminution, qu'une modification réelle de l'effet de ces mêmes dispositions. La loi, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, ne règle la dévolution des biens par voie d'hérédité qu'en l'absence de la volonté positive de l'homme à ce sujet, et il n'y a en réalité de succession légitime que lorsqu'il n'y a pas de dévolution testamentaire, on autre analogue : eu sorte qu'il est vrai de dire que les biens dont il a été disposé par testament ne se trouvent plus dans la succession, du moius dans la succession légitime, eelle dont s'occupe l'article 747, puisqu'il est placé sous la rubrique des successions légitimes. S'ils v sont eucore, ce n'est que fictivement, et parce qu'il est impossible qu'ils n'y soient pas au moins de cette manière, le testateur n'ayant disposé que pour le temps où il ne serait plns, et pouvant toujours révoquer ses dispositions (3).

929. Et puisque le donataire a pu, en en disposant par son testament, empécher que les biens ne revinssent à l'accendant, on peut demander si celui-ci, dans le cas ofi il lui serait du une réserve, serait tenu d'imputer sur cette réserve les biens par lui donnés.

Nous décidons ce point pour l'affirmative, attendu que le donataire pouvant disposer des biens qui lui avaient été donnés, comme de ses autres biens, il est censé avoir entendu, en disposant de ceux-ci, et en ue disposant has de ceux-là, que

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 1003 et 1006.

<sup>(2)</sup> Car il ne l'a pas tonjours (art. 1006).

<sup>(3)</sup> Tel est newl Pray de XM. Delinescent es Clabelo. Cederaire juriscensile dil, à Prajuri de nor spinnio, que desa les pays contamiers, sinoi que Taleste Lebrem [16:1, Aug. v, a prijulier des dispositions que le doutstire avait faire, sul que desaiton entre-tel, que est al reception de contrate ma serie des dispositions que le doutstire avait faire, sul que desaiton entre-tel, que per territorier que que entre de recept que est que per territorier que entre de regis, et estrai le 17 de esta per teleparte de la respectación de la contrate de regis, et est carrie. Le 17 de este per la festatars en est Egyptos, titude de reprender les chece que le desaitars entar Egyptos, titude de reprender les checes que le desaitars entar Egyptos.

que ers choses ne se retrouenient plus en nature dans la succession du donataire.

M. Debrimourt fait égalament aborrers que c'état de cutte manière que l'active de contentrat intrémement 12.1 33 de la constancé par l'active contentrat intrémement 12.1 33 de la constancé paris, comme l'attendu Bonchenl, des Camerainas de moceles clays, sur m'52 et ministra, le la materia, par li cité forma mos Ricard, des Douctions, par IIII, par "200 et ministrat par l'art de Cade c'ul a décenque tralégicalement en principes, et mos dans certs du éreit remain, prospèce évait modrait de mocernier qu'il connecers, et non a méral de répeture. J'appe à suni ce que mens avec oût an aupst de l'adoption, l'active III, n'avait.

ces derniers fourniraient à la réserve de l'ascendant donateur. Cet ascendant recueille les biens pardroit de succession : oree ap'un béritier prend ou a recu à titre héréditaire s'impute sur sa réserve, comme on le verra dans la suite. Il est vrai que ce principe reçoit exception dans le cas où l'héritier a reçu par préciput ou svec dispense de rapport, et qu'icil'ascendant ayant droit sux biens par lui donnés en vertu d'un droit particulier et exelusif, son titre est une sorte de précipnt (1) ; mais ce n'est pes une donation par préciput qu'il recoit, e'est purement et simplement un droit héréditaire, dont la valeur, en conséquence, fait obstacle à toute demande en réduction des dispositions faites par le donataire, du moins jusqu'à due coneurrence. En un mot, et mienx encore, les biens donnés appartenaient an donataire su moment de sa mort: ils formaient, svec ses autres biens, uu seul et même patrimoine, et la loi lni permettait de disposer de ce patrimoine, moins la portion due à titre de réserve à l'ascendant doustenr (a): la loi ne considère pas plus l'origine des biens pour la formation des réserves, qu'elle ne la considère pour la dévolution aux héritiers légitimes. Le donataire laissant dans sa succession ab intestat suffisamment de bieus ponr fournir à la réserve de cet ascendant, ce dernier n'a done point à se plaindre de ce que son descendant a disposé su delà de ce dont la loi lui permettait de disposer; par conséquent il n'a point d'action en réduction des dispositions faites sur les autres biens, ce qui dispense ainsi d'examiner iusqu'à anel point est vrai l'adage du droit romain. Dat qui non adimit, appliqué au donataire par rapport à l'ascendant donateur, pour en conelure que le premier est censé donateur à son tour envers le second, par eels seul qu'il n'a pas disposé des biens qu'il en avait reçus, pouvant l'en priver, et en conséquence qu'il y a lieu à les imputer sur ls réserve de l'ascendant, comme cenx que celniei anrait directement et expressément reçus de son descendant.

### 229. Mais ce n'est pas tout : la difficulté peut

(1) M. Delvincourt se fait assai cette objection, mais il n'en décide pas moins la question comme nons, et à peu près d'après les mêmes metifs, queiqu'il avone qu'elle lui semble délicate.

(2) Pour le suement, nous supposons qu'il a était du de réserve à aucnn sutre accendant; nous allons de suite sopposer la cas con traire. se compliquer par la eirconstance qu'il existeral d'autres accendant qui aureinet droit à une réserve, soit dans la même ligne, soit dans la ligne poposée. Alors évêlve la question, liéne plus délicate, aston nous, que la précédente, de asvoir si le donsteur est obligé de formir un le basse donnés par lui, et qui existent concre en asture dans la succession, dequoi complèter les réserves une su complete que su des la destance de la complete de préserve dans la succession dequoi complète les réserves est converzient intendissant à cet effect ; et, dans le cas de la négatire, on denande comment ser-bes de la négatire, on denande comment ser-bes de la figure de la finite ment le droit des réserves à l'accession le droit des réserves à l'accession le droit des réserves à l'accession de la destance de la figure de la finite des réserves à l'accession de la destance de la finite de la figure de la finite ment le droit des réserves à l'accession de la finite des réserves à l'accession de la finite de la fin

D'abord, il faut remarquer que la question est la même, et demande en principe la même solution, soit que l'ascendant donateur n'est pas de riserver à présente, parce qu'il y avait dans sa ligne d'astres ascendants, on même un seul d'un degré plus proche, par cemple, le père du donataire, soit que la réserve las fat due asusi à lui ainsi qu'à d'astres ascendants de a ligne ou de la ligne opposée, a l'importe; exr, même dans ceus depuis proposée, a l'importe; exr, même dans ceus de qu'il se retraverse en contra l'al domais et qu'il se retraverse en contraverse l'al domais et qu'il se retraverse en contraverse de et qu'il se retraverse en contraverse de et qu'il se retraverse en contraverse de et qu'il se retraverse en contraverse et qu'il se retraverse et qu'il se et l'al de et de l'al de et l'al de et l'al de et de l'al de et l

Il y a ici conflit entre trois intérêts : celui de l'ascendant donateur, celui des ascendants réservataires, et celui des donataires ou légataires.

Es, pour la parfaite intelligence de la difficulté, supposens que l'ascendant avait donné un domaine valant 25,000 france, et dont le donazier à mê disposé in par estament: apoposons aussi que ce dernier avait en outre pour 75,000 de biens dont il a disposé, soit par des donazions entre-vife, soit par des dispositions testamentaires, mais à tirre particulier (s), et qu'il hisse son père, fils du donateur.

Le domaine donné étant encore en nature dans la succession, l'ascendant donateur dit qu'il a droit de le reprendre, puisqu'il succède, à l'ex-

(3) Parce que, ainsi que nous l'avons dit au n° 227, supra, si c'était par des dispositions à litre universel, les biens donnés par l'ascendant pourraient y être compra e nous en partir, ce qui dérangerait on dérairast peut-être l'économie de l'espèce et l'intérêt de la ouestion.

clusion de tous autres, aux choses par lui données à son descendant décèdé sans postérité, et qui se retrouvent en nature dans la succession ; que le droit de réserve attribué aux autres ascendants ne leur est accordé que dans l'ordre où la loi les appelle à succéder (art. 915) (1), et qu'elle n'appelle point le père du donataire à succèder aux biens dont il s'agit; en un mot, qu'elle n'a point restreint le droit de succession exclusive qu'elle a établie au profit des ascendants donateurs, aux seuls cas où il u'v anrait pas d'autres ascendants avant droit à une réserve, ou que les autres biens seraient suffisants pour la fournir; qu'elle n'a apporté d'autres restrictions à l'exercice de ce droit, que la circonstance que le ilonataire aurait laissé de la postérité, et celle aussi où il aurait disposé des biens donnés, sans que le prix en fût encore dû, circonstances qui ne sc présentent ni l'une ni l'autre dans l'espèce. Aussi le droit de reprise de l'ascendant est-il incontestable.

Mais . d'autre part, et c'est ici que se fait sentir la difficulté, les ascendants réservataires soutienuent, et avec raison, qu'ils ne peuvent être privés de leur réserve par la circonstance que leur descendant a reçu une libéralité d'un autre ascendant, et que les obiets qui la composaient existent encore en nature dans la succession. Et cette libéralité avant eu lieu, ils disent qu'ils ne doivent pas non plus être de pire condition parce que le donataire a lui-même disposé de ses autres biens ultra modum, au lieu de disposer de ceux qui fui avaient été donnés; que leur droit à la réserve est établi par la loi, et qu'il ne doit pas dépendre de circoustances aussi fortuites ; qu'il n'a pu être faissé à la discrétion de celui qui était tenu de le respecter. En conséquence, les ascendants réclament leur réserve telle qu'elle est déterminée par le rapprochement des artieles 915 et 922 (2), c'est-à-dire en la calculant sur tous les biens existants au jour du décès, auxouels on rénnit fictivement eeux dont il a été précédemment disposé par donations entre-

D'un autre côté, les légataires ou donataires sur qui frapperait la réduction, si, outre le prélèxement du donaine par l'ascendant donateur,

les ascendants réservataires avaient droit de réclamer la réserve (dans l'espèce, si le père du donataire pouvait réclamer le quart de toute la succession, ou 25,000 francs), les légataires ou douataires, disons-nous, prétendent que la réscrve est une, comme, par corrélation, la quotité disponible est une, et que si cette quotité varie en raison du nombre et de la qualité des héritiers qui v ont droit, elle est néanmoins déterminée sous tous les autres rapports, c'est-àdire qu'elle doit toujours se calculer conformément à l'art. 922, sur tous les biens existants au jour du décés, auxquels on réunit fictivement ceux dont il a cté précédemment disposé par donatious entre-vifs; qu'il n'y a pas même ficu d'en retrancher ceux que l'ascendant avait donnés, puisqu'ils appartenaieut par cela même an donataire, si bien que ce n'est que parce qu'ils sont encore en nature dans sa succession, que l'ascendant donateur a le droit de les repr endre qu'ainsi, tous ces hiens réunis ne formant qu'un seul et suème natrimoine, la guntité disponible doit être calculée sur tous, attendu, ainsi qu'on l'a déja dit, que pour la fixer, la loi ne considère pas l'origine des biens ; qu'en tout cas, le défunt n'était point tenu, et de laisser tout à la fois au donateur les biens qu'il en avait recus, puisqu'il pouvait même l'en priver entièrement, et à l'ascendant réservataire une réserve entière calculée sur le montant total des biens : car. de cette manière, ce serait absolument comme s'il eût dù deux réserves, ou la réserve à deux personnes, quand if ne ta devait qu'à une sculement. Its retorquent coutre le réservataire l'objection que celui-ci fait valoir, en disant de leur côté qu'ils ne doivent pas être de pire condition parce que le donataire leur a donné ses autres biens, au lieu de leur donuer ceux qu'il avait recus de son ascendant, ce qui aurait prévenu la difficulté, puisque ce donateur n'eût pu , à ce titre , élever de réclamation. Ils ajoutent enfin que cette objection serait tout à fait mal fondée de leur part, si le donataire avait été fié à eet égard envers le donateur, mais qu'il n'en était point ainsi ; qu'au contraire, ayant toute liberté de disposer des choses données comme de ses autres biens, sauf le droit des réserves, mais tel qu'il est déterminé

par la loi, l'objection a autant de force dans lenbouche que dans celle des réservataires; car, si le droit de ceux-ci est digne de faveur, ce n'est que dans les limites fixées par la loi: hors de là, c'est la volonté du propriétaire qui cat favorable, et qui, en conséquence, doit être exécutée.

Nous avouns que ces prétentions respectives du réservaire d'une part, et de légatires et le donataires d'autre part, sont toutes très-fondées aux les principes et urs loi et, et qu'il est à regretter que le législateur n'air pas prévenn cette mêmes principes aux les serves d'une manière on d'autre, saus blesser en quelque point ces mêmes principes, sans les faire flechir sous quel-que rappert. On propose () bien le moyen mairre aux partiers principes de le plus conditaires possible, sur aux partiers possible, et plus conditaires possible, mais il no taime pas que de s'écarter aussi des régles ordinaires.

On dit d'abord qu'il eonvient que l'ascendant donateur exerce son droit de reprise sur ce qui se retrouve en nature dans la succession, ce qui ne peut être douteux d'après l'art. 747.

On veut aussi que les ascendants réservataires ne soient pas privés de leur réserve, et ils ne penvent, en effet, l'être avee justice et sans violer la loi.

Mais on veut que, pour calculer le montant de celte réserve vis-à-vis de lout autre réservatier que l'ascendant donateur, on ne considère point les biens repris par l'ascendant, comme s'ils n'avaient tét que transitoirement dans son patrimoine; en sorte que, dans l'espece supposée d'abord, et en admettant que la réserve ne fit due qu'à ne ligne seulement, et à un autre ou à d'autre ascendants que le donateur. la somme

(1) N. Toullier, tome V, nº 120; mais est auteur, dan Fraemple qu'il donne, commet une bien grande miprise; et se met en costradiction avec sus propres principes, qui sont auni les nôtres, et mirant l'esquel la disposition que le donalare a faité das biens donnés, oni par donation entre-vité, soit par teclament, fait obstacle au droit de réversion de l'accondant duattere. Voici est exemple;

C in homeo meert, hissual poor heritiers no arized parterior of a stan aird natural, any himse Girenstei 4,000,000 f. assurier 30,000 fe, home's par United paternel, et 20,000 fe, assurier 30,000 fe, some's par United paternel, et 20,000 fe, assurier 3,000 fe, or street part consistent and the street of Limit apartner set fairing apartner set fairing apartner of Limit apartner set in some fair and the fairing and the fairing set of the services of E road nature of a sense fairing one set Is muse of ex 30,000 fe, acquire par le defined, et as example et a 7,300 fe, parce spid the set post jumin vibrantes set les home spid for a punt a papel a recentler.

totale des biens serait de 75,000 francs au lieu de 100,000 francs, et la quotité disponible étant des trois quarts de cette somme, la réduction

s'opérerait en conséquence. Ainsi, l'on feint que les biens n'ont été que transitoirement dans le patrimoine du donataire. eommo ils y auraient été si la donation eut été faite avec stipulation du droit de retour, et que la condition résolutoire se fût réalisée. Mais tout en adoptant nous-même cette solution, faute de meilleure, et enfin parce qu'il faut, dans un cas insulublo, se déterminer pour le parti qui blesso le moins les droits de l'un et de l'autre des intéressés, nous ne pouvons nous empêcher de dire que cette fiction est contraire à la nature du droit de l'ascendant donateur, qui ne reprend les biens par lui dunnés que par droit de succession , et non à un autre titre ; d'où il snit qu'ils étaient aussi incommutablement dans le patrimoine du donataire que les autres biens que celui-ci a laissés à ses autres héritiers ; que cela est si vrai, que, lorsque c'est cet ascendant qui est réservataire, il est obligé de prendre, pour sa réserve, ces mêmes biens, du moins jusqu'à due concurrence, ainsi que nous l'avons dit plus hant, ce qui suppose uécessairement qu'ils étaient dans l'hérédité.

D'alleurs si, slans l'espèce ci-dessus, l'ascendant donateur c'ait réservataire avec d'autres, D'alleurs acomment on pourrait feindre que les biens slomés n'out été que transitoirement dans le patrimoine du donastire, pour caleuler la quotité disponible sur la sonume de 75,000 fr. scalement, au liteu et 100,000 fr., à l'aquelle s'elevaient tous les biens y compris le d'omaine domné; cer la réserve de l'accendant do-

Mais M. Toullier cublic done qu'eci il n' 3 a plus de cérerious au profit de l'ascendant dunateur, puisque le donataire a donné test aus fieur, et cu conséqueuxe il n'y a plus de mison d'établic ose différence entre les deux réserves : le donateur n'à plus, dans l'expèce, de littre su 13,000 fr. qu'on les attribus, que le titre d'ascendant réservataire; et l'autre ascendant a un fitte abolament remblable, et qui n'oit pur che suées; produire au hosbomment remblable, et qui n'oit pur che suées; produire au

droit égal.

Mais dans l'escouple que moss domons, sis le doustaire a'a
pas disposi de tout aus tôres, et où se trouve, a no contraire, es
nairer ce qu'à domo l'accessimi doissance, ou part divis-bien
accepter le parti proposé, qui ales a quelique fondement, pares
qu'in poet dires, coste, qua autres accessimit circuratione que
qu'in poet dires, coste, qua autres accessimit circuratione que
qui pour dires, coste, qua autres accessimit circuratione que
que pour pour dires, qu'est, quantité de la contraine que
que pour pour de la contraine de la contraine que
que pour pour de la contraine de la contrai

nateur, qui serait du quart ou du huitième de la succession, selon qu'il serait seul de sa ligne y ayant droit, ou qu'il serait en concours avec un autre dans cette même ligne, se confondant avec son droit de reprise, puisqu'il ne peut cumnler, on ne pourrait dire, avec quelque apparence de raison, que des biens qui servent au payement d'une réserve sont censés ne pas faire partie de la succession. Ainsi, admettons qu'il y ait no autre ascendant réservataire dans l'autre ligne : en pareil cas, la réserve en général est de la moitié des biens, parce que la quotité disponible est de la moitié (art. 915). Si l'on retranche de la masse sur laquelle doit se faire le calcul de la réserve, ou de la quotité disponible, car c'est la même chose, le domaine donné par l'ascendant, qui trouve dans ce domaine sa réserve complète. il ne reste plus que 75,000 francs, dont il reviendrait le quart à l'autre ascendant, qui aurait. en conséquence, l'action en réduction des legs on donations jusqu'à concurrence de 18,750 fr. sculement. Cette disparité dans la réserve des denx ascendants ne nous toucherait pas, parce qu'on ponrrait dire que le donateur a un antre titre que celui de réservataire, et il n'y a rien de surprenant dès lors qu'il ait en définitive plus que l'autre ascendant; mais nous n'en voyons pas moins ici la fiction reponssée, puisque si elle était admise, la réserve serait de 37,500 francs. et le disponible seulement de pareille somme, Or l'on ne pourrait faire autrement que de convenir qu'il est au moins des trois quarts de 75,000 fr., puisque l'ascendant donateur trouve sa réserve entière dans le domaine qu'il reprend, en évaluant la totalité des biens même à 100,000 fr., et non pas à 75,000 fr. seulement. Donc les biens donnés sont pris aussi en considération pour faire le calcul de la réserve : ils le sont évidemment et dans le cas où l'ascendant donateur est seul réservataire, et dans le cas aussi où il est réservataire avec d'autres. Ainsi . ce ne serait que dans celui où il n'aurait aucun droit à la réserve, parce qu'il y angait des ascendants plus proches en degré dans sa ligne, que l'on pourrait dire avec quelque apparence de raison, que ces hiens n'ont été que transitoirement dans le patrimoine du donataire, pour, à l'aide de cette fiction, faire le calcul de la réserve uniquement sur les autres biens de ce dernier.

230. Il se présente encore d'autres difficultés sur l'interprétation de cet article 747, anquel on reproche, et à si juste titre, tant d'obscurité sous plusieurs rapports.

Ainsi, l'on demande si l'ascendant donateur a droit aux biens par lui donnés, lorsque le donataire les a aliénés, mais que, les ayant de nouveau acquis, ces biens se retrouvent en nature dans sa succession.

On demande aussi s'il a droit aux biens qu'il a reçus en échange de ceux qui lui avaient été donnés, et qui se retrouvent également en nature dans sou bérédité.

251. Sur le premier point, l'on convient généralement que si les biens sont rentrés dans la main du donataire par suite d'une action en réméré, on en rescision ou annulation de contrat, c'est commes '31 n' y avait pas eu d'alienation , parce qu'un contrat anéanti est considéré comme n'avant nas existé.

A plus forto raison en serait-il de même si le donatire ett simplement vendo les biens sons une condition suspensive qui aurait défailli, on sons une condition suspensive qui aurait défailli, on sons une condition resistotiere qui se rerait rès-liète, puisque, dans le premier cas, pos-seule-ment il n'y aurait point et a difficiantion des biens, mais notem de vente, et que, dans le second, l'alfériantion aurait eté effacée, et les choses remises au même état qu'auparavant. (Art. 4168, 1183) (d).

333. Mais lorsque le donataire n'est rentré dans les biens que par l'effet d'un nouveau contrat, on parce qu'il aurait succèdé à l'acquéreur, ou qu'il aurait ensuite reçu de lui ces biena à titre de lege, alors les interprietes du Code sont divisés sur la question de savoir si l'ascendant peut les reprendre (s).

On dit en sa faveur, que les biens étant en nature dans la succession, la condition exigée par

(t) Code de Hellande, art. 1289 et 1183.

(2) MM. Delvincourt et Toullier sont d'un avis favorable à l'ascendant : MM. Merlin et Chabet lui sont contraires. la loi se trouve remplie, puisque le Code ne demande rien de plus; que l'aliénation intermédiaire ne doit pas être considérée, parce que si la loi a subordonné le droit de l'ascendant donateur à la conditinu que les biens n'auraient pas été aliénés, c'était afin que les tiers acquéreurs ne fussent pas inquiétés, et pour que le donataire eut par là un droit plus plein que celui résultant d'une donation faite avec stipulation du droit de retour, qu'il pût plus facilement disposer dea objeta, les hypothéquer, etc.; or, ce but, dans l'espèce, est parfaitement atteint, puisque les biens se trouvent identiquement dans la succession. On aioute qu'il y aurait de l'inconséquence à permettre à l'ascendant de réclamer le prix , s'il était encore dû , et non les bieus euxniêmes, quoiqu'ils se trouvent encore en réalité dans l'hérédité; que s'il est pu réclamer le prix non payè, il peut, par la même raison, réclamer l'immenble que l'acquéreur lui aurait rétrocédé, pour se dispenser, par exemple, de payer le prix qu'il devait encore, ou pour un autre motif. On répond enfin , à l'argument tiré de ce que, dans l'ancienne jurisprudence coutumière. l'ascendant, en pareil cas, ne reprenait pas les biens qu'il avait donnés (1), on y répond en disant que cela n'avait rien d'étonnant, puisque l'ascendant ne succédait à ces biens qu'en qualité de propres (1), qualité que l'aliénation faite par le donataire leur avait fait perdre ; mais que sous le Code on ne reconnaît plus de propres, et par conséquent que la raison qui pouvait paraltre décisive dans les anciens principes de nos coutumes, n'a plus aujourd'hui la moindre force, la moindre application; qu'il faut se borner au texte du Code, et que le texte du Code assure à l'ascendant donateur le droit de succéder, à l'exclusion de tous autres , aux biens par lui donnés à

 C'étail, en effet, la siccision de Lebron, et de presque lous cesz qui ont écrit sur la sualière dans les anciens principes son descendant décédé sans postérité, pourru que ces biens se retrouvent eucore en nature daus la succession, et ad pris de ces mêmes biens s'ils out été aliénés, pourru aussi que ce prix soit encore dit. Or, daus l'espèce, les biens se retrouvent en nature dans l'hérédité.

A l'appui de l'opinion contraire, on dit qu'ils ne se retrouvent pas dans la succession au même titre, comme biens d'omnés par l'ascendant, et que cette circonstance a fait défaillir la condition à laquelle était subordonnée la réversion.

Mais comme c'est résoudre la question par la question, nous n'étendrons pas plus loin l'analyse des raisonnements que l'on fait valoir contre l'ascendant. Il ne nous est, en effet, nullement démontrè que la loi ait subordouné le droit de l'ascendant à la coudition que les biens se retronveraient au même titre dans la succession, puisqu'elle n'en parle pas, que sa disposition à cet égard est concue d'une manièro pure et simple, qu'elle donno même le droit de réclamer le prix s'il est encore dù , c'est-à-dire s'il n'a poiut été confoudu dans le patrimoine du donataire , a'il peut eucore être discerné de ses autres biens : or les biens recus en contre-échange peuvent parfaitement être distingués des autres. Ajoutous avec M. Delvincourt, que le droit de l'ascendant dunateur est trèsfavorable aux yeux de la loi, puisque, quant à ce droit, elle préfère l'ascendant à tont antre que les descendants du donataire, tandis que relativement aux autres biens elle lui présère, soit des ascendants plus proches, soit les frères et sœurs du défunt et leurs descendants. Or, dans le doute, et en admettaut un'il v ait doute, le parti le plus digne de faveur doit l'emporter.

255. Sur la seconde question, M. Chabot luimême (5), qui est cependant contraire à l'ascen-

contomiers.

(2) Rasson pour laquelle, comme noss l'avons dit plus haut, ce droit ne s'exerçait qu'à l'égard des immenbles.

<sup>(2)</sup> B. Deblerouri est égéneral de cet sais, il à Captines aix e Si Deblerouri est égéneral de cet sais, il à Captines aix e Si Debler domn à cui é-denage par le domnière, Preceduntamendera-t-t-l à Tulgir te peu ne contre-cleunge? Peu peu nous aixes digit fast adreveux, que le Code rich, plus farrandre que nous aixes digit fast adreveux, que le Code rich, plus farrandre que partie de la companie de Code rich, plus farrandre que nouve de la companie de Code rich, plus farrandre que nouve de la cetta de la code de

sion i l'accendant doustere qu'utant que l'objet donné, au la pris qui le reprisente, «via pas conficio au ser la matèria bian. de la accession ? La lui dant donc la subregation réful dons cette repère de accessia, sou la saine condition qu'il v'y sura pas en confusio. Paurquoi donc ne l'admettrité so pas il réparde l'objet reçu ou cette-réchance, qui passi être reparde l'économie, le pris de l'alfanzion, et que l'on suppose passaire dire discessificience de saire biene de doubterne » à se

On peut ajouter que, dans l'inscienne jurisprudence, la subrogation était admise, quoisque le douateur a cidt accus d'estias pris de l'insumenble vende : plus forte raisons, doit elle avoir lire sons le Code, qui accorde même au douateur le droit au grit, s'il est corore du.

dant sur la première, décide, après avoir assez longuement rapporté les objections qu'on peut faire, que l'ascendant a le droit de reprendre les biens reçus par le donataire en échange de ceux qui lui avaient été donnés : qu'à la vérité, en principe, il n'y a de subrogation d'une chose à une autre que dans les cas expressément prévus par la loi, parec que les subrogations sont de droit étroit et ne s'étendent point par analogie (1), mais que ce principe n'est pas applicable au cas où la subrogation est personnelle, c'està-dire d'une personne aux droits généraux d'une autre, et non pas seulement réelle, ou d'une ou plusieurs choses à une ou plusieurs autres; qu'alors elle a pour effet de s'étendre aux choses qui ont été substituées à la place de celles qui ont été aliénées (2).

Cela ext vai surtout quand elles l'ont écà aussi par voie d'échange, mode qui adant d'autant plus facilement la subrogation que la loi la reconstit même à l'égard des biens dotans (s) (article 1339) (4), quotique lle etit décharé d'abord que l'immeuble aequit des douiers dotaux ne serait point dotal, «il la condition de l'emphis u'avait pas étés tiquelée dans le contrast de marique. O la subrogation est cià l'ûtre mairersic elle est de la personne à la personne pisique l'héritier est le subroge du défunt, et que le donaueur esthéritier.

Il y a saus doute des objections à faire à cette décision, mais nous les passerons sous silence, parce que leur discussion nous entralierait trop loin. Nous pensons donc aussi, avec la plupart des commentateurs du Code, mais après avoir hésité, que le danateur a droit aux hiens reçus par le donataire en contre-échange de reux qui lui avaient été donnée. Et qui sunt encore dans la succession.

#### 254. D'autres eas encore peuvent se présenter,

(1) Ce qui est bien démontée par l'art. 1832, de l'en mit pur l'immenble august des derives ribans n'en jouis destal, si la condition de l'emploi n'a été stignife par le contrat de marge. Le avine principe es troves d'ens une finale de dispositions de droit resuits, notamment dans la l. 8. Ced. Ni guiss afterie et sir; 1. 4. 6. Ced. Cemen. strings, par le 1. 6. Q. Ced. Act d'action l'et cital; 1. 4. Ced. Cemen. strings, par le 1. 6. Q. Ced. de Jure destinu [L. 7, § 1, 0, 0, 0; parties vio lujés.

Cependant il y avait quetques exceptions. Foyez, à cet égard, nutre Traité des Controls, nº 781.

(2) Conuse on en suit un exemple dans l'art. 132, et dans plusieurs lois romaines, telles que les LL. 70, \$3; 71 et 72, \$5. de Legal. 2°. C'est ausa ce qu'en eignent Benusson et tons et ils offrent, selon nous, encore plus de difficulté que les précédents; ils font vivement sentir combien la loi sur cette mairier eût mérité plus de développements, ainsi que l'ont observé tons les juriseonsultes qui ont analysé cet article 747, et dont plusieurs se sont fait les questions suivan-

tes (c), à peu près dans les nomes termes.

I Lorque l'accendant avait dome une somme en argent momany é, et que dans la succession il se compare interviera essa de maioriarie, en même quantité, on pour une somme plus forte ou moindre, mais sans qui l'y aip peuve, prun bordereux constants les espèces données, ou par une declaration du domaite, que les capéers retrouvées unit dentiquement les mémers que celles qui a saient cité données, un present de després de l'accendration de concernerale, l'est extraorées anature, de manière que l'accendration de l'origination de concernerale, l'est extraorées anature, de manière que l'accendant ait le droit de les re-prendre?

9- Topjours is 'rest une sonme d'argent qui , été domnée, et qu'in ne trouve dans la successien que des déligations, des billets, des effets publics (tels que des inscriptions sur le grandtivre, ou des homs artis, on des billets de la hapque de l'arme, on des actions are cette hanque, ou su porteur sur telle on telle entréprise, y-s-til également leu de dire que la summe donnée est ennée se retrouver en nature dans la succession.

5º Vice rersa, si ce sont des obligations, des billets, des effets publics ou des actions, qui ont été donnés, et qu'il n'y ait plus dans la succession que du numéraire, y a-t-il lieu de dire la même chase?

Et quid, dans l'espèce, s'il se trouve dans la succession des billets ou des obligations signés d'autres personnes que eclles qui avaient signé les premiers?

les suleurs qui ont traité de la Subregation. L'eyez encore notre Traité des Contrats , au même endroit.

Au surplus, il faut hiru prendre garde d'étendre cela trop loin quant à l'application de notre art. 747. Nous ue parlons mainte nant que du cas d'échange; nous allous en examiner d'autres.

(3) Elle l'admet aussi dans le cas d'échange d'un propre de communanté (art. 1407), et, comme nom venous de le dire, elle l'admet d'une manière bien plus générale encore dans le cas prévo à l'article 132.

(4) Disposition supprimée dans le Gode de Hollande. (5, On les trouve présentées et disentées dans le Commentaire

(5) On les frouve présentées et disentées dans le Commentaire de M. Chabot, mais avec un peu de diffusion, et quelquefois d'après des rassonnements dont la justesse est très-contestable. 4º Edin, vii use te trouve plus dans la succession le numéraire, les obligations, les lilites, les collegis nois, les lilites, les collegis nois, les lilites, les colles publics, les actions, qui avaient été donnée, an sign qui 3º trouve des objets acquis à tirre onéreux par le donastaire, suit meubles, soi inmeubles qui plus avaient été donnée, al acquis d'autres bines mou-bles ou immeubles qui bui avaient été donnée, al a caquis d'autres bines, tonjoupra à litre onéreux, et qui sont encore dans l'hérédité, y a-t-il lièu à la reprise ?

Y a-t-il lieu surtout à la reprise lorsque le donataire ayant reçu de l'argent, des billets, etc., il a fait une aequisition, soit d'un fonds de commerce, soit d'une charge, soit d'un immeuble, et qu'il a déclaré employer à cette acquisition les ubjets à lui donnés ars on ascendant.

235. Sur le premier cas (1), M. Chabot, après avoir rapporté la discussion qui a eu lieu (dit-on) au conseil d'État sur l'art. 747, dit avec raison qu'elle ne jette réellement aucun jour sur ces difficultés, qu'elle est tout aussi obscure que la rédaction de l'article lui-même; et il ajonte que tous les commentateurs se sont trouvés très-embarrassés pour expliquer ees mots de l'article, qui se retrouvent en nature dans la succession. à tel point que, suivant M. Malleville, la reprise doit toujours avoir lieu, soit que la donation consiste en meubles, soit qu'elle consiste en immeubles, excepté sculement dans le cas où l'objet donné a péri dans la main du donataire, ou a été dissipè par lui sans emploi utile; mais que MM. Grenier et Toullier peusent qu'il doit y avoir exception pour il'autres cas encore que eeux ( ou relui, ear en réalité il n'y en a qu'un quant au résultat) indiques par M. Malleville; enfin, que d'autres s'en tiennent à la lettre de l'article, et disent que la réversion ne doit avoir lieu que lorsque les objets donnés se retrouvent en nature matériellement, ou au moins virtuellement, parce

que le prix en est encore dû, s'ils ont été aliénés, ou parce qu'il existe une action en reprise.

M. Chabot n'exprime son opinion qu'avec une extrême défiance, dit-il , parce que la lettre de la loi paralt opposée ; mais cependant il se détermine à décider que , lorsque l'ascendant a donné une somme d'argent, sans faire un bordereau des espèces, et que dans la succession du donataire il se trupve du numéraire . la réversion doit avoir lieu jusqu'à due concurrence, sans que l'ascendant soit tenu de prouver que le numéraire qui existe dans la succession du donataire est identiquement le même que celui qu'il avait donné. Et, se laissant entraîner par voie de conséquence des motifs qui l'ont déterminé, et que nous allons reproduire succinctement (toutefois en en faisant sentir le vice), M. Chabnt décide également que si des obligations, des billets, des effets publics. ont été donnés par l'ascendant, et qu'ils n'existent plus dans la succession du donataire, mais du numéraire s'y trouvant, l'ascendant a le droit de réversion jusqu'à due concurrence, et par les mêmes motifs que dans le premier cas; parce qu'en effet, dit-il, ces obligations, ces billets, ces effets publics, ne sunt pas autre chose que la représentation du numéraire que les sonscripteurs ont recu et se sont obligés de rendre ; ce sont des titres qui donnent au possesseur l'action pour ravoir son argent. Le possesseur est done censé avoir dans son patrimoine l'argent même en nature; car, en droit, celui qui a l'action pour ravoir sa chose, est censé avoir en nature sa chose ellemême, d'après la règle : Id apud se quis habere videtur, de quo habet actionem; habetur enim quod peti potest. L. 143, fl. de Verb. signif. (2). Enfin, il décide de la même manière les troisième et quatrième eas.

Le fondement de son opinion sur le premier, e'est que le numéraire est au nombre des choses dites fongibles, c'est-à-dire de celles qui sont re-

one enin quel adoit debetro, qued est in credits, prepris marciment. Arean andres ren man i leitu une Garo j condicit, aut aid de la confident de la confident

Mais counite il est entraloé par voie de conséquence, nu peu trop facilement peut-être , à décider les autres eas de la même manière.

<sup>(2)</sup> Cela est trai, cans doute, sour plusieurs rapports, mais non sons d'autres, et c'est précisément sons ces deniers app peut être entisagée la question qui nous occupe, c'est-l-dire, quel est le véritable sons de ces mots, qui se retrourent en sutres dans la necression?

Ainst, dit très-bien Vionimbur le § 2, Instrt. Quib. alien liert : Proprie tamen loguendo, nee ipsa sors nostra manet ;

présentées dans les payements par des choses de la même espèce, en même quantité et qualité (1), et qu'il est censé se retrouver en nature toutes les fois qu'il y en a d'autres dans la succession ponr le représenter. A ce sujet , il cite toutes les règles sur le prêt de consommation, ainsi que les décisions de Pothier, et autres, pour démontrer qu'un emprunteur rend en nature ce qu'il a emprunté, quand il rend des choses de même espèce et de même qualité, et en quantité égale, Il ajoute enfin que le genre tient lieu de l'espèce dans les eboses dites fongibles, et que tant que le genre tout entier n'a pas péri , l'espèce subsiste encore en nature; par conséquent, selon lui, tant qu'il se trouve du numéraire dans la succession, on peut dire que celui qui avait été donné par l'ascendant existe encore en nature dans celui qui avait été donné.

256. Il y a ici abus de principes incontes-

Personne ne niera qu'en matière de prêt de consommation une chose ne représente parfaitement une autre chose de même espèce et de même qualité; que 100 fr., par exemple, ne représentent parfaitement 400 francs, quand bien même ce ne serait pas dans la même monnaie, parce qu'ici c'est uniquement la valeur que l'on considère (2); que dix hectolitres de froment de tel endroit , de telle qualité , ne représentent parfaitement aussi dix hectolitres de froment du même lieu et de la même qualité : car assurément quand on dit qu'un emprunteur s'est libéré en nature, qu'il a rendu en nature les choses qu'il avait empruntées, on entend dire qu'il s'est libéré par équipollence, parce que, à l'égard des choses fongibles, totidem idem est. Mais la question n'est pas là, elle est tout entière dans le point de savoir si les rédacteurs du

En efet, cela rest vria qu'à l'égard des débiterts de quantités, comme sont les emprunteurs par prêt de consommation, et bien d'autres encove; mais cela n'est pas caset à l'égard de tous autres. Le d'oit rousin nous en fourriait la preuve par plusieurs de sea textes (s), et le Codo civil lui-même, en reproduisant les dispositions de ce droit à ce mjet, nous en fournit une irrécasable; c'est l'arcide 1238 (s), anis conqu: c Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la doved donnée en payement, et cature de la deved donnée en payement, et ca-

pable de l'aliéner.
 Néanmoins le payement d'une somme d'argent ou autre chose qui se cousomme par l'usage, ne peut être répété contre le créan-

e l'usage, ne peut être répété contre le créanc cier qui l'a consommée de bonne foi, quoique e le payement en ait été fait par celui qui n'en é était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner (5).

S'il était vrai, comme le dit M. Chabot d'une manière trop abables, que, dans les choses dites fongibles, l'espèce existe eucore en nature tant que le geare n'est pas totalement détruit (anématissement que l'on ne peut gaére conecvoir comme possible), il s'ensuivrait que la disposition de ce texte ne présenterait qu'une vaine illusion au

Code ont emendu, par cess mots de l'art. 147, l'ortrapte les dipict domnés se retrouvent e mature dans la succession, une simple équipollence coumne en matière de prêt. Et avancer qu'en droit, quand il s'agit de choues dites fongibles, l'espece est toujours représente par le genre, que l'espèce abbsiste tent que le genre entier u'est pas adeatti, que l'espèce existe toujours en nature dans une autre espèce du mêtine guerre, c'est dans luca sur les comments de l'autre relevée, lors dans les la les les des l'autres de l'autre de l'a

Foyes on tome IV, non 12 et suivant, ce que nous avons dit au sujet des choses dites fungibles, en parlaut de la Dicision des biens.

<sup>(2)</sup> A moia encore que les parties n'ensent eutendu que la propriété des choses ne seroit point transférée : qu'il n'y en unrait que le simple mage concédé pour tel me tel temps, mais alors ce ne serait plus un prêt de consommation. Fayez ce qu'il

a été dit sur ce point an même eudroit.

(3) Feyes notamment la L. 11, § 2; L. 19, § 2, ff. de Brésse credit; L. 78, ff. de Solat; et lo § 2, Imrer. Quib. alien. lécet, rel ann.

Foyes aussi Vinnius sur ce paragraphe ; Bonellus sur la L. 11

pricitée, et Godefrey, en ses notes sur la L. 19 ri-desans. Fayez également notre Traité des Contrats, nº 609.

<sup>(4)</sup> Code de Ballande, art. 1220.
(3) Evri. 1220, e. 27, nono fournist unais une preser-qu'ance yeus de la bid, du numéraire me remplace pas tempiore du numéraire, poisque le débitter qui a responsat due commenciare, posique le débitter qui a compartid une comme pure perse no créacier ne conferr la subvegation un pelleur qu'autent que l'éte d'empeut d'ils mondres de moif de l'empresse, è que la quittance porte que le payment a été fait des demires cappentals, l'avy pas i cle desabitation, et l'en n'y aductat excens fettina qualcamque : la espèces sont considérées negerent par l'empresse pour partie de l'empresse partie de l'empresse pour partie de l'empresse pour partie de l'empresse partie

eréaneier qui, de fait, aurait réellement contommé la chose à lui payée; car on lui dirait; La chose qui vous a été payée existe encore en nature dans vos mains, par cela scul qu'il en existe encore de même espèce, soit chez vous, soit ailleurs. Mais n'allons pas aussi loin que voudrait nous eptraîner M. Chabot, par la fausse application qu'il fait à tous les cas quelconques où il s'agit de choses fongibles, des principes du prêt de consommation, et des autres dettes de quantité : supposons qu'il eût lui-même, dans le cas de l'art. 1238, restreint sa décision, et qu'il eût regardé les choses comme consommées, comme n'existant plus en nature, par cela scul que le créancier n'en aurait pas eu d'autres du même genre : eh bien ! il eût encore été dans l'erreur , car très-certainement les choses réellement consomhées par le créancier n'auraient pas existé en nature dans le sens de cet article, quoiquo ce créancier en eût eu d'autres du même genre dans son patrimoine. Par exemple, si on lui eut payé 300 fr. qui n'appartenaient point à celpi qui les lui payait, et qu'il eût lui-même, de bonne foi , compté ces 500 fr., à un de ses créanciers; qu'il fût bien prouvé que c'étaient les mêmes 500 fr., puta, parce que les deux pavements auraient eu lieu au même moment. et qu'un acte le constaterait ; certainement, et très-certainement, celui à qui les espèces appartenaient n'aurait pu les réclamer, ni en réclamer d'autres de même valour du créancier qui les avait reçues, quand bien même celui-ci côt avoué avoir chez lui cent fois cette somme.

257. Les interprètes du droit romain ne sont nas, il est vrai, parfaitement d'accord sur les

(1) Ils consiennent been tom qu'elles sont consonnées par le fonte qu'on en aurait faite, on par lout autre procédé propre à enlever à l'argent sa forme primitive, et par consequent son curactire légal, ils tombent sussi d'accord qu'il y a consournation des espèces comptées à une personne, lersqu'elles sent tellement mélées avec les siennes propres, qu'elles n'en peuvent plus être distinguées. Donellus sur la L. II, ff. de Rebus erreitie : Vinnies ser le 5 2, Isserr. Quib. aliennre licet, rel non. Mais Godefroy ayant écrit , en ses notes sor la L. 19, 5 t, ff. de Rebus creditu, que les espèces sont censées consummées lorsque celui à qui elles ent été comptées les a lui-même données en payement à un aotre, on préties à un tiers, Vinnins dit à ce sujet : Non est mirum, nulles upud nuctores plures et crassivres errores reperiti , quam upud scriptores noturum : quippe quibus tempus non est renne nut cribro utendi; et Vinnius a raison dans les principes du droit romain, on incontestablement si les

ciromatances auxquelles on doir reconstatte que des especes on di éc consomises (1); mais tons du moins décident que lorsqu'elles l'ont été, le applicable, et que le créancier ne peus plus être ataqué en restatuois, ni par accion en revendication et espéces elles-nêmes, ni par accion des espéces elles-nêmes, ni par accion des espéces elles-nêmes, pi par accion des espéces elles-nêmes, pi par accion des espéces elles-nêmes, a pi par accion des espéces elles-nêmes, a participat de la composition de la composition

238. Les décisions de M. Chabot, même celle qu'il donno sur le premier cas, ne reposent donc que sur un fondemeut vicienx en droit. A présent, si l'on étend ces observations au cas où de l'argent ayant été donné, on ne retrouve plus que des billets au bout peut-être do quinze ou vingt ans, et plus encore, ou que des billets avant été remis, on no retrouve plus que de l'argent ; ou enfin que de l'argent ou des billets avant été donués, le donataire laisse des biens qu'il a acquis à titre onèrenx, sans que, surtout, les actes d'acquisition fassent mention de l'emploi de co qu'il avait reçu, à combien de fictions n'est-on pas obligé de recourir pour prétendre que les choses tronvées dans la succession sont, en nature, celles qui avaient été données ! Combien de subrogations successives ne fant-il pas imaginer pour arriver à ce résultat, quand précisément la loi ne reconnaît de subrogation que dans les cas prévus par elle?

exploring paint ministermed data to make Paras treatibles personal parasitation of the controllectural minima equivalent (4.6 Abond databaties communicate) and collisions and paint (4.6 Abond databaties approximate per sea dichinery and collisions per sequencial parasitation per sequencial p

Pourquoi, lorsque les objets donnés ont été alience par le donataire. l'article 747 ne donnet-il au donateur le droit d'en réclamer le prix qu'autant que ce prix serait encore dû? C'est bien évidemment parce que la confusion qui en aurait été faite avec les autres deniers du donataire ne permettant plus de discerner ceux qui provenzient des objets aliénés, la loi a regardé comme tout fini, tout consommé à cet égard. Or. dans le système de M. Chabot, la loi, pour être conséquente, n'eût nas dû faire éteindre le droit de l'ascendant par la seule réception du prix; elle n'eût pas même dû le faire éteindre par la consommation réelle de ce prix : il n'eût dû s'éteindre que par la seule circonstance que le donataire qui a reçu ce prix, on le suppose, n'aurait laissé dans sa succession ni orgent comptant, ni créances, ni actions, ni effets publics ou privés, Cela est clair comme le jour, pnisque l'ascendant avait droit à ce prix, que ce prix était de l'argent, et que cet argent ne s'est point consommé en entrant dans la main du donataire, attendu. suivant le système de M. Chabot, que l'argent est représenté par de l'argent, et même par l'obligation de ceux à qui on l'a ensnite prêté, bien mieux, par les biens-fonds que le donataire aurait achetés avec cet argent, ou le produit de ses créances; en un mot, que cet argent est censé exister en nature dans celni qui est trouvé dans la succession, dans ces créances on dans ces biensfonds.

même se fait cette objection, à laquelle il ne répond que d'une manière qui ne répond quoi un la difficulté (v), n'est-il pas possible que l'argent trouvé, que les obligations, les bilités, les effets publics, provicament en tont on trè-ègrande partie des revenus du donastire, de se s'approse, de son industrie, de sea hierdices commerciaux, du rembouvement de sea autres capitais, etc., etc. l'est partie de la commentation de la

Mais n'est-il pas possible, et M. Chabot lui-

vées depuis la donation? C'est précisement cette impossibilité qui a fait décider, dans tous les cas, en matière de choses fongibles, qu'elles étaient censées consommées lorsqu'elles avaient été confondues avec les autres choses de la persoune. de manière à n'en pouvoir plus être distinguées avec certitude, et qui a fait que les rédacteurs du Code ont exigé, pour que l'ascendant douateur pût reprendre les choses par lui données, que ces choses se retrouvassent en nature dans la succession du donataire : autrement ils auraient été en grande contradiction de vue avec euxmêmes, en ne lui donnant droit au prix de celles qui auraient été aliénées qu'autant que ce prix eût encore été dû, et en ne lui accordant pas aussi le droit de réclamer dans le cas où il se serait trouvé du numéraire dans la succession, ou des créances sur des tiers représentant ce prix, placé entre leurs mains, surtout quand il aurait été bien justifié que cet argent trouvé dans l'hérédité etait identiquement le même que celui qui avait été payé par les acquéreurs des biens, on que les deniers placés chez les tiers étaient absolument les mêmes; preuve qui, dans le système de M. Chabot, n'eût pas même du paraître nécessaire, Or , assurément . l'ascendant n'aurait cependant pas droit à ce prix, que nous supposons avoir été payé; ou bien il faudrait rayer de

Part. 74 res mos: Le priz qui peut entire da. Ainsi, nous ne suurions être de l'avis d'un arris de la cour de Blouen, du 11 janvier 1816 (Sirey, 1816). Il 49), coulime pa rarté de rejet du 50 juin 4817 (Sirey, 1817, 1, 515), qui a jugio que lo droit de riversion de l'ascendant jugio que lo droit de riversion de l'ascendant donateur a lieu pour toutes les sommes données en maréraire, quoju'il în se t trouve d'un la succession du donataire que des effets de commerce, cession du donataire que des effets de commerce, de nois en de soligations ou dec contratas. Si l'en était sinsi, ec serait vériablement effacer de l'art. 747 une des conditions sous lequelles la réversion est accordée; si les chours se trouvered en noture dans la versaison.

239. Nous convenons, au surplus, que si une somme ayant été donnée, cette somme a été

<sup>(1)</sup> Il dit que s'il est prover/ que les deniers ou effets trouvés dans la succession proviennent des revenus ou économies du donataire, ou du remboursement de ses autres capitaux, ou de la vente de ses biens porticuliers. L'iscendant ne nourra les réclaciers.

mer; ce qui ne saurait être douteus : mais c'est l'impossibilité de faire cette preuve au bout d'un long temps qui rend cette réponse tont à fait insuffissate.

placés à l'instant même (ou du moins que les deniers n'aients aété confondus voc les autres deniers du donataire), et qu'elle soit encore due par l'emprenteure su momest de l'ouverture de la succession, et autres ces analogues où il serrait démontré qu'il 3 pas set de condition, nous tombous d'accord, disons-nous, que l'ascendant donateur peut la rependre; qu'il pout aussi re-prendre les billets, les créances, les contrats qu'il et de donnée, cédés, transportés à litre gatuit, et qui n'ont point encorrédés-quitiés par payement, compensation, ou de toute autre maière; parce qu'il est vrai de dire, dans ces ces, que la chose existe en autre cet démiquement.

240. Mais nous n'admettons pas qu'il puisse réclamer les biens seguis à titre onéreux par le donataire, à qui il n'avait donné que du numéraire ou des effets ou contrats, à moius que celui-ci n'eût déclaré, dans les actes d'acquisition, qu'il faisait lesdites acquisitions avec l'argent ou les sutres objets qui lui ont été donnés par son ascendaut, ce qui sera bien rare : et encore cette opinion est-elle douteuse (1), car ce qui est acquis avec des deniers dotaux n'est point dotal (s); ce qui est sequis avec le produit d'un objet hypothéque n'est point bypothèque (3); ce qui est acquis avec mon argeut, sans mon mandat, et même avec l'argent qui m'est volé, ue m'appartient pas (4), etc. : preuves incontestables que les principes ne permettent pas de créer arbitrairement des subrogations. Et si, d'une part, le droit de l'ascendant est dieue de faveur, et nous l'avons dit nous-même, d'autre part, il ne faut pas oublier que ce droit est une successiou snomale dont, par conséquent, on ne doit pas étendre les limites su delà du point fixé par la loi,

241. Au surplus, l'ascendant succède aussi à l'action eu reprise que pouvait avoir le donataire, et c'est le troisième chef, si l'on peut s'exprimer ainsi, du droit que la loi lui attribue. C'est par (1) Elle l'est besseroup plus assurément que celle que nous l'explication de ce dernier point que nous terminerons nos observations sur cet art. 747, srticle si important, msis si incomplet, si obscur.

242. L'ascendant syant l'action en reprise que pouvait avoir le donataire, dans le cas où celui-ci a aliéné les objets donnés (a), il s'ensuit que si une chose quelconque, même de l'argent, s été donnée eu dot à une fille ou petite fille, par son père, sa mère, ou un sscendant d'un degré supérieur, le douateur s l'action en reprise de la dot, telle que la donataire décédée l'aurait eue, soit qu'elle fût mariée sous le régime en communsuté, soit qu'elle le fût sous celui d'exclusion de communauté, soit enfin qu'elle eût adopté le régime dotal proprement dis; par conséquent, il ne l's que sous les distinctions et avec les obligatious qui sont expliquées an titre du Contrat de Mariage, distinctions et obligations dans lesquelles nous ue pouvons entrer ici, d'autant mieux que le principe posé ci-dessus, que l'action qu'surait eue la donstsire appartient à l'ascendant. suffit pour résoudre tous les cas (a) : anssi, ai c'était le mari qui fût donataire, l'ascendant ne reprendrait dans ls communanté de celui-ci (eu le supposant marié eu communauté), que ce que ce dernier ou ses béritiers avaient le droit de reprendre par rapport aux choses données et entrées en communsuté, il'où il suit que si cette communauté ne suffisait pas pour fournir aux reprises de la femme et payer les dettes, comme on le prévoit dans l'art. 1472 (1), le mari n'avant rien à reprendre, l'ascendant ne reprendrait rien non plus à ce sujet.

245. L'ascendant auccède pareillement à l'action en réméré, ou en reaction pour caus de lésion, qu'avait le donatsire, ainsi qu'à celle en réailiaiou pour défaut de payement du prix, on en annulation de contrat pour vice de forme, incapacité, erreur, dol ou violeuce, et même en révocation de donation pour incxécution des con-

avons émise sur le cas d'échange, parce que les luis admettent lière plus facilement la subrogation en matière d'échange qu'en matière d'achai : nous en avons cité des exemples. (2) L. 12, Cod. de Jure det.; article 1333, Cad. civ.

<sup>(3)</sup> L. 12, Lod. de Jure dot.; article 1553, God. cit (3) L. 7, § 1, fl. qui Potierez in pig.

<sup>(4)</sup> L. 8, Cod. Si quis alteri vel sibi ; L. 48, § alt., E. de Fortie.

TORE III. ÉD. PELGE. - T. VI. ÉD. PR.

<sup>(5)</sup> A plus forte raison a'il ne les a point aliénés, mais qu'un tiers les posside, avec ou sans titre, avait-il l'action, et l'a-1-il transmire à l'ascendant.

<sup>(6)</sup> Fayez, su surplus, les articles 1407, 1468 à 1471 inclusivement, 1473, 1531 à 1539 musi inclusivement, et 1364 à 1570.

<sup>(5)</sup> Disposition supprimée dans le Code de Hollande.

ditions, ou pour cause d'ingratitude, dans les cas où les béritiers du donataire auraient eu euxmêmes l'action pour cette cause. En un mot, toute action en reprise qu'avait le donataire relativement aux biens donnés appartient également à l'ascendant du donateur.

244. Mais aussi, dans le cas où le donataire cut été obligé de restituer quelque chose à l'autre partie, comme dans celui de réméré ou de rescision pour cause de lésion, parce que le donataire vendeur avait recu tout ou portion du prix de la vente, l'ascendant doit pareillement le restituer, sans pouvoir s'eu faire faire raison par les autres héritiers, ni même l'imputer sur la portion des dettes qu'il doit supporter au prorata de son émolument, suivant ce qui a été dit plus haut; car il reprend les biens dans l'état où ils se trouvent, sauf ce que nous avons dit sur le cas où ils sont simplement hypothèqués. La loi lui donne bien l'action en reprise, mais elle ne la lui donne que telle qu'elle existe, par consequent avec les charges qui y sont attachées. L'exercice de cette action ne doit préjudicier en rien aux autres héritiers : or elle leur préjudicierait s'ils étaient obligés de contribuer à ces charges. Tout ce que la loi a voulu, c'est que l'ascendant donateur l'eût de préférence à eux; il doit donc l'exercer à ses risques et périls , ainsi que supporter personnellement les obligations corrélatives qui y scraient attachées.

245. Il n'a même aucune indemnité à réclamer des héritiers pour les détériorations que le donataire aurait commises sur les biens donnés, soit en abattant des futaies, soit en démolissant des bâtiments, en arrachant des vignes, etc., soit enfin, ainsi que nous l'avons dit, en constituant sur lesdits biens des servitudes ou des droits d'usufruit un d'usage au profit des tiers : nous répéterons encore qu'il ne reprend les biens que dans l'état où ils se trouvent.

246. De ce que l'ascendant n'a point d'indemnité à réclamer pour les détériorations, M. Toullier en conclut que, réciproquement, il ne

devrait aucune récompense ou rapport aux autres (1) Code de Hollande, art. 1139.

héritiers pour les améliorations que le donataire aurait faites, même pour les constructions importantes, parce qu'il scrait injuste, suivant cet autenr, de forcer à payer des récompenses pour des améliorations celui qui ne pourrait réclamer d'indemnité pour des dégradations; qu'il n'en doit pas être de lui comme d'un héritier assujetti au rapport envers ses cobéritiers, cas dans lequel, si l'héritier leur doit des indemnités pour la dépréciation qu'il a causée aux biens , do moins il peut en répéter pour la plus value qu'il leur a procurée (art. 861 et 862) (1). Mais ce raisonnement de M. Toullier n'est point du tout concluant : c'est confondre les principes du droit commun avec ceux qui régissent un cas spécial. L'ascendant ne reprend les biens qu'il avait donnés que par une faveur de la loi, et la loi dit qu'il ne les reprend que dans l'état où ils se tronvent : aussi s'il cût fait uue stipulation de retour, lui scrait-il dù indemnité pour les dégradations. Mais cette faveur de la loi ne va pas jusqu'à faire fléchir à son profit les règles du droit commun, qui ne permettent pas qu'on s'enrichisse aux dépens d'autrui, ou qui veulent qu'un héritier rapporte à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, directement ou indirectement (art. 843) (z). M. Toullier n'oserait probablement pas dire que si un absent revenait après l'envui en possession definitif de ses biens, qu'il les trouvât singulièrement augmentés de valeur par des dépenses faites avec l'argent des envoyés en possession, ce propriétaire ne devrait aucune indemnité à ces derniers , parce qu'ils ne lui en auraient dù aucune pour les dégradations qu'ils auraient laissées survenir, sans en avoir profité. l'absent, en pareil cas, reprenant ses biens dans l'état où ils se tronvent (art. 132) (3) ; et cependant le raisonnement de M. Toullier serait également applicable. Dans le droit romain aussi, et l'on devrait décider la même chose chez nous, le possesseur de bonne foi d'une hérédité n'était tenu de la dépréciation des biens que quatenus locupletior factus erat; et néanmoins, s'il avait fait des améliorations avec ses deniers, il lui en était dù indemnité : seulement il se faisait une balance générale, comme elle devrait se faire aussi dans le cas dont il s'agit.

(3) Code de Hollande, art. 842.

(2) thid., art. 1132.

#### SECTION V.

# PER SECCEMBERS COLLATIVALES.

# SOMMAIRE.

- 247. Le troisième ordre d'héritiers est celui des collatéraux : texte de l'article 750.
- 248. Les frères, sœurs, ou leurs descendants, succèdent, à l'exclusion des ascendants autres que les pèrc et mère.
- 249. Encore que les frères ou sœurs n'eussent été unis au défunt que d'un seul côté.
  250. Il en est de même des enfants des uns et des
- 250. Il en est de même des enfants des uns et des autres.
  251. Le frère utérin ou son descendant exclut même
- l'aïeul paternel, et le frère consanguin ou son descendant exclut l'aïeul maternel. 252. Comment sont appelés les frères ou sœurs, ou
- Comment sont appelés les frères ou sœurs, ou leurs descendants, avec les père et mère, ou le survivant de ceux-ci.
- 255. Concours des frères ou sœurs consanguins ou utérins, ou descendants d'eux, avec les père et mère, ou le survivant de ces derniers, et avec des frères on sœurs germains, ou leurs descendants.
- 254. Suite.
- 255. Concours d'ascendants dans une ligne avec des collatéraux de l'autre ligne, autres que des frères ou sœurs, ou descendants d'eux.
- 256. Il n'y a aucune différence à faire entre le cas où ces collatéraux appartiendraient à la même branche, dans leur ligne, et celui où ils appartiendraient à des branches diverses.
  257. Droit spécial du père ou de la mère à l'un-
- Droit special ou pere ou ae la mere a l'usufruit du tiers des biens auxquels ils ne succèdent pas en propriété.
   258. Cet usufruit n'a lieu qu'autant que le survi-
- vant des père et mère est en concours avec des parents collatéraux, et non quand il est en concours avec des ascendants de l'autre ligne. 259. A délaut de parents au degré successible dans
- une ligne, il se fait dévotition au profit des parents de l'autre ligne. 260. Il en est de même si tous les parents qui exis-
- tent dans une ligne sont indignes ou renoncent.
  - 247. Le troisième ordre des successions est
  - (1) Code de Hollande, art. 903.
- (2) lei le mot accendants signifie les accendants d'un degré supérieur à celui des père et mère ; tandis que, ordinairement.

- cclui des collatéraux, qui, quelquefois, ainsi qu'on l'a dit plus haut, et comme on va le voir avec plus de développements, concourt avec celui des accendants, et quelquefois même lni donne l'exclusion.
- Ainsi, suivant l'article 750 (1): « En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs, ou descendants, sont appelés à la succession, à
- l'exclusion des ascendants (2) et des autres
   collateraux.
- Ils succèdent, ou de leur chef ou par repré sentation, ainsi qu'il a été réglé dans la sec tion Il du présent chapitre (3).
- 248. Les frères, les sœurs, ou leurs descendants, succèdent, à l'exclusion des descendants autres que les père et mère, et à l'exclusion de tons autres collatéraux; en sorte que ce n'est point la proximité du degré que l'on considère ici, c'est uniquement la qualité de la parenté; d'où il suit que le petit-tils d'un frère, qui ne pent représenter son père, on le suppose, parce que celui-ci a renoncé, ou parce qu'il est indigne, succéderait cependant au défunt, son grandonele, de préférence à l'aieul de ce dernier, quoique l'un soit au quatrième degré , tandis que l'autre serait seulement au second ; qu'il succéderait aussi de préférence à l'oncle du défunt . collateral au troisième degré , quoiqu'il soit luimême au quatrième. Aussi l'article précité n'exige-t-il pas que les descendants de frères ou sœurs aient la qualité de représentants de leurs pères, mères, aleuls ou aieules ; il exige simplement qu'ils soient des descendants de ces frères ou scenrs,
- 240. Et ces décisions sons applicables nonseelments au acu ob le frèrez ou seurs éticient unis au défunt par le double lien, qu'ils étaient ses frères ou sermins, mais aussi au cas où in se lui tenient que d'un seul otéé, comme frèrez ou seurs consanguins, comme frèrez ou seurs utérins; auf que s'il y a tout à la fois des germaius, d'une part, et des consanguins ou utérins, d'autre part, la succession, conforou utérins d'autre part, la succession, conforou utérins d'autre part, la succession, confor-

son acception est générique, et comprend tous les sacendants

<sup>(3)</sup> Voyez supra, no 183 et seiv., et 190.

mément à l'art. 735 (1) se divise d'abord en deux portions égales : les germains prennent part dans les deux lignes, et les consanguins ou utérins chaeun dans la leur.

250. Il en est ainsi à l'égard des enfants des uns et des autres, lors même qu'ils ne pourraient invogner le bénéfice de la représentation. Comme nous l'avons dit en général, ils n'en ont pas besoin quand ils ne sont point en concours entre eux, on avec des oncles ou tantes, frères ou sœurs du défunt : leur seule qualité leur donne la préférence sur tous ascendants autres que les père et mère, et sur tous les autres collatéraux.

251. Elles sont également applicables, ces décisions, quoique les ascendants fussent de la ligue upposée à celle où se truuvent ces frères ou sœurs consanguius, ces frères ou sœurs utérins, ou les descendants des uns ou des autres ; en sorte qu'un frère utérin , ou un descendant de ce frère, exclut l'aieul paternel; comme un frère consauguin, ou un descendant de ce frère, exclut l'aieul maternel. Dans ce cas, la succession, quoique échue à d'autres que des descendants, ne se divise pas en deux parts égales, moitié pour la ligne paternelle, muitié pour la ligne maternelle, suivant la disposition générale de l'art, 753, première partie ; elle appartient tout entière à la ligne du frère utérin on de son descendant, ou à la ligne du frère cunsanguin uu de celui qui descend de lui.

Cela est démontre, 1º par la combinaison de l'article 755 (2) lui-même , 2º partie, avec l'article 752 (s). On voit, en effet, que le premier n'a égard au double lien, pour lui donner des droits plus étendus que ceux que la loi attribue à la parenté d'un seul côté, que dans le cas prèvu au second de ces articles, c'est-à-dire lorsqu'il y a tunt à la fuis des frères ou sœurs germaius (ou des représentants d'enx), et des frères ou sœurs cunsanguins ou utérins, en concours avec les

père et mère , ou l'un d'eux sculement (4) ; car ce dernier article porte formellement que, s'il n'y a de frères ou sœurs que d'un seul côté, ils succedent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne, 2º Si , lorsqu'il n'y a pas de germains ni de descendants d'eux. les consanguins en concours avec la mère seulement, on les utérins en concours avec le père seul, ont cependant les trois quarts de la succession, comme cela n'est pas douteux d'après cet article 752, puisque la part du père ou de la mère en concours avec des frères ou sœurs, on descendants d'eux, ne peut jamais excèder le quart, il est bien évident que l'ascendant d'un degré supérieur n'en a aucune ; car il faudruit , on lui attribuer celle de son fils ou de sa fille prédécédés, et il ne pourrait y prétendre qu'en vertu du bénéfice de la représentation, qui lui est formellement refusé par la loi (art. 741) (s), ou bien lui accorder la moitié de la succession, quand son fils ou sa fille, qui l'auraient exclu s'ils eussent survécu, n'en auraient eu que le quart, ce qui serait par trop absurde. Il y aurait encore d'autres raisons propres à exclure la prétention des ascendants et des collatéraux de la ligne opposée à celle uù se trouvent les frères ou sœurs consanguins ou utérins, ou leurs descendants : mais celles que nous venons de donner suffisent.

252. « Si les père et mère de la personne « morte sans postérité lui ont survéeu, ses frères, sœurs, ou leurs représentants (s), ne

c sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survecu (7). ils sont appelés à recueillir les trois quarts. > (Art. 751.)

Cet article n'est que la répétition des artieles 748 et 749 (s); aussi l'on peut se reporter à ce qui a été dit au § 1er de la section précédente.

253. Quant au suivant (752), il se réfère à la seil à crose de la renouciation de ceux-ci, les représenter, leurs

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 897. (2) Uid., as1.897.

<sup>(3)</sup> Ibid., art. 904.

<sup>(6)</sup> Foges ce qui a été dit supra, um 142 et 147.

<sup>(3)</sup> Code de Bollande, art. 800.

<sup>(6)</sup> lei le mut representante n'est pas pris dons son acception ordinaire : quand bien même les descendants de frères ou sœura ne pourraient , soit à cause de l'indiguné de leur père ou mère,

droita vis-à-vis des père et mère du défout seraient absolument les mêmes; ce ne serait qu'entre enz et uvec leurs uneles ou tautes qu'ils pourraient avoir besoin du bénéfice de la représentation. C'est ec que nous avons dejà dit supra, u 187 et 195; mais il nons a para utile de répéter cette abservation. (7) Ou si l'autre resonce ou est indigue,

<sup>(8)</sup> Code de Rollande, art. 901 et 902.

deuxième disponition de l'article 755. Il a pour objet de régler le mode de partage dans le cas où il y a concours de frères, accurs, ou leurs descendants d'un seul côté, ou des deux côtés opposés, ou réonissant l'avantaged ul onble lien, qui ont à partager entre eux la portion à laquelle ue succèdent pas les père et mère, ou le survivaot d'enx.

234, Ainsi : « Le partage de la motité ou des trois quarts dévolus aux frères ou sours (t) , aux termes de Tartiele précédent (751), s'opère entre cux par égales portions , s'ils sont tous du même lit. S'ils sont de lits différents, la d'irisione se lat par motifé eutre le deux lignes paternello et maternelle du défunt : les ger-

mains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement. S'il n'y a de frères ou sœurs que d'un

scul côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.

255. Enfin, suivant l'article 755 (a) : « A défaut de frères ou de sœurs, ou de descendants « d'eux, et à défaut d'ascendants dans l'une ou « l'autre ligne; la succession est déférée pour

moitié aux asceudants survivants, et pour
 l'autre moitié aux parents les plus proches de
 l'autre ligne.

S'il y a concours de parents collatéraux au
 même degré, ils partagent par tête. >

Il en est de même s'il y a concours entre les ascendants de l'autre ligoe.

226. Et quant aux collairars, il n'y a seum difference à line entre le ca où il a spartien-draient tous à la même branche, paternelle ou maternelle, de leur ligne, et le cas où ils appariente dans as ligne exetut les plus éloignés, et cons ceux qui sont au même degré accedent par tête. C'est ce qui a été suffissamment expliqué plus taux, n'il Spais taux, n'il S

 On à leurs représentants, comme le dit l'article 731, auquel se référe celui-ci.

(2) Code de Hollande, art. 903 et 906.

(3) Feyez, quant à cet unifruit, ce que nons arons enseigné un teme IV, nº+163 et 603, où nors disons notamment que le père on la mère doit caution aux collaterans de l'autre ligne, parce que les biens ne sont plus cens de l'enfant. 257. Dans le cas dont il s'agit, le père ou la mère survivant a l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété (a). (Article 754) (4).

258. Mais il faut bien remarquer que cet usufruit n'à lieu que dant le cas oû le survivant des père et mère est en concors avec des collateraus de l'autre ligne, et non dans celui où il seraiten concours avec des ascendants de cette aotre ligne: l'artiede ne laisse pas le moindre doute à cet égard; d'ailleurs, il n'y avait pas les mêmes moitis.

259. Les parents au delà du duozième degré ne succèdent pas. (Art. 755) (s).

A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout (ibid.). Il se fait dévolution de la ligne manquaute au profit de celle qui subsiste. (Art. 735) (s).

200. Il en est de même si tous les parents qui sont au degré successible dans une ligne sont ou indignes ou renouçants : ces dreires sont réputés n'avoir jamais été béritiers (art. 785) (r); et les premiers sont exclus (art. 727) (4), ce qui, pour l'objet dont il s'agit maintenaot, revient au même.

## CHAPITRE VI.

#### DES SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES.

# SOMMURE.

## 261. Division du chapitre.

261. Nous aurons à voir, sur ce chapitre, 1° Des droits des enfants naturels reconnus sur

les biens de leors père ou mère décédés ; 2º De la succession anx enfants naturels décédés sans postérité ;

(4) Code de Hollande, art. 906.

(4) Code de Hollande, a
(3) Ibid., art. 998.

(6) Ibid., art. 897. (7) Ibid., art. 1104.

(8) Ibid., art. 885.

3º De la succession déférée au conjoint survivant :

vant ;

4º De la succession déférée à l'État par l'effet

de la déshérence;

5º Des formalités à observer par l'enfant naturel appelé à la totalité des biens, ou par le

# SECTION PREMIÈRE.

conjoint survivant et par l'État.

DES DROUTS DES ESPANTS PATTRELE RECOPÈTE SAD LES BILPS DE LETTS PÈRE OF BÈSE DÉCEDÉS.

#### SOMM ATTUR

- 262. Dons les anciens principes, il n'y avait que deux espèces de successions irrégulières; les enfants naturels ne succédaient jamais pour aucune portion; ils n'avaient droit qu'à des aliments.
- aliments.

  265. Les lois de la récolution, en voulant corriger
  cette rigueur de la législation, étaient tombées dans un exrès contraire, en assimilant
- les enfants naturels reconnus aux légitimes.
  264. Le Code, plus sage et plus moral, a choisi un juste tempérament, en accordant à ces enfants une quotité qui varie en raison de la qualité des héritiers avec lesquels ils sont en concours.
- 265. Mais il n'accorde cette quotité qu'aux enfants naturels légalement reconnus, et qui ne sont ni incestueux ni adultérins. Division de la section.

# S ter.

Des droits des enfants naturets ordinaires reconnus par leurs père nu mère, sur les biens de ocux-el après ieur mort.

- 266. Les enfants naturels ne sont point héritiers :
- 267. Renvoi à un volume précédent quant à ce qui concerne la reconnaissance des enfants na-

texte de l'article 756.

- 268. Quoique les enfants naturels légalement reconnus n'aient des droits que sur les biens de leurs père ou mère décècles, ils peuvent néanmoins en exiger des aliments de leur vicant, mais non des parents de leurs père ou mère.
- 269. Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés, n'est pas une simple eréance, une action personnelle contre les

- héritiers, mois bien un droit réel dans les objets de la succession.
- 270. Comment il est déterminé en général : texte des art. 757 et 758.
- 271. Quatre cas bien distincts peuvent se présenter. 272. PREMIER CAS : L'enfant naturel en concours
- avec des enfants ou descendants légitimes.

  275. Si quelques-uns des enfants légitimes ou tous
  sont décèdés, mais ayant laissé des descendants, ceux-ci les resuplacent.
- 278. L'exclusion ou la renonciation d'un ou plusieurs enfants légitimes, profite aussi à l'enfant naturel, en diminuant le nombre des copartageants; secus lorsque tous sont exelus ou renonçants, et qu'ils ont tous laissé des enfants qui acceptent.
- 275. Lorsqu'il y a plusieurs enfants naturels, en concours avec un ou plusieurs enfants légitimes, le calcul de la portion de chacun des naturels n'est pas aussi facile que lorsqu'il n'u en a ou un seul.
- 276. Premier système, suivant lequel il semblerait qu'on dit faire ce calcul; et vice de ce sys-
- Deuxième système, vice qu'on lui reproche, et avec raison; c'est cependant celui qu'on doit adopter.
- 278. Troisième système imaginé pour atténuer ce que le précédent a de trop désavantageux pour les enfants naturels, et que l'on doit néanmoins reicter.
- 279. La reconnaissance de l'enfant naturel faite pendant le mariage par l'un des époux seutement, qui l'a cu d'un autre que son conjoint avant le mariage, ne muit pas oux enfants de ce mariage; mais elle produit tous ses effets, même à l'égard de ces enfants, si elle a eu lieu depuis la dissolution du mariage.
- 280. Comment se calculc le droit de l'enfant naturel quand il y a des enfants de plusieurs mariages, et que la reconnaissance a été faite durant l'un de ces mariages.
- 281. Quid lorsqu'elle a été faite avant le mariage et qu'elle était ignorée du conjoint au moment de la rélébration?
- 282. Quid, si, reconnu par l'un des époux seulement pendant le mariage, l'enfant proure néanmoins, d'après les moyens autorisés par la loi, qu'il est né aussi de l'autre.
- 283. L'enfant naturel muni d'un commencement de preuve par éerit pout rechercher la maternité pendant comme après le mariage de sa mère.

- et il a tous les droits d'enfant natu rel, mime vis-à-vis des enfants du mariage.
- 284. Dr.K.Kiksk C.s., L'enfant naturel en concours avec des ascendants ou des frères ou sours de son père ou de sa mère : son droit est le même, soit qu'il n'y ait qu'un seul ascendant ou frère ou sour, soit qu'il y en ait plusieurs; et il n'est louisurs que de la moitié,
- quel que soit le nombre des enfants naturels.

  285. C'est le concours et non pas seulement l'existence d'un ou plusieurs accendants ou frères ou cavers qui fixe la portion de l'enfant ou des enfants naturels à la moitié seulement.
  - Cette moitié réservée aux ascendants ou frères ou sœurs se partage suivant les règles ardinaires.
- 281. L'enfant naturel en concours avec un ou plusseurs ascendants dans une ligne, et des collatéroux, autres que des frères ou sours, dans l'autre ligne, n'a-t-il également que la moitié de loute la succession, ou bien la moitié via-d-vie des accendants, mais les trois quarts via-d-vie des collatéroux? Il n'a que
- la moitié de l'hérèdié: controcersé.

  88. Quand le définit n'a laissé que des enfants de frères ou sours, l'enfant naturel n'a-t-il aussi que la moitié, ou bien les trois quarts, parce que la représentation ne serait pas admise dans ce cos? Il n'a que la moitié : trèscontrocersé, et la jurisprudence en seus contrairs.
- 289. TROISTÉME CAS. L'enfant naturel en concours seulement avec des collatérants autres que les frires ou seurs; il a les trois quarts, sual les cas de représentation; et, quet que soit le nombre des enfants naturels, ils n'ont que les trois quarts, quand bien même il n'y aurait qu'un seul parent, l'autre ligne manquant.
- 290. L'enfant naturel qui n'a droit qu'à une portion doit toujours demander la délivrance aux héritiers légitimes sains, quels qu'ils soient. Il supporte une part proportionnelle des déttes, mais il n'o pas bosoin du bénéfice d'inventaire pour n'être pas tenu ultra vires.
- 291. Les créanciers ont action contre l'enfant naturel loragivit a obtenu la défirence de la quotité qui lui revient, et dans la proportion de cette quotifé; ils peucent même poursuivre chacum des héritiers saint pour sa part héréditaire, sauf le recours contre l'enfant naturel.
- 292. Les héritiers légitimes sont bien fondés à ne

- remettre à l'enfant naturel sa portion qu'autant qu'il leur donne des súretés pour le payement de sa part dans les dettes et charges de la succession.
- 293. Quanthme Cas. A défaut de parents au degré successible, l'enfant naturel a droit à la totalité, à la charge de se faire envoyer en possession par le tribunal.
- Dans les quatre cas ci-dessus, si l'enfant naturel est prédécédé, ses descendants ont droit à ce qui lui serait revenu.
- 295. L'enfant naturel de l'enfant naturel prédécédé a aussi, dans ce qui lui serait revenu, les droits d'enfant naturel, lors même que le prédécédé aurait laissé des enfants légitimes: controversé.
- 296. L'enfant naturel ou ses descendants sont tenus d'imputer sur ce qui leur revient, ce qui lui a été donné par celui de la succession duquel il s'agit et qui serait sujet à rapport entre cohéritiers.
- Comment se fait cette imputation quand il y a plusieurs enfants naturels dont un ou quelques-uns seulement ont reçu des avantages.
- 298. De son côté, l'enfant naturel a le droit d'exiger des héritiers l'imputation de ce qu'ils ont reçu sur ce qui leur revient, et même le rapport: très-controversé.
- 299. Suite.
- 300. Texte de l'article 761.
- 301. On ne peut augmenter la portion de l'enfant naturel, mais on peut la diminuer.
- 302. Quand le père de l'enfant naturel a fait des dispositions de ses biens, l'article 761 n'est plus applicable, dans les conditions qu'il preservit pour réduire l'enfant.
- 303. Mais, hors le cas de dispositions, la réduction du droit de l'enfant naturel ne peut résulter que d'une déclaration expresse du père.
- 304. Il n'est pas nécessaire que cette déclaration soit faite dans l'acte même par lequel l'enfant recevrait quelque chose de son père.
- 303. Mais il faut que l'enfant ait reçu du vivant du père la portion que celui-ci lui a assipné. Quid s'in e veut pas la receroir? Il faut que ce qu'on lui offre soit de quelque importance relativement à ce qu'il pourrait prétendre un jour.
- 506. Si ce qu'il a reçu ne s'élevait pas à la moitié de ce qui lui serait revenu sans la réduction, il a une action en supplément.
- Quand il y a plusieurs enfants naturels, dont quelques-uns sculement ont été réduits, et

- qu'il y a des enfants légitimes, la réduction profite à ces derniers seulement, parce qu'elle est censée n'avoir été faite que dans leur intérét.
- 308. Il n'en est pas ainsi quand les enfants naturels sont en concours avec d'autres parents, parce qu'alors la succession se divise par masses.
- Les enfants naturels ont-ils une réserve? Oui.
   Quatre opinions différentes sur ce point. Première opinion.
  - 311. Seconde opinion.
  - 312. Troisième système.
  - 313. Quatrième.
- Comment se détermine la réserve de l'enfant naturel quand il y a des descendants légitimes;
- 315. Et quelle est alors celle de ces derniers.
  - 316. Suite.
  - 517. Comment elle se détermine quand il y a plusieurs enfants naturels et un ou plusieurs
  - 58. L'ennan naturel en concoure avec d'autres héritiers que les descendants légitimes a toujours la moitié ou les trois quests de ce qu'il aurait es s'il est été légitime, et cete règle sert de base à la fixation de sa réserve en parcit cas.
  - Quelle en est la quotité quand le défunt laisse ses père et mère, ou l'un deux, un enfant naturel, et qu'il a fait un legs universel.
  - 320. Suite pour le cas où, dans la même hypothèse, il y a deux enfants naturels.
  - 321. D'après la manière de calculer la réserve des enfants naturels dons les cas ci-dessus, il n'est pas à craindre que, à raison du grand nombre de ces enfants, ils puissent avoir au
- delà de ce que leur assigne la loi. 522. Comment se calcule leur réserve lorsque le défunt ne laisse que des frères ou areurs; 525. Et lorsqu'il se tout à la foi des accordants
- 325. Et lorsqu'il y a tout à la fois des ascendants autres que les père et mère, et des frères ou sœurs : renvoi pour la solution de la question de savoir si, dans ce cas, les ascendants ont une vierres.
- 524. Comment se calcule la réserve des enfants naturels lorsqu'il n'y a que des parents éloigués.
- gnes. 325. Suite.
- 326. De quoi se compose-t-elle quand il n'y a pas
- (1) Non compris, dans les pays continuers, celle de l'accendant denateur aux chores par les données à son descendant dé-

- de parents au degré successible : elle est la même que ce qu'elle ent été si l'enfant naturel ent été légitime, mais seulement quand il n'y a qu'un enfant naturel.
- 327. L'enfant naturel institué légataire universel par son père, qui a laisé des parents ou degré successible, doit toujours leur demander la délivrance, quand bien même ces parents ne sont pas du nombre de ceux au profit desquels la loi a établé une réserve.

# S II.

Des droits des entints adultérins ou incestneux

- La loi n'accorde que des aliments aux enfants adultérins ou incestueux.
- 329. Comment sont réglés ces aliments.
- 330. Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui a fait apprendre un art mécanique ou lui a assuré des aliments, l'enfant n'a plus rien à prétendre.
- 351. En quel seus doit-on entendre l'article 355, qui prohibe toute reconnaissance volontaire des enfants incestueux ou dultérin? Est-ce uniquement pour leur interdire de réclamer une portion de la succession comme enfants naturels, mais non des aliments?

262. Dans les anciens principes, il n'y avait que deux sortes de successinns irrégulières (1) : 1º celle déférée à l'éponx survivant quand il n'y avait ancun parent au degré successible dans l'une et l'autre ligne; 2° celle déférée au seigneur haut justicier en pays enutumier, et au fisc en pays de droit écrit, lorsqu'il n'y avait ni parent au degré successible ni conjuint survivant. Les enfants naturels n'avaient, dans aueun cas, ni dans aueune des deux jurisprudences, aueun druit de suecessibilité : ils pouvaient seulement réclamer des aliments, dout la quntité, généralement modique, se réglait par les tribunaux, enmme elle se règle aujourd'hui à l'égard des enfants incestueux nu adultérins, en prenant en ennsidération la cunditinn des pères et mère, la fortune laissée par eux, la qualité et le nombre des héritiers : tel était le sort des enfants naturels ordinaires. c'est-à-dire des enfants non adultérius ni inces-

cédé sans postérité, qui était et qui est encore, comme ou vient de le voir , une succession irrégulière.

tueux.

265. Máis comme un excès de rigueur ambie presque toigiours no excès de relabement, on a cu la douleur de voir, il est vrai, dans un temps malheureux où plus d'une fois les vrais principes en législation out été méconous, une loi (t) introduire les enfants naturels dans les familles avec les drois des enfants légitures, en les satimilant en tous points à ceux-ci sous ce rapport (t), et cels ous l'empter d'une printipra-dence qui autorisais la recherche de la paternité comme celle de la maternité (t).

264. On conçoit sans peine les vives réclamations que dut exciter nne législation si contraire au maintien des mœurs, aux droits des familles et aux intérêts de la société en général; aussi le Code civil l'a-t-il abrogée ; il a concilié, par un sage tempérament . les droits de la nature et le respect dû à la dignité du mariage; il n'a pas permis que les enfants naturels fussent introduits dans la famille autrement que par le bénéfice de la légitimation, dont il a d'ailleurs réglé les conditions (4) ; il ne leur donne pas même le titre ou la qualité d'héritier : il leur accorde seulement sur les biens de leur père ou mère décèdés une quotité qui varie dans nue juste proportion, combinée en raison du nombre des enfants légitimes. et en raison de la qualité des autres héritiers ; c'est une espèce de possession des biens, à l'instar de celles que donnait, dans certains cas et à certaines personnes, le droit prétorien dans la législation romaine.

265. Et ce droit à une quotité des biens n'appartient pas à tous les enfants naturels indistinc-

(1) Celle du 12 brumaire un n.

(2) L'art. 2 de cette loi porte : « Leurs droits de successibilité aont les mêmes que ceux des autres enfants. »

Et l'art. 197, méconnaissant le sabutaire principe de la nunrétronctivité de l'effect des luis, adunt avec de tels droits les emfauts naturest aux successions de leurs pére et unbec, ouvrets depuis le 14 juillet 1789. Mais cet effet rétroactif fut rapporté par l'article 13 de la loita à vendémisire us 174, et par l'artit le 197 de celle du la 15 themulos suivant.

(3) Teutefois Tart. de Lubite loi portait: a Pour être admis l'Ercercire den droite ri-derma dons la succession de loura pire dirédé, les cafants nés bors da maringe seront tenus de prouver leur possession d'Est. Cette preuve en poura révalier que de la représentation d'érrite publies ou privés du pière, ou de la soite des soins dameés, à titre de patermié et sans interruption, taut à lore caterieire qu'à lour d'hactier.

Lamente disposition aera lien pour la succession de la mère.

tement; il n'appartient qu'à cenx qui ont été légalement reconnus; et les enfants adultérins ou incesineux (s) n'y peuvent jamais prétendre : ils ne peuvent réclamer que des aliments.

Les droits des uns et des autres étant trèsdifférents, nous les traiterons séparément.

## S for.

Des droits des enfants naturels ordinaires reconnus par teurs père ou mère, sur les bieus de ceux-ci sprès leur

- 266. Le principe en cette matière est que les enfants naturels ne sont point heritiers : la
- e les enfants naturets ne sont point heritiers : 12 e loi ne leur accorde de droit sur les biens de, e leurs père ou mère décédés que lorsqu'ils ont
- été légalement recounus. Elle ne leur accorde
- aucun droit sur les biens des parents de leurs père ou mère. » (Art. 756) (6).
- 907. Nousi'avon plus à nous occuper icid et o gai extraità la reconsissione l'ogid des cafants naturels; cet objet à chi suffisamment, et, nousit crouse, asse bien direttopp às ultre de la Paternise et de la Filiation, au troisisse volume de cet ourrage; on pout y recorrir. Nous partirons donc tosjours de la supposition admisque l'enfant attante qui se présente à la succession de son père ou de sa mère a été légalement.

268. D'abord, comme ce n'est que sur les biens de leurs père on mère décédés que la loi accorde des droits aux ensants naturels légalement reconuus, il s'ensuit (1) qu'ils n'ont point

(4) On peut voir ce que nous svens dit à cet égard au 1. III., litre de la Paternité et de la Filiation.

(3) Ou a vu anssi au même volume, même titre, quels sont les enfants de l'une ou l'autre de cos qualités; on peut y re-

(6) Code de Hollande, art. 909.

ber dans d'inutiles rénétitions.

(7) Dissirer en tirrent auc leute autre consèquence, avrair, que l'infanta starter à sis derient ser les tiens de une père on de sa mère, qu'attant que cera-ci a're ont pas disposé, soit par dentaire outre-treit, suivairal le nurs, soit moire par testament, instruit le autres; attendes, docue-tells, qu'il eté ét blen specifie de éclorer, you en despositions présente, qu'il refinals autres d'a sucons droit du visuair de en père so mère, poisque l'éclore de l'autres de la social de la visuair de en père so mère, poisque l'éclore de l'autres de la l'autre de l'autres de l'autres de la l'autre de l'autre de la l'autre de la l'autre de la l'autre de la l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de la l'autre de la l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de la l'autre de l'a

d'action du vivant de ceux-ci ponr obtenir une dot, on le moven de former un établissement quelconque, car l'enfant légitime lui-même n'aurait pas de droit à ce snjet (art. 204) (1) : ce qui n'empêche pas, au surplus, que l'enfant naturel n'ait, comme l'enfant légitime lui-même, eclui de réclamer des aliments du père ou de la mère qui l'a reconne, parce que les aliments sont dus plutôt encore en verta du droit naturel qu'en vertu da droit eivil (a).

Mais les enfants naturels n'ayant ancun droit sur les biens des parents de leurs père ou mère . on doit en tirer la conségnence, que nous avons déjà exposée précédemment (s), qu'ils n'ont aucune action, même contre leurs aieuls ou aieules. pour en obtenir de simples aliments. Le bon ordre le veut ainsi, indépendamment de la disposition générale de la loi.

269. Quant au droit des enfants naturels légalement reconnus sur les biens de leurs père ou mère décédés, c'est un véritable droit réel, nn droit écrit sur la succession, et non pas une simple créance, ainsi qu'on l'a dit quelquefois (1); e'est ane sorte de pétition d'hérédité (s), gnoigne celui qui l'intente ne soit pas héritier de nom et de titre. D'ailleurs l'État aussi aurait bien la pétition d'hérédité contre les tiers détenteurs de biens qui lui appartiendraient par droit de déshérence, et eependant il n'est pas non plus héritier proprement dit : il prend seulement les biens comme vacants et sans maître, et il est toujours censé les prendre sous bénéfice d'inventaire.

(1) Code de Hollande, art. 375.

(2) Foir tome II, no 377, et tome III, no 243. Vayez aussi, pour le cas où la reconnaissance n'aurait été faite que par acte sous signature privée, les nºs 228 à 231 inclusi-

rement de ce dernier volume, où nous agitons la question, si controversée, de savoir si elle peut du moins donner à l'enfant le droit d'obtenir des aliments. (3) Tome II, nº 379, où uous rapportons na serêt de cassation qui a jugé en ce sem, en cassaul no arrêt de la conr de Donai

qui avait jugé le contraire. (4) Le projet de Ini (art. 54 du projet de la commission de réduction | portait : a Les enfants naturels n'out qu'nne créance sur les biens de leurs père et mère décédés ; la loi ne la leur accorde que lorsqu'ils out été législement reconnus. : Mais, sur l'observation de M. Cambucèrès , l'en changes cette rédaction , et l'on supprima le moterrance, pour y substituer celui de droit, dont le sens moins précis na dit pas du moins que ces enfants n'ant qu'une simple action personnelle contre ceux qui dorvent leur delivrer leur part : su contraire, tout porte à croire qu'on

270. Ce droit des enfants naturels varie. comme nous l'avons dit, en raison de la qualité des personnes qui sont tenues de lni en faire la délivrance, c'est-à-dire qui sont annelées à la succession.

Il est fixé, d'après les articles 757 et 758 (s) de la manière suivante ; et , aux termes de l'article 908 (1), les enfants naturels ne penvent, par donation entre-vifs ou testament, rien recevoir an delà de ee qui leur est accordé an titre des Successions.

· Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés, est, si le père on « la mère a laissé des descendants légitimes ,

d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel annait eue s'il eût été légitime ; il est de la moitié lorsque les père et mère ne laissent.

e pas de descendants, mais bien des ascendants, e on des frères ou sœurs ; il est des trois quarts

c lorsque les père on mère ne laissent ni dese cendants ni ascendants, ni frères ni sœurs.

e (Art. 757.) L'enfant naturel a droit à la totalité des

· biens lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parents an degré successible. > (Art. 758.)

271. Ainsi, quatre cas bien distincts : L'enfant naturel admis à partage , 1º avec des deseendants légitimes de ses père ou mère :

2º Avec des ascendants, ou des frères ou sœurs de ceux-ci: 5º Avec des collatéraux senlement, autres que

les frères on sœurs : 4º L'enfant naturel avant la totalité des biens,

a entenda que ce dreit serait un dreit en la chose, un jus in re,

no desit réel. (5) Fay tomel, nº 535, et l'arrêt de cassation du 20 moi 1806 (Sirey, tome VI, part. II, colonne 623), qui a jugé, avec rasson, que les enfants naturels légalement recounts peuvent exercer contre des tiers acquéreurs , qui ont truité avec l'héritier Linitime, les droits que leur confère le Code civil dans la succession de leurs père on mère ; que ces druits donnent à l'enfant naturel une action réelle sur les biens béréditaires, et non pas aculement une simple créance ou action personnelle contre les héritiers , quoique ceux-ci soirat évidemment tenso personnellement de loi remettre la portion à laquelle il a droit : tontefois la conr royale de Paris a jugé, le 12 avril 1823, que lorsque l'héritier légitime a vendu les biens avant que l'enfant naturel sit fait connaître son état et réclamé ses droits, l'alifnation est maintenue, ai elle a été faite de bonne foi. (Sirey, 1824, II, 49.

April - Service

(6) Code de Hollande, art. 910 et 911.

(7) Ibid., art. 935.

parce qu'il n'y a sucnn parent au degré successible.

PREMIER CAS. L'enfant naturel admis à partage avec des descendants légitimes deses père ou mère.

272. Dans ce cas, conme on vient de le dire. il a le tiers de la portion héréditaire qu'il aurait eue s'il eût été lui-même légitime. En conséquence, s'il y a un enfant légitime et un enfant naturel, celui-ci aura le tiers de la moitié qui Ini serait revenue s'il eut été légitime, on le aixième de la succession : il aura le neuvième du total s'il y a deux enfants légitimes, le douzième s'il y en a trois, et ainsi de suite. Car il faut bien remarquer que la loi ne lui donne pas le tiers de ce qu'a un enfant légitime, ee qui lui donnerait, dans la première hypothèse, le tiers ; dans la seconde, le sixième, et dans la troisième, le neuvième de toute l'hérédité : elle lui donne seulement le tiers de ee qu'il aurait eu s'il eût été légitime; par conséquent, il doit être compté instantanément pour une tête, et le partage se fait d'abord fictivement entre lui et l'enfant on les enfants légitimes ; seulement il n'a que le tiers de la part qu'il cût eue entière s'il cût été légitime, an lieu d'être enfant naturel.

273. Si quelques-uns des descendants légitimes, ou si tous ces descendants sont décèdes, leurs enfants et descendants les représentes les vants les principes du droit comman, mais ils ne complent tous que pour l'enfaut légitime qu'il représentent.

974. Si la représentation n'a pas lieu parce que les pères ou mères ont été déclarés indignes, on parce qu'ils ont renoncé, alors il faut distinguer : ou ellu n'a pas lieu à l'égard de quedques nos seulement des enfants légitimes du déclaus, ou elle n'a pas lieu à l'égard de tous indistinetement.

Dans le premier cas, les enfants légitimes non représentés n'étant pas comptés, l'enfant naturel partagerait avec les autres seudement, outleurs représentants, et profiterait ainsi de l'exclusion des descendants qui ne peuvent venir parpreprésentation de leurs péres ou mères prédecédés ; car la part des indignes ou des renonçants accrolt à celles des antres héritiers. (Art. 730 et 786) (1)

et 786) (1). Dans le second cas, les enfants et descendants des indignes on des renonçants, venant de leur chef (art. 750 et 787) (s), l'enfant naturel serait simplement admis à partage avec eux, sans profiter de l'effet des exclusions pour indignité, ou des renoueiations, mais aussi sans que ces eirconstances diminuassent en rien la quotité qu'il aurait eue si elles n'avaient pas eu lien. Ainsi , quoique en pareil eas les enfants des indignes ou des renonçants succèdent par tête, néanmoins, par rapport à l'enfant naturel, et pour fixer sa part, on ne doit compter que pour une senle tête tous les enfants d'un indigne ou d'un renonçant, et qui vienneut de leur chef à l'hérédité : antrement la justice serait blessée, et ee serait nn moyen facile, par des renonciations concertées entre tous les enfants légitimes, avant eux-mêmes chaeun plusienrs enfants, de diminuer plus ou moins les droits de l'enfant naturel.

975. Lorsqu'il n'y a qu'un seul enfant naturel, quel que soi le nombre des enfants légimes, le calcul de ce qui lni revient est trè-facile, abstraction faite du cas oile père ou la mère a disposé de se bienes en toulié, o pour nue trop forte partie, est dans lequel le droit der rierres, soit des enfants légimes, soit de l'enfant naturel, n'est pas sussi siré à déterminer, à raison de la consistence de ces enfants de diverse qualifes: ce n'est pas, au surplus, ce dout il a'agit masinement.

Mais quand il y a plusieurs enfants naturels, avec plusieurs et même un seul enfant légitime, la portion de chaque enfant naturel n'est point aussi clairement déterminée par la loi.

276. On pent, à eet égard, présenter plusieurs systèmes. Nous allons les exposer tous rapidement, en faisant sentir ee qu'ils anraient de vicieux.

L'idée qui paraît la plus simple an premier coup d'œil serait, puisque l'enfant naturel a le tiers d'une portion héréditaire, de considérer, 'quel que fui le nombre des enfants de cette qua-

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 897 et 1103.

<sup>(3)</sup> Code de Hollande, art. 897 et 1106.

lité, trois de ces enfants comme devant avoir, à eux trois rénnis, des droits égdux à ceux d'un enfant légitime; six, comme devant avoir ceux de deux enfants de cette dernière qualité, et en procédant par fraction du nombre trois, quand ce nombre multiple ne se présenterait pas entier.

Ainsi l'on dirait : Il y a un enfant légitime et trois enfants naturels, ces derniers ayant, réunis, des droits égaux à ceux de l'enfant légitime, puisqu'un seul d'entre eux aurait eu le ticrs d'un droit égal à celui de cet enfant légitime (1), ils ont à enx trois la moitié de la succession : ils n'en auraient que le tiers s'il y avait deux enfants légitimes, le quart s'il y en avait trois, et ainsi de suite : comme, en sens inverse, ils en auraient les deux tiers à cux tous s'ils étaient six et sculement un enfant légitime, et la moitié s'il y avait deux enfants légitimes; les trois quarts a'ils étaient neuf et un senl enfant légitime ; les trois cinquièmes si , dans cette hypothèse, il y avait deux enfants légitimes, et la moitié s'il y en avait trois ; de manière que, dans le cas de fraction du nombre multiple trois, cinq enfants naturels et trois légitimes auraient, dans une succession de 30,000 fr., les premiers, 10,000 fr., ou cinq portions sur quinze, et les derniers 20,000 fr.

Mais le vice de ce système se montre dans se trésultats possibles. En effet, il pourrais arriver, et dans quelque-rune des hypothèses di-dessus celà arriverait, que plusieure enfants légitimes h'auraient pas à ent tous la moitié de la succession, quand cependant, s'il n'y avait que des ascendants, ou des frères ou seures, même un seul, les enfants naturels, en quelque nombre qu'ils fusuest, n'auraient junais su deb de la moitée, ainsi que nous le démontrerous sur le cas suivant. On doit done réjeter cette namière de calculer les droits des enfants naturels vis-à-vis des enfants légitimes.

277. Un autre mode consisterait à considérer instantanément chaque enfant naturel, quel qu'en fût le nombre, comme un enfant légitime, soit qu'il y en ent plusieurs de cette dernière qualité, soit qu'il n'y en cût qu'un seul; de les faire, en

(1) Maii c'est là le vice du système ; car un seul enfant naturelt n'aurait pas en le tiere d'un droit égal à celui de l'enfant légitime, puisqu'il n'aurait en que le staient de la succession.

conséquence , concourir tous simultanément : d'opérer fictivement le partage en autant de parts égales qu'il y aurait de têtes présentes ou représentées, et d'attribuer, en définitive, à chaque enfant naturel le tiers seulement de la portion qu'il serait censé avoir dans ce partage fictif; en sorte que s'il y avait deux enfants naturels et na enfant légitime, chacun des premiers aurait le tiers du tiers, ou le neuvième de la succession, et non pas, comme d'après le premier système, le sixième; s'il y avait deux enfants naturels et deux légitimes, chacun des premiers aurait le douzième de l'hérédité, ou le tiers du quart, et ainsi de suite : de manière qu'en multipliant par le nombre trois chaque enfant, soit naturel, soit légitime, n'importe qu'il y en cût plus d'une qualité que de l'autre, ou que le nombre de ceux d'une qualité fût égal à coux de l'autre, on aurait pour resultat un total dont chaque enfant naturel aurait sculement nue unité, comme dans la première hypothèse, où le nombre des enfants des deux qualités étant de quatre, le produit de la multiplication est par conséquent de douze, et le droit de chaque enfant naturel du douzième.

Mais on reproche à ce mode, et ce n'est pas sans oneloue raison, de n'attribuer à chacun des enfants naturels absolument que la même quotité que celle qu'il aurait eue si tous ses frères ou sœurs cussent été légitimes ; car , en effet , dans ce système, cinq enfants naturels en concours avec un légitime n'auraient chacun que le dix-huitième de l'hérédité, comme l'aurait eu un seul enfant naturel en coucours avec cinq enfants légitimes : or, dit-on, il est bizarre que cinq enfants n'aient à cux tous que cinq dix-huitièmes de la succession, quand un seul en aurait eu, dans le même cas, trois dix-huitièmes. La juste proportion n'est pas conservée, car un copartageant doit avoir d'autant plus que son copartageant doit avoir moins : or, un enfant naturel doit avoir moins qu'un enfant légitime.

278. Pour atténuer ce résultat défavorable anx enfants naturels, quelques personnes ont pensé (2) qu'au lieu de supposer le concours simultané de tous les enfants naturels avec les légitimes, et les

(2) UitM. Delvincourt, qui rejette toutefois, aiusi que MM. Favard et Chabot, cette interprétation, pour s'en tenir à la précédente. premiers cumme légitimes eux-mêmes, il fallait sculement faire la part de chaeun d'eux comme concourant chaeun tout à la fois avec les légitimes et les naturels.

Ainsi, soit Primus et Secundus, enfants naturels, et Tertius, enfant légitime : 72,000 fr. à partager. Primus, supposé un instant enfant légitime en conconrs avec Tertius et Secundus, dirait que ce dernier ne devant avoir que le tiers de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime, a droit à 8,000 fr., et que les 64,000 fr. restants se partageant entre lui Primus et Tertius, il lui revient le tiers de la moitié de cette somme, on 10,666 fr. 66 c., au lieu de 8,000 fr. sculement, ou du neuvième de la succession, que lui attribuerait le mode précédent. Et comme les droits de Secundus sont égaux aux siens. Secundus ferait le même raisonnement et obtiendrait le même résultat.

Les enfants naturels fondent leur prétention à l'adoption de ce système sur ce que l'art. 757 (1) dit formellement, que si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, le droit de l'enfant naturel est d'un tiers de la portion qu'il aurait ene s'il eût été légitime : or, dans l'espèce, Primus aurait eu s'il eût été légitime, déduction faite de la part de son frère naturel, 52,000 fr. : donc, dit-il, iedois avoir le tiers de cette somme, ou 10,666 fr. 66 c.

Mais ce système peut avoir des résultats qui ne permettent pas non plus de l'adopter. Supposons, en effet, cinq enfants naturels, un

enfant légitime, et une succession de 72,000 fr. à partager.

Si l'un des enfants naturels se présentait en disant qu'il ne doit concourir avec ce frère légitime et ses quatre frères naturels qu'en les considérant comme tels, la part de chaeun des enfants de cette dernière qualité étant du tiers de ce qu'il aurait eu s'il cut été légitime, par conséquent du dix-huitième de tonte la succession, même dans le système le moins favorable aux enfants naturels, ses quatre frères ile sa qualité auraient à eux tous 16,000 fr. Il resterait donc 56,000 fr. à par-

(1) Code de Hollande, art. 910.

(2) Car, suivant celul-ci, qui consiste à danuer à trois enfants naturels réunis une part égale à celle d'un enfaut tégitime, la succession se diviserait d'abord en trois portions égales de 24,000 fr. chacame; et, sur les deux qui servient attribuées aux enfants naturels, l'enfant légitime prendrait le sixième nu 8,000 fr. pour la tête manquante, et les 40,000 fr. restants donneraient bien à elsseun des einq enfants naturels la somme de 8,000 fr.

tager entre lui et l'enfant légitime, dont moitin serait 28,000 fr., et le tiers de cette moitié 9,555 fr. 55 c., au lieu de 4,000 fr. sculement que lui donnerait le mode précédent, et de 8,000 fr. que lui attribucrait le premier (s). Et comme chaeun des quatre autres enfants naturels ferait le même raisonnement pour ubtenir le même résultat, il s'ensuivrait que leurs portions réunies donneraient un total de 46,666 fr. 66 c. sur une somme de 72,000 fr., ce qui ne laisserait pas la moitié de la succession à l'enfant légitime, quand cependant un ascendant ou un frère du défunt aurait eu, à tout événement , cette moitié , quel qu'ent été le nombre des enfants naturels. Ce système pouvant avoir pour les enfants légitimes des résultats plus facheux encore que le premier des trois, il doit done aussi être rejeté. Il faut s'en tenir au second, quoique, à vrai dire, il n'est pas favorable aux enfants naturels ; il n'établit pas une assez juste proportion de ce qu'auraient pu être leurs droits dans le concuurs avec d'autres enfants de la même qualité, comparativement à ce qu'ils sont dans le concours d'un senl de ces enfants avec des enfants légitimes. Mais cette proportion n'est pas mieux observée : elle l'est même encore moins, si l'on considère la qualité de l'héritier légitime, dans la seconde hypothèse prévue par l'artiele, puisqu'un frère ou une sœnr du défunt, et même un seul aieul, qui serait cependant exelu par ce frère ou cette sœnr , aurait la moitié franche de l'hérédité , quoiqu'il y eut six enfants naturela et davantage. La loi, il est vrai . ne pouvait facilement entrer dans toutes ces combinaisons, qui varient à l'infini.

279. Au surplus, pour que l'enfant naturel puisse réclamer des droits vis-à-vis des descendants d'un mariage , il faut qu'il n'ait pas été reconnu pendant ee mariage par l'un des éponx sculement, s'il est né d'un antre que du conjoint. L'art. 337 (3) porte que la reconnaissance faite pendant (s) le mariage , par l'un des époux, au

(3) (Code de Hollande, art. 340.) Dont nous avons expliqué Le sens et les effets au touse III, no 246 et seivants.

(4) Nous y disons asssi (nº 234), avec la cour de Pan et celle de cassation , contrairement à l'opinion de M. Delvincourt, que la reconnaissance faite par l'on des éposa, après la dissolution de maringe, d'un cufaut qu'il a cu avaul son maringe d'un autre que son conjoint, produit néanmains tous ses effets, même visà-vis des cufants de ce marisge, 1º parce que la loi ici ne parle, pour lei refeser ces effets, que de l'enfant neturel reconnu penprofit d'un cafact naturel qu'il aurait eu avant non maring, d'un cafact naturel qu'il surrice, ne pourra maire ni celni-cini aut enfanta nét de ce maring; q'al l'especiair natamens son effet exprés à dissolution de ce maring; q'il per de l'un adamens son effet exprés à dissolution de ce maring; q'il n'e n'este pas d'enfants, bit en conjoint, elle produit donc ses effets, nême à l'égard des enfants du maring. Mais eill en donne à l'effant que les droits d'enfant naturel, faute d'avoir été reconnu par l'un el l'autre, et que nomige de ses père et mère, lui aurait procent le bénéfec de la légimation (nr. 15)(l). Il ya sottebui de eujet quelques dissinctions à l'aire, et que nons avons faites en tristate de la légimation (nr. 16).

280. Il suit de cet art. 337, que s'il y a un enfant d'un mariage antérieur à celui pendant lequel l'enfant naturel a été reconnu, un eufant de ce second mariage, et enfin un enfant d'un mariage postérieur, et 24,000 fr., par exemple, à partager, le partage se fait d'abord entre les trois enfants légitimes comme si l'enfant naturel n'existait pas : de manière que l'enfant du second mariage a 8,000 fr., sur lesquels l'enfant naturel n'a aucun droit; et, comme ce n'est qu'à son égard que la reconnaissance n'a ancun effet, elle en produit à l'égard des deux autres enfants légitimes, mais sans toutefois que ceux-ci doivent avoir moins parce que cette reconnaissance a cu lieu à telle époque platôt qu'à telle autre. Or, si elle n'eut pas été faite pendant un des mariages, chacun de ces enfants, en retranchant le douzième de la succession, ou 2,000 fr. pour leur frère naturel, anrait eu 7,333 fr. 33 c.; d'après cela, pour les 16,000 fr. à partager, ce dernier ne sera pas censé n'être en concours qu'avec les

dant le mariage ; 2º parce que cet ansant etit pu même êtra légitimé par le moriage da celai on da celle qul l'a reconnu, avec la mère on le péradecet enfant, on mariage intermédiaire n'étant int an abstacle à la légitimation (même val., ao 172), seivant M. Delvincourt lui-même : dès lors la position des cufants légitimes pouvant être plus aggravée par cette légitimation que par une somple reconnsissance, ees cufants n'ont pas droit de se plaindre de celle qui a en lien ; 3º enfin perce que le père en la mère servivants, pouvant incontestablement reconsultre l'eefant qu'ils sersient en depuis la dissolution de leur mariage, paisqu'aucune loi ne la défend, ni même ne devait le défendre, on ne voit pas peurquei les enfants légitimes critiqueraient la reconnaissance de l'enfant naturel né avant le moriage, leurs droits n'étant pas plus altérés par l'ans que par l'antre. Et que l'an no disc pas que l'on élade ainsi le but de la lei, qui a été d'empécher que cet enfant ne pêt diminuer les droits de ceux

eleux enfants du premier et du dernier mariago, seulement, il sera reenaé en concouravec los trois enfants légitimes (s), et formant aims fictivement une quatrième tête, le tiers de l'une de ces portions lui donne 1,255 fr. 55 c.; et cheaum des deux enfants du mariage antérieur et du mariage postérieur, a la moitié du surplus, on 7,333 fr. 53 c., tandis que celui du second mariage a sette dois avoir s.000 dois voir és.000 dois voir és.0

281. L'enfant naturel légalement reconnn avant le mariage de son père ou de sa mère, a tous les droits d'un enfant naturel, même vis-àvis des enfants de ce mariage, eucore que la reconnaissance edit été ignorée du conjoint an moment de la célèbration (5).

282. Si cut établi, suivantles preuves admises par la loi, que l'enfant reconnu senlement par l'un des époux pendant leur marige, est néamoins né de l'un et de l'autre, alors cet cafant, en s'attachant même à la disposition textuelle de l'article 557, a tons les droits d'enfant naturel (s), même à l'égard des enfants issus de ce mariage. Cela nous paraît certain.

285. Et l'enfant naturel, pourvu qu'il ait nn commencement de preuve par écrit, peut rechercher la maternité, soit après la dissolution du mariage de sa mère, soit pendant ce mariage, et il a tous les droits d'enfant naturel, mémovisà-vis des enfants de ce mariage (s).

On doit, par voie de conséquence, porter la même décision quant à l'effet de la recherche de la paternité dans le cas d'enlèvement de la mère, quoique cette recherche n'ait eu lieu

nés du marique; car, d'une port, la reconssissance faite penchal la marique era nalle à leur gierd, hen même que Uèpona qui l'aural faite aurait surréca à soc conjoint; ce ne serait, qu'une noverlite reconssissance faite aprir-la disochision de nuariage qui pourrait produire des effets contre œux; et, d'autre part, alle marique yeunt à se disonatepe par la suer de cet épona, la treconssissance resterait bien sans effets vin-à-sis des enfants de ce mariser.

n reconsissance reserue seen sans eneu vis-a-vis des entonts de ce marioge.

(1) Gode de Hollande, art. 327.

(2) C'est également ce qua nous arona dit as tome ltl., n° 251.

note.
(3) Voyez ibid., nº 247.

<sup>(4)</sup> Mais non cruz résultant de la légitimation, si ce avest d'après la distinction établis au même volume, nº 240.

<sup>(3)</sup> Voyez ibid., nº 255.

que durant le mariage du père avec une autre femme (1).

Deuxikme cas. L'enfant naturel en concours avec des ascendants ou des frères ou sænts de son père ou de sa mère.

284. Quand il n'y a pas de descendants légitimes, mais seulement des ascendants ou des frères ou sœurs, le droit de l'enfant naturel ou des enfants naturels, s'il y en a plusieurs, est, comme nous l'avons dit, invariablement fixé à la moitié de la succession, n'y eût-il qu'un scul ascendant ou qu'un seul frère ou sœur ; et ce frère ou cette sœur fussent-ils consanguins, utérins on germains, le droit scrait le menie par rapport à l'enfant ou aux enfants naturels. Et peu importerait aussi qu'il y eût parmi les ascendants ou les frères ou sœurs, des indignes ou des renonçants , l'enfant ou les enfants naturels n'auraient ni plus ni moins, pourvu qu'ils fussent en concours avec un ou plusieurs de ces ascendants ou frères ou sœurs ; comme , vice versa , s'il y avait parmi les enfants naturels des indigues ou des renonçants, les autres auraient toujours la moitié de l'hérédité.

Si la loi eût entendu, lorsqu'il y aurait plusieurs enfants naturels, que leur part dans la succession cut été, à eux tous réunis, plus considérable que lorsqu'il n'y en aurait qu'un seul, elle eut du aussi, ponr conserver les justes proportions, la fixer en raison du nombre des héritiers légitimes avec lesquels ils auraient été en concours : or c'est ce qu'elle n'a pas fait, puisque ses dispositions sont générales, absolucs, sans aucune distinction. Elle a, en quelque sorte, considéré les enfants naturels collectivement en concours avec les ascendants ou les frères ou scenrs, on, dans le troisième cas de l'art. 757 (2). avec les autres parents, comme elle considère, dans le cas du partage de la succession par lignes. les parents d'une ligne par rapport à ceux de l'autre : n'y en eut-il qu'un seul d'appelé dans l'une d'elles, quand dans l'autre il y en aurait dix et davantage, le partage ne s'en ferait pas moins en deux parts égales entre les deux lignes.

285. Nous venons de dire que, lors même que (1) Voyes tome III, nº 236. (2) Code de Hollande, art, 910.

parmi les ascendants ou les frères ou sœurs, il v anrait des indignes ou des renonçants, le droit de l'enfant naturel scrait toujours de la moitié de la succession, ni plus ni moins, pourru que cet enfant fut en concours avec un ou plusieurs de ces ascendants ou de ces frères ou saurs; mais nons avons dit par cela même que ce droit scrait différent si l'enfant n'était en concours avec aucune de ces personnes : il serait, en effet, des trois quarts, comme il serait de la totalité si aucun parent ne se portait héritier ; car la loi n'a nu raisonnablement vouloir le fixer qu'en raison des personnes qui viennent à la succession, et non pas seulement en raison de celles que le défunt a laissées, quoique l'art. 757, ainsi que plusieurs autres, se serve de cette expression. En matière de succession, celui qui n'est pas héritier n'est pas même censé parent; on ne peut pas dire de lui que le defunt l'a laisse, attendu qu'il ne l'a laissé que relativement à sa succession, ponr un but qui n'est pas atteint. Voilà pourquoi celui qui n'est pas héritier n'a pas droit à une réserve, comme uous le démontrerons dans la suite, sans vouloir toutefois dire par là , dès à présent , que si elle est due aussi à d'autres, il ne doit pas être compté pour la fixation de la quotité dont le défunt a pu disposer, question que nous examinerons en son lieu. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'en matière de succession légitime, le défunt est censé n'avoir laissé tel ou tel parent que pour sa succession, subjecta materia, et que celui qui n'y vient pas, par telle ou telle cause, n'est pas du nombre des personnes que ce défunt a laissees. On en fonruirait mille prenves, si cela pouvait être un instant douteux.

280. Cette moitié réservée aux accendants ou an frère ou seuvers partage entre ous suivant les règles ordinaires. En conséquence, si les accendants sout les prèce t mère du défant, ils la partagent entre eux, s'il n'y a ni frère ai sours, ni descendants d'eux, fait n'y a ni frère ai sours, ni descendants d'eux, (2rt. 746) (2). S'il y a des frères ou sœurs, ou descendants d'eux, les père et mère ont simplement chacun le quart de cette moitie, ou le builtème de toute la succession (art. 748) (a); ai le père où la mère sanctier. The descendant d'eux, à part qu'aurie une le prédéchéé

(3) Code de Hollande, art. 900. (4) Ibid., art. 901. se réunit à celle des frères on sœurs, ou de leurs descendants (art. 749) (1), quand bien même il existerait des ascendants dans l'autre ligne; car les ascendants antres que les père et mère sont exclus par les frères ou sœurs, ou descendants d'eux (art. 750) (s) , lors même que ces frères ou sœurs n'auraient tenu au défunt que d'nn scul côté, et que ce côté ne serait pas celui par lequel lui tenaient ces mêmes ascendants (3). Mais s'il u'y a ni frères ni sœurs, ni descendants d'eux, cette moitié se partage entre le survivant des père et mère et l'ascendant ou les ascendants les plus proches de l'autre ligne (art. 746). Si les père et mère sont tous deux décédés, elle se partage entre les ascendants des deux lignes, par égales portions, moitié pour la ligne paternelle et moitié pour la ligne maternelle, et les descendants au même degré dans la même ligne partagent entre eux par tête, en observant toujours entre eux la proximité du degré (ibid.). Enfin, s'il n'y a que le père ou la mère, ou des ascendants dans une ligne, et des collatéraux dans l'autre, la portion ( que nous ne déterminons pas encore, mais que nous allons déterminer ) attribuée aux parents légitimes, se divise, conformément à l'artiele 753 (4), en deux parts égales, moitié pour les ascendants survivants et moitié ponr les parents de l'autre ligne, et le père ou la mère survivant a aussi l'usufruit du tiers de cette dernière moitié (art. 754) (s): le tout conformément à ce qui a été expliqué précédemment, en traitant de la dévolution des successions régulières, parce qu'en effet, par rapport aux père, mère, ascendants, frères ou sœurs du défont, ou descendants

succession dont il s'agit est tont à fait réqu-

Aussi les enfants et descendants des frères ou sœurs prédécédés représentent-ils leur père on mère, soit entre eux (s), soit vis-à-vis de leurs oneles et tantes (1), pourvu que la représentation ne fût pas écartée pour cause d'indignité ou de renonciation.

Pareillement aussi, si les frères on sœurs sont de différents lits, les consanguins ou les ntérins ne prennent part que dans leur ligne, et les germains dans l'une et l'autre ; et il en est de même de leurs descendants respectifs.

287. Sur ce second cas de l'article 757, où l'enfant naturel est en concours avec des ascendants ou des frères on sœurs du défunt, il se présente deux questions.

La première est celle de savoir si, dans le cas où l'eufant naturel est en concours avec un ou plusieurs ascendants dans une ligne, et dans l'autre avec des collatéraux autres que des frères ou sœurs, cet enfant ne doit avoir que la moitié de la succession, comme semble le dire l'artiele 757, qui ne distingue pas entre le cas où il n'y a des descendants que dans une ligne seulement, et le cas où il y en a dans les deux ; ou bien s'il doit avoir la moitié vis-à-vis des ascendants, mais les trois quarts vis-à-vis des collatéraux, puisqu'il aurait cette dernière quotité s'il n'était en coucours qu'avec eux.

MM. Delvineourt, Chabot et Toullier tiennent pour le dernier parti (s); mais M. Favard de Langlade tient pour le premier. « Le droit de l'enfant naturel, dit-il, est déterminé, dans ce

de ces derniers, ou autres parents légitimes, la

<sup>(</sup>I) Code de Hollande, art. 902.

<sup>(2)</sup> Ibid., art. 903. (3) Voyez suprn, no 251.

<sup>(4)</sup> Code de Hollande, art 903 et 906

<sup>(5)</sup> Ibid., art. 906.

<sup>(6)</sup> Cela serait encore vesi lors meun qu'on devrait décider, ce que nons allons au enrplus examiner, que les descendants des frères ou sœura ne pensent, en prétendant représenter leurs père ou mère peldécèdés, avoir la moitié de la succession, au lies do quartsestement, parce qu'il n'y atrait ni frères ni sœurs ; rar parmi ces descendants, les uns pourraient avoir intérêt (et ils en auraient incontestablement le droit) à invoquer le béséfice de la reprisentation pour partager entre eur, suivant les règles du droit common , la part qui leur sernit collectivement attribuée dans la succession ; à plus forte raison s'il y avait des frères on surpre vivante.

<sup>(7)</sup> Neus ne parlons pas des père et suère, parce qu'à leur

égard les enfants de frères ou sœurs n'ont pas besoin du bénéfice de la représentation, poisque ce n'est pas le même ordre d'héritiers, et des lers que la proximité du degré de parenté, qu'a pour effet de prodnim cette fiction de la loi, n'est point ce que l'on considère ici, suivant ce qui a été dit déjà plusieurs

<sup>(8)</sup> M. Delviscourt dit : « Quand it y'a des parents de différents degrés dans chaque ligne, puta, dans une ligne un ascendant, et un consin dans l'antre, personne ne peut empécher l'enfant naturel de prendre les trois quarts dans cette dernière ligne. Qui pourrait, en effet, s'y apposer? Ce n'est pas l'ascendant, pnisqu'il n'anraît aucun droit à la part de cette ligne, quand mênec il n'existerait pas d'enfant naturel ; ce n'est pas le cousin, paisque le texte de l'article 757 serait formellement.

contraire à sa prétention. a Mais précisément un sontient qu'il le favorise formelle-

ment.

c cas, à la moitié de la succession par l'art. 757, qui ne fait aucune distinction; l'autre moitié lui cest tout à fait étrangère. L'existence ou la non-

e existence d'ascendants dans les deux lignes ne fait que régler et modifier les rapports cotre les

fait que régler et modifier les rapports cotre les
 ascendants de ces mêmes lignes, rapports
 auxquels l'enfant naturel n'a aueun droit de

se mêler.

La première opinion étonne d'autant plus de la part de ceux qui la professent, qu'ils cooviennent que l'enfant naturel n'aurait droit qu'à la moitié, quand bien même il o'y aurait, pour tous parents légitimes, qu'un seul ascendant, n'importe la ligne à laquelle il apportiendroit, et qu'il n'aurait aussi que les trois quarts s'il existait seulement un collateral : qu'il ne profiterait pas de la dévolution qui se ferait d'une ligne à l'autre, faute de parents au degré successible dans la première. Or, comment poorrait il se prévaloir de la eirconstance que, outre l'ascendant, il existe d'autres parents, parce qu'ils ne sont ni des ascendants, ni des frères ou sœurs du défuot? Il n'a pas à se mêler, comme le dit très-bien M. Favard, de la succession régolière. Et voici d'ailleurs ce qui pourrait arriver : si cet ascendant était le père ou la mère, et que l'on réduisit au quart les droits des collatéraux vis-à-vis de l'enfant naturel, de deux choses l'une : ou l'usufroit que l'art. 754 accorde aux père et mère ne porterait pas sur quoi il doit porter, quand cependant le père, qui aurait droit à la moitié franche de la succession s'il était seul parent légitime, est en droit d'exiger que cet usufruit ne soit pas réduit ; ou bien les collatéraox eux-mêmes n'auraient nas tout ce qu'ils doiveot avoir en définitive. Par exemple, supposons 24,000 fr. à partager entre le père du défuot , l'enfaot naturel et des ecosins maternels : dans le premier système, le père aurait la moitié de la succession ou 12,000 fr., doot il reviendrait moitic ou 6,000 fr. à l'enfaot naturel; et sur l'autre moitié de la succession, cet enfant aurait les trois quarts oo 9,000 fr.; ee qui ne laisserait aux parents maternels que 3,000 fr. seulement; en sorte que l'usufruit du tiers des biens auxquels le père ne succède pas en propriété ne porterait que sur 1,000 fr. sculement, tandis

(1) Car très-probablement on n'irait pas jusqu'à dire qu'il doit avoir la même étendoe, puisqu'alors les collatéraux n'anraient pas en définitive tont ce qu'ils devent avoir.

T. 111. ÉD. SELGE, - T. VI. ÉD. FR.

qu'il doit porter sur 2,000 (1). Vainement l'enfant naturel consentirait-il à ce qu'il portat aussi sur 1,000 fr. de sa part, cela ne serait point dans la loi ; et ec résultat possible, indépendamment des antres raisons ci-dessus rapportées, doit faire exclore sa prétention. Et s'il disait que les collatéraux ne doiveot pas profiter de ce qu'il existe un ascendant, et exciper ainsi du droit d'autrui, ils lui répondraient très-bien, 1º qu'il ne doit pas davantage, de son côté, profiter de ce qu'il y a des collatéraux : 2º qu'en tont cas . s'il faut que les uns et les autres profitcot d'une circonstance qui ne leur est pas personnelle, il est bien aussi juste que ce soieot eux, puisqu'ils sont saisis, puisqu'ils sont défendeurs à la demande en délivrance de sa portion, qu'il est tenu de former. et que, toutes conditious étant égales d'ailleurs, c'est le défendeur qui doit l'emporter ; 3º enfin ils diraient que ec n'est pas le seul cas où l'on a, à l'occasion d'un aotre, plus de droit que l'on n'en aurait si eet autre n'existait pas : le droit prétorien touchant les envois en possession des biens en fournirait plus d'un exemple. Ainsi l'enfant naturel n'aura que la moitié franche de la succession, les collatéraux un quart, et le père, daos l'espèce, outre son quart, l'usufruit du tiers de celui attribué aux collatéraux maternels.

288. La seconde question est celle de savoir 
i, lorique le déforta à bissé, not des frères ou 
sœurs, mais des cofiants de frères ou sœurs, l'em
fant astarte doit avoir les trois quarts, comme le
dit la lettre de l'art, 757, ou seulement la moitié, comme le veut le système de la représentation, admis aussi eu faveur des enfants de
frères ou sœurs? et cette question est une des
plus controversées qu'iller celte matérier ouveille,
dont les dispositions l'aissent leaucoup à désirer
sous plus d'un rapport.

Le ayasteme de la non-représentation est soutenn par MM. Favard et Grenier, et il a étéadopté par une foule d'arrêts de cours royales (s), et même par un de la cour de cassation, mais arrêt de reiet seulement (s).

L'opinion contraire est souteoue par MM. Mer-

(2) Notamment per les cours de Brazelles , de Bordesox, de
 Douai, de Ricom, de Paris et de Montpellier.
 (3) De la section des requêtes, du 6 arril 1813. (Sircy, 1813, 161.)

lin, Delvincourt, Clubox, Toullier, Malleville, et il a cite confirmé aussi par un arrât de la cour royale de Pau, du 10 avril 1810, et pent-être aussi par quelques antere décisions judiciaires, ce que nous noss sommes dispensé de vérifier, parce que la question doit se décider d'après les principes, et voisi lout. Aussi avons-nous la contiction que, mieux pénérées de cessimens principes, et contra voyale et la cour de cassióne ellemême changeront leur jurisprudence aurce point, acre elle ne respose sur auent nodecumen sósile.

Tout, bien analysé, se borne, en effet, à dire en faveur de l'enfant naturel, que la succession à laquelle il est appelé est une succession irréoulière, dont les règles spéciales doivent seules être suivies ; que l'une de ces règles lui attribne positivement les trois quarts de l'hérédité quand il n'est en concours ni avec des descendants légitimes, ni avec des ascendants, ni avec des frères ou sœurs, comme dans l'espèce; que le bénéfice de la représentation en faveur des enfants de frères ou sœurs prédécèdés n'ayant été réservé par aucune de ces règles, qui se trouvent placées sous le chapitre III du présent titre, on ne peut invoquer vis-à-vis de l'enfant naturel ce même bénéfice, dont les conditions et les effets sont déterminés dans un chapitre précédent, qui traite uniquement des successions régulières ou ordinaires (a).

Tous les auteurs qui ont professé l'oginion contraire ont facilement, selon nous du moins, repossé de pareilles objections: nous ne pourrons donc guère que répéter leurs raisons. Copendant nous nedevonspas les passers sous silence, et nous pourrons peut-être en présenter aussi quelque-auses qui ne sont pas sans quelque poids: nous le ferous brièvement.

L'enfant anturel di que la succession est irriquière, et a conséquence que les règles du droit common ne lui sont point applicables; mais on lui r'opond qu'elle n'est irrigulière que par rapport à lui, et aullement par rapport axis pareus legitimes; qu'il serait bizarre que la quatide de hairrel du des effects qui s'ettorienien jusqu'au parenta nés de légitimes mariages; que celui qui n'est pas saint, qui n'est pas même honoré du nom d'heritier, put ainsi, par non (1) Tut est repositate un sont in legit est fossi l'arrich

 Tel est erpendant le seul motif sur lequel est fondé l'arri de rejet précité. appel à une simple portion des biens, transformer le droit très-régulier des parents légitimes en un droit irrègulier, participant de la nature du sien.

On lui dit que ce sont, an contraire, les règles du droit commun qui régissent la succession, sauf en ce qui le concerne, et que ces règles admettent les enfants de frères on sœurs non indignes ni renonçants, à représenter leurs père ou mère; que si l'art. 757 ne parle pas de cette représentation, c'est parce que c'eût été superflu après ce qui avait dejà été établi à cet égard ; mais qu'on ne doit pas , sons peine de prêter des vues inconséquentes au législateur, et même contradictoires, conclure du silence de cet article touchant le mot représentation, qu'il a entendu écarter la chose. Bien certainement on ne le dirait pas s'il y avait un frère ou une sœur et des enfants de frères on sœurs prédécédés : ceux-ci représenteraient indubitablement leur père ou mère pour venir, concurremment avec leur oncle ou leur tante, à la portion attribuée aux héritiers légitimes ; autrement ces enfants seraient exclus par l'effet de la proximité du degré de leur onele ou de leur tante, ce qui serait absurde. La représentation n'est donc pas écartée en pareille succession; et si elle ne l'est pas dans le cas cidessus, pourquoi le serait-elle lorsqu'il n'y a que des enfants de frères ou sœurs? Telles sont les raisons générales par lesquelles on répond à la prétention de l'enfant naturel.

Mais allons plus loin. Supposons qu'il n'y ait que des ascendants autres que les père et mère, et des enfants de frères ou sœurs : bien évidemment l'enfaut naturel n'a droit qu'à la moitié, puisqu'il y a des ascendants; mais cette moitié, à qui appartiendra-t-elle ? Elle appartiendra en totalité aux enfants des frères ou sœurs prédécédés; les ascendants n'y auront rien (art. 750); en sorte que, dans ce système, l'on verrait ces enfants avoir plus de droit par la circonstance qu'il existe des ascendants qui ne profiteraient cependant de rien, qu'ils n'en auraient eu par eux-mêmes. Sans doute, et nous l'avons déjà dit, un a parfois, en droit, par le moyen d'un autre, ce qu'on n'aurait pas de son chef; mais du moins c'est parce que ce tiers anssi en profite, c'est parce qu'il est appelé aussi à recueillir ce droit, qu'une antre personne vient avec lui et y participe; tandis qu'ici les ascendants n'eu profiterajent nas : leur existence ne serait là que comme l'événement d'une sorte de condition ; tout comme si la loi avait dit : Je donnerai bien la moitié de la succession aux enfants de frères ou sœurs prédécédés, mais ce sera à condition ou'il existera des ascendants, qui cenendant n'y auront aucun droit. Autant eût-il valu faire de tout autre événement la cause de la dévolution à ces mêmes enfants. Or si, comme cela est indubitable, puisque l'enfant naturel n'a point à se mèler des rapports qui existent entre les enfants de frères on sœurs et les ascendants survivants, ces mêmes enfants ont droit à la moitié des biens saus avoir même besoin pour cela du bénéfice de la représentation, pourquoi le leur refuserait-on lorsqu'il n'existe pas d'ascendants? En quoi l'existeuco de ces ascendants peut-elle influer, puisque, encore nne fois, ils n'auraient eu aueun droit? A moins que l'on ne prétendit toutefois que la portion des héritiers légitimes, en pareil cas, ne dût être que du quart seulement, nonubstant l'existence des ascendants, parce que cene seraient pas eux qui seraient appelés, ot que ceux qui le seraient n'étant ni des frères ni des sœurs, cette portion n'est que du quart. Mais alors on violerait la lettre de l'article 757, dont on argumente tant en favour de l'enfaut naturel : car cet article porte positivement que l'enfant naturel n'a droit qu'à la moitié des biens si le défunt a laissé des ascendants.

Mais, dit-on tuojours dans le système que nous conductous, loi ne parte pas de la représentation en faveur des enfants de frères ou de sœurse en concours avec l'enfant satterd, et puisque ce n'est point une auccession ordinaire, on no doit point invoquer contre lui les règles ordinaires. Nous avons dejà répondu's cette objection, en disant que les loi a'vant plus règles, et dans aucene succession que longue, ce qui est dareglatif à la recréentation en faveur des enfants.

puisqu'elle l'avait déjà fait ; et à cette objection, voici une autre répouse qui paraltra pent-être saus réplique : Suivant l'article 4082 (d) . la donation de biens qu'une personne laissera à son décès est censée faite aussi en faveur des enfants qui naîtront du mariage, pour le cas où le dunataire mourrait avent le donateur. Eh bien ! s'il meurt en effet avant le donateur en laissant des enfants vivants (2) et des enfants d'enfants prédécédés , refuserait - on à ces mêmes enfants d'enfants prédécédés le droit de représenter leurs père ou mère pour avoir leur part dans les biens donnés? Très-certainement aucun jurisconsulte digne dece nom n'oserait le leur refuser; cependant il n'est pas non plus question du bénéfice do la représentation (s) dans cet art, 1082, ni dans aucun de ceux qui traitent de la même matière, et la succession n'est point ici une succession légitime à laquelle soient appelés des béritiers légitimes, puisque ce sont des donataires, et que e'est une donation.

Enfin , l'art. 759 (4), placé aussi sous le chapitre des Successions irrégulières, porte qu'en cas de prédécès de l'enfant naturel , ses enfants ou descendants penyent réclamer les droits fixés par les articles précédents : or . qu'est-ce que c'est que réclamer des droits au nom d'une personne prédécédée, si ce n'est la représenter? Car ce n'est pas par droit do transmission que ces enfants ou descendants réclament, comme dans le cas prévu à l'art. 781 (8), puisque étant prédécédé, l'enfant naturel n'a rien recueilli, ni par conséquent rien pu transmettre. C'est donc uniquement par droit de représentation ; ses enfants et descendants prennent sa place et ses droits, cc qui n'est pas autre chose que le bénéfice de la représentation (art. 739) (6) : donc. si les enfants de l'enfant naturel peuvent le représenter dans la succession, irrégulière par rapport à lui , mais très-régulière par rapport aux héritiers légitimes , les enfants de frères et

<sup>(1)</sup> Code de Bollande, art. 233.

<sup>(2)</sup> Cens-el viennent à la disposition, non pas préciséemes par le bénéfice de la reprécisableme, mais par l'effet il non sorte de aubétitainée valgaire, comme vi edinateur est dit il: Bami le cas où le donataire ne me survivait pas, j'entenda que les ennatas qu'il aus et son mateure aixen mes bens; co sorte qu'ils sont appelés directement, mais sons me condition, celle du prédécie de leur père donataire.

décès de leur père donatsire.

(3) Il en est toutefois parlé dans l'art. 1981, en matière de substitution permise; mais par une raisun au ruoins égale,

a-t-elle lieu en matière de donation de biena à renir. La légitimation pouvant avoir lieu en faveur des enfants décèdes qui ont laisse des descendants, elle profile à ces mêmes descondants (art. 332); et c'est évidenment assis par bénéfice de reportantation, quoisqu'il n'en sont pas del na most dons est article ni dans

aucun autre.
(4) Code de Hollande, art. 913.

<sup>(3)</sup> Ibid., art. 1097.

<sup>(6)</sup> Ibid., art. 888.

sœurs prédécédes, par une raison au moins égale, peuvent-ils représenter leur père ou leur mère.

D'ailleurs, e'est moins encore d'après le bénéfice de la représentation que d'après leur qualité d'enfants de frères ou sœurs, que ces mêmes enfants neuvent justement prétendre à la moitié de l'hérédité, qualité qui, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, les fait admettre avec les père et mère du défunt, et fait même qu'ils excluent les ascendants d'un degré supérieur, quoique par telle ou telle canse la représentation n'ent pas lieu en leur faveur. Enfin, sur l'objet de la question, sur l'objet du litige qui est un quart de l'hérédité, ils disent à l'enfant naturel : Nous l'emportons totalement sur les ascendants (article 750), qui l'emportent cependant sur vous quant à cet objet ; à plus forte raison devonsnous l'emporter sur vous-mêmes : Si vinco vincentem te, a fortiori te vincam.

Troisième eas. L'enfant naturel en concours seulement avec des collatéraux autres que les frères on serves.

289. Dans ce cas il a les trois quarts de la succession; mais, comme on vient de le dire, le enfants de fières on sours prédiccédes représentent leurs père ou mère, non-scul-ment quand il existe des fières on sours vesant à l'hierédité, mais même quand il n'en existe pas, on que ceux qui existent renoncent ou sont indignes.

Les trois quarts dont il s'agit sont partagés par tête entre les divers enfants naturels, s'il y en a plusieurs de légalement reconnus, eucore qu'ils fassent ou non nes de la même mère ou du même père, pourvu qu'ils ne soient ni incestueux ni adultérius.

Et ils n'auraient tonjours que les trois quarts, comme on l'a dit plus haut, quand bien même il n'y aurait de parents que dans une seule ligne, qu'il n'y en aurait qu'nn seul, même au douzième degré. La dévolution, à défaut de parents légitimes dans une ligne, se fait en faveur des parents légitimes de l'autre ligne (art, 753, 753) (1), et la position de l'enfant

naturel reste toujours la même. Dans aueun eas, en un mot, lorsqu'il y a des parents au degré successible, la loi ne lai a accordé au delà des trois quarts de la succession. Le bénéfice de la dévolution àpapartient point d'ailleurs à celui qui n'est point bérister, et l'enfant naturel n'est point hériter.

200. Dans les trois cas ci-dessus. l'enfant naturel doit demander aux divers héritiers légitimes, saisis de l'hérédité, la délivance de la portion de droits qui lui revient. Sous ce rapport, on peut l'assimiler à un légataire à titre universel : aussi, quoiqu'il ne soit pas héritier, et qu'ainsi, à proprement parler, il ne représente pas la personne du défunt, néanmoins il est tenn. propter bona, des dettes en proportion de la quotité qui lui est attribuée, mais sculement jusqu'à concurrence de la valeur des hiens dùment constatée, encore qu'il n'eût pas déclaré an greffe du tribunal (art. 793) (s), qu'il n'enten dait accepter que sous bénéfice d'inventaire; ear n'étant point saisi, n'étant point héritier. n'étant point, à ce titre, le représentant de la personne du défunt, mais simplement successeur à ses biens , dès qu'il relâche ces mêmes biens à ceux qui y ont des droits, il remplit toutes les obligations d'un simple détenteur, tel qu'il est.

991. Cependant, sul donte que l'action des circaieres ne sui hier fandré courte lui dans les limites de cette proportion, lorsqu'il a obtenu la délivrance de la goudic qui lai revient. Mais le sernit-elle également contre les héritiers légitmens, suivant la part hérédiaire de cheam d'eux, sus fà eux heur recours courte l'enfant natured, sils avaient payé au delà de eq que, en définitive, ils doivent cux-mêmes supporter dans les dettes et charges de la succession?

Nous le eroyons, ear cux seuls sont sainis, et ils ne le sont que sous la charge d'aequitter les obligations du défuut en proportion de la part héréditaire de chaeuu (s). (Art. 724 et 1220) (4).

292. D'après cela, les héritiers légitimes

<sup>(</sup>i) Code de Bollande, art. 897 et 908.

<sup>(2)</sup> Ibid., art. 1070.

<sup>(3)</sup> Nous ne cidous pos l'art. 873, ni l'art. 870, parce qu'ils sent suscrptibles l'on et l'autre de quelques observations sur leur

rédaction, que nous feruns lorsque nous en expliquerons les dispositions.

<sup>(4)</sup> Code de Hollande, art. 889 et 1335.

seraient bien fundés à ne remettre à l'enfant naturel la portion qui lui revient qu'après l'aquittement de sa part de dettes, ou la remise de suretés suffisantes pour en assurer le payement, afin de n'être exposés à aucune perte à eet égard.

QUATRIRME CAS. Celui où, à défaut de parents au degré successible dans l'une et l'autre ligne, l'enfant ou les enfants naturels ont droit à la totalité des biens.

293. « L'enfant naturel, comme on l'a dit plus c haut, a droit à la totalité des biens, lorsque ses c père on mère ne laissent pas de parents au degré successible. » (Art. 758) (1).

Ce qui s'entend aussi, comme nous l'avons expliqué, du cas où les parents qui existeraient ne seraient point héritiers, soit pour cause d'indignité, soit par l'effet de leur renonciation.

Quand l'enfant naturel a droit à la totalité des biens, alors il ne forme pas de demande en délivrance, mais il se fait envoyer en possession, suivant le mode qui sera expliqué à la section V, infra.

294. Dans les quatre eas ci-dessus, și l'enfant naturel est prédécédé, ses enfants ou descendauts peuvent réclamer les droits fixés par les art. 757 et 758. (Art. 759) (a).

Ils partagent ces droits suivant les règles ordinaires, en sorte que sits sont tous un même degré, ils les partagent par tête; si l'un des enfants de l'enfant naturel est décèdé au moment où s'ouvre la succession du père ou de la mère de ce dernier, les cufants de ce prédécèdé viennent par représentation, et out à cux tous ce que leur père ou leur mère auraient eu s'il côt survéeu.

295. Il n'y a pas de difficulté sor ce point; mais la question de savoir si les enfants naturels de l'eufant naturel prédécédé doivent avoir des droits dans la succession du père on de la mère de celui-ci, en les supposant légalement recunnus, soit qu'ils

- Code de Hollande, art. 911.
   Ibid., art. 913.
- (3) Répertoire, v. Successions, no \$18
- (4) Gode de Hollande, art. 900.
- (3) Nons ferom observer que sa ce que dat ici M. Toullier est incontestable en principe, il n'en est pas moins seai, et personne

fusent seuls, soit que l'enfant naturel dont il s'agit etl causai laise des enfants ou descendants légitimes, est controversée entre MM. Favard et Malleville, d'une part, qui soutiennent l'affirmative, et MM. Toullier et Chabot, qui tiennent pour la négative.

M. Favard (3) dit que « l'art. 759 ne fait pas « de distinction en parlant des enfants ou descen-« dants de l'enfant naturel, qu'il comprend ainsi « eeux qui sont légitimes comme ceux qui ne le « sont pas: seulement, que les légitimes ont un

droit plus fort, et les naturels un droit plus faible.

M. Malleville, en convenant que la disposition

de l'art. 756 (4), suivant laquelle les enfants naturels n'ont aucun droit sur les biens des parents de leurs père ou mère, fournit une objection trèsforte contre son opinion, ajoute néanmoins qu'il fut dit au conseil d'État que, dans ce cas, les fils naturels du bâtard orédécédé anraient droit sur la succession de leur aieul, dans la proportion du droit qu'ils auraient dans la snecession même de leur père ; en sorte que celui-ci ayant eu droit à un tiers, ses enfants naturels ne pourraient réclamer que le tiers de ce tiers, autrement un neuvième dans la succession de l'aieul, tandis que le fils légitime de l'enfant naturel obtiendrait le tiers. En conséquence, M. Malleville pense que la volonté du législateur, consignée dans le procèsverbal de la discussion, doit être considérée comme une exception à la disposition du principe que les enfants naturels n'ont pas de droit sur les biens des parents de leur père ou mère ; d'autant mieux que l'art. 759 ne parle pas nniquement des enfants légitimes du bâtard, mais de ses enfants ou descendants en général.

Mais M. Toullier régond : el lest bien difficile de se rendre à ces raisons; le conseil d'État en est point législateur : il n'a que l'initiative de e la loi, ou plutôt il n'est chargé que d'en résiger el e projet, qui n'a force de loi que lorsque le e projet est décrété par le corpa législatif, et promutgué suivant les formes constitutionnelles (s). Diouct à cel a que l'observation dont

ifter a pear-tire plus souvent que lei domni l'exemple, qu'on prui très-bene, dans me cas dontens, recourir aux discessions qui ont cu lien sur la prejet de loi pour consultre la viriable prasé che ligitaleure. Ce mode est d'autant plus age qu'il n'y avrita laire par de dirension au copse législatif, et que c'étais au conseil d'Étai vielle avai lien, a produce, à vira dider, elle ait a parle M. Malleville ne fut pas adoptée, Le cons snl Cambacérès demanda dans la séance du 2 nivôse an xi, page 259 du procès-verbal, si · l'enfant naturel du bâtard jouirait du bénéfice de l'artiele 759? M. Berlier observa que l'ars ticle ne peut s'appliquer à un tel enfant, parce can'il n'est pas héritier (1). Le consul Camba-

· cérès objecte que, quoique l'enfant naturel ne « soit pas héritier, il a cependant droit à un tiers d'une part héréditaire dans la succession de

1 père. L'artiele transmet ce droit à ses descendants : or . s'il n'a que des enfants naturels . ils auront un nenvième dans la succession de

. leur aveul « Mais le procès-verbal, continue M. Toullier, e ne porte point que le conseil d'État ait eu égard

· h cetto objection; au contraire, il porte sime plement : L'article est adopté. Ainsi l'observa-

tion de M. Berlier subsista, et l'observation de

· M. Cambacérès ne produisit aueun amende-< ment.

· Quant à l'observation, que l'art. 759 parle e des enfants ou descendants on général, il suf-« fit do répondre que ect article ne peut être e entendu que des enfants et des descendants · légitimes, puisqu'il leur accorde en entier les droits qu'aurait eus lenr père. Telle est aussi

· l'opinion de M. Chabot dans son Traité des 4 Successions, 1

Nous avons, suivant notre coutume, vérifié avec attention le procès-verbal de la discussion dont il s'agit, pour nous assurer si, comme le dit sans hésiter M. Toullier, l'observation de M. Cambacérès fut rejetée : cela no nous a point paru tol. Personne, pas même M. Berlier, n'a répondu à M. Cambacérès, eo qui ne prouve pas certainement qu'on ne vonlait avoir aueun égard à son observation, car alors il cut falln la combattre par quelque raison, mais ce qui prouve bien évidenment, au contraire, qu'on adoptant de suite l'article, on a entendu l'adopter d'après l'interprétation que lui donnait M. Cambacérès. C'était un point assez susceptible de contestation, pour que ceux qui n'auraient pas partagé son opinion se donnassent du moins la peine do lui répondre; mais précisément personne ne l'a fait, et c'était bien le cas de l'adage : Qui ne dit rien consent.

Mais ce n'est pas tout : M. Berlier ne s'est pas exprimé comme lo rapporte M. Toullier. Voici ce qu'il a dit sur la demande do M. Cambacerès, si l'enfant naturol du bâtard jouirait du bénéfice de cet article (759) : « L'article ne pent s'appliquer dans toute sa Latitude à un tel enfant, puisqu'on

a décidé, 4º qu'il n'était pas héritier, mais sim-plement créancier (2): 2º nue cette créance.

e réduite à une quotité des biens et droits du père, ne les représente conséquemment point e en entier. >

Et M. Cambacérès n'a pas prétendu autre chose. Les deux orateurs étaient donc parfaitement d'accord, loin d'être dissidents, comme le dit M. Toullier: et ce dernier a évidemment tort de dire que l'observation de M. Cambacérès a été rejetée, parce que l'article a été simplement adopté tel qu'il est dans le Code. Si l'on eût entendu la repousser, il cût fallu le faire en opposant le principe consacré précédemment, que l'enfant naturel n'a point de droit sur les biens des parents de ses père ou mère ; et si M. Berlier lui-même, le seul qui ait parlé avec M. Cambacérès, sur la rédaction de cet art. 759, n'a point opposé ce principe, e'est parce qu'il n'entendait point exclure totalement le fils naturel de l'enfant naturel, mais qu'il voulait senlement, et avec raison, que l'article en discussion ne lui fût pas applicable dans toute sa latitude; que ce fils, en un mot, ne représentat pas son père en entier. Maintenaut le lecteur peut juger. Nous convenons, au surplus, que l'observation de M. Cambacérès, si elle doit être regardée comme ayant été tacitement adoptée par le conseil d'État, ainsi que nous le eroyons, renferme une dérogation bien positive au principe établi à l'art. 756; car le fils naturel de l'enfant naturel recueillera des biens qu'il n'aurait point recueillis si son père,

laimé souvent beaucoup à désirer ; mais c'était nu des vices du système adopté. Quoi qu'il en soit, le conseil d'État ne se bornuit pas à rédiger le projet de loi, comme dit M. Toullier ; il le disentait, et le corps législatif n'avait pas le droit de le dis-

cela est étranger à la question.

<sup>(1)</sup> Raison fort peu concluente, puisque son père ne l'eût pas

<sup>(</sup>té darantage, et qu'il anzait espendant eu des devits sur la surcession du sien s'il lus cut survéeu.

Au surplus, M. Berlier n'a pas dit cela, ainsi qu'en va le voir (2) Nons dontons très-fort que l'on ait necres qu'il n'était qu'an simple eremerer ; nonveronem même le contraire : mais

prédécédé, eût étélui-même enfant légitime ; ce qui, nous l'avouons, doit parattre extraordinaire.

296. L'enfant naturel on ses descendants sont teuns d'imputer sor ce qu'ils ont droit de prétendre tont et qu'ils ont reçu du père on de la mère dont la succession est onverte, et qui serait sujet à rapport d'après les règles établies sor la matière des rapports. (Art. 760.)

207. Quand il n'y a qu'un enfant naturel venant à la succession, ectte imputation se fait facilement; mais forsprül y en a plusieurs, et que parmi enx il s'en trouve qui ont reen quelque chose et qui renneceut à la succession (ou mêmo, alors l'imputation ne se fait pas aussi aisément, du moins au premier coup d'eit, du moins au premier coup d'eit.

Ainsi, supposons quatre enfants naturels, dont deux, qui ont reçu chaeun 5,000 fr. pour former un établissement, renoncent à la succession : supposons aussi qu'il existe au décès, toutes dettes déduites, 12,000 fr., en tout 18,000 fr., et que la succession doive appartenir pour moitié anx enfants naturels : il est certain que ces enfants ne pouvant recevoir à eux tous au delà de 9,000 fr. (art. 757, 760 et 908 combinés) (1), les 6,000 fr. donnés en avancement doivent être comptés sur leur part : que les héritiers légitimes ne doivent plus être tenus que do 3,000 fr., et que les deux enfants qui ont recu chacun 5,000 fr. ont recu l'un et l'autre 750 fr. de plus qu'ils ne pouvaient recevoir. Mais ees 1,500 fr. doivent ils être imputés sur ce qui revient aux deux enfants naturels qui se présentent pour réclamer leur portion ? Non sans doute, car on les rendrait ainsi responsables de la perte qui pourrait résulter de l'insolvabilité de cenx qui ont trop reçu : or chaeun de ces enfants a des droits qui lui sont personnels, quoique la portion de biens qui en est l'objet soit une pour tous. D'autre part, il ne serait pas juste que les héritiers légitimes y fussent seuls exposés. puisqu'ils ne se trouveraient peut-être plus avoir en définitive la moitié de la succession, comme

## (I) Code de Hollande, nrt. 910 et 955.

(2) Mais ce raisonnement n'a ascune force; cer la condition d'un héritter assujetit su rapport envers son cohristier est aussi, sons ce point de rue, père que celle d'un donataire étrangere, c'est-à-dire d'un individu qui ne serait pas assojetti au rapport. le veut la loi. En parell cas, l'imputation de ces 1,500 ft. dis done se fire par moisié ure cequi distre ure considérar ce de la companie de

298. De son côté, l'enfant naturel a-t-il le droit d'exiger le rapport des héritiers légitimes? Et si ce rapport est fait par l'un de ces derniers à ses cohéritiers, l'enfant naturel peut-il du moins en profiter?

Enfin, si l'enfant naturel no peut exiger luiméme le rapport, peut-il du moins prétendre que les héritiers doivent imputer ec qu'ils ont reçu du défunt sur ce qui leur revient, ponr que lui, enfant naturel, ait ce qui lui est attribué?

M. Toullier dit (tome IV, n° 258) « qu'il liu paralt que le drois de l'enfant naturel ne n°étend pas sur les biens donnés en avancement « de drois successifs aux héritiers légitimes ou à quéques-uns d'entre eux, sans quoi leur condition serait pire que celle des donataires étrangers (»); que l'art. 8,37 (s) dit expressé-

ment que le rapport n'est dû que par l'héritier
 à son cohéritier, mais que l'enfant naturel
 n'est point béritier.

Il ajoute que l'opinion contraire a cependant ses parianas, e « ces euq ue le rapport ne pest, il est vrà, clon quelque-uns de ces derniers (4). El est vrà, clon quelque-uns de ces derniers (4). Le cestige per floran tautrel, mais que celni-ci pent du moins exiger l'imputation. Par exemple, dit-ll, si, sur une fortune de 48,000 fr., un pere qui laisse deux enfants légitimes et un enfant naturel avaitait à l'un des premières un dons trevit de 5,000 fr. on avancement de fostis successifs, ette somme, suivant eux, rentrenit fiet-unessent dans le partinoine du dédunt pour règler

(3) Code de Bollande, art. 1137.
(4) Mais non scien tons, car M. Chabol, our l'art 737 (se 17) décide que la dreit de l'enfant naturel a'étend même aux les biens donnés aux héritiers légitimes en reancement de droits auccessife, et qu'il a le dreut d'en eagres le rapport.

Nous allons revenir sur ce point.

le droit de l'enfant naturel, non par l'effet d'nn rapport force, qu'il ne peut exiger, mais parce que les dons en avancement d'hoirio ne sont que la simple avance d'une partie de ce qui revieudra à l'eufant avantagé dans la succession ab intestat, et qu'il est juste qu'il impute sur sa portion ce on'il a recu d'avance. Mais que si sur les 48,000 fr. le père en a donné 46,000 à ses deux enfants légitimes . en laissant 2,000 fr. saus disposition, l'enfant naturel n'a rien à réclamer vers les enfants légitimes, s'ils s'en tiennent à leur don. Seulement, s'ils vonlaient, en qualité d'héritiers, réclamer un droit sur les 2,000 fr. restés sans disposition. l'enfant naturel pourrait les forcer d'imputer ec qu'ils ont reçu sur la part qu'ils auraient que ab intestat. Cette décision, dit enfin M. Toullier, paratt équitable, mais elle ne résout pas la question.

Mais nous demanderons d'abord comment cette décision peut paraître égoitable à M. Toullier, qui, plus Ioin (nº 263), dit positivement: « Il y a donc une réserve au profit des enfants naturels, suivant les inductions naturelles tirées du texte, et suivant l'esprit du Code? » qui entend (nº 267) « que cette réserve soit des trois quarts de celle qu'ils auraient s'ils étaient · légitimes, lorsque leur père ne laisse ni ascendants ni descendants, ni frères ou sœurs, ou descendants d'eux : du tiers, s'il laisse des cufants légitimes; de la moitié, s'il laisse des « ascendants? » enfin qui encore (au nº 265) s'accuse « d'avoir, dans la première édition de son ouvrage, embrassé trop légèrement l'opinion de plusieurs savauts auteurs qui ont soutenu que l'enfant naturel avait bien, il est vrai, le « droit de demander la réduction des disposi-« tions testamentaires, mais que son droit no « s'étendait pas aux donations entre-vifs; qu'il n'y a aucune distinction à faire à cet égard, s parce qu'il y a contradiction évidente à soutenir que les enfants naturels ont une réserve sur les biens donnés par testament, et qu'ils n'en out point sur les biens donnés entre-vifs? > Comment, disons-nous, concilier ees diverses décisions de M. Toullier? Cela nous paraît impossible, et le paraîtra probablement à tout autre; ear, si l'enfant uaturel a droit à une réserve, qu'il peut même, suivant cet auteur, réclamer sur les biens dounés entre-vifs ; si cette réserve est du tiers de celle qu'il anrait eue s'il est été légitime, dans l'espèce ci-dessus elle cut été de 4,000 fr., et la décision qui lui refuse le droit de rien réclamer vers les enfants légitimes, qui le forco ainsi de se contenter de 2,000 fr., n'est done pas equitable, comme le dit M. Toullier. Ceux à qui M. Toullier a ompranté l'espèce sont du moins conséquents : ils n'admettent pas que l'enfant naturel ait que réserve quelconque sur les biens donnés entre-vifs ; ils ont tort , nous le eroyous; mais enfin dans leur système l'enfant naturel ne pouvant rien réclamer, ni à titre de réserve, ni à titre de rapport, sur les 46,000 fr. donnés aux deux enfants légitimes, ils sont au moins assez justes pour vouloir que cenx-ci, dans le cas où ils prétendraient des droits dans les 2,000 fr. restes sans disposition, soient tenus d'imputer, Mais M. Toullier méconnaît sa propre doctrine; car si l'enfant naturel peut demander une réduction pour avoir sa réserve complète, il n'est pas équitable que les deux frères gardent, d'une manière ou d'autre, les 46,000 fr. qu'ils ont reçus, commo le pense M. Toullier.

299. Mais revenons à la question du rapport. On oppose, comme on l'a dit, à l'enfant naturel qu'il n'est pas héritier, et que lo rapport n'est dû que par l'héritier à son cohéritier, suivaut l'artiel 887 painté.

ticle 857 précidé.
A cela nous répondrous, premièrement, qu'il
ne faut pas sciender cet article. Il dit bien que le
rapport n'est da que par l'héritire à son coléritier, mais il dit aussi de soile en quel seus cela
doit être cuincult. e ne cesse qu'il àvet pas dit
suut l'épataires ni suu erfanciers de la succession.
Cette dernière partic de l'article e s'est alparée de
la première que par un point et une virgule,
comme pour indiquer le ousséquence et l'applicacation du principe. Ainsi, en le rédigent, on
e songoist qu'aux légatires et aux erénaicirs,
et nullement à l'enfant naturel, dont on avait
précédement déterminé les droits, et dont on

n'avait point à s'occuper ici. En second ilou, si l'enfant naturel n'est point héritier, personne ne niera du moins qu'il est loco herrefit, puisqu'il reccuelle, par la seule disposition de laio, une quotité des biens, et quelqueficies la totalité, et qu'il est tenu, en conséquence, des dettes et charces de l'hérédié. Il faudrait aller jusqu'à dire, dans ce système, pour être conséquent, que s'il n'y avait que des enfants natnrels, dont un ou plusieurs auraient reçu des ayauecments, ils n'en devraient pas faire raison d'une manière ou d'autre à leurs consorts ; car , pas plus dans ce cas que dans celui où il y a des parents légitimes, les enfants naturels ne sout héritiers. Le droit de l'enfant naturel consisto dans une quotité de la portion héréditaire qu'il anrait eue s'il eut été légitime (art. 757) : or il n'aurait pas cette quotité s'il ne profitait pas du rapport quo se font les héritiers légitimes, bien mieux s'il n'avait pas lui-même le droit de l'exiger. Pour calculer ee qui lui revient, la loi veut que , vis-à-vis des enfants légitimes , on le suppose tel instantanément, avec tous les effets qui sont attachés à cette qualité. Ainsi, il n'y a rien à induire contre lui d'un texte qui n'a point été rédigé contre lui , mais bien seulement contre les légataires et les créanciers,

Enfin on peut répondre aux partisans de l'opinion contraire, et même à celle de M. Toullier, qui dit notamment que « le système de l'ime putation se conford presque toujours dans ses c effets avec celui du rapport, » et qui admet ecpendant le premier, comme on vient de le voir; on peut répondre, disons-nous, que l'enfant naturel, aux termes de l'artiele 760, est bien tenu d'imputer sur ce qu'il a droit de prétendre tout ce qu'il a reçu de ses père ou mère, et qui serait sujet à rapport d'après les règles sur les rapports, et néanmoins il n'est pas héritier. Voilà done celui qui n'est pas heritier devant le rapport fictif à celui qui n'est pas son cohéritier , lui devant un rapport en moins prenant, ee qui est aussi un rapport d'après le Code lui-même ( article 858 (i) et autres ). Donc l'art. 857 n'est d'aucane application aux enfants naturels (2).

## (1) Code de Hottande, art. 1138.

(2) La quation a cell legich date notes som par la cour d'America, 1-28 monches [181]. La cour, suit or reconsissant sper l'anten a terre d'ort pas decitire dans la vériable a-ception de met, a mis reconou, d'autre par, qu'il a damains de de chiai règles comme ceux d'un héritire, sua l'a quatité, et l'abbigation de domaine le nédifirence ou viveni en parenno, mirant lo différence aux que qui et très-vari : en conséquence et le adécide qu'il chii recruela à element le rapport propres ment dit, comme la rédection, dans les cas de ce droit apparticulation à un héritire. Tive, prices VII, par 18, par 19, par 19

(3) Code de Hollande, art. 955.

(3) N. Toullier, qui reconnaît que les enfants naturels ont droit à une réserve, et qui peuse trêue (à présent) qu'elle s'étend aussi

300. Suivant l'article 761: « Toute réclama-

qu'ils ont reçu, du vivant de leurs père ou
 mère, la moitié de ce qui leur est attribué par

e les artieles précédents, avec déclaration ex-

presse, de la part de leurs père ou mère, que leur intention est de réduire l'enfant à la por-

tion qu'ils lui ont assignée.

Dans le cas où eette portion serait inférieure
 à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfaut
 naturel, il ne pourra réclamer que le supplés
 ment nécessaire pour parfaire cette moitié.

301. Ainsi l'on voit, d'après cet article combiné avec l'art. 908 (3), que s'il n'est pas permis d'augmenter la portion que la loi accorde aux enfants naturels, il est permis du moins de la diminner.

Il était conséquent, en effet, puisque le père légitime peut réduire ses enfants à une portion moindre que celle qu'ils auraient eue, que le père naturel pût également réduire celle que la loi assigne au sien.

Il y a néanmoins cette différence, quo le père légitime n'a guère d'autre moyen de réduire qu'en disposant positivement de ses biens au profit de quelqu'un, tandis que le pére naturel peut le faire sans rien donner à personne. Il est ceusé par cela même vouloir laisser la portion retranchée aux héritiers qui lui succéderont dans l'ordre légitime. Il le peut aussi tout en disposant d'une partio de ses biens. Mais la question de savoir s'il le peut de manière à ce qu'il ne restat même pas à l'enfant la moitié de ce qu'il aurait eu d'après la loi, dépend de celle de savoir si les enfants naturels ont droit à une réservo, et de quelle quotité se compose cette réserve, eu égard à la qualité des héritiers légitimes appelés à la succession (4)? Et cette question, si controversée d'a-

aux bien spir est dé douise cutra-tife, dis expendant que a la rédection persième par l'art. 720 et un dispendant de cettle qui tout réaliser des disposit des parties aux piec et mier, jusqu'à a-torre, dépà rédeit à persion dispositife ju seute que l'échique au torre, déjà rédeit à ne pendre part que dans les biens indiquentiles, out dout le pièce ou nière not pas disposit, persième cette redirect de terminés par le aux 1.77 et et 28s., et al.

Bien certainement M. Toollier ne poarrait concilier les résultats de sa léction avec celle qu'il donne au sujet de la réserre. En réfor, il eus (n° 267) que la réserve suit du tiers de celle qu'aurait eue l'endant noturel s'il cât d'é légitime, dans le cas où il y a des descendants légitimes, de molié, dans le cas où il y a des descelosts, ou des frères su sours, ou descendants bord, nous la traiterons après avoir expliqué l'article ei-dessus.

502. Auparavant, nous ferons observer que la plupart même de ceux qui accordent une réserve à l'enfant naturel n'exigent pas, pour qu'il soit obligé de s'en contenter, quand le père a disposé de ses biens, soit par donation entre-vifs, soit par testament, qu'il ait donné de son vivant à l'enfant, et que eclui-ci ait reçu, soit la moitié de ce qui lui serait revenu sans les dispositions, et d'après la loi seule, soit même une partie queleonque. Ils n'exigent pas davantage une déclaration du père de vouloir réduire son enfant : la seule disposition qu'il fait de ses biens est une preuve assez claire ile sa volonté à cet égard, et l'enfant se trouve tout simplement réduit, puisqu'il n'a plus d'autre droit que celui de la reserve. qui est bien moindre que la quutité que la loi lui assignait.

505. Ainsi l'article 761 ne s'apqlique pas au cas où le père, par des dispositious, n'a laissé à l'enfant d'autre droit que celui de demander une réduction pour obtenir une réserve, en admettant encore qu'il en ait une. Dans ce cas, la réduction que subit l'enfant est tacite, tandis que, d'après l'article, elle doit être exuresse.

Elle doit être expresse en effet, parce qu'autrement, quand bien même il aurait reçu de son père quelque chose du vivant de celui-ci, qui n'a pas disposé de ses biens, ou qui n'en a disposé qu'en partie, rien n'altesterait que son père a entendu le réduire; on derrait, au contraire, présumer qu'il a voulu, en lui donnant, lui faire une espécé d'avancement d'horir sur les biesas

d'esa; et des truis quarts, lorsqu'il n'y a ni descendants légitimes, ni ascendants, ni frères ni serors, un descondants d'eux ; en sorte que sur une succession de 40,000 fr., un enfant légitime, et on enfant naturel, la réserve de celui-ci, feint instanlanément légitime pour figer la quotité disposible, est du liers de 16,000 fr., ou autrement 5,333 fr. 33 c., parce que sa réserve est été de 16,000 fr. s'il est été légitune. Or si le père dispose d'abord au profit d'un tiers de la quutité disposible, et qu'ensuite il réduise l'enfant naturel à la moitié des droits déterminés par l'art. 757, en ce qui concerne les biens non donnés, comme le dit M. Tunllier, cet enfant assurément ne trouvera pas ses 8,333 fr. 33 e. de réserve dans la moitié de ce qui lui reviendrait de ces nobuses biens. Il n'y trouverait nobuse presque rien; car la réserve de l'enfant légitime doit être intacte, quoique nous reconnaissions très-lacu qu'elle doit être mundre de ce qu'elle aurait été se l'enfant naturel n'est pas caisté. Mara la différence qu'il laissera. La déclaration est donc absolument indispensable.

504. Mais est-il nécessaire qu'elle soit faite dans l'acte même par lequel l'enfant naturel reçoit le don? Faut-il du moins le consentement de l'eufant à ce qu'il soit réduit?

L'enfant ne pendil'être qu'antant qu'il a reqquéque chene de virant du pière B t'û n'est pas nécessire que le don Vêlev à la moité de ce qui serait revan à l'enfant, piongue, d'après la acconde disposition de l'article B01, est enfant a B1 qu'une simple action en suppliment pour parfaire este moité (quand d'allems le pière a d'étarle su volund de reluire), il faint du moins qu'ill sit reçu du virant du pière la toublié de la portion a1 l'il a sanguie,

Rien n'indique, dans l'esprit de la loi, que la déclaration de réduire doive être nécessairement faite dans l'acte même de la donation ; rien u'indique non plus que le père ait besoin pour cela du consentement du fils ; c'eût été une condition qui eût presque toujours, ou du moins bien souvent, paralysé l'exercice du droit que la loi a voulu laisser au père, et cette condition d'ailleurs n'eût pas été en barmouie avec les principes qui ne permettent point les renonciations à successions futures (article 791) (1), ni aucun pacte sur une succession qui n'est point encore ouverte (art. 1150) (2). On a entendu donner au pere le moyen d'écarter de son hérédité un individu qui ne s'y présenterait que sous un aspect fàcheux. désagréable pour les parents légitimes, et dont l'intervention pourrait jeter le trouble dans la famille (a). Son consentement n'a donc pas dù paraître nécessaire.

est pou considérable, cousses us le verza kinntil, Ainti les vieus de M. Tauiller ou uni inconciliable dous les résultats. Cet autrer n'a anons système arribi sur cet objet și îl va çâ et là, et on la conçoi îtră-blear e cet qui fii a changed displanus que une qued-que points realizament de sa destriue, sant tendere anual à son courrage dans les cultures, la religientaje prantie par l'ain. 75 hi a cet de la contrage dans les cultures, la religientaje prantie par l'ain. 75 hi a cet de la religient que considera que la contrage dans les cultures, la religientaje prantie par l'ain. 75 hi a cet de la relorer, ca n'at st que la première; une retorre une re refluit par à visualit; a stresures et ce ne verafiei pas a visualit; a stresure et ce ne verafiei.

- (1) Code de Hollande, art. 1109.
- (2) Ibid., art. 1370.
- (3) M. Simóan s'exprimait ainsi devant le corps législatif, en lui rendant cample de la pensée du tribunat sur le projet de le 1 a Si, punt la transpallée de le repse de familles, les père on mère ent cu sons d'acquitter, de leur vivant, leur dette enves l'ordant outurel; si, en la pessant par auticipation, ils ont

505. Máis comme la réduction na lieu, misunt l'opinion commune, qu'autant que l'enfantation au reçu du vivou de son pére la portion que celui-ci-tui a saiguée, on a fort bien neut que cet enfant pomrait se refuser à la recevoir : alors, a-t-m dit (n), le recours aux tribunaos sersial a-t-m dit (n), le recours aux tribunaos sersial inferait nomme un tiere ou ne creatour ad hoe un tiere ait nomme un tiere ou ne creatour ad hoe ment le plus avantages des delivée domés.

Il peut y avoir quelque difficulté an sujet de

l'enfant majeur qui ue veut pas recevoir : les tribunaux auraient-ils le pouvoir d'accepter pour lni une donation dont il ne veut pas? Cela serait contraire aux principes; mais ils pourraient déciarer les offres du père valables, et comme teuant lieu de la donation dont l'enfant ne veut pas. Ils ordooneraient la misc en sequestre des biens, ou tout autre mode de placement qui leur parattrait convenable, Ils u'accueilleraient, au surplus, les offres du père qu'antant que, par approximation, et suivant les probabilités, elles s'élèveraient à la moitié de ce qui pourrait revenir à l'enfant; car on sent bien que de deux choses l'une : ou le père n'est point obligé de donner de son vivant à l'enfant une portion quelconque, même la plus petite sommo, de manière que sa déclaration expresse de vouloir le réduire à la moitié suffirait, quoiqu'il ne disposât pas do ses biens au profit de tuut antre ; ou il doit lui donner, de son vivant, ce qui doit remplir le but de la loi, autrement l'offre du plus mince objet

par lui, l'enfant, en réalité, ne jouirait de rien, pnisque, dans l'ordre moral, presque rien et rien sont la même chose. Mais précisément l'art. 761. qui autorise la réduction, statue dans l'hypothèse où l'enfant a recu quelque chose du vivant dn père (il parle même d'abord de la moitié de ce qui aurait pu lui revenir), et cette eirconstance est une condition de la faculté de réduire (autrement que par la disposition des biens au profit d'autres personnes); et l'on a tonjours entendn qu'un des motifs de la loi, en permettant cette réduction à l'égard des biens dont le père n'avait pas disposé, était l'avantage que trouverait l'enfant dans une jouissance anticipée : donc on ne doit pas lni en offrir une qui ne scrait qu'illusoire.

300. Cependant il y a difficulté sur le point de savoir si l'enfant ne doit pas avoir reçu du vivant de son pére, et avec la déclaration de réduction, au moins la moitié de ce qui pouvait lui revenir, pour être déchu du droit de réclamer sa part entière.

M. Toullier s'extroirme ainsi sur cette question :

On est d'accord sur ce point que, si un père , naturel r'était borné à déclarer, dans un acte ceutre-vifs ou testamentaire, qu'il veut réduire son cufaut naturel à la moitié de la portion é fixée par la dio, sans lui avoir remis de son c vivant la somme, ou la portion de biens déterd minée par l'acto de réductiun (a). l'enfant naturel servis autorisé à réclarer la portion turel sersit autorisé à réclarer la portion.

déclaré se undoir pas qu'il vlot après cux troubler leur succession, le Code maintiendez cette disposition, lurs même que ce deu anticipà n'arrieratal qu'à la moitife de la créance. l'îne pareille donation est utile, et pour l'enfant maturel, qu'elle fait jossir pless tôt, et pour la famille, qu'elle débarrasse d'un créaseire mileau. »

ou de la plus faible quotité, pouvant être faite

- Il y aurali toutefois quelques observations à faire sur ce passage, quant à ca nots, créance, créanejer, mass elles n'aucarent pount de rapport à la question.

  (I) Notamerent M. Touteflier.
- (2) Par conséquent, la moitié de la portion fixée par la loi, prisque l'acte de réduction, dans l'hypothèse, contient la déclaration de réduire l'enfant à la moitié de cette partion.
- (3) An même cudroit, tome IV, nº 202, l'intere di spil ne fant par conclore que la réduction n'anrait pas lles as le père s'était relevré la journance des biens domné entre-sité à l'enfant autoret, ou s'il avait stipulé un terme de payement, pouvru que ce terme un fift par celur de la moret; parce que, dans ces deux cas, l'enfant et requ sur choc certaine et que la prepriété de la

e entière que lui attribue la loi (3). >

chose lei a été transférée dès le mement de la donation ; qu'il a pu lui-induce es disposer.

Mais none répondons, 1º qu'il y anrait encore parité quand bien même co termo de payement serait colui de la mart du père : l'enfant pourrait également disposer de la chose donnée, qui ne sersit plus maintenant qu'one simple eréance, comme il pourrait dispoger de la one propriété des objets dont le père se serail réservé l'assifruit. On n'a jamais dit que, parce qu'une erence n'étail payable qu'à la mort du débiteur, l'effet du droit fut suspendu ; il u'y a que l'execution de retardée. Ce o'est point là une donation à cause de mort. M. Toullier tembe done dans une grave incoméquence. En second lieu, lorsque le père se réserve l'assifiuit (et même, selon nous, lorsqu'il prend de lungs termes pour le payement on la délivrance de la somme on des objets donnés), il est clair qu'il donne beaucoup moins que s'il donozit la toute propriété, et par conséquent, sussant M. Toullier Ini-meme, qui veut que l'enfant ait reçu du vivant du père le moitir de ce qui lui serail revenn, sans quei il pent réclasser sa part enlière, cet enfant serait bien fondé à refeser Mais, d'autre part, la seconde disposition de l'sriicle 761 prévoit le cas où l'enfant naturel n'aurait pas reço du vivant de son père la moitiè de ce qui aurait pu lui revenir, et il dit : « Dans « le cas où cette portion (assignée par le père

- le cas ou cette portion (assignee par le pere
   ou la mère qui ont donné de leur vivant) serait
   inférieure à la mnitié de co qui devrait re-
- venir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer
   que le supplément nécessaire pour parfaire
- cette moitié.

Ainsi l'on voit que, pour goe l'enfant naturel soit valablement réduit à la moitié de la portion déterminée par la loi, quand le père a expressément déclaré sa volouté à cet égard, cet enfant n'a pas dù nécessairement recevoir cette moitié' du vivant de son père, puisqu'il n'a qu'une simple action en supplément lorsque la portion goi lui a été assignée, et qu'on suppose lui avoir été réellement remise, est moiudre que cette moitié. Commeut, en effet, un individu pourrait-il fairo une appréciation assez exacte de son patrimoine pour pouvoir fixer au juste cette même moitié? D'ailleurs, mille événements penvent, avant sa mort, déranger ses calculs, en augmentant ou en diminuant sa fortune, ou par l'accroissement on la diminution du nombre de ses cnfants, etc.

La première partie de l'article , en parlant de la moitié de ce qui aurait pu revenir à l'enfant naturel, et en statuant sur le cas où il aurait recu cetto moitié, doit donc s'entendre dans un sens simplement explicatif, comme réglant un cas arrivé, et non pas comme exprimant que condition sine qua non de l'effet de la réduction; aotrement elle serait en opposition avec la seconde partie et avec le bon sens, qui ne peut so prêter, on le répèto, à la possibilité qu'un individu fasse aujourd'hui une évaluation exacte des biens qu'il laissera peut-êtro dans vingt ou trente ans, et qu'il détermine une quotité qui variera en raison du nombre d'enfants qu'il laissera, et surtout aussi en raison de la qualité des parents qui lui succéderont.

Mais, d'un autre côté, nous ne pensons pas que le père puisse ue rieu douner du tout de sou uivant à l'enfaut, et que su seule déclaration do vouloir le réduire, exprinée dans un testautent ou dans tout autre acte, suffise à ect égard.

le don qui ne lui serait offert qu'avec réserve d'usofruit, à moins que la mec proproité ne fet sullisante pour faire cette moité.

Sous ce rapport, nous partageons l'opinion de M. Toullier et de la plupart de ceux qui ont écrit sur la matière, reconnaissant, comme nous l'avons déjà dit, qu'un des motifs goi ont déterminé le législateur à consacrer cette faculté pour le père de réduire l'enfant, était l'avantage que celui-ci trouve dans une jouissance anticipée. Il faut donc appliquer la loi dans sou véritable esprit, à tel point que, lors meure que l'enfant aurait donné son consentement à l'acte portant la déclaration de réduction, et par lequel le père lui aurait donné quelque chose, mais d'une si faible importance relativement à ce qui aurait pu lui revenir, qu'on devrait regarder cela comme rien, ce consentement, donné par crainte, ne pater pejus faceret, pourrait fort bien être considéré comme nul et de nul effet, ce qui laisserait alors la question dans les termes du droit commun. L'enfant, malgré toute renonciation de sa part à jamais rien réclamer. aurait encore à tout le moins l'action supplémentaire pour parfaire la moitié de ce qu'il aurait eu d'après la loi (art. 791 et 761 combinés); de même, il l'aurait incontestablement si, après avoir recu une somme, ou un ubjet valant le tiers de ce qui lui pouvait revonir, le père avait ensuite déclaré par un aotre acte, en l'absence de son fils, ainsi que nous crovons qu'il en a le droit, sa volonté de le réduire à cette portion. Mais, dans ce cas, la différence n'étaut point très-considérable, il n'y aurait lieu qu'à l'action supplémentaire, tandis que, lorsque le père n'aurait rien donné, ou presque rien donné, la déclaration de vouloir réduire devrait être regardée comme non avenue, faute d'avoir été accompagnée d'une jonissance anticipée par l'enfant, d'une nortion raisonnable de la quotité qui pouvait lui revenir d'après la loi.

307. Quandil y a plusieurs enfants naturels, ct quil y a aussi des descendants légitimes, si quelqueu-uns des enfants naturels seulement ont éci-réduits, on peut demander si la réduction profitéerelment aux cefnats légitimes, nai elle peut profitéer à tous ? Nous croyons qu'elle ne profité qu'aux enfants légitimes, parce que tout doit faire peauer qu'elle a èté faite uniqueuent dans uter intérêt. Dailleurs, les enfants légitimes, nace canta légitimes, comme les seuls saisis, dévirent à chaemn des cafants naturels la portion qu'il nei catarithuée de

par l'art. 757, et rien de plus. Or, pour cela, its not en droit de compter au nousiler de ces enfants cess qui ont été réduits quoisqu'îls ne se présenteu point à la succession : Cheann d'eux presenteu point à la succession : Cheann d'eux y est représenté par ce qu'il a reçu. Nais on doit continuous compredent feit-irement, dans la masse à partiègre, ce que ces d'erniers ont obtenu, un autrement les autres enfants autrent à burnient past totalement ce qui fleur revient. Celà fait, ce aux légitimes, act la position des autres enfants naturels est la même que si aucun de leurs frères ou sourser a viant de révoir.

508. Mais quand il n'y a point d'enfants légitimes, la réduction de quelques-uns des enfants naturels profite nécessairement aux autres ainsi qu'aux parents, par la raison toute simple, que, dans ce cas . la succession se divise par masses. et que moins chacune de ces masses est diminuée, plus ceux qui y ont une part trouvent cette part cousidérable : or , n'y eût-il qu'un seul eufant naturel non réduit, comme il aurait la moitié de l'hérédité ou les trois quarts, suivant les distinction établies à l'article 757, il est clair qu'il reste avec les mêmes droits. Cependant, si ce qu'ont reçu les enfants réduits et ce que recevraient les autres dans un partage avec les asceudants ou les frères ou sœurs, ou avec d'autres parents, excédait la moitié ou les trois quarts de la succession, ceux des enfants naturels qui viendraient à partage servicut tenus d'imputer sur leur portion, et jusqu'à duc concurrence, ec qui a été donné à leurs frères ou sœurs ; car les enfants naturels, soit qu'on les considère isolément, soit qu'on les considère collectivement, ne peuvent rien recevoir au delà de ce qui leur est attribué par l'art, 757 (art. 908). De cette manière les parents légitimes et les enfants naturels non réduits profitent proportionnellement de la réduction des antres, mais sans que tous les enfauts naturels réunis se trouvent avoir au delà de la quotité fixée par la loi.

509. Il nous reste maintenant à traiter, dans ce paragraphe, la question de savoir ai les enfants naturels ont une réserve, et une action en réduction pour la demander, lorsque leurs père ou mère ont disposé de leurs biens,

et quelle est la quotific de cette réserve. Cette question, comme tant d'autres qu'offre cette maisire difficile, a été agitée et résolue par la plapart des princennaltes qui noi céri sur le Code, auviant le système particulier que chacun est fait sur le plus ou moinsi de faveur que méritalent à ses yeux les enlants naturels. Nous cercound apreit nombre de ceux qui, délogisée de tout exprit de système, penent qu'on ne doit rein accorder à ces erfolests au debt de ce que la ne doit rein leur retractibre de ce qu'elle a bien voulle par sauver.

310. Quatre opinions (1) se sont élevées sur co point,

Suivant l'une de ces opinions, les droits ades centans naturels légalement reconnus ont tellement déterminés par les articles 737, 738 et 1908 combinés, qu'il ne dépend point du père ou de la mère de les anémuir ou de les augmenter par des dispositions quelconques, ni même de les diminuer, si cen'est en donnant à l'enfant, de leur vixant, la moité de cet qu'il cet autribué par les deux premiers de ces articles, et avec déclaration expresse que leur intention est de le réduire à cette portion conformément à l'article 761.

Selon cette opinion, l'enfant naturel qui n'aurait pas recu du vivant de son père la moitié de ce à quoi il pourrait prétendre d'après la loi. avec déclaration expresse de réduction, pourrait réclamer, non nas une simple réserve, dans le cas même où le père aurait disposé de tous ses biens, mais il pourrait même réclamer toute la quotité qui lui serait attribuée par les articles 757 et 758 ; d'où il suivrait, ce qui u'est pas soutenable à cause des résultata possibles, que si le père ne laissait aucun parent au degré successible, comme l'enfant naturel a tout en pareil cas, le père dui n'aurait pas eru devoir se dépouiller d'une partic de ses biens, de son vivant, en sa faveur, ou même qui l'aurait fait, mais qui aurait omis de déclarer sa volonté de le réduire à la moitié, se trouverait n'avoir pu disposer d'un sou, tandis qu'il aurait pu disposer de telle ou telle quotité, si, au lieu d'un enfaut naturel, il

(1) On peut les your développées dans le Commontaire de M. Chabot sur cet art. 761 avait eu des enfants légitimes, ou s'il eût laissé des ascendants, et même de la totalité s'il cût laissé des frères ou sœurs, sans laisser de deseendants légitimes, ni père ni mère; ee qui serait absurde. Le père, dans cette hypothèse, serait obligé, pour pouvoir disposer de la moitié de ses biens, de donner l'autre moitié, de son vivant, à l'enfant naturel , tandis que si ce dernier eut été légitime. le père cut très-bien pu no rien donner pendant sa vie à son fils, ot disposer néanmoins de la moitié de son patrimoine en faveur de qui bon lui eut semble : en sorte que l'enfant naturel serait miens traité que l'enfant légitime, ce qui. eneore une fois , n'est pas sontenable.

511. Selon d'autres, l'enfant naturel a bien, il est vrai, un droit, même sur les biens dont le père a disposé, mais ce n'est que sur ceux dont il a disposé par testament, et non sur ceux qu'il a donnés par donations entre-vifs; et ce droit se réglerait, ou d'après les articles 757 et 758, si le père n'avait pas donné de son vivant à l'enfant, et avec la déclaration expresse qu'il entendait le réduire, ou d'après l'artiele 761, dans le cas contraire (1).

Ceux qui ont soutenu cette opinion se sont fondés sur ce que l'art. 756 (a) ne donne à l'enfant naturel reconnu des droits que sur les biens de ses père ou mère décédés; d'où l'on a conclu qu'il n'en avait pas sur ceux qui avaient cessé

(l) Telle avait été d'abord l'epintes de M. Toollier, qui ausonce, comme nous l'arous dit, qu'il s'était laissé trop légèrement entrainer, sur la fai de plusieurs auteurs recommandables, à faire, en ce qui touche le droit de l'enfant naturel, one distinction queries ne justifie maintenant à ses yeox, qui lui paralt même déquée de tout fondement, entre les donations entre-ville et les dispositions testamentaires. Il a raison, selon nons, d'avoir changé d'opinion à cet égard; mais, pour être conséquent dans les résultats auxquels a droit de prétendre l'enfant naturel, M. Toullier ne devait pas dite, aimi que nous en avons déjà fait la remarque, que « la réduction à laquelle le pèrz a soutois l'enfant, en verto de l'art. 761, est indépendante de celle qui peut résulter des dispositions permises aux père et mère, josqu'à concurrence de la portion disponible, de manière que l'enfant déjà rédort à ne prendre part que dons les bieus indisponibles, peut encore être réduit à s'avoir dans ces biess que la muitié des droits déterminés par les art. 737 et 738; » car que les restera-t-il quand on n'anna lausé aux enfants légitimes euxmotures que tout juste leur réserve ?

M. Toullier se desait pas dire non plus qu'il y a toutefols une distinction à faire entre les biens donnés entre-vifs avant on après le reconnaissance de l'enfant naturel, parce que, soivant cet soleur, ce n'est que per sa reconnaissance que l'enfant naturel sequiert des droits à l'égard des tiers; que son droit ne peut s'appliquer aux biens dont sis étaient déjà propriétaires d'apparteuir à ces derniers an moment de leur

Mais on a tiré une fausse induction de ee mot décédés : l'enfant légitime lui-même u'a de droit sur les biens de ses père et mère qu'après leur décès (art. 204 ) (s), et si l'on disait qu'il était par cela même inutile de mentionner le cas du décès des père on mère de l'enfant naturel, on pourrait tomber d'accord de cette inntilité, dont lo Code nous offre plus d'un exemple : mais on ne serait pas autorisé, d'autre part, à conclure de ce mot que e'est en vue d'exclure toute prétention de l'enfant naturel à des droits sur les biens dont son père on sa mère a disposé entrevifs, que la loi a employé cette expression, puisqu'elle dit formellement que lo droit de l'enfant naturel sera du tièrs do ce qu'il aurait été si cet enlant eut été légitime, quand celni-ci est en concours avec des descendants de cette dernière qualité; car bien certainement il ne sera pas du tiers s'il n'a ancune réclamation à élever sur les biens donnés entre-vifs, quand les descondants légitimes auront, au contraire, de justes prétentions sur ces mêmes biens pour obtenir ce qui leur est dû à titre de réserve. Il est done plus raisonnable de regarder ee mot décidés comme une expression parasite, puisque sutrement on contrarierait le système général de la fixation des droits des enfants naturels. Ne serait-il nas possible d'ailleurs que le législateur eut entendu

fant adopte, quoiqu'il ait les mémes de éts que l'enfant né en marisge, ne pourrait cependant exercer la réserve sur les biens dont l'adoptant avait disposé entre-vife avant l'acte d'adoption : ear précisément, au contraire, l'adopté peut très-bien, aussi que l'a jugé la cour de cassation, sprisage autr délibéré, par arrêt que none rapportons an tome III, non 317 et suitants, exercer sa réserta sur les biens dounés avent l'adoption, attendo que ce n'est point là one réexention de la devation, mais l'exercice d'une simple action en réduction. Et quant a l'enfant naturel, il n'est pas tel par rappart à l'individu qui l'a reconnu soulement depois la recunnaissance, il est son enfant depois la conception, et il l'est avec tous les effets, toutes les conséquences qui sont attachées à cette qualité, sanf aux tiers à contester la sincérité de la reconssissance, s'ils croient en avoir le droit. Et dire qu'ils étaient propriétaires incommutables des biens qui lour avaient été donnés avant la reconnaissance, pour en conclore que l'enfant naturel s'y a aurun droit, c'est uniquement nue pétition de principe, ou plutôt c'est noc errour; car la reconnaissance est simplement déclarative du fait de paternité, et nollement attributive de la qualité d'enfant, qui est l'œuvre de la nature seule; et les affets attachés à cette qualité sont indivisibles, ils ne se devisent point par les époques. (2) Gode de Hollande, art. 200.

incommetables avant qu'il fat recomme; tout de noine que l'en-

(8) tbid., art. 375.

par là pousser la précantinn jusqu'à vouloir préveuir des actions que les enfants naturels reconnus se sernient erus en droit de pouvoir former contre leurs père ou mère, à raison de ce que, dans la discussion, on a fréquemment qualitié le droit des uns de eréance, l'obligation des autres de dette, entendant fixer par ce mot décédés le terme de l'acquittement de cette dette? Ne pouvait-il pas craindre aussi, qu'attendu la modicité de la portion qu'il accordait à ces mêmes enfants, plusieurs se seraieut crus en droit d'en réclamer la délivrance, au moins en partie, avant le décès du père ou de la mère, comme devant du moins tronver une compensation dans une jouissance anticipée? Quoi qu'il en soit, et n'attachant pas à ces suppositions plus de poids qu'elles n'en ont, toujours est-il que le droit des enfants naturels étant déterminé par la loi, il ne dépend pas des père et mère de l'auéantir par des dispositions entre-vifs, qui auraient encore ce caractère quoiqu'elles fussent faites le jour même du décès de celui qui les ferait.

Nous ajouterons que plusieurs des partisaus de cette distinction cutre les biens donués entrevifs et ceux donnés par testament, ne nous paraissent pas d'accord avec eux-mêmes sur le motif de la distinction, puisqu'ils professent comme nous, snr l'article 747, que si le donataire a disposé, même par testament, des biens que lui avait donnés son ascendant, le droit de reprise de ce dernier s'est évanoui, parce que les biens ne sont plus dans la succession : donc, dans ce système. l'enfant naturel ne devrait avoir non plus aucun droit sur les biens donnés en cette forme par son père on sa mère, puisque ces biens ne seraient plus aussi dans la succession; et néanmoins on lui en accorde : on ne lui en refuse que sur les biens donnés entre-vifs (1).

512. La troisième opinion (a) consiste à refuser toute espèce de réserve aux enfants uaturels sur soit par donations entre-vifs, soit par testament. On se foude sur ce que les droits des enfants naturels sont réglés au titre des Successions ab intestat, qu'ils supposent par conséquent que les père ou mère n'ont pas disposé de leurs biens, et que les articles 915 et 914 (3) n'établissent de réserve qu'au profit des enfants et descendants. c'est-à-dire des enfants et descendants légitimes . ainsi qu'on doit l'entendre d'après cet art. 913. qui ue parle évidemment que des enfants légitimes; enfin sur ce que l'action en réduction n'a lieu, aux termes de l'article 921 (s), qu'an profit de ceux en faveur desquels la loi a fait la réserve. par conséquent en faveur des descendants lévitimes et des ascendants seulement.

Mais on repond que si l'enfant naturel n'est point mentionné dans le chapitre qui traite de la portion de biens disponible et de la réduction. c'est, d'une part, parce qu'on avait précédemment fixé la base de son droit, et, d'autre part, parce qu'on ne pouvait mêler à des dispositions. déjà par elles-mêmes fertiles en conséquences, d'autres dispositions très-compliquées, à raison de la diversité des cas, ce qui aurait embarrassé la rédaction des premières, rendu leur application plus difficile, et ce qui, malgré toute l'attention des rédacteurs, aurait encore offert des lacunes, et même des contradictions avec d'autres règles. Il suffisait donc que la base du droit des enfants naturels fût posée : or elle l'est dans les art. 757 et 758; et qu'importe, après cela, que ces articles occupent telle place dans le Code plutôt que telle autre? Ce qui serait nécessaire pour que les enfants naturels n'eussent aucun droit à une réserve, ponr que leur père put, d'un trait de plume, les priver de toute portion dans sa succession, ce serait une disposition formelle de la loi qui le dit ainsi. Mais si, d'une part, les art. 915 et 914 ne parlent pas des enfants naturels, d'autre part, ils ne les excluent pas; ils laissent à leur égard les choses dans les termes du droit comman, et le droit commun, relativement

les biens dont leurs père ou mère ont disposé,

<sup>(1)</sup> Foyez, dans le seus de notre opinion, qui ne fait pour ninsi dire sujourd hei plus de doute, l'arrêt de la cour de Donai du 14 soit 1811. (Sirey, Jome XII, part. II, page 1.) (2) C'est celle de M. Chabot, mais elle n'est guère plus soutenue. El orpendant cet autour entend been, lursque le père n'a

pas disposé, que l'enfant naturel sit entiers les droits que lui attribuent les art. 757 et 758, si le père ne l'a pas réduit ; et il en ten dauni que le père ne paisse le réduire que conformément

à l'art. 761. Or, pourquoi donc le père pourrait-il, d'un trait de plume, en donnant tout son bien à un tiers, anfantir ninsk taritement le droit de l'enfant en totalité, quand il ne ponrrait ss, par la scule expression de sa volonté formelle, réduire seu-Icment ce droit ?

<sup>(3)</sup> Code de Hollande, art. 961 et 962. (4) Ibid., art. 967, § 2,

à ces contais, est de les considères fictirement comme enfants légitimes, pour régles via àvis de comme enfants légitimes, pour régles via àvis de leurs firére ou sours de cette qualifé la portion qui leur revient. Sous ce rapport, il sont impliciement compris shances mience art. 915 en 914. Le révulta possible de l'opinion combatte sersiti, en effet, que si le père avait disposé de tont son biol., Penfint naturel n'auruit même par d'action pour obtenir des ailments, tandis que l'enfant adultérin on incesteures en a toujours men pour ect objet, quelles que soient les personnes qui sient la successitu (1).

515. Enfin, la quatrième opinion, qui est la nobre, comme on a pu le voir par l'avitation des précédentes, cst que l'emfant naturel a drois due réserve, soit en faisant réduir les dispositions testamentaires, soit même, en cas d'insufficance, en faisant réduire les donsidances entre-vife, sans distinction, ainsi que nous l'avons dit dans une des notes précédentes, entre les idonations anticipares à la reconnaissance de l'enfant et celles qui seriorite posicireure, pare que, en effet, il n'y en a pas à faire en drois, souf aux etclies qui seriorite à ectat reconnaissance. À contraires anticireure à texte reconnaissance précedent que de la contraire santicireure à texte reconnaissance précedent que de la chief de la contraire santicireure à texte reconnaissance.

Il s'agit à présent, pour n'être point obligé de revenir sur ce snjet, de déterminer la quotité de cette réserve.

314. Cette quotité doit varier en raison de la qualité des parents légitimes qui sont appelés à la succession, puisque celle qu'anrait ene l'enfant naturel, si son père n'avait pas disposé de ses biens, eût également varié en raison de la même cause.

Comme le droit des enfants à cette réserve est fondé sur celui que la foi leur accorde, suivant la qualité des personnes qui sont appelées par elle à la succession, et dans la proportion de ce droit comparativement à celni de ces personnes, on doit dire que la réserve de l'enfant naturel, torsqu'il y a des descendants légitimes, est du

(b) Aussi ce système a-1-il été rejeté par arrêt de cassation, rendu conformément aux conclusions de N. Merlin , le 20 in 1909, et que l'on trouve dans le Supplément aux Questions de dreit de cet ancies unggistrat, au most Réserve, et dans tiers de ce qu'elle eût été s'il cût été légitime, puisqu'il n'aurait eu, en l'absence de toute disposition, que le tiers de ce qu'il aurait en s'il avait eu cette qualité.

Ainsi, en supposant un enfant légitime et une succession de 36,000 fr., toutes dispositions comprises et toutes dettes déduites, quelle eût été la réserve de l'enfant naturel s'il eut été légitime? 12,000 fr. En lui accordant le tiers de ces 12,000 fr., on 4,000 fr., on le traite donc proportionnellement comme il eût été traité dans la succession ab intestat, on il n'eût eu que le tiers de ce qui lui serait revenu s'il avait été légitime. C'est ainsi qu'a jngé la cuur de cassation par son arrêt du 26 jnin 1809 précité. L'enfant naturel réclamait vis-à vis de son frère légitime. fils unique du testateur et institué par lui légagataire universel, et il prétendait au sixième de la succession, sur le fondement que son père n'avant pas rempli à son égard les conditions énoncées à l'art. 761 pour le réduire, il n'avait pu tacitement le faire par son testament. Le fils légitime sontenait de son côté, que l'enfant naturel n'avait droit à aucune portion de biens quand le père avait , comme dans l'espèce , disposé de tout son patrimoine, qu'ancune loi ne lni donnait d'action en réduction, et qu'en tout cas, s'il pouvait en avoir une, elle ne pourrait être que dn douzième seulement de la succession, on de la moitié de ce qui lui serait revens s'il n'y avait eu ancone disposition, attendu que le père avait bien pu, par sa volonté exprimée dans son testament, faire ce que l'art. 761 l'autorisait à faire. La cour de Pau avait adopté ces dernières conclusions, en adjugeant à l'enfant naturel le donzième de la succession seulement. Sa décision a été cassée, mais sur ce chef senlement, parce que, suivant la cour suprême, l'enfant naturel devait avoir, dans l'espèce, le neuvième de l'hérédité, l'art. 761 n'étant pas applicable, puisque l'on n'en avait point rempli les conditions, C'était, en effet, nne pure question de réserve et non de réduction.

Si, dans l'espèce posée d'abord, il y avait deux enfants légitimes, et toujours nn enfant naturel,

Sirey, tome IV, part. I, p. 337. Foyes assist l'arrêt de la cour de Pan de 8 svril 18 Donis, précité, et de plusieurs autres rendus dans le même sens. comme la réserve de celui-ci, en suppossat qu'il ett été légitime, eût été du quart seulement des 36,000 fr. montant de la succession, et que son droit est du tiers de ce qu'il aurait été s'il eût été légitime, sa réserve serait de 3,000 fr.

345. Et comme la présence de l'enfant naturel, qui aurait diminné les droits des enfauts légitimes dans la succession ab intestat, ne doit pas, par la même raison, leur en laisser d'aussi étendus quent à le réserve, il faut, dans les deux cas ci-dessus, retrancher de la masse, savoir : dans le premier 4,000 fr., et dans le second 3,000, et calculer la réserve des enfants légitimes en conséquence : en sorte que dans le premier cas, l'enfant légitime a 16,000 fr., ou moitié sur les 32,000 fr. restant, et le légataire universel (si c'est un legs universel) 16,000; dans le second cas, chacun des enfants légitimes a 11,000 fr., ou le tiers des 55,000 restant, et le légataire 11,000. On conserve ainsi les proportions relatives au changement de taux de la réserve, ou, si l'on veut, de la portion disponible, eu égard au nombre d'enfants légitimes.

316. Mais s'il y sysit trois enfants légitimes, ou un plus grand nombre, on ne devrait plus opérer de la même manière, parce que la portion disponible, en pareil cas, ne pouvant dépasser lo quart des biens, mais devant pouvoir s'élever à cette quotité (art, 913), la distribution qui serait faite entre les enfants légitimes et le légataire, après le prélèvement de la part réservée à l'enfant naturel, ne laisserait pas entière, an profit du légatsire, la quotité disponible. On devrsit alors la prélever sur la masse, qui, ainsi réduite à 27,000 fr., se partagerait entre les enfants légitimes et l'enfant naturel d'après les règles tracées à l'art. 757 : c'est-à-dire que s'il y avait trois enfants légitimes, l'enfaut naturel serait supposé une quatrième tête, et sur le quart des 27,000 fr. il aurait le tiers, ou le douzième de cette somme, autrement 2,250 fr.

317. Et s'il y a plusieurs enfants naturels et un ou plusieurs enfants légitimes, on procède d'après les mêmes principes, c'est-à-dire en supposant toujours cheque enfant naturel un moment légitime, mais sans que le quotité disponible puisse jamais être au-dessons du quart, puisqu'elle serait encore telle fors même quo tous seraient légitimes. Eu cunséquence, s'il y s deux enfants naturels et deux légitimes, on dira, toujours dans l'hypothèse d'une succession de 36,000 fr. : La réserve de chaque enfant naturel, s'il eût été légitime, aurait été du quart de 27,000 fr., paisque le perc n'eût pu disposer que du quart de ses biens; mais chaque enfant naturel n'a que le tiers de ce quart, ou 2,250 fr.; la réserve des denx est donc de 4,500 fr., qu'il faut retrancber des 56,000 fr.; reste 51,500 fr., et chscun des deux enfants légitimes avant pour réserve le tiers de cette somme, mais seulement le tiers, parce qu'ils ne sont plus que deux prétendants à la réserve, il a 10,500 fr., et le légataire pareille somme. La réserve des enfants naturels se prend. comme on le voit, et sur la part des enfants légitimes dans la réserve générale, et sur le legs,

348. L'art. 757 ne dit pas textuellement, lorsque l'enfant naturel est en présence d'ascendants. ou de frères on sœurs, ou d'autres parents, que ses droits sont de la moitié ou des trois quarts de ce qu'ils aursient été s'il eut été légitime. comme il dit formellement qu'ils sont du tiers de ce qu'il surait eu avec cette qualité, quand il y a des descendants légitimes; mais cels n'existe pas moins dans le fund des choses ; car, si l'enfant naturel cut été légitime, il cut cu le total de la succession : il est simplement naturel, il n'en s que la moitié ou les trois quarts; s'ils sont plusieurs, ils auraient cu à cux tous la totalité de l'hérédité, s'ils enssent été légitimes; et comme simplement naturels, ils n'en ont à eux tous que la moitié ou les truis quarts. D'après cela, on peut encore, pour calculer la réserve de l'enfant naturel, dans le cas où il n'y s pss de descendants légitimes, mais des ascendants ou des frères, sœurs, ou descendants d'eux, ou bien d'autres parents, partir du même principe, c'est-à-dire supposer l'enfant légitime, et déterminer son droit de réserve dans la proportion de ce qu'il aurait eu à raison de la qualité de ceux en présence desquels il se trouve, comme on vient de le faire quand il y a des descendants légitimes. La réserve sera sussi une charge commune de celle des sscendants et de la quotité disponible.

T. HI. ED. BELGE,-T. VI. ED. PR.

519. Supposons donc tonjours une succession de 56,000 francs. Le défunt a laissé ses père et mère, un enfant naturel, et il a fait un legs nniversel au profit d'nn étranger.

Sì l'enfant naturel ett été légiune, lui seu nariat en droit à une riserre, et este freserre ott été de moitié de tous les biens, on 18,000 fr.; unisi il est enfant naturel, et la présence des pire et mère du débunt réduit son droit, d'après l'article 757, à la moitié de ce qu'il suraits en s'il det été légiune. Les conseiguence, au réserre ne sera que du quarr, on 0,000 fr., celle dru piere et mère sere de la moitié de 27,000 fr. restant; et si le pière ou la mère reulement existe, cette demière résèrer sera du quart deste somme.

330. S'il y avait deux confant naturels, larserve de chacun, s'il est été légitine, aurait été du tiers des biens, ou 12,000 fr.; mais la présence d'accendants reduit leur droit à moitié, parcequ'il se noutqu'enfants naturels : la riserve de chacun d'eux sera donc de 6,000 fr., celle da père et tieré e de a moitié de 34,000 fr. restant, et du quart seulement s'il n'y en a qu'un d'existant, anns accendant dans l'autre l'autra, anns accendant dans l'autre l'autre.

321. Et que l'on ne craigne pas que, à raison du grand nombre d'enfants naturels qui pourraient exister, la manière dont nous calculons leur réserve vis-à-vis d'ascendants puisse jamais leur donner au delà de la moitié des biens, contrairement aux dispositions des art. 757 et 908 (1) combinés; car cela n'arrivera jamais, et ne pourrait être approuvé. Ainsi, il y a six enfants naturels en présence des père et mère du défaut et d'un légataire universel ; si les enfants naturels eussent été légitimes, ils auraient en à enx tous une réserve qui aurait pris les trois quarts de la succession, ou 27,000 fr.; comme enfants naturels, ils n'ont à eux tous que la moitié des droits qu'ils auraient eus s'ils eussent été légitimes, ou 13,500 fr., que l'on doit retrancher de la masse totale, qui, ainsi rédnite, est de 22,500 fr. dont moitié pour le père et la mère, ou le quart pour le survivant d'eux, et le surplus pour le légataire.

(1) Code de Hollande, art. 910 et 955. (2) Foyrs toutefois M. Chabot, tome II, p.114. 5321. Dopération est encore plus simple lorrage, an lien d'assendants, il n's y a que des fréres on sours du défunt; car il n'est pas du de riserres os sours du défunt; car il n'est pas du de riserres de adresines. Si donn il ny a quu ne dant naturel, sa riserre, «'il est été légitime, aurait été de 18,000 fr., ou de nouitie des biens l: présence des frères on sœurs réduit son droit à moilée; as riserre est dons estudement de 9,000 fr., ou de quatr. et le surplus pour le légasire universet, et la contra de l'active de l'ac

Et, comme l'ont très-bien observé MM. Grenier, Merine t'Oniller, l'efonda naturel ne pomrait pas prétendre que sa réserve doit se calculer comme si les frères ou sœurs du défunt n'essitaient pas, sous le prétexte qu'en opposant l'esistence des frères ou sœurs, le légataire excipe du droit d'autria, car en l'institunat, ce légataire, le testateur lui s transféré tout ce qu'ils auraient recueilli (e).

325. Quandil y a tout la fois des ascendants autres que les père et inère, et des frères on sours, la réserve de l'enfant naturel se caleule lieu aussi air le pied de la moisi de celle qu'il aurait cue vil et été légitime; mais la question et avoir si les accontaines non tue donc ce as, ou si, au contraire, la circonstance qu'il existe de frère ou surure, qui n'ont point de réserve, il est vris, mais qui exchent les ascendants de la excession de hierant, y met obsende, est me content, au mais moidenment. Nots la traiterons en ont lieu, en expliquant l'art. 198 (c), car elle est générale, et ta décision n'importe nullement aux cofinits naturellement.

324. Lorsqu'il n'y a que des parents éloignés, troisième hypothèse de l'art, 737, a réserve de l'enfant naturel est des trois quarts de celle qu'il aurait cee s'il eût été l'égitime, poisqu'il n'arrait eu que les trois quarts de la succession si le définn n'avait pas disposé. On trouve, en procédant par analogie, que cette réserve est nne portion de la

(2) Code de Rellande, art. 962.

succession inrigative, commo cello de l'andant kylitime est une portica de la succession rigiulière, ou de son drait hirectitaire (s). Ainsi, l'unlière, ou de son drait hirectitaire (s). Ainsi, l'untion attarel aurite une referere de la moité des hiens s'il cet télé légitime; ses droits, comme chant ceux d'un mofant naturel, sont, à raison de la qualité des parents qui surrient été appolés la la nuccession sans la disposition des biens, des trois quarts acellement : donc sa réserve est des trois quarts de celle qu'il surrile use s'il cet été légitime, ou des trois quarts de ces il cet été légitime, ou des trois quarts de ces il cet été sont re-hypothèse d'onn succession de 50,000 fr., dans nouve hypothèse d'onn succession de 50,000 fr.

525. Si, dans la même hypothère, il ya plusieurs enfants naturels, par exemple troia, leur réserve eût été de 27,000 fr. s'ils avaient été légitimes, et elle est des trois quarts de cette somme, par conséquent de 20,250 fr., qu'ils se partageront entre eux.

526. Nous ne nons dissimulons toutefois pas que la réserve des enfauts naturels se rapproche peut-être beaucoup plus de celle des enfants légitimes que le législateur ne l'a entendu; nous avonerons même, et c'est une objection trèsgrave que l'on peut faire à notre manière de calculer, que, dans le cas où il n'y a pas de parents au degré successible, comme l'enfant naturel a la totalité des biens , il en résulte que sa réserve se trouve être de la même quotité que celle qu'il aurait eue s'il eût été légitime ; mais, d'une part, eela ne serait ainsi qu'autant qu'il n'y aurait qu'un scul enfant naturel (s); et, d'autre part, tous les systèmes que l'on imaginerait pour fixer les bases générales de eette réserve présenteraient trèscertainement des inconvénients sous un rapport ou sous un autre. D'ailleurs, dans cette deruière hypothèse, l'enfant n'aurait pu être réduit, en vertu de l'art. 761, au-dessous de la moitié des biens, quand même son père lui aurait donné et livré, de son vivant, une certaine portion de son patrimoine : du moins la lettre de cet article le dit assez elairement.

Au surplus, tous les doutes se dissiperont successivement par la jurisprudence et la doctrine des vrais jurisconsultes : un grand nombre de

(1) C'est aussi l'opinion de M. Toollier, comme sur les cas précédents.

(2) Car deux enfants lémitimes aurasent, à titre de réserve. difficultés qu'a fait naltre cette matière sont déjà suffisamment éclaircies,

327. L'enfant naturel reconnu ne ponvant rien recevoir au delà de ce qui lni est attribué par l'art. 757, quand il existe des parents au degré successible (art. 908), il s'ensuit que dans le même cas il ne peut, avec effet, être institué légataire universel par le père ou la mère qui l'a reconnu ; il ne pourrait l'être qu'autant que celui qui l'a reconuu ne laisserait pas de parents au degré successible : et même, dans cette sunnosition, il devrait encore se faire envoyer en possession par le tribunal de première instauce, dans les formes qui seront expliquées à la section V, infra, attendu que rien n'atteste positivement qu'il n'y a, en effet, point de parents au degré successible dans l'une on l'autre ligne, que cette preuve, ainsi qu'on le démontrera à l'endroit précité, est presque impossible, da moins qu'elle l'est dans la plupart des cas. Or, s'il existait un parent au degré successible, l'enfant naturel n'aurait plus que les trois quarts de l'hérèdité ; il n'en aurait même que la moitié si ee parent était un ascendant, ou un frère ou une sœur; par conséquent son legs, quoique qualifié universel, ne scrait, en réalité, qu'un legs à titre universel, uu legs d'nue quote-part, et tout légataire d'nne quote-part est obligé de demander la délivrance,

quote-port est outge de consistoer la octivance. Il ne exrai pas douters, elce usos, s'il y axial des parents consus, qu'il ne la dit denander à cen nièmes parents, pusique le legis fail à son profit u's pas d'effets plas étendou que ceux qui acrainet risuités de la seule disposition de la loi, Ce lega ne serait done tonjoures dans ses effets qu'un legà altire universel, equi rendrait applicable l'art, 1011, suivant lequel le légastire à tire naiversel est tenu de demander la délirance aux hévitiers auxquels la loi fait la réserve d'une quotié des biens, à leur d'édant, aux légasires universels, et à défaut de ceux-ci, aux héritiers aux fortiers auxquels la loi fait la réserve d'une universels, et à défaut de ceux-ci, aux héritiers aux fortiers de la sièue de s'executions.

c II.

Des droits des enfants adultérins ou incessueux.

328. Les dispositions des articles 757 et 758,

detertions de la commissa et trais comissa las trais consta

les deux tiers de la soccession , et trois sursient les trois quarts (prt. 913) ; tandis que, quel que fêt le nembre des enfants autorels, leur père pourrait ne lour laisser que la socitié. que nous venons d'analyser, ne sont point applicables aux enfants adultérins ou incestueux.

La loi ne leur accorde que des aliments. (Art. 762) (1).

329. Ces aliments sont réglés en égard aux facultés du père on de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes. (Art. 763) (2).

330. Et lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui a fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'enx lui assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pent élever ancune réclamation contre leur succession. (Art. 764) (3).

Il ne pourrait même, dans ce cas, rien réelamer sur l'bérédité de celui de ses père ou mère qui n'aurait point contribué à lui faire apprendre ee metier, ou à lui assurer iles aliments : le texte de l'artirle ne laisse pas de doute à cet égard, puisqu'il suppose d'abord que les frais ont pu être faits par l'un on par l'autre, se servant de la disjonctive ou, et qu'ensuite il parle de leur succession en général. D'aillenrs, le but de la loi est également atteint, puisque l'enfant a des movens d'existence assurés. Tontefois, si ce que l'un d'eux lui aurait assuré n'était pas tout à fait suffisant, quand d'ailleurs l'enfant n'a point d'état, il nonrrait encore réclamer contre la succession de l'autre, et même un supplément contre celle da père ou de la mère qui n'avait qu'imparfaitement pourvu à ses besoins.

551. Comme l'art, 355 (4), a utire de la Patravité et de l'Elitation, porte fornellement que la reconnaissance ne puurra avoir lieu au rputi de centain incessueux on adulcirins , quelques personnes (5) ont conclu que cela decuit s'entendre en ce sens, que et la reconnaissance a néanmoisse cul lieu, l'enfant, il est vaix, ne pourra réclamer de d'arbits sur la succession du père ou de la mêre qui l'a reconna, mis qu'il pourar cependant desander des ali-

ments, conformément à l'article 762, attendu qu'il faut bien nécessairement supposer une reconnaissance pour qu'il puisse y avoir lieu à réelamer même de simples aliments. Nons avons démontré (6) que la supposition d'une reconnaissance volontaire, telle que celle dont on parle, n'est point du tout de rigueur, pnisque dans plusieurs cas l'enfant adultérin ou incestueux se trouve reconnu forcément ; par exemple, dans le cas où un mari a désavoué avec succès un enfant, cet enfant est nécessairement reconnu par la mère ; dans le cas aussi où un mariage a été annulé pour cause de bigamie ou d'inceste, qu'il en est né des enfants qui ont été inscrits aux registres de l'état civil comme nés de ce mariage contracté de mauvaise foi par l'un et l'autre des époux (7), il est elair que les enfants se trouvent par cela même reconnus, et qu'ils sont incestneux ou adultérins. L'artiele 762 s'applique done parfaitement à ces cas, et peut-être à quelques autres encore, sans qu'il y ait nécessité de supposer que le législateur ait voulu se contredire en prohibant formellement une reconnaissance volontaire et ordinaire, en défendant même expressément toute recherche de la paternité ou de la maternité en pareil cas (art. 342) (s), et en attachant néanmoins à une telle reconnaissance l'effet de pouvoir servir de

fondement à une action judiciaire en aliments. S'il n'a cu pour but, comme on le prétend, en portant cette prohibitinn, que d'empécher les enfants incestneux ou adultérins de réclamer des droits snr la snecession, il ne devait pas dire que ces enfants ne pourront être reconnus; il devait seulement dire que les enfants de cette qualité n'auraient droit qu'à de simples aliments; et cette disposition cût encore été bien micux placée an titre des Successions qu'au titre de la Paternité et de la Filiation, on eclle qui existe a un sens bien plus étendu, puisqu'elle prohibe positivement la reconnaissance, loin de se borner à en déterminer les effets Ajoutons, qu'en établissant ectte prohibition, le principal but de la loi, comme en font foi tous les arrêts de la cour de

<sup>(</sup>I) Code de Hollande, art. 914.

<sup>(2)</sup> Ibid., art. 913.

<sup>(3)</sup> thid., art. 916.

<sup>(4)</sup> Ibid., art. 338.

<sup>(3)</sup> Notamment M. Toullier, et plinieurs arrêts l'ont même aimi jugé. Fayes au tome III, no. 195 à 209 inclusivement, où nous en rapportons les dispositions.

<sup>(6)</sup> A l'endroit ci-dessus cité.

<sup>(7)</sup> Car, si l'un d'eux sculement avait été de boune foi en contractant ce mariage, les enfants jouiraient de tous les effets civils. (Art. 2022.)

<sup>(8)</sup> Code de Bollande, art, 344,

cassation que nous avons cités à ce sujet, n'a pas été de pumir ces enfants, qui sont assurément innocents de la faute de ceux qui leur out donué la vie, mais bien de prévenir les débats scandoleux qui auraicut pu s'élever, et qui s'élèvent encore journellement sur les réclamations de ces mêmes enfants. C'est uniquement dans l'intérêt des mœurs, que cette disposition a été portée : or son but ne sera pas atteint s'ils peuvent former, comme enfants incestucux ou adultérins reconnus, une demande en aliments. Si cet inconvénient existe aussi dans le cas uù l'enfant a cn sa fayeur une reconnaissance forcée, c'est ou'il est inévitable : d'ailleurs, le facheux effet, pour les mœurs, de la divulgation du vice de la naissance de l'enfant et de toutes les circonstances qui s'y rattachent, est déjà produit, et le cas enfin sera infinimeut plus rare. Lorsque les tribunaux auront repoussé constamment de pareilles demandes pendant quelques années, on ne leur en présentera plus; on ne fera même plus de pareilles recuunaissances, qu'on ne peut nier être contraires au vœu de la loi, puisque, encore une foix, elle les interdit furmellement. Et si t'on disait à cela que c'est être iuhumain envers ces enfants, nous répondrions premièrement que le reproche s'adresserait à la lui elle-même, qui le repousserait par des motifs d'intérêt général, devant lequel cédent des intérêts privés ; et , en second lieu , nous diriuns qu'en réalité nous sommes moins contraire à ces cufauts qu'on voudrait bien le croire, puisque nous décidons, et avee la jurisprudence constante de la cour suprême, que les dons et legs qui leur sont faits par lenr père ou mère sont valables en général, sans qu'on puisse, pour les faire annuler, rechercher le vice de la missance de ces mêmes enfants. De cette manière, les père et mère out un moyen bien simple de leur assurer des aliments, et nième plus que cela, saus violer une loi précise qui leur défend de les recuunaitre. Nuus persistons douc, par tous ces motifs, et par ceux aussi que nous avons émis sur ce point au titre de la Paternité et de la Filiation , à croire que toute recunnaissance volontaire d'enfants incestueux ou adultérins est nulle et de nul effet, comme si elle n'existait pas. l'oyez au tome III. nº 78, l'arrêt de la cour de Rouen, rendu eu ce scus.

### SECTION II.

DE LA SECCESSION ACT ENFANTS NATURALS PROGRES SAME POSTRETE.

### .....

- 532. La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité (légitime) appartient à celui de ses père et mère qui l'a reconnu, et, par égales
- portions, s'il a été reconnu par l'un ell'autre. 555. La loi est fondée sur le principe de la réciprocité. 558. Sur la question de savoir si l'enfant a pu être reconnu après sa mort, à l'effet de lui suc-
- eéder, renvoi.

  353. Le père ou la mère donateur ou donatrice re-
- prend les choses par lui données, comme dans le cas prévu à l'article 747. 356. Si l'enfant naturel a laissé seulement des en-
- fants naturels, les droits de ceuz-ci sont réglés, vis-à-vis des père et mère du défunt d'après l'article 757.
- 337. En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel mort sans postèrité, les biens qu'il en avait reçus passent aux frères légitimes, ou à leurs descendants.
  358. Arrêt de la cour de Riom qui a mal à propos
- attribué ces biens à celui des père et mère qui ne les avait pas donnés, quoique le donateur cut laissé des enfants légitimes.
- 339. A défaut des père ou mère qui ont reconnu l'enfant naturel, ses autres biens passent à ses frères ou sœurs naturels, ou à leurs descendants.
- 540. Obligation de ceux qui reprennent les biens donnés à l'enfant naturel par son père ou sa mère, de payer les dettes pro modo emolumenti.
- 352. Quand un enfant naturel décède sans postérité (légitime), sa saccessiuu appartient au père ou à la mère qui l'a reconnu, ou par moitié à tous les deux, s'îl a cié reconnu par l'un et par l'autre. (Art. 765) (t).
- 555. La loi s'est déterminée par les principes d'une juste réciprocité : l'enfant uaturel n'aurait pas succèdé à celui de ses père et mère dunt il n'aurait pas été reconuu ; il n'était pas juste dès lors d'admettre ce dernier à lui succèder.
- Si l'un des père et mère, qui ont tous deux reconnu l'enfant, est prédécédé, l'autre a droit à toute la succession, sauf ce qui va être dit pour
- (t: Code de Bullande, art. 917.

le cas où le prédécédé a donné des biens qui se retronvent encore en nature dans la succession, et qu'il laisse des enfants ou descendants légitimes.

334. Sur le point de savoir si la reconnaissance pent avoir lieu après le décès de l'enfant, à l'effet de lui succéder, on pent voir ce qui a été dit an tome III, nº 265, où nous décidons la question par la négative , dn moins en général.

335. Ainsi qu'on l'a dit plus haut, nº 221, le père donateur ou la mère donatrice reprend les choses par lni données à l'enfant naturel décédé sans postérité, et qui se retrouvent en nature dans sa succession. Il a droit aussi au prix qui serait encore du de celles que l'enfant aurait aliénées, ainsi qu'aux actions en reprise, s'il en existait. Les motifs qui ont dicté l'art. 747 (1) sont en tout point applicables aux père et mère naturels donateurs, et cette décision est encore confirmée par l'article 766 (a), que nous allons bieutôt expliquer.

536. Si l'enfant naturel décédé a laissé seulemont des enfants naturels , les droits de ceux-ci sont réglés, vis-à-vis des père et mère du défant on de celui des deux qui l'a reconnu, comme il est dit à l'art. 757; car il n'y a aueune raison de leur en accorder de plus étendus ou de moindres ; ee sont toujours des enfants naturels, qui ne peuvent en conséquence avoir au delà de la quotité déterminée par les articles 757 et 908 combinés, mais qui, à ce titre, doivent avoir cette même quotité. D'après cela, n'étant en concours qu'avec des ascendants, ils ont droit à la moitié de la succession, en quelque nombre qu'ils soient, et ils n'auraient droit qu'à cette moitié quaud bieu même le défunt n'aurait été reconnu que par son père ou par sa mère seulement (1).

557. Suivant l'art. 766 : « En cas de prédécès · des père et mère de l'enfant naturel, les biens

- « qu'il en avait reçus passent aux frères ou sœurs
- c légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans
- (2) Code de Hollande, art. 918.

- la succession : les actions en reprise , s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il est
- e encore dù, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs
- descendants.

Les frères et sœurs légitimes sont mis ici à la place des père et mère décèdes, mais sculement pour recueillir les objets donnés par ceux-ei, et qui se retronvent encore en nature : c'est une subrogation concue dans l'esprit de l'article 747; aussi doit-on décider que les enfants des frères ou sœurs légitimes ont le même droit. On ne pourrait surtout le leur contester sous aucun prétexte s'il existait encore des frères ou sœurs; car ceux-ci ne sauraient avoir, sur des choses qui provenaient d'un auteur commun, plus de droits que leurs neveux ou nièces, qui représentent naturellement leurs père ou mère prédécédés, quoique l'on soit ici en succession irrégulière : ou n'y est pas en ce qui les concerne.

558. On trouve dans le Recueil de Sirey (tome XXI, partie II, page 315) un arrêt de la cour royale de Riom, en date du 4 août 1820, qui a jugé que les enfants légitimes du père on de la mère de l'enfant uaturel reconnu par l'nn et l'autre, n'ont point, dans le cas de cet article 766, le droit de recueillir les biens dunnés par leur auteur à l'enfant naturel décédé sans postérité, quoique ces biens se retrouvent en nature dans sa successiou, si l'autre n'est pas également décédé; que dans le cas où celui-ci existe eneore, c'est lui qui recueille ces biens : · Attendu, dit l'arrêt, qu'il résulte expressé-

- ment de l'art. 766 du Code, que, pour que « les objets que l'enfant naturel recueille dans · la succession de son père revienuent aux frères
- « ou sœurs légitimes, il faut le prédécès des · père et mère dudit enfant naturel ; que c'est « là une condition textuellement prononcée par
- · la loi : que ectte condition comprend cumula-
- « tivement deux eas " savoir : le cas du décès du
- « père et celui du décès do la mère ; qu'ou ne e peut diviser ees deux cas, que tous deux doi-

le même vice, et que d'ailleurs l'un est innocent, landis que (1) Disposition supprimée dans le Code de Hollande. l'antre ne l'est pas. Ainsi cet auteur pense que le mot postérite, dans l'art. 765, s'entend mome des enfants naturels. Nom (3) M. Delvineaurt pense, au contraire, que l'enfant naturel de l'enfant naturel exclut le pire de celui-ci, parce qu'ils ont ue le cruyons que d'après la distruction que nous avons faite.

· vent se présenter, et que, dans l'espèce, il ne s'en présente qu'un , puisque la mère de l'en-· fant naturel est vivante; que sur une matière « telle que celle dont il a'agit , il est dans l'ordre de a'en tenir à la disposition littérale et prée cise de l'art. 766 du Code, dea qu'elle n'est combattne ni modifiée par aucune antre disposition législative : qu'on risquerait de s'égarer en recourant à d'autres dispositions concernant les successions régulières, ces succ cessions et les démissions irrégulières ayant été réglées par des principes différents, d'après

e des idées diverses et opposées, et que des

analogies des unes anx autres seraient dange-

reuses. > Nons tombons d'accord avec l'arrêt, que, lorsqu'il ne s'agira point des biens donnés à l'enfant naturel décédé sans postérité, par son père ou par sa mère, et existant encore dans sa succession, le survivant des père et mère qui a reconnu l'enfant a droit à la totalité, par la raison tonte simple que la loi n'appelle même les enfants dn prédécédé qu'à l'égard des biens donnés par lni à l'enfant naturel (articles 755 et 766 combinés) (t); que, sous ce rapport, il n'y a pas lieu à procéder par voie d'analogie des articles 749 et 751 (s). Mais quand il s'agit d'objets donnés par le prédécédé des père et mère, qui a laissé des enfants légitimes, et d'objets qui se retronvent encore en nature dans la succession, les motifs svancés par la conr de Riom, pour les attribner, et ponr les attribner même en totalité, à ceîni qui est étranger à la libéralité, nous paraissent, il faut l'avouer, d'une bien grande frivolité.

D'abord, on pent nier qu'en supposant le cas dn prédécès des père et mère, l'art. 766 soit concu, comme l'a prétendu cette cour, dans un sens restrictif: qu'il fasse une condition du conconrs du décès et de l'nn et de l'antre, pour que les enfants légitimes du donateur puissent reprendre les biens par lui donnés à l'enfant naturel décédé sans postérité, et qui se retrouvent en nature dans la succession de celui-ci : on peut soutenir, an contraire, qu'il n'est conen que dans nn sens explicatif.

Et, en effet, s'il faut l'entendre à la lettre,

et voir dans la conjonctive et une condition sine qua non du droit des enfants légitimes de celni des père et mère qui s donné à l'enfant naturel, de reprendre les choses par lui données, il en résultera nécessairement que ce droit n'appartiendra qu'aux enfauts de celui des père et mère qui aura survécu ci qui aura donné; et on demandera alors pourquoi ils seraient traités plus favorablement que ceux du prédécédé également donateur? La loi aurait-elle eu en vue do favoriser ainsi l'un de ceux qui ont vécu en concubinage, au préjudice des enfants légitimes de l'autre ? Il est impossible de le supposer. Ce serait d'ailleurs dans beaucoup de cas un obstacle à ce que l'on donnàt à l'enfant naturel une certaino portion pour l'empêcher de venir un jour troubler la snecession, moyen indiqué par la loi (art. 761), et qui est même dans son vœu. Il est vrai qu'on aurait la faculté de stipuler le droit de retour pour le cas du prédécès de l'enfant donataire : mais cette faculté, que l'on a également dans les sutrea cas, n'a pas empêché la loi de régler le droit de réversion quand ou n'en a point fait nsage : c'est donc son esprit qu'il faut consulter sur celui dont il s'agit. Or elle a évidemment dù vouloir que celui des père et mère qui n'a point donné ne profitat pas des biens donnés par l'autre au préjudice des enfants légitimes de ce dernier, quand ces biens se retrouvent en nature dans la succession de l'enfant naturel décédé sans postérité.

On sc fonde uniquement sur ce que cet article 766 se sert de la conjouctive et an lien de la disjonctive ou, en d'autres termes, qu'il parle du cas du prédécès des père et mère de l'enfant naturel décédé sans postérité. Maia est-ce donc le seul cas dans le Code, dont, comme chacun le sait, la rédaction n'est pas la partic la plus irréprochable, ou l'on ait employé la conjonctive pour la disjonctive, et vise versa? Nons citerions nn bien grand nombre d'exemples, au contraire, où de pareilles inexactitudes ont été commises ; nous nous bornerons à deux : l'art. 859 dit que : « Le rapport pent être exigé en nature à l'égard des immeubles, toutes les fois anc l'immenble

« donné n'a pas été aliéné par le donataire , Er

qu'il n'y a pas dans la succession des immeu-

(t) Code de Hollande , art. 908 et 948.

(2) Code de Hollande, art. 902.

· bles de même nature, valeur et bonté, dont on paisse former des lots à peu près éganx pour les autres héritiers ; ) et cependant il est bien évident, d'après l'article 860 (s), suivant lequel le rapport n'a lieu qu'en moins prenant lorsque le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession, qu'il n'est pas nécessaire, dans ce cas, pour qu'il ne puisse être exigé en nature, qu'il y ait dans la succession des immeubles de même nature, valenr et bonté dont on puisse former des lots à peu près éganx pour les autres héritiers : la conjonctive et est donc employée dans cet art. 859 pour la disjonctive ou. Le second exemple nous est fourni par l'art. 1041, où il est dit que : « Si la chose léguée a péri depuis la mort ilu testateur, sans le fait ET la faute de l'héritier, celui-ci est libéré : > or il faut évidemment dire sans le fait ou la faute. autrement il v aurait antinomie avec l'art, 1245, qui porte que : c Le débiteur d'un corps certain est libéré par la remise de ce corps certain dans · l'état où il se trouve, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne vicnnent point de son fait ou de sa faute, ou do celle des personnes dont il est responsable, ou « qu'avant ces détériorations il ne fot pas en demeure. > Il faut donc aussi lire dans l'article 1011, sans le fait ou la faute de l'héritier; car la perte de la chose neut très-bien avoir en lieu sans la faute de l'héritier, mais cependant par son fait, auguel cas il n'est point libéré. C'est ainsi que, d'après le § 20 1xsvir. de Legat., l'héritier qui ignorait l'existence du codicille qui le grevait du legs d'un esclave, et qui a affranchi cet esclave dans cette ignorance, n'est point libéré par ce fait envers le légataire, quoique assurément on ne puisse pas dire avec quelque raison qu'il est en faute, puisqu'il croyait disposer de sa chose en affranchissant l'esclave. Ces seuls exemples suffisent pour démontrer qu'il faut plutôt s'attacher à l'esprit de la loi qu'à sa lettre. quand cet esprit, comme dans l'espèce en question, ne saurait être douteux. C'est donc mal à propos, selon nous, que la cour de Riom n'a vu le droit que la loi accorde aux enfants légitimes du père ou de la mère de l'enfant naturel mort saus postérité, et qui lui a donné des biens qui exis-

(1) Code de Hollande, art. 1139.

tent en nature dans la succession, que dans le seul cas où ces père et mère sont tous deux décédes. Elle a ainsi mal à propos confondu ce droit de reprise avec celui de succession aux biens qui n'ont point été donnés à l'effet naturel par son père ou par sa mère (2). La rédaction de l'article devait d'ailleurs être telle qu'elle est, pour le cas où c'eût été celui des père et mère qui n'a pas donné qui scrait venu à mourir le premier : dans ce cas, les enfants légitimes de l'autre ne devaient, en effet, pouvoir reprendre les biens par lui dounés qu'autant qu'il aurait aussi prédécédé l'enfant naturel donataire ; mais nous n'attachons par plus d'importance à cette remarque qu'elle n'en mérite ; c'est uniquement à l'esprit de la loi que nous nous attachons, et nous persistons à dire que, suivant cet esprit, l'article 766 n'est pas conçu dans un sens restrictif, mais bien dans un sens explicatif. On n'a pas du vouloir favoriser l'nn des concubins au préjudice des enfants légitimes de l'autre.

539. On a dit plus haut que les autres biens passent aux frères et sœurs naturels , ou à leurs descendants; en sorte que les frères on sœnrs légitimes sont exclus par eux, bien qu'ils soient comme ceux-ci enfants du même sang, car leur qualité de légitimes ne détruit point celle qu'ils tiennent aussi de la nature. Mais on s'est principalement déterminé, pour douner la préférence aux frères ou sœurs naturels, on à leurs descendants, par des motifs d'humanité, attendu que les enfants de cette qualité sont le plus souvent dans unétat peu favorisé de la fortune. Et si l'on disait que c'est plutôt encore à raison du principe de réciprocité qui règne dans la dévolution des biens par voie d'bérédité, on déciderait par cela même, et negativement , la question de savoir si , lorsque l'enfant naturel décèilé ne laisse ni père ni mère qui l'aient reconnu, ni enfants légitimes ou naturels, ni frères ou sœurs naturels, ou descendants d'eux, sa succession ne doit pas appartenir à ses frères ou sœurs légitimes, de préférence au fisc; mais cette question est précisément sujette à controverse. Nous la déciderions ceneudant en faveur des frères ou sœurs légitimes, par ces sculs motifs que l'enfant naturel les a privés d'une

(2) C'est assai l'opinion de M. Delvincourt, qui n'en fait pas même l'objet d'une discussion.

portion quelconque dans la succession des père ou mère, et que généralement le fisc doit passer après tons les autres, fiscus post omnes, M. Delvincourt, qui est de cet avis, donne toutefois la préférence au conjoint survivant non divorce, sur les frères ou sœurs légitimes.

Et l'on remarquera que le Code ne s'explique pas non plus sur le cas où l'enfant adultérin ou incestueux meurt sans postérité, ni frères on sœurs de sa qualité, ni conjoint. Il nous semble que, n'avant été appelé pour aucune part à la succession de qui que ce fut, personne, dans ce cas, ne devrait être recu à réclamer la sienne; en conséquence les biens passeraient à l'État.

340. Ce que nous avons dit sur l'art. 747, touchant l'obligation de l'ascendant donateur qui reprend les biens par lui donnés à son descendant décédé sans postérité, de payer les dettes de la succession pro modo emolumenti s'applique, par le même motif, au perc ou à la mère de l'enfant naturel qui reprennent les biens par cux donnés à ce dernier, ainsi qu'à leurs enfants légitimes dans le cas de l'art. 766; car c'est par droit de succession que les bieus sont repris. puisque les dispositions qui règlent cette reprise sont placées au titre des Successions ab intestat; il y a donc des lors obligation de payer les dettes dans la proportion de la valeur des biens repris, comparativement au surplus de la succession. Ce n'est point là, en effet, un retour de la nature de celui mentionné aux articles 951 et 962. puisqu'il ne s'exerce point en vertu d'une convention, mais bien en vertu de la loi seulement : comme un droit de succession spéciale sur des objets particuliers, par conséquent avec les obligations attachées aux droits de succession.

## SECTION III.

DE LA SPERENDE DEFENDS AT COSPOSET DESCRIPANT.

# SOMMAIRE.

311. A défaut de parents au degré successible, et d'enfants naturels reconnus, les biens passent au conjoint survivant non divorcé.

(1) Code de Hellande, art. 920.

342. L'époux qui aurait obtenu le divorce ne succéderait pas plus que celui contre lequel le divorce aurait été prononcé.

543. L'époux simplement séparé de corps pourrait succéder à son conjoint, quand même la séparation aurait été prononcée contre lui.

341. Suivant l'article 767 (1), « lorsque le

e défunt ne laisse ni parents au degré successie blc, ni enfants naturels (reconnus), les biens de

e sa succession passent au conjoint non divorcé a qui lui survit.

Cependant, et nonobstant la généralité des termes de cet article, ce n'est pas dans tous les cas que l'époux non divorcé succède à son conjoint décédé sans laisser de parents au degré successible, ni enfants naturels; car 1º si le défunt luimême était un enfant naturel mort sans postérité, et qu'il eût été reconnu par ses père et mère, ou même par l'un d'eux, qui lui ont survéeu, sa succession, ainsi qu'il vient d'être dit, appartiendrait à ces derniers, en vertu de l'art. 765 (2), quoiqu'ils ne fussent pas ses parents dans l'ordre civil, dans l'ordre héréditaire, au deuré successible, ce qui ne s'entend ordinairement que des béritiers légitimes ou réguliers ; 2º de plus, si ce défunt enfant naturel, mort sans laisser de parents au degré successible, cut laissé des frères ou sœurs légitimes, ceux-ci, dans le cas du prédécès de leur père ou de leur mère, auraient repris, comme on vient de le voir, les biens donnés par leur auteur, à l'exclusion du conjoint survivant; 5° entin, si ce défunt ett laissé des frères ou sœurs naturels, ou descendants d'eux, ceux ci, en vertu de l'art. 766, auraient exclu de la succession le conjoint non divorcé, quoiqu'ils ne sussent ni parents au degré successible, ni enfants naturels du defunt. On doit donc combiner cet article 767 avec les deux précédents.

542. Le divorce est aboli par la loi du 8 mai 1816; mais en excluant l'époux divorcé de la succession de sou conjoint, l'art. 767 peut encore, sous ce rapport, recevuir son application pendant longtemps.

Et il n'y a pas seulement d'exclu celui des époux cuntre lequel le divorce a été prononcé; l'autre l'est également, puisqu'il n'y avait plus de mariage

(2) Code de Hollande, act. 917.

lors de la mort du prédécédé ; aussi la loi ne faitelle aucune distinction.

343. Si, au lieu du divorce, il y a cu seulement séparation de corps, on convient bien généralement que l'époux qui l'a obtenue est encore habile à succéder à son conjoint, parce que le mariage subsiste encore, et que l'art. 767 appelle, à défaut de parents au degré successible et d'enfants naturels, le conjoint survivant non divorcé; que d'ailleurs les torts du prédécéde ne doivent pas ravir à l'époux innocent un droit que lui attribuait la loi. Mais quelques personnes (1) pensent que celui des époux contre legnel la séparation de corps a été prononcée a perdu, par cela même, s'il n'y a pas eu de rapprochement avant la mort du conjoint, le droit de pouvoir lui saccéder. On se fonde notamment, pour le décider ainsi, sur ce que, dans la discussion au conseil d'État sur cet art. 767, il fut dit que la séparation de corps devait être exclusive du droit de succéder au conjoint . comme le divorce lui-même . attendu que les successions ab intestat sont déférées sur la présomption d'affection du défunt pour celui qui lui succéde, et que cette présomption cesse dans le cas de séparation de corps comme dans celni de divorce. Aussi, ajoute-t-on dans ectte opinion, la séparation de corps faisait-elle cesser la succession unde vir et uxor. On dit enfin que l'article fut renvoyé à la section de législation pour être rédigé dans cc sens.

pour être rédigé dans ce sems. Mais îl ne l'a point été: il n'exclut que l'époux Mais îl ne l'a point été: il n'exclut que l'époux divrocé, parce que le divorce seut, et non la sépoux l'ann à l'autre. D'allieurs, comme, en genéral (s), le droits de successibilité ont fondés sur le principe de la réciprocité, il faudrait, opour observer ce principe, édéciter aussi que, réciproquement, l'époux innocent n'a plus, par le fait de la sépouration de corps, le droit de succéder à l'époux coupable; en sorte qu'une dé-cition qui, appliqué à ce demire ne doit profiter qu'a l'État, puisque c'est lui qui est apple à défaut de couisch it reculière les biens, tournedéfaut de couisch it reculière les biens, tournetion; on if audrait, exhors le cas d'une disposition expresse de la loi dégreger au principe de la réciprocié. Edin, il est aujourd'hai de jurisprudence constante que les dispositions prántes de titre du Dirocre ne sont point applicables an cas de simple s'eparation de corps: nous en route loude a preven per Justicier arrêtis de cassation; en traitant de la Néparation de corps; au tome 11, a preven per Justicier arrêtis de corps; au tome 11, on on nos décisions aussi la question dont il s'agit en ce sens (nº 65%). Or l'exclusión du droit de acceder, crito attribué par la loi, dans le cas qu'elle prévoix, est inconsettablement une déchênce, c'est-dérion une princ.

rait, par voie de conséquence, au détriment de

l'époux lui - même qui anraît obtenu le sépara-

# SECTION IV.

NA LA SCUCEMOON DÉPERÉE À L'ETAT PAR L'EFFRE ER LA DÉRMÉRERCE.

## SOMMAIDE.

- 344. A défaut de parents au degré successible, d'enfants naturels reconnus, et de conjoint survivant non divorcé, les biens passent à l'État
- par droit de déshérence. 345. Quand devient-il certain que la succession
- appartient à l'État à ce titre.

  546. Il ne faut pas confondre une succession simplement vacante, avec une succession en état de
- déshérence. 347. L'état de vacance peut toutefois être ou devenir
- l'état de déshérence.

  548. Les effets mobiliers apportés par ceux qui sont
  morts dans les hospices appartiennent à l'hos-

pice, et non à l'État.

- 544. Enfin, à défant de parents au degré successible dans l'une et l'autre ligne, d'enfants naturels reconnus, ou descendants d'eux, et de conjoint survivant non divorcé, la succession est acquise à l'Etas, (Art. 768) (5).
- Elle lui est acquise par l'effet de la déshérence (s), comme biens vacants et sans maître, en vertu du principe établi à l'art. 559 (s), aiusi

<sup>(1)</sup> Notamment M. Delvincoart. H. Chabot est d'un avis

<sup>(2)</sup> On trouve une exception à ce principe dans l'art, 350, qui donne bien à l'adopté le droit de succéder à l'adoptant, mais sons que echni-ci ait, de son côté, le droit de soc-

cessibilité à l'égard de l'adopté, qui reste dans sa famille. (Art. 348.)

<sup>(3)</sup> Code de Hollande, art. 920.

<sup>(4)</sup> Privation d'héritier.

<sup>(5)</sup> Code de Hollande, art. \$76.

conçu : « Tous les biens vacants et sans maltre, « et ceux des personnes qui décèdent sans héri-« tiers, ou dont les successions sont abandon-

e nées, appartiennent au domaine public (1).

545. Il faut donc, pour que la succession soit en déshérence, qu'il u'v ait réellement pas d'béritiers, soit du choix exprès de l'homme, soit de la loi, ni de successeurs irréguliers ; en sorte qu'il ne devient certain qu'elle appartient à l'État qu'à l'expiration du temps après lequel la prescription contre l'action en pétition d'hérédité se trouve acquise à son profit, et le dispenserait ainsi de restituer les biens qu'il a appréhendés, dans le cas où il se présenterait un successeur quelconque pour les réclamer. Saus doute, le droit de l'État n'en est pas moins existant avant cette époque, si réellement il n'y a aucun successeur, d'après la maxime : Qua per rerum naturam certa sunt, non morantur actum, quamvis nobis ignota sunt : et , sous ce rapport , ce droit n'a rien de conditionnel. Mais l'apprébension des biens par l'Etat, par suito de l'envoi en possession qu'il est tenu de demander, pouvant, tant que la prescription n'est pas acquise, cesser d'un moment à l'autre, par l'apparition d'un successeur alors inconnu, par exemple d'un enfaut naturel, il est vrai de dire que son droit n'est point certain aux yeux des hommes tant que le temps requis pour la prescription ne sera pas écoulé.

346. Aussi ne faut-il pas confondre avec la succession en état de déshérence la succession simplement vacante. Sur cette dernière, l'article 811 (a) s'exprimo ainsi : « Lorsque, après

- · l'expiration des délais pour faire inventaire et
- délibérer, il ne se présente personne qui ré-
- c clame une succession, qu'il n'y a pas d'béritier c connu, ou que les héritiers connus y ont
- c renoucé, cette succession est réputéo vacante. »

Et dans ce cas, d'après l'article suivant, il est nommé, par le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte, et sur la denande des passies intéressées, ou sur la réquisition du procurere du via, nu contrater pour en administrer les biens, meuvre qui n's pas lieu quand la succession appartient à l'État par droit de dédeiceuxe, parce qu'abre c'et la régie des domaines qui, après s'être fait curvoyer en parsension, en administre les hieus comme biens de l'Etat, sur l'es meuvres connervatrices des droits des interessées, su cas où il «en présenterait avant que la prescription fits acquise à l'État.

557. Toutchis, l'état de vacance peut être, en définitive, l'état de éleièrence; mais comme cels est d'abord incertais, parce qu'ons e sit pas facilments il l'actie point de successeur quel-conque; qu'il est même, la plupart du temps, impaible d'acquérie une certitude positive à cet cité, candider la boi, dans le cas de l'art. 81 pré-cité, considère à succession commo simplement avacante, et preserit la nomination d'un curater.

Cela vent-il dire néamonis que la régie des domaises ne peut demander et obtemir l'envoi en possession, et empécher la nomination d'ux curateur à la succession comme insuperent vacaute, ou faire cesser son administration s'il en a été fount à laissé aneun successeur que le défeut à l'aissé aneun successeur que le consent de de son choix, soit parent au deprà successible, soit successeur irrègulier, ou quo tous ceux qui aurrient pe venir à la succession you rémoncé? Cest un point que nous discuteross à la section suivante.

La question sera la même pour le conjoint survivant, ainsi que pour l'enfant naturel qui prétend à la totalité des biens.

548. Un avis du conseil d'État, approuvé le 8 octobre 1809, porte, entre autres dispositions, que e les effets mobiliers apportés dans les bose pices par les malades qui y ont été traités gra-

tuitement doivent appartenir auxdits bospi-

déshérence. »

<sup>(1)</sup> Foyes, au sujet de cette disposition, ce qui a été dit au tome 1V, nº 193, et u∞ 318 et suin-suls.

L'État devient aussi propriétaire des biens laissis par un mort civilement, à sa mort naturelle, et qu'il avait acquis depuis la

mort civile (art. 33). On peut voir au tome 1, titre de la Jouissance et de la Prientina des droits civils, ce qui a été dit sur ce noint.

<sup>(2)</sup> Code de Hollande, art. 1172.

DO MARTINE A COMPANSE PAR L'OTFANT NATIONA APPARE À LA TOTALITÉ DES 84554, PAR LE COSMOINT SCRIVITANT, ET PAR L'ETAT.

### SOMMAIRE.

- 349. L'enfant naturel qui prétend à la totalité des biens, ainsi que le conjoint survivant et l'État tui-même, doivent se faire envoyer en possession.
- 350. Texte de l'article 769.
- 551. C'est au tribunal du domicile du défunt que l'on doit s'adresser pour obtenir l'envoi en
- 552. Est-il nécessire, pour qu'ils puissent obtenir l'envoi en possession, que l'enfant nature, le conjoint surviennet et l'Est, prouvent, au préalable, qu'il n'existe réélèment aucun parent au degré successible, ou successeur irrépulier qui les précéde? Cette preuve se fait d'eprès les circontainees.
- 555. Comment se font les publications et affiches prescrites par le Code.

  554. L'enfont naturel et le conjoint survivant dois
- L'enfont naturel et le conjoint survivant doivent faire emploi du mobilier ou donner eaution.
- 555. Comme l'enfant naturel aurait encore une portion plus ou moins forte de la succession au cas où il se présenterait un successible, le cautionnement qu'il devrait fournir sera généralement moins ciendu que celui que, en pareil eas, devrait fournir le conjoint.
- 556. Si l'enfant naturel ou le conjoint font vendre le mobilier, ils doivent à eet égard remplir les formalités preserites à l'héritier bénéficier.
- La caution est déchargée au bout de trois ons : comment eela doit être entendu.
- comment cela doit être entendu.

  358. L'État ne doit jamais eaution. Loi du 21 féreier 1827.
- 559. L'enfant naturel, le conjoint et l'État sont soumis à l'action en pétition d'hérédité, au cas où il se présenterait des béritiers; mais ils gardent les fruits par eux perçus de bonne és:
- 560 L'enfant naturel, le conjoint et l'État sont responsables envers les héritiers, s'il s'en présente, de l'inobservation des formalités qui leur sont prescrites.
- 349. Comme il n'est pas certain, lorsqu'un enfant naturel se présente pour avoir la totalité

(t) Code de Hollande, 111, 1/29. (2) Ibid., 211, 1/29. des biens, qu'il n'existe pas doe parents au degré souccasilée auxqueils îl en revient une parie, et antqueils, dans cette supposition, l'enfant naturet devrait même s'arlessere pour en Ostenir la portion qui lui est due, la loi, pour connerver les droits de ces parents, s'il en existe, prescrit des mesures à cet effet. Elle prescrit également au conjuint survivant et à l'Etat de les observer, quand es ont eux qui sont appelés à recacilifir les biens.

350. Ainsi, suivant l'article 769 (i): • Le

- c conjoint survivant et l'administration des do maines qui prétendent droit à la succession,
- sont tenus de faire apposer les seellés et de faire
   inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'in-
- ceptation des successions sous benefice d'ineventaire.

  Et l'art. 775 (s) rend cette disposition commune aux enfants naturels appelés à défaut de

parents.

351. Les uns et les antres n'étant point saisis de plein droit, parce qu'il n'y a que les héritiers

de plein droit, parce qu'il n'y a que les béritiers réguliers qui le soient (art. 724) (a), its doivent demander l'euvoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la sucession est ouverte, c'est-à-dire, d'après l'article 111, dans le ressort duquel le défunt avait son domicile.

Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches, dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur du roi. (Art. 770 et 775 combinés) (4).

Nous reviendrons tout à l'heure sur ees formes, dont ne parle pas le Code de procédure.

552. On a demandé si, pour que l'enfant naturel, le conjoin ou l'Esta doisenner l'envoir en possession, conformément à l'art. 770; il u'est pas absolument nécessire qu'ils prouvent préalablement que le défunt n'a lissée aucun parent au degré mes que le défunt n'a lissée aucun parent au degré ne serait pas faite il y anrait leu, dans le ca aoi le ne présenterait aucun heritire dans les débis pour faire inventoire ou délibèrer, ou que les bérilées comus auraient tous renoucé, à nom-

<sup>(3)</sup> Code de Hollande, art. 889. , (4) Ibid., art. 929.

mer un curateur à la succession, qui serait simplement racante, comme il est dit à l'artide 811?

Ou bien s'il suffit que, après les délais pour faire inventaire et délibérer, il ne se présente aucun successeur quelconque qui doive être préféré au conjoint survivant et à l'État, et concourir avec l'enfant naturel, quand d'ailleurs il est bien constaté qu'il n'y en a pas de connu, ou que ceux qui seraient connus ont tous renoncé?

M. Toullier dit, au sujet de l'enfant naturel,

· Qu'il ne peut demander l'envoi en possession des biens que dans le cas prévu à l'art. 758, · lorsque ses père et mère ne laissent pas de e parents au degré successible , > ce qui est incontestable. Et cet auteur ajoute que « l'article ne dit pas : Lorsqu'il n'y a pas d'héritiers connus, lorsqu'il ne s'en présente pas, ce qui est tout différent, qu'il ne suffit donc pas, selon le même auteur, qu'il ne se présente point de parents et qu'il n'y en ait pas de connus ; que le Code exige qu'il n'en existe pas, pour que que la dévolution des biens se soit opérée en favenr de l'enfant naturel ; et que tout demandeur devant être certain de sa demande, c'est à l'enfant naturel à faire sa prenve : en attendant, la succession doit être régie par un eurateur, comme succession simplement vacante; ainsi que le veut l'artiele 811; qu'autrement, si, pour qu'une succession fût dévolue anx héritiers irréguliers, c'est-à-dire aux enfants naturels, au conjoint survivant ou à l'État, il ne fallait qu'alléguer qu'il n'y a point d'héritiers connus, il n'y aurait presque jamais de successions vacantes ; que les enfants naturels, le conjoint survivant, ou, à leur défaut, la régie des domaines, qui exerce les droits de l'État, pourraient se faire envoyer de suite en possessiun de toutes celles qui ne seraient pas réclamées dans les trois mois et quarante jours, lorsque l'héritier présomptif ne serait pas connu, ce qui serait aussi contraire à l'esprit qu'à la lettre du Code, qui ne leur défère la succession que dans le cas où le défunt ne laisse pas de a pas d'héritiers connns, on que les héritiers connus ont renoncé, deux circonstances qui rendent senlement la succession vacante.

M. Toullier dit anssi que : « Ces principes sont conformes à ceux de l'ancienne jurisprudence, e et, depuis la promulgation du Code, qu'ils

sont professés par la régie des domaines dans " une instruction qu'elle a fait donner à ses pré-

 posés, le 5 mars 1806, et qui a été approuvée par le ministre de la justice et celui des finan-

e ces, instruction qui distingue les successions

vacantes des successions en deshérence (1). > Mais le même jurisconsulte dit ensuite que :

Les preuves peuvent rarement être rigoureuses: > et il réduit ainsi la question à une simple question de fait , à résoudre par conséquent d'après les circonstances.

C'est ainsi que M. Chabot, qui combat, sur l'art. 773, l'opinion de M. Toullier, en a jugé lui-meme : en disant que, d'après l'aveu de ce dernier, il ne reste presque plus de difficulté. Il réfute, au surplus, la doctrine de M. Toullier de la manière la plus victorieuse, en démontrant qu'elle est impraticable, contradictoire dans plusieurs de ses parties, et qu'en définitive elle s'analyse en ce qu'enseigne M. Chabot et en ce que nous professons nous-même , c'est-à-dire en une question de faits et de circonstances.

Nous ne reproduirons pas tous les raisonnements de M. Chabot: nous nous bornerons à dire simplement :

1º Oue si la loi cut entendu que l'enfant naturel, le conjoiot survivant et la règie fissent la preuve complète qu'aucun successeur queleonque n'existe, ou que tous ceux qui auraient pu prétendre aux biens y ont reponcé, il eût été bien superflu d'ordonner des mesures conservatoires, qui précisement ne sont prescrites que paree qu'il peut se présenter un jour des parties intéressées ou avant droit à la succession.

2º Que la preuve exigée de l'enfant naturel qui réclame l'envoi en possession des biens, qu'il n'existe aucun parent au degré successible, ou

parents au degré successible, et non lorsqu'il n'y (1) Cette instruction a été adressée aux procureurs du roi, ous la date du 8 juillet 1806, par le ministre de la justice. Elle est rapportée en entier dans le Recneil de Sirey, tome VI. Ile partie, page 180; mais nons n'y avons pas vu des principes austi absolus que ceux que professe M. Toullier, et un contini-

ella de semblables, nons ne eroirions pas pour cela que les droits des enfants naturels, du conjoint survivant, pussent en être altérés, on de moins paralyses dans leur exercice, ainsi que cela resulterant inévitablement du système de cet auteur, s'il devait être sujvi dans toutes ses consequences.

que tous ceux qui existent ont renoncé, est une prenye qui serait presque toujours impossible : car la famille d'un individu se composant de deux lignes, et chacuue de cea lignes de plusieurs branches elles-mêmes, subdivisées la plupart du temps en d'autres branches encore, qui souveut habitent des provinces différentes, et même des pays divers, on n'arriverait presque jamais à la démonstration positive que le défunt n'a laissé auenn parent, dans l'nne on l'autre de ces lignes, au degré successible ; en sorte que l'enfant naturel scrait privé, peut-être pendant toute sa vie. du droit qui Ini apparticudrait cependant en réalité, de réclamer l'envoi en possession de toute la succession. Et si, comme le dit M. Toullier, qui tombe ici dans une contradiction manifeste avec sea propres principes, il ne doit demander que les trois quarts de l'hérédité, et former pour cela sa demande contre le curateur qui a dû être nommé à la racance, il ne sera gnère plus avancé, parce qu'on lui répondra qu'il n'a droit aux trois gnarts qu'autant qu'il prouve que le défunt n'a laissé ni ascendants, ni frères ou sœnrs, ni (suivant M. Toullier lui-même, comme suivant nous) de descendants d'enx. On lui dirait aussi, s'il se bornait à demander la moitié, qu'il doit préalablement prouver que le défunt n'a laissé ancun enfant on descendaut légitime : enfin s'il se bornait à ne demauder que le tiers de ce qu'il aurait eu s'il eût été légitime, on lui dirait encore qn'il doit prouver combien il y a d'enfants légitimes on de représentants d'enx, et même d'enfants naturels, puisque l'existence de tons ces divers enfants influe aussi sur la portion qu'il doit avoir. Mais précisément ees prenves étant presque toujours d'nn fait négatif qui ne se transforme point en affirmation d'un fait positif contraire, elles sont par cela même impossibles à administrer, si ce n'est moralement, c'est-àdire d'après les eirconstances, comme l'entend M. Chabot, et comme nous l'entendons nous-

3° Ces preuves deviennent bien plus impossibles si ou les exige du conjoint survivant, et bien plus eucore si on les demande à la régie des domaines; car, seulement en ce qui toucho le coujoint, on le réduit à l'obligation de prouver que le défunt n'a bissé anœun parent au degré successible dans l'une et l'autre june. Cest-à-dire. jusqu'au donzième degré; qu'il n'a laissé non plus aucun enfant naturel, ni descendants d'enfants de cette qualité, puisque ce n'est qu'à défaut des nus et dea autres que le conjoint survivant est admis. Et si le défunt était lui-même un cnfant naturel, il faudrait prouver, non-sculement qu'il n'a pas laissé son père ou sa mère, mais encore qu'il n'a laissé ni descendants quelconques, ni frères ou sœurs naturels, ni descendants d'cux, puisan'ils excluent tous le conjoiut. On le demande, comment exiger d'un individu qu'il prouve positivement, connue semble le vouloir d'abord M. Toullier, qui finit cependant par dire ensuite que les preuves peuvent rarement être rigoureuses; commeut, disons-nous, exiger d'un individu qu'il prouve que le père du défunt n'a pas laissé d'autre enfant naturel que ce dernier ? Il peut bien y avoir à cet égard des conjectures, des vraisemblances, des probabilités même, mais une prenve positive et en forme logique, famais, Tout se réduit donc, en pareil cas, à une preuve

4º M. Toullier, ainsi que le remarque trèsbien M. Chabot, interprète mal l'art. 811, en lni faisant dire que la succession est simplement vacante, qu'il y a lieu sedlement à nommer un curateur, lorsqu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé. Il retranche ainsi uue partic essentielle de ec même artiele, celle-ci qui précède: Lorsqu'il ne se présente personne qui réelame une succession. Or on ne peut pas dire cela du cas où un enfant naturel . le conjoint survivant, ou même l'État, se présente pour recueillir l'bérédité. Ainsi, il faut. pour que la succession soit simplement considérée d'abord comme succession vacante, à l'effet de nommer un curateur pour l'administrer, qu'il ne se présente personne pour la réclamer. C'est là le point principal, la condition nécessaire, Diverses causes peuvent faire qu'il ne se présente en effet personne pour réclamer l'hérédité, ou parce qu'il n'y a pas d'béritiers, au moins de connus, ou parce que les héritiers connus, a'il v en a, v ont renoncé, et, dans l'un et l'autre cas, avec cette circonstance, que d'autres que des héritiers auxquels la loi défère aussi les biens à défaut de cea derniers, ne se présentent pas non plus; car on ne prétendra pas, s'ils ne sont

point des héritiers, qu'ils ne sont pas du moins

des personner, terme dont te sert l'art. 814, que nous interprétons, et dont la disposition à cet égard serait même superflue, s'in ênctachait pas par la couprendre suusi les successeurs quelconques même du chois de l'homme, paisqu'i a'explique ensuite formellement sur les héritiers inconsus, et sur les héritiers connus qui ont renoncé.

5º Enfin. n'aecorder l'envoi en possession à l'enfant naturel, su conjoint survivant ou à l'État, qu'autant qu'ils ont préalablement prouvé, mais prouvé en forme, par une preuve positive. qu'il n'existe aucnn successeur quelconque qui les précède, c'est, en réalité, réduire l'article 773 à nne pure abstraction , bien que cette preuve, on en convient volontiers, présentat moins de difficulté dans tel ou tel cas extraordinaire, que dans tel antre. Il est done plus sage de décider, au contraire, qu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, l'envoi pourra être demandé et obtenu si aucun successeur ne s'est fait connaître ou n'est d'ailleurs connu, ou si ceux qui anraient droit aux biens y ont renoncé, et qu'il n'y en ait pas d'autres de connus auxquels profiterait la renonciation des premiers : sauf au tribunal à exiger tous les renseignements propres à éclairer sa religion sur ce point, et à décider, s'il pense qu'il existe réellement des ayants droit, qu'il n'y a pas lieu, quant à présent, à accorder l'envoi en possession demandé, mais bien simplement à considérer la succession comme vacante, et en conséquence à nommer un curateur, jusqu'à ce que des renscignements plus positifs motivent l'envoi qui lui serait ensuite demandé de nouveau. Ses décisions à cet égard pourraient bien renfermer ce qu'on appelle un mal jugé, susceptibles à ce titre d'être réformées en appel; mais tant qu'elles ne seraient motivées que sur les circonstances de la cause, elles ne sauraient violer la loi, ni par consequent être l'objet de la censure de la cour suprême.

D'ailleurs, le procureur du roi, chargé spécialement de veiller aux intérêts des personnes présumées abseutes (art. 114) (1), a mission de la loi pour le cas dont il s'agit; il doit être entendu sur les demandes en envoi en possession (art. 170), Il cat done de son devoir de prendre toutes les informations nécessaires pour découvrir l'existence et le domiciel des personnes qui ponrraient avoir droit à une succession réclamée en totalité par un enfant naturel, par un conjoint survivant, on par la régie des domaines au nom de l'État.

353. Quant aux publications et affiches, dans les formes usitées, dont parle cet art, 770, elles doivent énoncer le décès de la personne dont la succession est réclamée, et la demande qui est formée par l'enfant naturel, le conjoint ou l'État. Elles ont pour objet de faire connaître le décès et l'ouverture de la succession à ceux ani pourraient avoir intérêt à en être instruits, afin qu'ils sient à se présenter et à former opposition à la demande d'envoi en possession. Mais auenne disposition, soit du Code de procédure, soit du Code civil, ne règle la forme de ces publications et affiches; ce qui a donné lieu à demander si c'était celle des publications et affiches pour vente d'immenbles, ou bien celle des publications et affiches pour vente de meubles ordinaires, ou enfin celle tracce à l'article 620 du Code de procédure, pour la vente des barques, chaloupes, galiotes, bateanx et autres bâtiments de rivière, moulins et antres édifices mobiles, assis sur bateaux on autrement.

M. Chabot pense que c'est la forme des publications et affiches pour vente d'immenbles, surtont lorsqn'il y a des immeubles dans la succession.

Nosa ne croyons pas, lorque la succession ent de peu d'importance, ce qui et asser l'ordinaire en pareil cas, autroit quand c'est l'Étas qui in rèclame, qu'il y ain nécessité de usivre la forme des publications et affiches pour vente d'immendibes. Le tribunal deurs voir, dans les cas surtout oi l'hérédité sera déférée à an autre qu'il r'Esta, que et al emode, en même temps qu'il remplira le but de la loi, qui sera le mois qu'il remplira le but de la loi, qui sera le mois adispendient; et le demanduer en envoi en possession so conformera à ce qu'il aura preserit à cet égard.

354. L'enfant naturel et l'éponx survivant sont encore obligés de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 521.

restitution, dans le cas où il se présenterait des héritiers du défunt (1). Mais la caution est déchargée à l'expiration de trois ans, s'il ne s'en présente pas. (Art. 771 et 773) (2).

355. On sent, au surplus, que dans le cas où le mobilier n'est pas vendu pour faire emploi du prix, le eautionnement que doit fournir l'enfant naturel sera généralement moins étendu que celui que derait fonruir le conjoint survivant, puisque le premier, quand même il se présenterait des hériteir Hegitimes, aurait toujours une portion de l'hérèdité, au lieu que le second n'aurait ires

La solvabilité de la caution présentée s'estimera donc en conséquence. Cette caution étant exigée par la loi, elle doit réunir toutes les conditions requises par les articles 2018, 2019 et 2040, combinés.

3506. Si l'enfant asturel, ou le conjoint survanat, fait veadre le undoiter pour en faire l'emphoi, il doit le faire veadre comme le ferait un bénire bedédicier; ear il n'est en quelque sorte, quant à ce mobilier, dont il ne peut pas disposer à son gri, considére que comme administrateur durant les trois aux, pendant lesquela le 800 est applicable; et ce a strelle veu que l'est pour le comme de l'est en entre le veu par l'est par le comme de l'est en entre le veu que l'est par le comme de l'est en entre le veu que l'est par l'est en entre le service de la rette le veu que l'est par l'est en entre le service de l'est entre le veu que l'est par l'est entre l'est entre l'est en entre l'est entre le veu de l'est par l'est entre l'est entre

Faute par l'enfant naturel ou le eoujoint de se conformer à ce qui est dit à ce sujet, il serait passible de dommages-intérêts envers les béritiers, s'il s'en présentait. (Art. 772) (s).

357. La cantion est bien déchangée au bost des trois ans (a), s'il ne se présente pas de biriters qui réclament les biens dans ce débi; suis s'il s'en présente, et qu'ils forment essuis lev s'il s'en présente, et qu'ils forment essuis lev demande contre del dans les trais ans (a), Ixtimo des béritiers se perptène, d'après la riqui de droit : Obmas entiones que morte, autraspets preruent, in judicio semel incluse judicio sales permanent (a).

Toutefoi, si les heitiers la hisasient primer, fante de continuer term puranites produst treis ans, su pendant trois ans et demi , s'il y avait es reprise d'instance ou constitution de nouvel avec dars. 397. God. de procéd), et que la péremption fut demandée (art. 400, 156/d.), abers la cation serait désintement libérée, parce que l'avien serait étente par l'expiration du délaité par l'article 71 du Code civil, la procédure qui en avait prolongé l'existence étant elle-artie en avait prolongé l'existence étant elle-artie adminie comme crimée. /art. 401, Cod. de revol.

558. L'État ne doi jamais caution; il estissour présume obrable, d'autant miera; qu'il ar meur jamais. D'ailleure, la dignôte national repousse avoc êncerje la supposition construer (t). Ausai le Code se borne-t-il à l'exiger de l'estait anturel et du conjoint qui ne font pas vessir le modifier , et uniquement pour cet objet, part il conjoint qui ne font pas vessir le la confere de l'estat de

égard : aussi l'article dit-il parement et simplement : « Bunor cantion sufficante... au cas un il se présenterais des bénism dans l'intervalle de trois ans; après ce délui , la conties et

déchargée, »

<sup>(1)</sup> Enticle dit: » Ar su où il se présenterait des bértilers du diffaut daux l'interale de tresi aux su près ce désis, à out not rédartess viciones, eu ce qu'elle laisserait extende que la restitution ne devrait avoir less qu'autre qu'aix perionetraite des britiss dans le désis de trois aux Lundiu que l'expiration de ce désis n's pour effet que de décharger la castime, et voil à tout.

<sup>(2)</sup> Code de Bollande, art. 929

<sup>(3)</sup> Ibid., art. 920.

<sup>(4)</sup> Ces treis ans ne commencent pas à contir du jour du dérès, mais du jour où la caution est reçue. Elle fait sa sommission au greffe. Foyer les articles 317 et suivants du Code de procedure.

<sup>(5)</sup> Nous disons dons der troir une, parce qu'en effet, tant que la emetion n'est pos attaquée, elle doit croire que celai qu'elle a cautinuné me s'est point rendu responsable d'auren fait; et elle n's succus motif pour prendre des meueres à son

<sup>(6)</sup> I. 138, ff. de Rynd, Joris. (7) La cour de Print suit copronhest jugid que, dans le rué surecchér hypothécuire faire an om de l'Ext, la custion été deux par list, genre qu'en 12.1384, qui present ceit entaite, que qu'en 12.1384, qu'en period contrait de la companie de la la companie de la companie de la la companie de la companie del la companie de la companie del la companie de la comp

C'est bien évidemment ce que la lin présuppose; autrement le cit du exiger suns que le cautionnement évicendrait aux immenbles : or elle ne l'a pa fait, et c'est une acourelle preuve de la vérisé de ce que nous avons dit déjà bien souvens (1), que l'héritier apparent ne vend pax ave ceffet les immenbles de la succession, et que taut que les tiern n'un pas acquis ces biens par la prescription, ils generale et de vénices par le vérisible béritier. La vente de la chose d'autroi est nulle. (Art. 1599) (s).

550. Quant à l'enfant naturel, su cospinit et à l'Etat, ils sont sommis, su ces oil il periesuterait des héritiers, à la restitution des hiens, tant 
que l'extion en pétition d'hérédite se sera point 
ététute par la prescription, c'est-3-dire par 
trente sus, assa préjudice des tupusenissas de 
prescription telles que de droit, pour minoride 
la part qui la l'enfant autorel à garder 
la part qui loi revenant dans la succession, et sauf 
home foi (ert. 285) (c), simi que sonn l'avons 
dit en partinut de la préside a d'hérédité, a suitre 
de Abezus, tome ; pre 388 et suivants.

560. Enfin, d'après les art. 772 et 775 combinés, l'enfant naturel, l'époux survivant, ou l'administration desdomaines, qui ont pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, peuvent être condaunes aux dummagesintrêtes euvers les bértilers, s'û s'en présentation de la companyation de la companyation de la intrête euvers les bértilers, s'û s'en présenta-

# CHAPITRE V.

DE L'ACCEPTATION ET DE LA RÉPUDIATION DES SUCCESSIONS.

# SOMMAIRE.

- 361. Objet et division de ce chapitre.
  361. Nous avons vu commentet à quelle époque
- s'ouvrent les successions ;
  (1) Notamment au 1. 1, n°s 330 et mirants, et supra, n° 269.
  - Code de Hollande, ert. 1507.
     Ibid., art. 348.
- (4) A la différence du droit romain, dans lequel il y avait deux classes d'héritiers qui étaient lets malgré eux : le l'esclave du testateur, institute héritier pre luig 2º les coffests de familie qui occupaient le premier degré dans la famille tempure defete hereditatie, vel tempere que certem fiebal patrem-familiar intestatans mentum faites, § l', bastr. de Hered, que un sistate.
  - TOME III, ÉDIT, BELGE,-T. VI. ÉD. FR.

Quelles sont les qualités requises pour succéder; Dans quel nrdre les parents du défunt sont appelés par la loi pour recueillir son hérédité;

Et quelles sont les règles d'après lesquelles les enfants naturels recunnus, et autres successeurs

irrèguliere, ont drois aux biens du défunt. Maintenant ji règide voir comment les héritiers répondent à la vocation de la loi, on la reponsent, en acceptant, ou en répulint la successina; cer si, dans natre droit français, le qu'et et on hoir le plus proche (art. 724), d'autre part sousi, nud s'est héritier qui requé (la 17.773); en sousi, que de la qui rèqualdi est ceuse à vavoir jamais éch héritier (qu'i Besta, et l'este étranger et le qu'il servai, et reuse étranger et et en le comment de la loi sera parfaitement saine.

Nous suivrons dans ce elsspitre la division du Code, sauf à subdiviser quand cela nous paraltra utile à ls clarté de l'exposition du sujet.

Ainsi nous parlerons, dans une première sectinu, de l'acceptation pure et simple des successions:

Dans une seconde, de la renonciation suxsuccessions;

Dans une troisième, de l'acceptation sons bénéfice d'inventaire, de ses effets, et des obligations des héritiers bénéficiaires:

Et dans une quatrième, des successions vacantes.

### SECTION PREMIÈRE

OR LACKEPTATION PEWS ET SIMPLE ORS SPECESSIONS

# SOMMATRE.

362. Division de la section.

defer. Gena-ci i populario na heroda, et celishi, necessarios exerces, 51 et 2, hurre, de Herodos goulde et diff, de somples, le précese, dans la suite, accorda la bisolite et diff, de somples, le précese, dans la suite, accorda la bisolite de distribution aixa, et ceci de depuendant de foience à l'hivilite ad-cessairie; em mayon de qui ce decraire, horque la seccession et debete, en capital suite debete, en capital sur perspet investigate libre en parriel and, and de la constant d

. 12

Be quelle manière on peut accepter une succession.

- 565. Comment on peut définir l'acceptation d'une succession : on peut accepter purement et
- simplement ou sous bénéfice d'inventaire.

  361. On ne peut valablement accepter qu'autant
  que la succession est ouverte.
- 365. Et il faut savoir qu'elle est ouverte. 366. Il faut aussi que la succession soit déférée à
- l'acceptant au moment où a lieu l'acceptation.
- 567. Suite, et conséquence du principe.
  568. L'acceptation ne peut avoir lieu conditionnel-
- lement, ni pour un temps sculement.

  369. On ne peut plus accepter lorsqu'on a légale-
- ment renoncé, si ce n'est dans un cas. 370. Ces règles sont communes à l'acceptation
- bénéficiaire et à l'acceptation pure et simple. 371. L'acceptation pure et simple est expresse ou
- tacite; texte de l'article 778.

  372. Une déclaration verbale d'acceptation n'est
  point une acceptation, lors même qu'elle
- serait avouée.

  575. Il y a acceptation expresse quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte, même sous seing privé ; quid si c'est seulement.
- dans une lettre? 574. Celui qui a pris dans un acte le titre d'héritier est tel vis-à-ris de tous.
- 375. Caractères généraux de l'acceptation tacite d'après le Code.
- Le Code est plus précis sur ces caractères que ne l'était l'ancienne jurisprudence.
- 377. Suite, 378. Suite.
- 379. Quand l'habile à se porter héritier a fait un acte qu'il pouvoit faire aussi en une autre qualité que celle d'héritier, sans y avoir pris d'ailleurs la qualité d'héritier, cet acte n'emporte point acceptation.
- 580. Il en est ainsi, encore qu'il cut été dans l'erreur touchant le droit qu'il croyait avoir de faire l'acte en une autre qualité que celle d'héritier.
  581. Divers exemples de cas où l'habile à nuceéder
- Divers exemples de cas où l'habile à succèder avait une autre qualité que celle d'héritier pour saire l'acte.
- Résume des caractères généraux de l'acceptation tacite.
- 385. L'annulation de l'acte d'où est résultée l'acceptation n'entraînerait point généralement celle de l'acceptation elle-même.

- L'habile à succéder qui dispose d'une chose de l'hérédité fait acte d'héritier.
- 585. Il en est de même s'il hypothèque les biens de la succession.
- 386. Énumération d'autres actes qui emportent acceptation tacite.
- 387. Suite.
  388. Les prolestations de l'héritier de n'entendre
- point devenir héritier lorsqu'il fait cependant un acte d'héritier, sont sans effet. 589. Il se rend héritier par et simple s'il détourne
- ou recèle quelque chose de la succession.

  390. Tous ceux qui ont intérêt à ce que l'héritier
  soit réputé acceptant pourront prouver,
  même par la seule preuve testimoniale, qu'il
- a fait tel ou tel acte d'héritier.

  301. Le don ou la vente, à qui que ce soil, des droits successifs par l'héritier emportent ac-
- arous successus par Cheritur emportent acceptation.

  392. Il en est de même de toute renonciation qui ne
- serait pas gratuite et au profit de tous les cohéritiers indistinctement.

  395. La renonciation gratuite, même formelle, faite au profit de tous les cohéritiers indistinctement, n'est point une donation des
- droits successifs au profit de tous; ce n'est toujours qu'une renonciation. 394. S'il y avait donation, elle serait révocable
- dans les cas de droit; la renonciation ne pourrait l'être pour les mêmes causes, 395. Autre exemple de différence entre le cas de
- donation et celui de renonciation. 396. Dans le cas de donation, les cohéritiers qui viendraient ensuite à la succession de celui
- qui l'a faite seraient tenus du rapport. 397. Si l'héritier fait donation, il faut l'emploi des formes prescrites pour les actes de donation;
- et il faut aussi l'emploi de ces formes quand il y a renonciation au profit d'un on de plusieurs des cohéritiers sculement. 398. L'habile à succèder ne fait pas acte d'héritier en poursuivant le meurtre du défunt, mais
  - en pourmivant le meurtre du défunt, mais il fait acte d'héritier en intentant l'action en indignité contre son cohéritier.
- Quid de la procuration donnée à un tiers pour accepter? Distinction.
   L'héritier en même temps légalaire qui se met
- de lui-même en possession de l'objet du legs fait acte d'héritier. 401, Quid de l'héritier créancier ou propriétaire
- d'une chose qui est dans la succession, et qui la prend de lui-même?
- 402. En payant la dette du défunt, l'héritier, sous

- le Code, ne fait pas acte d'héritier quoiqu'il paye sans protestation ni réserve, et qu'il ne s'agisse même pas d'une dette urgente : contraversé.
- 405. Les actes de simple surveillance et d'administration provisoire n'emportent point acceptation, si l'on n'y a pas pris la qualité d'héritier.
- 404. Divers actes de cette espèce. 405. Quand l'héritier, en les faisant, craint de se
  - Quand l'héritier, en les faisant, craint de se compromettre, il peut se faire autoriser à les faire.
- 406. Droit de transmission au profit des héritiers de celui à qui la succession était échue, et qui est mort sans l'avoir acceptée ni répudiée.
- 407. Quoiqu'il est renoncé, ses héritiers pourraient encore accepter si la succession n'avait pas déjà été acceptée par d'autres.
- 408. En acceptant ou en répudiant cette succession, les héritiers de celui à qui elle était échue acceptent par cela même la sienne.
- 409. S'ils ne sont pas d'accord', la succession est acceptée, mais sous bénéfice d'inventaire. 410. Cela a lieu, et mal à propos, quoique, à raison du rapport dont l'héritier défunt cut été tens, il cut mieux valu pour les héritiers renon-
- cer.
  411. Quid si, héritier quassi de cebui de la succession
  duquet il s'agit, l'un des héritiers de l'héritier
  voulait l'acceptation, pour obliger par là ses
  cohéritiers au rapport à la première succe-
- sion?

  413. Les héritiers de celui à qui la succession était échue ne doivent pas le rapport de ce qui leur a été donné par le premier défunt.

### S II.

- Quelles personnes out capacité pour accepter les successions qui leur sont échucs.
- 415. En général, toute personne appelée à une succession peut l'accepter.
- 414. La rigle souffre plusieurs exceptions : texte de l'art. 776.
- 415. Formalités requises pour l'acceptation des successions échues à des mineurs; l'acceptation ne peut avoir lieu que sous bénéfice d'inventaire.
- La délibération du conseil de famille exigée pour l'acceptation n'est pas assujettie à l'homologation du tribunal.

- Lorsque l'acceptation a été régulièrement faite, le mineur est lié par elle comme le serait un majeur.
- 418. Les mêmes dispositions s'appliquen! aux interdits.
- Ceux qui sont placés sous l'assistance d'un conseil judiciaire ne peuvent accepter qu'avec l'assistance de ce conseil.
- 420. Mais alors ils le peuvent purement et simplement, comme sous bénéfice d'inventaire.
- 421. Comment s'acceptent les successions échues à des individus condamnés oux travaux forcés à temps ou à la reclusion, pendant la durée de leur peine, et celles échues à des bannis.
  422. Quid de cettes auxquelles est appeté un individu
- condamné par contumace à une peine emportant ou n'emportant pas mort civile? 425. Les successions échues aux femmes mariées ne
- 420. Les successons cenues aux premmes marvees ne peuvent être acceptées par elles que dument autorisées de leur mari, ou, à défaut, de justice.
  421. Cas dans lequel les époux étant mariés en com-
- munanté, la succession est purement mobilière; 425. Et, dans la même hypothèse, quand la femme
- ne veut pas accepter l'hérédité; 426. Et, toujours dans la même hypothèse, quand
- le mari ne veut pas autoriser sa feume à accepter. 427. Cas dans lequel la succession est purement issmobilière et que les épouz sont également
- mariés en communauté.
  428. Cas où, dans la même hypothèse, la succession
  est partie mobilière, partie immobilière, et
- que la femme est autorisée de son mari à l'accepter; 429. Ou, à son refus, qu'elle est autorisée de justice.
- 430. Cas où les époux sont mariés sous le régime exclusif de communauté.
- Cas enfin où ils sont mariés sous le régime dotal proprement dit.
- 452. Sous quelque régime que les époux soient mariés, si le mari est mineur, la femme ne peut accepter qu'avec l'autorisation de justice.
- 455. Si e'est la femme qui est mineure, elle a besoin pour accepter, quand même son mari serait majeur, d'une autorisation du conseil de famille; et la succession doit être acceptée sous binéfice d'insentaire.
- 434. Quand la femme diiment autorisée a renoncé, et que le mari a exercé ses droits, le surplus de la part de la femme ne lui revient pas, il reste aux cohéritiers.

### S HIL

# Bes effets de l'acceptation pure et simple.

- 455. L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession.
- l'ouverture de la succession.

  436. Il en était de même dans le droit romain.
- Mais chez nons l'hérédité n'est jamais censée jacente.
- 458. Quand l'un des cohécitiers renonce, les autres sont censés avoir eu le tout des le principe.
- 459. L'héritier qui, après avoir renoncé, a ensuite accepté, parce que l'hérédité n'avait point encore été acceptée par d'autres, n'en est pas moins ceus avoir acquis le droit du moment du décès du défunt.
- 440. Quoique n'ayant accepté que longtemps après l'ouverture, il a droit aux fruits depuis cette dernière époque, sauf ceux qui ont été perçus par un possesseur de bonne foi.
- 441. Il profite aussi, quant à la possession, du temps intermédiaire, si elle n'a pas été interrompue par un tiers.
- 442. La prescription a pu courir à son profit quoiqu'il n'eut pas encore aecepté.
- 445. Elle a pu aussi courir contre lui quoique la succession n'est point été pourvue d'un
- 443. Chaque héritier est censé avoir succédé seul, et des la mort du défunt, aux objets échus à son lot.
- 445. Par son acceptation, l'héritier se troure irrévocablement soumis à l'obligation d'acquitter les charges de la succession en proportion de sa part héréditaire.
- 446. Il confond sa créance ou sa dette pour la même part.
- 447. En acceptant, l'héritier s'enlève la faculté de renoneer; il reste irrévocablement avec les effets de la saisine.
- 418. Transition au droit qu'a l'héritier de réelamer, dans certains cas, cantre son acceptation.

### S 1V.

- De la révocation de l'acceptation , on de la réclamation de l'héritier dans les cas déterminés par la loi.
- 449. Texte de l'artiele 783.
- 450. Le mineur curvait auxi, comme le majeur, le droit d'attaquer l'acceptation bénéficiaire qui a cu lieu d'apris l'autorisation du conseil de famille, si elle n'avait été que la suite d'un dol pratiqué envers lui pour l'obliger ainsi au rapport.

- 451. Il eu est de même de l'interdit, dans le même
- 452. Ce que l'art. 785 dit du eas où l'acceptation a eu lieu par suite d'un dol, est applicable aussi au cas de violence.
- aussi an cas de violence. 455. Exposé de deux questions.
- 454. La première: si l'héritier n'ayant accepté que par suite d'un dol pratiqué par un étranger à la succession, il pent également être relève, doit être décidée en sa faven : controversé. 455. Suite, et résolution de la seconde question.
- 456. Cas où un testament inconnu au moment de l'acceptation se découvre et contient des dispositions qui absorbent ou diminuent de plus de moitié la succession.
- 457. C'est à l'héritier à prouver qu'il ne le connaissait pas.
- 458. Diverses dispositions du droit romain sur le cas où des dettes cousiderables se découvraient depuis l'acceptation, et sur d'autres points encare.
- 459. La découverte de dettes n'est point, sous le Code, un motif pour l'héritier de se faire relever de son acceptation.
- 460. La découverte d'un testament, quelles que soient les dispositions qu'il contienne, n'autorise pas'héritier à se faire relever vis-à-vis des créanciers; il ne peut réclamer que contre ces mêmes dispositions.
- 461. Ce ne sera même que dans un bien petit nombre de eas qu'il aura intérêt à réclamer; démonstration par l'analyse des diverses dispositions que peut contenir le testament.
- positions que peut contentr le évalument.

  462. Il résulte de l'art. 785 que l'hérit et qui a accepté purement et simplement est tenu aussi des legs, même ultra vires.
- 465. Secus quand il lai est du une réserve.
  464. Le cohéritier de celui qui a été restine contre son acceptation peut, mais sous une distinction, se dispenser de supporter la port de charges de ce dernier, en abandonnant aux créanciers et aux légataires la part qu'il
- 465. L'héritier qui, depuis la découverte du dol au du testament, a encore fait acte d'héritier, ne peut plus réelamer.

aurait eue dans les biens,

- 466. Quid si des payements avaient été faits par l'héritier avant d'avoir cannu la fraude?
- 407. L'héritier qui veut se faire relever de son acceptation, on réclamer contre le testament découvert, agira sagement s'il met en eause tous ceux qui peuvent avoir intérêt à combattre sa prétention.

362. Il y a à voir sur cet objet :

eas déterminés par la loi.

1º De quelles manières on peut accepter une succession : 2º Quelles personnes ont la capacité d'accepter

les successions ouvertes à leur profit ; 5º Quels sont les effets de l'acceptation pure

et simple : 4º De la révocation de l'acceptation dans les

### € I\*\*.

De quelles manières un peut accepter une succession

565. On peut définir l'acceptation d'une succession, l'acte par lequel une personne habile à se norter héritière d'une autre, marte naturellement ou civilement, témoigne sa volonté de prendre à son égard la qualité d'héritier, et, en conséquence, sa volonté de succèder à ses droits et a ses obligations.

Il y adeux manières d'accepter les successions :

On purement et simplement.

Ou sous bénéfice d'inventaire. (Art. 774) (1). Nons parlerons de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire à la section III de ce chapitre : les règles qui en déterminent la forme et les effets ne peuvent être confomlues avec celles qui déterminent le mode et les effets de l'acceptation pure et simple.

Quoinue ees denx modes d'acceptation aient des effets bien différents sous plusieurs ramorts , ils out néanmoins des conditions communes, qu'il ne sera pas inutile de retracer avant de nons occuper exclusivement de l'acceptation pure et simple.

564. Ainsi, l'on ne peut pas plus accepter bénéficiairement que purement et simplement, une succession qui n'est point encore ouverte, parce que l'on n'accepterait que le néant : Nulla est viventis hereditas (a), L'art. 1150 reponsserait une telle acceptation; d'où il résulte que si, sur de faux bruits de la mort d'une personne. son plus proche parent s'est mis en possession de ses biens en qualité d'héritier, ikn'a rien fait du tout, nihil egit, lors même que la succession vieudrait ensuite à s'ouvrir à son profit (3).

365. Et comme l'acceptation d'une succession est la manifestation de volonté de celui qui la fait, de se porter héritier de la personne décédée, il ne suffit pas que cette personne soit en effet décèdée, pour qu'on puisse valablement se porter son héritier, il faut de plus savoir qu'elle l'est récliement au moment de l'acte d'acceptation ; des conjectures , une opinion probable même, ne suffiraient pas; il faut ce que les Romains appelaient animi destinatio (4).

Néanmoins, en pareil cas, la question se réduisant à une question de fait, elle se résoudrait ordinairement contre l'héritier qui voudrait revenir contre son acceptation, parce qu'on lui dirait qu'il n'a pu vouloir faire un acte vain. qu'il savait par conséquent que la succession était ouverte, comme elle l'était réellement. Mais, dans le droit romain, la question avait, sous un autre rapport, une importance qu'elle n'a pas chez nous; car si l'héritier fût venu à mourir avant d'avoir acquis la certitude que celui de la succession duquel il s'agissait était réellement décédé, son acceptation étant nécessaire pour acquérir l'hèrèdité, le droit ne passait pas à ses héritiers, excepté dans un petit nombre do eas (a); tandis que chez nous, d'après l'article 781 (6), les représentants de l'héritier pourraient accepter de son chef, en admettaut même que l'acceptation qu'il avait faite ne valût rien.

366. Pour que l'acceptation, quel qu'en soit le mode, soit valable, il faut aussi que la succession soit déférée à l'acceptant au moment où il l'accepte (7) : d'où il suit que si, à cette époque, il était incapable de la recucillir, par exemple, parce qu'il était mort civilement, son acceptation serait nulle et ne le licrait point, quand hien même sou incapacité serait venue à cesser par sa rentrée dans la vie civile (-); d'où il suit aussi que si une autre personne qui précédait celui qui a accenté, était erue morte au moment de l'acceptatiun, tandis qu'elle ne l'était pas , l'accep-

<sup>(</sup>I) Code de Hollande, act. 4000 (2) Fayer la L. 27, ff. do Acquir. vel omitt. hered.

<sup>(3)</sup> Meme loi 27, ff. codem titule.

<sup>(4)</sup> L. 32, II. roden titulo.

<sup>(3)</sup> Voyce sepre, no 36, note.

<sup>(6)</sup> Code de Hollande, art. 1097

<sup>[7]</sup> L. 21, 2, W. de Acquir, vel amitt, heredit. (8) Ainsi juge par arrêt de cassation, le 16 mai 1813. (Si-

<sup>107, 1813, 1, 191.)</sup> 

tation serait nulle et de nul effet (1) : ee qui doit s'entendre même en ee sens, que, quand bien même eette personne viendrait ensuite à renoncer, et qu'ainsi la succession serait dévolue à celui qui l'avait acceptée auparavant, l'acceptation anticipée ne serait point obligatoire ponr celui qui l'a faite, attendu qu'il ne pouvait la faire; ear, de même qu'on ne peut accepter une succession qui n'est point encore ouverte, de même on ne peut accepter une succession à laquelle on n'est pas appelé actuellement, quoiqu'on puisse y être appele par la suite (a) : Sed ita demum pro herede gerendo acquiret hereditatem, si jam sit ei delata (s). L'artiele 775 (4) porte que nul n'est tenu d'accenter une succession qui lui est échue; done, au moment où la suecession échoit réellement à celui qui l'avait mal à propos acceptée auparavant, cet individu a encore la liberté de la refuser. Il est vrai que celni qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier (art. 785) (5), et que l'acceptation remonte au ionr de l'ouverture de la succession (art. 777) (6); d'où l'on pourrait vouloir conclure que celui qui a accepté avant la renonciation du parent qui le précédait, est censé avoir accepté dans un temps où il pouvait valablement le faire, puisqu'il est censé avoir été le plus proche héritier, l'autre parent ne l'ayant jamais été, et puisque aussi la succession était déjà ouverte, qu'il savait qu'elle l'était, qu'il eroyait même qu'elle l'était à son profit. Mais ces raisons, quelque spécieuses qu'elles soient, ne sont point concluantes; l'accentation est un acte de la volonté, et cette volonté ne pent exister avec effet qu'autant qu'elle est accompagnée du droit que l'on yeut acquérir ; or à l'époque où elle se manifestait, le droit n'appartenait point encore à celui qui la manifestait (1). Mais l'on sent que si, après la renonciation du parent plus proche, celui qui a accepté auparavant fait quelque acte d'héritier, il ne pourra plus revenir sur ses pas. S'il n'en a point fait, il neut encore accepter sous bénéfice d'inventaire, ou renoncer, commo accepter purement et simplement.

- 367. Et tout ce que nous venons de dire est applicable aussi au cas où le pareut le plus proche est mort sans avoir accepté ou répudié, et que, par la voie de la transmission, la succession à laquelle il avait droit a passé, en vertu de l'artiele 781, au parent plus éloigné qui avait fait cette aeceptation anticipée, et qui se trouve son héritier : il peut, comme dans le premier cas, mais du chef de son auteur direct, accepter purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire . on renoncer.
- 368. L'acceptation d'une hérédité ne peut non plus avoir lieu conditionnellement (\*) : une telle acceptation serait contraire aux droits des créanciers et des légataires, qui ne pourraient, tant que la condition ne serait point accomplie, demander avec effet leur pavement on la délivranco des legs à l'héritier, qui leur répondrait qu'il est incertain s'il sera au non leur débiteur, et qu'ils aient à attendre l'accomplissement de la condition : ee qui serait une porte ouverte à la mauvaise foi des héritiers.

Elle ne peut non plus avoir lieu jusqu'à une certaine époque, ou pour n'avoir effet qu'à partir d'une certaine époque (s) : l'héritier acceptant est censé tel dès la mort du défunt, et il est tel à toujours, si son acceptation n'est pas révoquée. On verra plus tard les conséquences de ce principe, quand uous parlerons des effets de l'acceptation, au § III de la présente section.

- 369. Enfin, on ne peut accepter lorsqu'on a légalement renoncé, si ce n'est dans le cas des art. 462 et 790, que nous expliquerons ultérieurement en traitant de la renonciation.
- 570. Tous les principes ei-dessus sont communs à l'acceptation bénéficiaire et à l'accepta-

<sup>(1)</sup> L. 21, § 2, ff. de Acquir. vel omilt. heredit. (2) L 28, ff. codem tit.

<sup>(3)</sup> L. 21, 5 2, ft. cod. 1i).

<sup>(4)</sup> Code de Hollande, art. 1091.

<sup>(5)</sup> Hod., att. 1104

<sup>(6)</sup> Ihi.l , art. 1093.

<sup>(7)</sup> M. Chubot est aussi de ret avis , tome II, page 401 de la cinquienc édition de son Commentaire.

<sup>(8)</sup> L. 77, de Regul, juris. La raison de cette décision , dans le droit romain, était our l'adition d'hérédité étail un acte lénitime, actus legitimus, et que les actes légitumes n'admettaies4 ni jour, ni condition, ni procurcur. Même loi, De Li, Si quis sta distrit : Si solvendo hereditat est, adro hereditatem, nulla aditio est. L. 31, § 2, ff de Aequie, rel emitt. heredit. Lacombe, au mot Acte d'herstier.

<sup>(9,</sup> Mine los 51, 52, ff. de .feprir. vel amitt, heredit,

tion pure et simple. Il s'agit de voir maintenant comment se fait cette dernière.

371. Elle se fait, d'après l'artiele 778 (1), de deux manières :

Ou expressément. Ou tacitement.

· Elle est expresse, dit le même article, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans

nn acte authentique ou privé; · Elle est tacite quand l'héritier fait un acte (2) « qui suppose nécessairement son intention d'accenter, et qu'il n'aurait le droit de faire qu'en

« sa qualité d'héritier. » Il n'y a pas d'autre manière d'accepter pure-

ment et simplement une hérédité.

572. Ainsi, une déclaration verbale, même faite publiquement, de vouloir accepter la suecession d'un tel, ne saurait être considérée comme une acceptation valable, fût-elle avouée en justice, dans un interrogatoire sur faits et articles, ou autrement (a). Il ne serait même pas possible de déférer le serment sur un parcil fait, attendu que, fût-il avoué, il ne saurait être considéré comme une acceptation selon le vœu de la loi, et ce serait le cas de dire : Frustra probatur. quod probatum non relevat. Les consequences d'une acceptation de succession peuvent être telles, que le législateur n'a voulu la voir que dans des faits dont les caractères lui ont paru prupres à témoigner de la volonté, et de la volunté réfléchie de celui qui l'a faite ; et une déclaratiun verbale n'uffre pas ces caractères.

573. Mais lorsqu'on prend dans un acte le titre ou la qualité d'héritier, la volonté n'est plus douteuse, lors même que cet acte serait sous

(I) Code de Hollande, art. 1094,

(2) Ce mot est pris tato sensu , pour signifier ansai bien les faits nus de gestion, comme, par exemple, la vente verbale de tel ou tel effet de la succession, que pour signifier les actes

(3) La discussion an conseil d'Élat fait foi qu'ou u'a voutu avoir anenn égard aux déclarations verbales ; et l'ou a bien fait. On a ainsi prévenu des difficultés, et des dangers pour les habiles

(4) Parsni les modernes, M. Chabet notamment, qui tire argument de la L. 63, 5 3, ff. ud S. C. Trebell.

(5) L'art. 1985, après avoir dit que le mandat peut être donné per acte public un par écrit utus seing privé, ajonte, même pur lettre. C'est donc parce qu'en a pessé qu'une lettre n'était point signature privée : comme un bail , une quittance, une reconnaissance et autre acte privé quelconque.

On pense même (\*) qu'il y a acceptation formelle par uno lettre écrite par l'héritier qui a pris le titre ou le nom d'héritier, à un légataire ou à un créancier de la succession, quoique généralement, en jurisprodence, on no range point une lettre, une missive, an nombre des actes (s). On se fonde sur ce que le droit romain le décidait ainsi (6), et sur ce que la loi n'a entendu réprouver, comme acceptations expresses, que les déclarations verbales. La question, selon nous, dépendrait beaucoup des termes dans lesquels scrait conçue la lettre, ainsi que du but que se proposait naturellement celui qui l'écrivait (1); d'où il suit que, dans le cas même où l'on ne serait point suffisamment autorisé à v voir une acceptation expresse, on pourrait y voir une acceptation tacite si la lettre réunissait les conditions voulues par la loi pour que cette sorto d'acceptation existe. Tel serait le cas où l'héritier, sans prendre positivement dans la lettre le titre on la qualité d'héritier, demanderait néanmoins remise d'une partie du legs ou de la dette, on même simplement un terme pour le payement, on proposcrait ouvertement une transaction, ou contesterait formellement le droit comme partie intéressée à le contester. Ce serait, au surplus, un point laissé à la sagesse des tribunaux, comme la plupart des questions de cette nature quand elles sont à juger en fait.

574. Au reste, lorsque l'habile à se porter héritier a pris dans un acte authentique ou privé le titre, le nom ou la qualité d'héritier, il n'est pas seulement héritier par rapport à celui avec lequel ou au profit duquel il a fait cet acte, il l'est par rapport à tout le monde ; sa qualité est

un écrit on un acte sons seing privé; autrement cette addition eùt clé superflue.

(6) L 63, 5 L, ff. ad S C. Trebell.

(7) Chacun sail, en effet, que beaucoup de personnes, totalement étrangères à la commissance des lois, s'appliquent incomsidérément, à la sourt d'un parent, le titre d'héritiers de ce parent, avant même de connaître l'état de l'hérédité, voulant simplement dire par là que ce mot elles qui ont droit à la suecession, comuse étant ses plus proches parents : elles le disent parfois dans des lettres, comme elles le disrut dans la conversation, comme la loi elle-méme le dit dans plosieurs de ses dispositions à l'égard d'individes qui n'ent poiet encore pris qualité, qui ignorent même le décès. Fayes notsument l'art. 209-3º du Coda de procidare.

une, elle est indivisible (1). En conséquence, tou créancier, tout légalaire, pourra argumenter du fait de prise de qualité dans cet acte authentique ou privé, parce que ce fait n'est cunsidéré que comme la simple manifestation de la volonte de la personne de se porter héritier, et d'être tel vis-à-vis de tous ceux qui pourraient avoir intérêt à trouver en lui le représentant du défunt. Dès lors, les créanciers et les légataires, en cas do contestation sur le fait d'acceptation, auraient qualité et droit pour faire ordonner un compulsoire des actes authentiques dans lesquels ils auraient de justes raisons de croire (2) que l'héritier a pris le titre d'héritier, et qu'il a passé avec telle on telle personne; et ils se procureraient comme ils le pourraient les actes privés qu'ils supposeraient aussi renfermer la prise de cette qualité.

375. Voilà pour l'acceptation expresse : elle offre peu de difficulté. Mais il n'en est pas ainsi de l'acceptation tacite, qui réside plutôt dans des faits que dans des actes écrits.

Elle a lieu, avons-nous dit, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait le droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.

Quelques personnes (s) out vu dans ces mots et qu'il n'auvait le droit de faire qu'en sa qualité d'héritier, une seconde condition jointe à la première, et cumulativement; tout comme si la loi cut dit : Il ne suffit pas, pour qu'il y ait acceptation tacite, que l'habile à succèder ait fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter; il faut de plus qu'il n'eût le droit de faire l'acte qu'en sa qualité d'héritier. Mais cetto interprétation prête une volonté absurde au législateur, et même des vues contradictoires ; car si , d'une part, comme on le suppose dans l'article. l'acte de l'héritier attestait nécessairement son intention d'accepter, il importerait pen que cet héritier eut nu ou non le faire en une autre qualité que celle d'héritier, et même qu'il n'cût aucune qualité quelconque pour le faire (4), sa volunté d'accepter, ou de rester tout à fait en debors de l'hérédité : et. d'autre part, il y aurait contradiction à supposer que l'acte a dù nécessairement être fait avec la volonté d'accepter dans un cas où cet acte pouvait, comme on le suppose, être fait aussi bien en une autre qualité qu'en celle d'héritier. Ces mots n'expriment done point une seconde condition cumulative de l'acceptațion tacite; ils sout simplement démonstratifs des caractères que doit avoir l'acte pour qu'on puisso y voir que l'intention de l'héritier, en le faisant, a été nécessairement d'accepter l'hérédité; en d'antres termes, il faut pour cela que l'acte ne soit pas fait dans de telles circonstances qu'on ponrrait, à la rigueur, supposer que l'héritier a entendu le faire en une autre qualité que celle d'héritier, dans un autre but que celui d'accepter la succession ; et c'est ce doute que les rédacteurs du Code unt entendu écarter, en ne voyant d'acceptation tacite que dans les cas où l'on ne pourrait supposer, dans l'héritier, d'autre intention, en faisant l'acte, que celle de se rendre héritier, d'agir comme propriétaire du droit objet de l'acte.

puisque ce que l'on recherche, c'est uniquement

376. L'article ainsi entendu, sa disposition finale est une salutaire amélioration apportée aux anciens principes.

Expliquons-nous.

ed descar heather.

The proposation principe at fallah bien awai, the proposation principe at fallah bien awai, comme culpurchia, pour qu'il reliabilit d'unocie de l'habit à succider, acceptation de l'hérielle, que cet acte ditt dire suppaser non intentine à cet égant ! tout le monde chât d'accord sur le principe; mais quand on arrivist à l'application, alors on disputsit beaucoup sur les caractères que devait avuir cet set, c'est-à-dire que les uns cvigocient, comme le Code, qu'il n'est pu dre principe au le succider dans une surte qualité qu'il aurait eue susac comme il avaic celle chiritie, pur excumple, comme copoprofication avec le défunt du droit objet de l'acte. Mais d'autres le défunt du droit objet de l'acte. Mais d'autres n'exigocier pas absoluence, pour qu'il y étit

Ce principe peut Michie quelquefois par la forre de ceux de l'autorné de la chose jugée, nimi que nous l'expliquerons plus less.

<sup>32.</sup> Coqui apprésienciont, au surplus, les tribunaux d'après les encoudances ; cas, en principe, je n'ar par le dont de demander communacion des actes pacés pur des less ; je n'ar par le droit de pourten le acrest de leur, affarça.

<sup>(3)</sup> Feyer informment M. Chubol ner est ert. 770.
(4) Comme la L. 80, ff de Aeguriend, rel omitt. Aered, nous en offre un exemple, echoi où un hérisier a met, comme hérisier d'une personne, en possesson d'une chose qui appartient à un intra, consult qu'elle appartient au défant, cas dans beque la presente de défant, cas dans beque la presente de défant.

immixion, qu'il n'eti pa firer l'acte que comme béhitier du défunt, quoiqu'il voulinessent aussi béhitier du défunt, quoiqu'il voulinessent aussi rint de l'active. Voil poorquoi plunieurs rint étéculieur. Voil poorquoi plunieurs sioren autres, que le payement d'une dette ordinaire (1) dels succession, fait par l'héritier présonopulf, sans protestation qu'il cantedait ne payer que comme tiers, emportait immixtion, quoique alors, comme aujuard'hait, on pât trèsbien payer la dette d'autrui, même sans l'aveu du débieur, et même sans clavid in créansier.

Mais he rédacteurs du Code ont voulué écarter toute espèce de donts qui aurait pa 'éclerer sur l'intention qu'à pas avoir Plabile à succéder en fisiant l'acte: les présomptions de fait, et résultant des circonstances où il se trouvait alors placé, n'ont point para sufficante pour reconaltre en lui la qualité d'heriter irrévocablement prite, à causa de sousquences qu'entrine cette qualité; il faut qu'il n'ait par vouloir faire l'acte d'entre de controlle projetiaire, o auta de nomine, comme se croyant (a) propriétaire à faire d'héritier du droit ou de la béance qui est de les facts.

377. Ainsi, il résulte de l'art. 778 (3), bien interprété, et relativement à l'acceptation tacite, deux choses qui deviennent évidentes pour peu que l'on médite sa disposition.

La première, c'est que, lors même que l'acte la fia par Balalè à succéde n'auarti pa être fait par las q'en qualité d'hériter, parce qu'aneum aure qualité ne la dinamist le droit de le faire, néanaoins ect acte n'emporte immistion qu'antant qu'il fait avait, en le faisant, l'intention de le qu'il fa fait avait, en le faisant, l'intention de le faire comme hériter, cumme pan droit à fobjet de le Tacte, et comme voubant agie et disposer, à ce titre, en qualité de propriétaire, Voils pourquoi les actes purement conservaioires, quionjue, en giérnit, il ne dojevent être faits que par celoir qui a imtérêt à la conservation des hiens, par conséquent généralement par l'Héritier, u'emportent point acceptation par cus-mêmes, parce que ce ne sont par des actes de disposition; lis ne l'emporteraient qu'autant qu'on y aurait pris le titre ou la qualité d'héritier: mais alors ce serait parce qu'il y aurait acceptation expresse, et nous ne parlons maintenant une de l'acceptation tactée, de l'immistion

La seconde chose qui résulte de notre article, c'est que, pour être réputé acceptant, l'héritier ne doit pas necessairement avoir le droit de faire l'acte comme héritier, mais sculement qu'il ne doit pas avoir une autre qualité que celle d'héritier, qui lui donnerait aussi le droit de le faire, ce qui est bien différent. De là , si l'habile à succéder dispose comme héritier, et par conséquent comme propriétaire, d'un bien que possédait le defunt, mais qui appartient à un tiers, il fait évidemment un acte qu'il n'a pas le droit de faire, puisque la disposition du bien d'antrui est nulle (art. 1599) (4); et ecpendant son intention d'accepter la succession n'est point douteuse, car. vendre nne chose dont on ne peut se croire propriétaire que comme héritier d'un tel, c'est évidemment vouloir se considérer comme propriétaire de l'objet, et par conséquent comme héritier, puisqu'il n'y a que le propriétaire qui puisse lieitement vendre la chose; peu importe que, dans les anciens principes, on déclarat valable ( à l'effet d'obliger le vendeur) la vente de la chose d'autrui, principes qui n'nnt peut-être pas été autant changes par l'art. 1599 qu'on pourrait le croire, cela n'empêchait pas que l'on ne regardat, et avec raison, un tel acte comme un acte d'acceptation (a). Il en est de même s'il se met, comme héritier d'un tel, en possession d'une chose qui appartient à autrui (6), par exemple, d'un terrain joignant un fonds de l'hérédité, et qu'il prétend en faire partie.

578. Mais, quelque évidente que pût paraltro l'intention d'accepter, du moment que l'acte 2

<sup>(3)</sup> Car Fon Gissit au sujet du payennell des dettes plusieurs exceptions, notammenten ce qui concernait les frais finnés sinés, qui étaient cemés avelr éée payés, plutôt péretats cause, qu'en qualité d'hériteer. Nom nous expliquerons bientôt au sujet du payencent des dettes.

<sup>(2.</sup> Foyez le no surrant.

<sup>(3)</sup> Hel., art. 1091.

<sup>(4)</sup> Code de Hollande, art 1507.

<sup>(5)</sup> Joyre la note suivente.

<sup>(5)</sup> Saur ren nann, qui unimo agnosest mecessimem, ficet midi uttingat herabitatem i unde si dinum pignosi datam, sicut herabitarium retinunt enjam panensin qualit qualit qualit qui turberbitate, pro herabe gerere sudetur: infempue est, et si alienam rem ut herabitarium ponodisset. L. 88, E. de Jequir, vel quist. herabi, L. 21, 5 l, pefen tit.

po être fait vialablement par l'héritier en une autre qualité que celle d'héritier, la qualité dous lequéle d'an siquelle il l'a fait c'ant une qualité douteuse, ce doute il l'a fait c'ant une qualité douteuse, ce doute capter l'héritier, et s'interprité en faveur de capter l'héritier, et s'interprité en faveur de commenter aux l'interteuin. D'an une fois, la loi actuelle a en précisément en vue d'empécher de commenter aux l'interteuin. D'an une, d'una l'esprit de Code, la simplé intertitoin, toujour à cousse de commenter aux l'interteuin. D'an une de prit de Code, la simplé intertitoin, toujour à cousse de l'autre d'autre d'autre

379. D'après cela, si l'habile à succéder jouit d'une chose qui était commune entre lui et le défunt, il n'y a pas lieu de dire qu'il a fait acte d'héritier (1), parce qu'il n'y a pas lieu de rechercher quelle a été, quelle a même pu être son intention, pourvu toutefois qu'il ne dispose pas an delà de son droit (4). S'il était en société avec le défunt, le droit romain distinguait (3) : si l'héritier continuait une opération commencée du vivant du défunt, comme il le faisait dans un intérêt commun, il faisait par cela même acte d'héritier : mais si c'était une nouvelle opération . il en était autrement, parec que cette opération n'était point dans un intérêt commun, la société ayant été dissoute par la mort de l'un des associès, et celui-ci n'avant acquis aneun droit à l'opération , puisqu'elle n'était point encore commencée de son vivant. M. Chabot fait toutefois observer, et nous crovons que c'est avec raison, que, dans notre droit, si l'opération commencée avant le décès était indivisible dans son exéeution, ou était de nature à ne pouvoir être interrompue à l'égard des tiers, ou s'il était de l'intétêt commun qu'elle fût continuée saus retard, on devrait dire, surtout dans les sociétés de commerce, que la continuation de cette opération n'emporte point acceptation de l'hérédité. Et, en effet, l'héritier pouvait faire l'acte en une autre qualité que eclle d'héritier : or d'après l'art. 778, et ee que nous avons dit plus haut, la presomp-

580. De plus, l'héritier ne ferait pas acte d'héritier s'il eroyait de bonne foi avoir personnellement le droit de jouir et de disposer de la chose qui appartenait au défunt. Par exemple, si un fils qui a accepté la succession de sa mère se met, après la mort de son père, arrivée peu de temps après celle de la mère, en possession d'un bien qu'il croit dépendre de la succession maternelle, et qui dépend néanmoins de l'hérédité paternelle, ou s'il vend ce bien, il n'est pas censé pour cela, et en admettant qu'il y ait bien eu erreur de sa part, avoir accepté cette dernière succession (3). Mais comme ce sera lui qui argumentera de l'erreur dans laquelle il était à ec sujet, pour éviter d'être tenu comme héritier, il devra prouver qu'il était effectivement dans l'errenr; car elle ne se suppose pas ; au contraire, chacun est naturellement présumé connaître ce qui lui appartient, et ne disposer que de ce qui lui appartient. Ce n'est pas le eas de dire , comme à l'égard de l'acquéreur de la chose d'autrui, que la boune foi est présumée. (Art. 2268) (a).

381. Toujours en vertu du principe qu'il faut, pour être réputé héritier à raison d'un acte, que cet acte n'ait pu être fait par l'héritier en une autre qualité que celle d'héritier, on doit décider aussi, lors même qu'on admettrait que le seul fait du payement des dettes de la succession euporte acceptation, ce qui va être disenté tout à l'heure, que si l'habile à succèder était tenu de la dette solidairement avec le défunt, ou même s'il était simplement sa caution , le payement qu'il ferait quoique de toute la dette, n'est point une acceptation tacite, puisqu'il était personnellement obligé à la payer. En vain dirait-on, dans le eas où il n'était que eaution, qu'il aurait pu opposer au créancier le bénéfice de discussion, s'il n'y avait pas renoneé, et même le bénéfice de division, s'il y avait d'autres eautions; car il n'était

tion légale est qu'il a agi comme associé plutôt que comme héritier, nonobstant la dissolution de la société, puisque les opérations commencées se continuent dans l'intérêt commun, suivant les art. 1868, 1869 et 1870, analysés (s).

<sup>(1)</sup> L. 78, ff. de Acquir. vel omitt. hered,

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> L. 42, 5 L. codem tit.

<sup>(4)</sup> Code de Hollande, art. 1688, 1686, et 1687. (5) L. 87, an même titre de Aequir, vel amitt, hered.

<sup>(6)</sup> Code de Hollande, art. 2002.

pas moins de plein droit obligé à tonte la dette, et par conséquent en la payan, il acquitait son obligation. D'alleurs, l'exercice du hénétice de dicussion es es foit que son des conditions que la caution ne pent pas toujours remplir, et souvent mêue il est de son intérêt de paper pluté que d'user de ce bénétice, quoiqu'elle plut l'invouvent de l'est de son intérêt de paper pluté que d'user de ce bénétice, quoiqu'elle plut l'invouvent de l'est par l'est de l'est par l'est plut de l'est par l'est plut de l'est d'est d'est d'est plut to telle.

382. Résumant ee qui précède, nous disons : Les actes qui camportent acceptains tacite sont ceux qui, après l'ouverture de la succession, connue de l'héritier, nous faits par l'habile à succèder sur des choses qu'il savait ou qu'il revajai être dépendantes de l'hérédité, et qui supposent d'aileurs nécessiments su volonté d'accepter, parce qu'il o'aurait pa les faire valablément dans une astre qualité que sa qualité d'héritier.

585. Más quand bies même l'acte qu'il a faite servit enuite aumet, soi pour vice de forme, soi par incapacité de celui avec loque il s traité, soi par incapacité de celui avec loque il s traité, par destruite n'en resterait par moins à la qualité d'héritéer a'en resterait par moins à l'héritéer, nonolatant la règle; Qued nullum est mullum efferum product; car cet acte o'atteste pas moins son intention de se porter héritéer, pas moins son intention de se porter héritéer. Voits jourquien nous décidons, et avec le droit romain, qu'il fait acte d'héritéer quand il vend une chose appartenant à un tiers, et qui se trouvait dans la succession, se pouvant se croire avait dans la succession, se pouvant se croire abons d'autre qualité pour faire ce acte que celle d'héritéer, puisiqu'il respai que l'objet appartenant à l'héroiléer.

Si ce principe recevait exception dans quelques eas, ces cas seraient rares, et ce ne serait qu'à raison de quelque circonstance particulière qui entraînerait à considérer l'acte absolument comme non avenu.

Parcourons rapidement quels sont les principaux actes qui emportent acceptation.

Nous parlerons ensuite de ceux qui peuvent donoer lieu à quelque difficulté sérieuse sur le poiet de savoir s'ils emporteot ou non acceptation tacite.

Et nous dirons enfin un mot des actes purement conservatoires et d'administration provisoire.

384. Il est clair, quant aux premiers, que lorsque l'héritier dispose (i), à titre gratuit ou onéreux, d'un objet de l'hérédité, sochant ou croyant qu'il co dépend, il fait acte d'héritier, puisqu'il fait ou croît faire acte de propriétaire (z).

383. Qu'il en est de même quand il hypothèque (3) les hiens de la succession, ou qu'il consent sur ces mêmes biens une servitude, un droit d'usufruit on d'usage, on qu'il renonce à une servitude établie au profit d'un fonds béréditaire, puisqu'il faut être propriétaire, ou avoir au moiss le consectement du propriétaire, pour pouvoir faire de tels aetes.

586. Il en est de même s'il forme contre un tiers denande on délaisement d'un objet appartenant à la necession, o qu'il creit lui apparten, ou s'il forme une denande en multié ou en rescision d'un courtes passé par le défunt; ou s'il statague le tessance de ce demire (d), ou s'il transige avec les légataires ou nejet de leurs lega, ou sur un proché qui intéreus la suocession; ou s'il acquisece à une demande judiciaire formés courte le défunt, ou courte l'un-émet, ou courte l'un-émet,

<sup>(</sup>i) Même per son textament. L. 10%, § fm. ft. de desprise, et al. (ii) Minimum on persons part instruction of a Cod. de Jure de delle Minimum on persons para instruction qu'un fait on devit de demander, de non virant, chan temperate autre distruction qu'un fait on devit de demander, des on partie et al. (ii) des parties qu'un demander qu'un desprise qu'un montre de la chaque de tout en partie des lieux qui emporent la mercenola destit à logit le lexitament d'un inchaple est un seie constituêment seven pendant un vir. (ii) Pen lexiton qu'un representation par le constituent per le production per representation par le production per representation par le production per representation par demande per representation par demande per representation par desiration per le production per representation par desiration per le production per representation par desiration per le production per representation par le production per representation par le production per representation par le production per le productio

<sup>1</sup> Neves. de Herrd, qualit. et differ. Pro becede gerit qui relus bereditariis quasi duniaus utitur.

Ulp. fragus. til. 22, § 26. 3. Naude ce que la femme a une lopodhème muérale sur

<sup>(3)</sup> Nau de ce que la femme a une lippothèque générale sur

he biese de son marí, sobre son inverigines (sr. 1212 (c. 1213)). Il no fastivia por son concluer, que a l'habida a sucedera son ariant por l'avenire de la notemine, et ausei d'avenire sompti l'habida (a sucedera son ariant por l'avenire de la notemine, et ausei d'avenire sompti l'habida (il avenir, par les softi din de marige, cond avenir accept la notemine, par l'avenir accept la notemine (rat d'avenire d'aveni

<sup>(4)</sup> L. 14, ff. de Bonor, possess.

d'héritier, ou même s'il procède simplement sur cette demande sans prendre le titre d'habile seulement à succéder, sans se réserver le bénéfice d'inventaire ; ou s'il forme contre ses cohéritiers une demande en partage de la succession (1), ou contre un tiers l'action en pétition d'hérédité (2) ; car il ne peut agir, sous le premier rapport, qu'autant qu'il reconnaît qu'il est eu communauté avec ses cohéritiers, et par conséquent qu'antant qu'il entend avoir une part dans l'hérédité, ce qui est évidenment l'accepter; et, sous le second rapport, il ne peut demander qu'on lui restitue la succession qu'autant qu'il la regarde comme chose sienne. Toutefois nous n'entendons pas dire par là nu'il ne peut, en formant ces demandes, user du bénéfice d'inventaire : il scrait injuste qu'il en fût privé par la circonstance que d'autres sont en possession do l'hérédité, ce qui l'oblige à former, pour ne pas perdre ses droits, ou la demande en partage, ou l'action en pétition d'hérédité; mais nous voulons dire que s'il intente purement et simplement l'une ou l'autre de ces actions, il fait par cela même acte d'héritier. Il doit donc auparavant faire sa déclaration qu'il n'entend accepter que sous bénéfice d'inventaire, et procèder ensuite en qualité d'héritier bénéficiaire.

587. L'habile à succèder fait encore acte d'héritier lorsqu'il se met en possession des biens de la succession (3); lorsqu'il les loue ou les afferme (4); lorsqu'il abat des bois, ou qu'il change la forme des fonds on des édifices : qu'il

- (1) L. I. princip., et (1, et L. 36, ff. Famil. ereise. (2) Argument de tout le titre de Petit, hered, au Digeste et
- au Code, Facausers, Controver., lib. VI, esp. 38. Marrica, de Conject. ult. volunt. lib. XII, tit. XV, no 12. Vore ad Passerry. tit. de Aequie, rel amitt. heredit., nº 5.
- (3) Mais non pas en prenant simplement les elefs, et même les titres de la succession, dans le caatontefois où les sectlés n'ent pas été apposés; ear il a pu le faire comme acte conservatoire, et c'est même probable. Ainsi jugé, dit M. Delvincourt, par arret du 26 mai 1674, rapporte au Jouranton Pulais. Bons-
- (4) Sanf re que nous dirons plus lois relativement aux locations d'appartements suivant l'asage des lieux, pour un temps qui n'excède pas celui des baux faits saus écrit.
- seau de Lacombe le cite nareillement. (3) Code de Hollande, art. 1073.
  - (6) L. 20, ff. de Acquir. vel omitt.
- (7) Voet, dieto til., no 3. (8) Car l'on seut que s'il a fail d'abord sa déclaration de ne vouloir accepter que sous bénéfice d'inventaire, il est censé agre en coméquence de rette qualifé en recevant des déluteurs on en les poursurvant, pourve qu'il ne preuse pas dans les actes ou

vend, saus observer les formalités prescrites, les objets même sujets à dépérissement ou dispendieux à conserver (art. 796) (s), ou qu'il exige, ou même reçoit simplement, ce qui est dû par les débiteurs de la succession (6), et, par la même raison, s'il poursuit ceux-ci en payement (7), n'agissant ni dans l'un ni dans l'autre cas comme héritier bénéficiaire (s).

588. Tous ces actes, et plusieurs autres encore, sont évidemment des actes de propriétaire, et par conséquent d'héritier, lorsque celui qui les fait entend bien les faire sur les choses de l'hérédité, ou qu'il croit être de l'hérédité ; tellement, dit Pothier, et après lui M. Delvincourt, que ses protestations de ne vouloir pas être héritier en les faisant seraient sans effet, parce qu'elles seraient contre la nature des choses (9).

589. Il est même un cas où évidemment il n'agit pas comme propriétaire, et dans lequel cependant il se rend héritier pur et simple : e'est lorsqu'il détourne ou recéle quelque chose de l'hérédité, dans la vue de faire fraude à ses cohéritiers ou aux créanciers ou légataires (article 792) (10). Dans le droit romain, et à l'égard de l'héritier extrancus, ce n'était point là un acte d'héritier (11) puisque par la il ténniquait, au contraire, ne vouloir pas avoir la choso counue héritier. Mais l'héritier sien, suus heres, était, par ce fait, indigue du bénéfice d'abstention, et restait par conséquent soumis à tous les effets attachés à la qualité d'héritier (12). Or comme

quittances le titre on la qualit i d'héritier, mais bien tonjoura celui d'habile à succèder. En effet, eu sa qualité d'héritier bénéficiaire, il dot administrer les affaires de l'hérédité, recessir des déléteurs, empécher les prescriptions de s'accomplir, etc. (9) Cependant lacourd'appel de Gand, pararelt du 6 avril 1838 (Jurispe, de Belgague, 1838, I, p. 483), a décudé que, « ne fait point acte d'héritier pur et simple, celui qui, après s'être qualifié d'habile à suroèder et avoir dem auté l'autorisation de vendre les meubles de la succession, en se lusant entre antres aur les articles relatifs au lénéfice d'inventaire, et en se réserrant

expressement danz l'annouve de rente tous binéfices de la loi . fait procèder à la vente avec les formalités voulors par la loi, » (10) Code de Hollande, art. 1110, (11) Si quis extranent con herolitarium quasi subripiens vel

expilans tenet, non pro herede gerit; nam admissum contrarium robustatem declarat. L. 21, ff. de Aequie. eel amitt. heredit.

Non easim surriporet, quad jure passet appechendere, si heres ene reflet, dit Pothier ad Pavariras, hor let.

(12) L. 71, 3, 3, 4, 3 et 6, codem tit.

chez nous les parents au degré oppelé par la loi de à l'héricités not heitiers ne plein droit, ainsi que l'étaient les hériters areu dans le droit romain, les résultats sont les mêmes sous ce rapport ; chan notre législation, l'héritére qui a cominte l'ait de décourament ou de rece de no peut plus renoncer (même article); il ne peut pas davantage user du heéride d'intentinie (article 801) (h, comme l'hériter anux, en pareil cas, dire d'être héritier avez toutes les conséquences attachées à cette qualié.

590. Dans tous les cas dont il vient d'être parlé, les créanciers, les légataires et les cohéritiers, qui ont tous ou qui peuvent avoir tous intérêt à ce que l'héritier soit tenu comme acceptant, pourront prouver le fait d'acceptation, même par témoins, quoiqu'il n'y ait aneun commencement de preuve par écrit. Bien que le Code ne dise pas expressément que l'acceptation d'une succession est un quasi-contrat, formé par l'héritier avec les créanciers du défunt, et mieux encore avec les légataires, ne parlant, sous cette dénomination , que de la gestion des affaires d'autrui , et du payement de la chose non due , néanmoins il n'est pas douteux que ce u'en soit un : on l'a toujours considéré ainsi. Or, dans les cas de quasi-contrats, du moins généralement, le fait peut être prouvé par témoins sans commencement de preuve par écrit, par la raison tonte simple qu'il n'a pas été possible au demandeur. à celui qui exige l'éxécution de l'obligation qui est résultée du fait, de se procurer une preuve écrite da droit né à son profit; ce qui rend inapplicables les règles que la preuve testimoniale n'est pas admissible saus commencement de preuve par écrit lorsqu'il s'agit d'une valeur de plus de 150 francs (articles 1541, 1547 et 1348 (a); et les eréanciers, les légataires et les cohéritiers se trouvent parfaitement dans ce cas, puisqu'il s'agit, on qu'il peut s'agir d'un acte ou d'un fait auquel ils n'ont point pris part, d'un fait qui leur est entièrement étranger.

591. L'héritier fait encore acte d'héritier

quand il fait donation, vente on transport de ses droits successifs, soit à un étranger à la succession, soit à un ou plusieurs de ses cohéritiers, soit à tous indistinctement. (Art. 780) (3).

592. Et il en est ainsi, 4° de la renonciation, même gratuite, qu'il fait au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers:

2º De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il en reçoit le prix. (Ibid.)

Qu'importe, en effet, quand il donne ses droits snecessifs, qu'il les donne à tous sec coloritiers indistinctennent, ou qu'il les donne seulement à l'nn d'eux ou à un étranger? Il ue dispose pas moins de ce qu'il donne, et par consequent il fait acte de propriétaire.

Qu'importe aussi, lorsqu'il renonce, s'il no renonce qu'au proût de quelquet-uns seulement de ses coléritiers? Il est cleir qu'il veut les arantager, puisque eux seuls auront sa part, tandis qu'elle aurait accer juroporsionnellement à celle des astres, si la renoneistion côt été pure et simplé (art. 786) (a), il dispose donc à leur profit, il fait donc acte d'héritier.

Enfin, qu'importe encore qu'il fasse un renonciation au prôtit de tous sec cohériteirs inditinetement en eu recevant le prix, ou qu'il leur fasse cession, vente ou transport de sec droits successifs? En réalité, il en dispose : il ne reste pas étranger à l'hérédité, puisqu'il en retire un lucre; et dès lors il est héritier.

Ce n'est donc que dans le seul cas de renonciation au profit de tous les cohéritiers indistinetement, et sans que le renonçant en reçoive aucun prix apparent ou caché, qu'il devient étranger à la succession.

505. Mais il est évident, d'après notre art. 780, qu'il devient étranger à l'herédité quoique l'acte de renoneiation, fait sans aueun pris apparent ou caché, fât fait formellement au profit de tous les cohéritiers indistinctement, puisque, dans cette hypothèse d'une renoneiation au profit de tous les cohéritiers indistinctement, l'arricle ne reconnaît d'acceutation qu'autant que l'héritier procupatif d'acceutation qu'autant que l'héritier procupation qu'autant qu'autant qu'acceutation qu'autant que l'héritier procupation d'acceutation qu'autant qu'acceutation qu'autant qu'acceutation qu'autant qu'acceutation qu'autant qu'acceutation qu'acc

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 1077, (2) Ibid., art. 1933, 1934, 1933, 1939 et 1940.

<sup>(3)</sup> Code de Hollande, art. 1094. (4: thid., art. 1103.

reçoit le prix de sa renonciation (1): or il n'en reçoit aucun, on le suppose. Cette renonciation n'a donc que les mêmes effets que ceux qu'actioni une renonciation pure et simple dans laquelle il ne serait pas fait mention des autres cohéritiers, ni du motif qui porte l'héritier à la faire.

Vainement dirait-on qu'une renonciaion faite formellement a profit de tous les cohéritiers est la même chose qu'une donation des droits roccenifs, faite aussi au profit de tous indistinctement, puisque l'une et la reture profitera à tous les cheritiers, qu'il y a l'interprés profit de tous, et que cette libéralité vient de la même personne; et que cette libéralité vient de la même personne; et que cette libéralité vient de la même personne; et que cette libéralité vient de la même personne; et que controllé de la même personne; et que cette libéralité vient de la même personne; et que controllé de la même de la même personne; et que cette libéralité de la même de la mêm

394. D'aberd, s'il y avait donation, il serait donation, il serait donation, il serait donation de l'aberile donater par ses co-bétriera donataires, s'il tombait dans le bessin, siano la donation pourrait être révoquée pour cause d'ingratitude; elle pourrait l'être sussi pour les autres faits d'ingratitude prèsus par la loi, pour inexécution des conditions qu'i sursient loi, pour inexécution des conditions qu'i sursient fait apposées, et même pour surrecanace d'enfants; elle pourrait sussi être réduite pour four-fants et de pourrait sussi être réduite pour four-sin les réserves desse aux parents de donateur; s'il n'y avait ou une resonation à l'hérédit, avait ou une resonation à l'hérédit par les des des des de la comme de la

595. De plus, Sempropius, Tütio et Seisus un héritiers: Sempropius reusore, Titius accepte, et Scius donne causite sea droits successifs à l'un et l'autre; Sempronius auran core, nonobstant sa renonciation, la moilé de ce que derait aviro Scius après ette enonciation, c'est à dire le quart de la succession; au ces de l'autre de l'autre per si Scium et de l'autre promociation, c'est à dire le quart de la succession; au tient que si Scium et de l'autre promociation, l'autre que si Scium et de l'autre production de l'autre production de l'autre de

396. Quant au rapport à la succesaion de l'héritier qui a fait l'acte, il n'est pas donteux qu'il ne fût dû par les autres héritiers, s'ils lui succédaient, et s'il y avait eu donation des droits successifs de celui-ci à leur profit, comme il serait dù par celui ou par ceux d'entre les héritiers an profit desquels sculement l'héritier aurait renoncé. s'ils devenaient ses héritiers; car ils auraient tous reço de lui un avantage qui les sonmettrait à l'application de l'art. 845. Mais quand il ne s'agit que d'une renonciation faite au profit de tous indistinctement, et faite cependant formellement à leur profit, ainsi que la loi suppose qu'elle peut avoir lieu, on pourrait croire qu'il y a avantage comme dans le cas de donation directe et en forme, et, en conséquence, qu'il y a eu lieu au rapport, puisque le rapport est dû même de ce qui n'a été récu qu'indirectement ( même article); néanmoius telle n'est pas notre opinion. La loi ne voit dans cette renonciation , faite au profit de tous indistinctement et sans aucun prix, qu'une renonciation pure et simple, qui fait supposer que le renoncant a entendu devenir étranger à l'hérédité. Tout en exprimant dans l'acte, ce qui sera rare, parce que cela est sans utilité, que la renonciation est faite au profit de tous les héritiers indistinctement, cependant il est fort possible que l'héritier ait été déterminé à la faire par d'autres motifs aussi que celui de vouloir conférer ainsi une libéralité à ses cohéritiers : la crainte qu'il n'y eût plus de passif que d'actif, on que l'actif fût peu important, en comparaison des difficultés et de l'embarras que pouvait entrainer l'acceptation, a pu également le porter à faire cette renonciation.

597. Enfin, dans le cas de donation des droits successifs, même au profit de tous les cohérities indistinctement, il faut un alet notarié, avec minute et avec acceptation expresse, en un mot, l'emploi de toutes les formalités voulues pour la vailidité des actes portant donation.

pris, cas dans lequel elle ne sannisi radoir comme acceptation. Cest bien sammenent en qui arrivera le plus fréquentment, car Il n'y a pas d'utilité de mentioner dans l'acte que la renonciation en faite au profét de lous los cobéritiers, le binéface d'accreisement opérant ect effet, usuit i n'est pas impossible que, de fait, estte mention sit en lieu, et alons l'observation que mous faisons us teste a de l'importance. Il faut même les remplir dans tous les cas où la renonciation est considérée comme une donation, c'est-à-dire lorsqu'elle est faite au profit d'un ou de plusieurs cohéritiers seulement (i).

Tandis que la renouciation au profit de tous inlistinetement se fait au greffe du tribuual de l'ouverture de la successiou (art. 784) (a), et elle pourrait même s'y faire, quoiqu'elle fût moyennant un prix.

598. Voyous maintenant quelques actes à l'égard desquels il s'est élevé des doutes sur le point de savoir s'ils emportent on non acceptation d'hérédité, et sur lesquels il y a eu d'assez vives controverses.

L'hérider fai-il acte d'hérider en poursuivant le meurtre du défunt? Non, aivant l'opinion de M. Delvincourt (\*), et cette opinion est fondée en raison : la qualité de plus proche parent suffit pour motiver la poursuité ; il ne pourrait d'ail-leurs y avoir aucun donte s'îl ne s'agissait que de la simple dénouectains du meurire, puisque ce serait là une neurre préliminaire, et uéme nécessire pour n'être pas celte comme indigne.

Mais en intentant l'action en iudignité contre un cohéritier, il fait évidemment acte d'héritier, ear il demande par cela même la succession.

599. D'après M. Chabot , la procuration donnée

- Aissi jugé en cassation, le 17 août 1815. (Sirey, 1815, 1, 413.)
- (2) Code de Hollande, art. L103.
- (3) Ge princomulte tire anni argument de la L. 20, § 3, ff. de Arquir, sel ossittend. Aerodit, et il cite l'asimion conforme de Le Prêtre, centar. 1, chap. n, et de Lebron, liv. III., chap. vn., sect. 2, nº 4.

(4) Il l'est déjà, en effet, par seul effet de la saisine.

(2) Non dissum sugiener Jain, parece que, dans le stori renaine cladam non paya de dont érrit, j'unistration, demartier d'allaires par en la la quebenque, emportai acceptaine; et quant à la protection de martin par l'heriter, dans les principes de desir comme, elle a vanit pas poser été d'opérer Desputation de l'Electrique de la valit pas poser été d'opérer Desputation de l'Electrique par le mandraire l'el similier d'activité ou d'acceptation expresse, l'entaine que le mandraire l'el similier d'activité ou d'acceptation expresse, les de l'activité de l'acceptation expresse, les de l'acceptation expresse, les de la présentation de l'activité de l'acceptation expresse, les de l'acceptation expresse, les de la présentation de l'acceptation expresse, les de la présentation et l'acceptation expresse, les des la présentation et le la company de l'acceptation et les des la présentation et l'acceptation et l'accepta

La première de ces propagitions se demontre par la 1, 20, 20 printing, il de depart, rel amitt, hered, , siù il il il. Per cursaterna herselitaten udquiri non potest. Cojas (observ. l., c. 34) fait remarquer, avec la plupart des anters interpretes, qu'il faut lie per prescurerem, que c'est la leçum les Basiliques, et la véritable. L'adition d'hirichili ne pouvait se faire par prescurerer, parce que c'était de tatus legitimus (. 1, Tī, fl. de Begul, juris );

simplement par l'Itabile à useéder, pour accepter la succession, et à plus forte raison pour accepter ou répudier, suivant que le mandataire le jugera convenable dans l'intérêt du mandant, n' n'emporte point par elle-même acceptation; et elle est révoquée avant que le mandataire en ait fait usage, l'hériter n'est pas lié.

Mais si la procuration est en même temps de faire spécialement et acte, que l'héritier ne pourrait faire sans qu'il fut réputé acceptant, par excuple, de provoquer le partiage, de rendre les hiens, de poursuivre tel débiteur, ou les déhiteurs en géneral, etc., il en résulte, d'après le même auteur, acceptation de la succession, lors même que la procuration serait révoquée avant que le mandataire cet agi.

La raison de différence se tirerait de ce que, consque la procursion n'est que simplement pour necepter, celui qui la donne témoigne bien, il net viva, son intenion à cet gardi, mais î ure fait pas un acte d'héritier, puisqu'il indique seulement part qu'il vote d'occurir démitivement (c); car il y aurait contradiction à donner à la maire de manier de la commentant de la comment

tandis que rien n'empéchait de demander la possession des biens so préteur par le ministère d'un mandataire, attende que ce n'était point un acte légitime, et que les subtilités du droit eivil n'étaient point généralement observées devant le préteur. Et si la procuration avast été révoquée avant d'avoir été mise à exéention, il n'y avait rien de fait. La raison en est toute simple : la préteur ne donnait pas la possession des biens à ceux qui ne la lui demandaient pas, ou qui n'avaient pos qualité pour la lui demander. De même, quand on père de famille ou on makre avait donné ordre an fils on à l'esclave institue héritier par un tiers, de faire adition d'hérédité, et qu'il révoquait son ordre avant qu'il eft été mis à exécution , il n'y avait rien de fait non plus, suivant la L. 23, 5 14, ff. de Acquir, rel omitt. hered.; car ce n'était pas lui qui avait été jostitué : il ne devait devenir propriétairs de la succession que par le ministère de son fils ou de son esclave, et en verto de l'ordre qu'il lui avait donné de faire adition. Or, lant que cel urdre o'avait pos été mis à exécution, le père au le maltre restait dans la même position qu'anparavant, et par conséquent il ponvait encore le révoquee ; autrement il aurait fallu dire aussi que la mort du fils ou de l'esclare, arrivée avant qu'il rêt mis l'ordre à exécution, n'est point été un abstacle à ce que l'hérédité ebt été acquise au père no su maltre, ce qui côt été absurde, prisque c'est été dire quo l'hérédité non encore acquise au véritable héritier étail cependant acquise à celui en la poissance duquel Il se tronvait.

Mais, et c'est par là que nous démontrons notre secunde pro-

acceptation tacite; sans préjudice toutefois du caa où il aurait fait acceptatium expresse en prenant dana le mandat le titre ou la qualité d'héritier; car alors il ne pourrait revenir aur sea paa, même en révoquant le mandat avant qu'ileut étémis à exécution, suivant la regle: Semé heres, semper heres.

An lieu que lorsque la precuration porte aussi provier spécial de faire telle ou telle chose que l'habité à auccèder ne pourrait faire sansa re rendre hériter, il accepte par cela umber l'hérédité (i); il ne peut pas, en effet, donner poworir de vodre, par excepte, un fonds de l'hérédité, sans se regarder comme propriétaire de ce fond, in particular de la companie de la constitución dans laquelle il est compris. On trouve done la constitución de la companie de la constitución la companie de la companie de la companie qui suppose necessirement l'intention, dans l'hetiter, d'accepte l'hérédité; et 29 un acte qu'il n'aunsit pu faire qu'en qualité d'héritier, d'héritier d'hintife; qu'en qualité d'héritier, d'héritier d'hintife; qu'en qualité d'héritier, d'héri-

400. Si Phéritier est en même temps légataire d'un objet de la succession, et qu'il se mette de lui-même en possession de la chose léguée, suivant Polibier (s), dont M. Chabot a suivi la doctrine, il y a acceptation, attendu que le légataire ne peut, en cette ænle qualité, ae mettre en possession de la chose léguée; il faut qu'il en demande la délivance aux héritiers (s).

401. Et quant à l'héritier créancier du défunt relativement à telle ou telle chose, et qui a était mis en possession de la choac due, on n'était pas d'accord, dans lea anciena principes, aur la question de savoir a il n'avait pas, par cela même, fais acte d'héritier. Les uns (s), dont M. Chabot a univil pointo, se decisiation, pour l'Affransière, attenda que la qualité de créancier ne donne que do d, à ceux qui doivent la faire; anasi le président do, à ceux qui doivent la faire; anasi le président phême décident la faire; anasi le président phême decisiant par les des mis en possession des biens paternesse, pour recouver; la dot, de sa mère, a fait set d'héritier, n'ayant pas eu le droit de le faire en oualité de créannéer.

one la tree on quante de creancer.

Mais Bardos, ara la 1, 88, fl. de Acquir, red

mitt. hrend, Baldo, sur la 1, 4, Cod. de Repud.

Mais Bardos, de Testament, chopa, sect. 1,

soutenaient an contraire, en genéral, que le crèancirberilier ne lista pasa cel d'hériste par cela seul

qu'il aeme ten possession de la chose qui lioten due;

qu'il fait bien e qu'il ne doit pa faire, mais qu'il

ne fait pasa equ'il doit faltre pour être béritier, c'est
dire una tequi sus appose son intendion d'accepter.

Baus le can ristolu par le président Fabre, on

devait, unéme sous le Code, porter un décision

remblable à la sienne; car le fits ne s'éxis pas

ma uniquement ne possession de ce qui apparte
mait à sa mère, il s'éxist mis anssi en possession

de ce qui appartennità son père.

Mais, en généralison la proposition, nous a surions, parager, austout dans les principes actuels, qui exigent plan rigoureumenn que les auciens, nos manifestation évidente de l'intention de l'héritier pour qu'il y ait acceptation tacite; nous ne auurions, disoin-nous, parager l'opinion ainvant laquelle l'habile à succéder qui, créancier du défunt relativement à telle chose, se met en possession de cette chose un'iquement, est censé avoir fais tet d'héritier. Il a tert de le faire, soit; amis doi-i-me conderre de là que l'actue qu'il a fait

position, perspace le père on le multire se trescuti maintée serce le fils ou l'evolue, « Il lui domaint l'évelue du fire additui, il decreasit jus celu mbus et inviscond-herent hérile, en verie de l'outsitation qui le monerais (1.5.% et le la question de l'outsitation qui le monerais (1.5.% et la question de l'outsitation qui le monerais (1.5.% et la question de production de la lord de la prime de la lord de quand here notes il est évenir qui est pour la particulative pour partie serdement. Il résulte temperar de lique le mundat, es, si l'un sur la collection, car il un possition particulative personais parties de la lord de partie serdement. Il résulte temperar de partie serve la lord de la lord de partie l'année de la lord de la lord de l'année la lord de la lord de l'année l'a

Noss ne croyons cependant pas qu'il en dôt être ainsi sous le Cede, su l'intemion fait moins farilement l'acceptation qu'elle ne la feisait dans les principes du droit romain. Nous noss rangrons donc à cet égard à l'opinion de M. Clabot; et en adoptant sa distinction, noss ne voyons dans le mandat que le projet d'accepter, et non l'acceptation elle-même, tant que ce mandat ne renferme rien de apérial.

(1) Pro herede gerit qui servis hereditariis cibaria mandat. l'Ip., fragm., tit 22, § 6; pourva, dit très-bien Pothier, ad Painacras, qu'il ne l'ait pas fait aniquement enstedis causa.

(2) Code de Hollande, art. 1094.

(3) Traité des Successions, chap. m, nr. 1, § 3. (4) Ceprodant la cour de casaation de Belgique a décidé, par arrêt du T juillet 1834 (Bulletin des arrêts de la cour de casaation de Belgique. 1834-1833, p. 601), que « le juge du foud an troite aucent lair un décidant que l'Enfrière de l'actetar, qui a apprêhendé la succession, n° pas metanda l'accepter en cette qualité, mais en verte d'une désposition testamentaire, ».

(3) Comme Pothier & l'endroit précité.

suppose néversairement son intention d'accepter. Et offen concertainment : or, cete qui règis formel-lement le Code pour qu'il y sit acceptation totic. Qu'importe a parte cale qu'il n'étal pas le droit de faire ce qu'il a fait? Dans le droit de faire ce qu'il a fait? Dans le droit nemain, qui cependant serrait de base aux doctrines des maniens auteurs sur cette matière, dans le droit romain lu-même, l'héritée reztraneus qui étomant des chevos de l'héritéit faisait usair ce qu'il ne devait pas faire, en néammoins il ne faisait pas pour cela acte d'héritéit (s).

Déciderait-on, en effet, que l'héritier qui avait, par exemple, prêté son cheval au défunt, on qui le lui avait remis à titre de dépôt, fait aete d'héritier en le reprenant, parce qu'il en a besoin, et qu'il n'a pas le temps d'attendre que les autres heritiers, qui sont peut-être au loin, qui n'ont pas plus accepté que lui, le lui restituent ? Ce serait absurde; et cependant il n'avait pas non plus, d'après les principes purs, le droit de reprendre lui-même le cheval. Dans le cas de dépôt notamment, le déposant ou ses héritiers, s'il y avait de leur part des dépenses faites pour la conservation de la chose, auraient même eu le droit de la reteoir jusqu'an remboursement de ces impenses (article 1948) (s). Sans doute que les partisans du système que nous comhattons n'auraient paa été jusqu'à dire que, dans un tel cas, ou autres analognes, l'héritier, en reprenant simplement sa chose, avait fait acte d'héritier : très-probablement ils agraient été retenus par la coosidération qu'il ne reprenait que ce qui lui appartenait (3); ao lieu que, daos les cas ordinaires de créances. le créancier, dans les anciens principes, n'était point propriétaire de la chose due, tant qu'une tradition quelconque ne lui en avait pas été faite. Mais aujourd'hui, dans les obligations de corps certain, la propriété étant transférée par l'effet

encore hien moins de raison de décider que l'héritier, aequéreur d'un objet déterminé, fait aete d'héritier en se mettant de lui-mênie en possession de cet objet. Nous adopterions done plus facilement le sentiment de Furgole, et autres, puisque, encore uoe foia, on ne peut pas dire que ce fait est un fait qui suppose nécessairement dans l'héritier l'intention d'accepter. On voit hien évidemment que c'était une peine qu'on infligeait à l'bahile à succéder, comme la loi l'inflige à celui qui a diverti des objets de la succession (art. 792) (s). et que ce n'était que par fiction qu'on lui imputait l'intention d'avoir vouln se rendre héritier pur et simple en prenant uniquement la chose qui lui était due ; mais hors le cas de fraude prévu par eet artiele 792, l'acceptatioo ne sanrait être considérée comme une peine.

du seul consentement (art. 1138) (4), il v aurait

402. Il nous reste encore à traiter, sur ces cas douteux, le plus délieas peut-tre de tous, cétul où l'hérister pay de ses propres deniers les dettes de la succession; car si e'était avec ceux de l'héristide, il ferait acte d'héristier, posqu'il altienerst des choses héréditaires, attendu que celui qui poye une dette doit être proprièzire de la chose donnée en payement (art. 425%) (o), afin de rendre tel le créancier qui la reçoit.

Nous avous dit précédemment (e) que, lorsqu'il éait oblige soldairment avec de défunt, on qu'il éait à causion, le payement qu'il fait, sans qu'il éait às causion, le payement qu'il fait, sans d'héritée de ce dernier, n'emporte point acestaties; mais, suivant M. Cubot, si, oligé conjointement avec le défunt, sans solidarie, il paye au deth de sa part dans le deut, il fait seur el théritéer, puisqu'il acquitte la dette de la succession, à so moint qu'il d'ait payé causfoir excut (s). Par la

<sup>(1)</sup> Voyez supra, nº 389.

<sup>(2)</sup> Code de Hollande, art. 1766.

TOME III. ÉD. BELGE. - T. VI. ÉD. FR.

<sup>(5)</sup> Code de Hollande, art. 1110.

<sup>(6)</sup> Ibid , art. 1420. (7) Voyez cepra, n= 378 et seivants.

<sup>(</sup>ii) Il comble miner, solm or destore, que l'heirite fernit correr a sel divirie, quojorit pe app i pas edid de la part, i'il à vant pas la pricasion de detelarer qu'il entered impater experit jusque me qu'il des presentatent et ar Il. Cabbe d'air. L'air comblement montion de cette révere dans cette notem hypothère, qu'il divirie, ne effet, que l'habit à mocofer suitai pas arte d'hériter; mais cette destries est tousatemaile, puisqu'au sur peut pas de que que qu'il de l'hériter, d'air vait de qu'au sur peut pas de que que qu'il de l'hériter, d'air vait qu'au sur peut pas de puis de la direction de la combination de la combination de la l'air de l'air de l'air de l'air destruction de la principal de la l'air direction de l'air de la partie de la principal de la princi

meme raisou, si, sans être oblige avec le défunt, il paye la dette de celvi-ci, il fait acte d'héritier, à moins que ce ne fut une dette de peu d'importance dont l'acquittement était urgent, et qu'en outre l'héritier n'ait payé qu'avec toutes réserves, attendu, dit-il, que tel était le droit à peu près général de nos ancieunes coutumes.

Le même auteur convient toutefois que si l'héritier, en payant la dette de la succession, s'est fait subroger aux droits du créaneier, il doit plutôt être considéré comme avaut vonlu, en quelque sorte, acheter la créance, que libérer l'hérédité.

Pour être consequent, il faudrait décider la même chose dans tous les cas où il y a subrogation légale au profit de celui qui paye, puisque celui qui sait que la loi lui donne la subrogation n'a pas besoin de la stipuler ; il est même cense l'avoir fait.

Enfin, il convient aussi que l'héritier ne fait pas non plus acte d'héritier en payant un créancier de la succession qui exerce des poursuites, pourvu qu'il déclare expressément, dans un procèsverbal ou dans un acte authentique (1), qu'il n'entend pas agir commo béritier, mais seulement animo gerendi negotia hereditatis; ou lorsqu'il paye un vendeur qui avait fait avec le défunt le pacte commissoire, dans le cas des art. 1655 et 1656 (2) avec la déclaration susmentionnée : ou quand il pave, toujours avec cette déclaration, les arrérages d'une rente constituée, pour éviter le remboursement force, dans le cas del'art 1912(s), ou les dettes dites dettes criardes, ou des leus modiques faits à des domestiques pour prier Dien pour le défunt.

Toutes les restrictions que M. Chabot apporte au principe qu'il a posé d'ahord ne sauraient sonffrir la moindre difficulté; mais le principe luimême est-il bien certain aujourd'hui? C'est l'unique question que l'on peut se faire sur ce point,

M. Chabot ne s'est-il pas trop laissé préoccuper des anciennes doctrines (4)? N'a-t-il pas perdu de vue tont à coup ce qu'il avait dit lui-même, que, « le Code exige la rénnion de deux conditions pour

Quant à la première de ces conditions (s), bien certainement elle ne se rencontre pas dans le payement fait par l'habile à succéder : tous les jonrs on paye la dette de son smi, de son parent; on paye par intervention : les titres de negotiis gestis, su Digeste et au Code, sont remplis de lois qui traitent de ce cas, et plusieurs dispositions de nos Codes les règlentégalement. Ce qu'on fait pour un étranger, sans maudat de sa part, et par pure hienveillance, on pent donc hien le faire par honneur pour la mémoire d'un proche parent, d'un père, d'antant mieux que l'on doit naturellement songer, en pareil cas, que si l'on se détermine ensuite à accepter la succession, on aura fait sa propre affaire, ce qui ne veut pas dire toutefois qu'on entend positivement la faire des à présent. et que si on répudie, on se fera rembourser ( du moins en partie, si la succession n'est pas suffisante) par ceux qui accepteront, puisque l'on aura tout au moins l'action negotiorum gestorum contre eux. Quoiqu'il en soit, on ne peut pas dire que l'intention était nécessairement d'accepter l'hérédité, puison'il pouvait y en avoir une tout autre. Il y asans donte, et nous l'avouons nous-même, présomption que l'héritier a plutôt entendu faire son affaire que celle d'une succession à laquelle il aurait voulu rester ou devenir étranger; mais la loi actuelle ue se contente pas de simples présomptions, de conjectures plus ou moins fortes : elle veut que l'acte fassemécessairementsupposer que l'héritiera eu l'intention d'accepter l'hérédité en le faisant : et nous soutonons que cette supposition n'est point nécessaire, qu'elle peut être fautive dans beauconp de cas, ce qui suffit pour dire que l'acte n'a point le caractère déterminé par le Code.

Et quant à la seconde condition, pour nous servir de l'expression de M. Chahot, il est hien plus évident encore qu'elle ne se rencontre pas der, portait l'art. 325 de cette continue, paye créanciers, légats, on fait autre acte d'héritier, il est réputé héritier et ne peut plus

répudier. »

e qu'il y ait acceptation tacite : 1º un acte qui s suppose necessairement dans l'héritier son inten-

tion d'accepter; 2º un acte qu'il n'aurait le droit de faire qu'en sa qualité d'héritier ?

<sup>(1)</sup> Et pourquoi pas aussi dans un acte sons seing privé que I'en ferait enregistrer? (2) Dispositiona supprimées dans le Code de Hollande.

<sup>(3)</sup> Code de Hollande, art 1809.

<sup>(4)</sup> La contome du Bourbonnais et plusieurs autres décidaient, en effel, que l'habile à succéder qui pavait la dette du défunt

devenait généralement béritier, « Quand aneun habile à succésupra, nº 375.

C'était même, dit M. Chabot, le droit commus dans les pays (3) Nuos un croyons copendant pas qu'il y en ait deux. Voyez

dans le seul fait du payement, par l'habile à sneeeder, d'une dette de la succession, puisqu'on peut tres-hien payer la dette d'un tiers (art. 1236)(1). même sans l'aven du débitenr: par conséquent . en payant la dette de la succession, l'habile à succéder n'a donc pas fait un acte qu'il n'aurait pu faire qu'en qualité d'héritier.

Sans doute, dans les anciens principes, l'on payait valablement la dette d'un tiers sans son aveu, et nous convenous qu'on décidait généralement, surtout dans les pays de contumes , que le payement fait par l'habile à succèder, sans qu'il y cût urgence, et même dans les cas d'urgence, mais sans déclaration qu'il n'entendait point se porter héritier, était un acte d'acceptation; mais c'est qu'alors, et M. Chabot en convient lui-même, les règles sur l'acceptation taeite étaient moins positives qu'elles ne le sont aujourd'hui d'après le texte de l'art. 778.

Ainsi, dans le droit romsin et dans les pays où l'on suivait chez nous ses dispositions, la scule intention, sans immixtion réelle, était une acceptation, et cette intention, les uns la vovaient dans un acte où les autres ne la voyaient pas aussi clairement. Dans plusieurs coutumes la seule immixtion réelle suffisait pour faire présumer l'intention.

An contraire, aujourd'hui, il faut quel'acte fasse nécessairement supposer qu'en le faisant, l'habile à succéder a entendu se porter héritier ; et ponr bien s'assurer de cette intention, la loi ne la reconnaît que dans nn acte que l'héritier n'a pu vouloir faire en une antre qualité que celle d'héritier, parce qu'il n'en avait pas d'autre : or le payement d'une dette offre si peu cette certitude. que, dans le droit romain lui-même, où l'on était si facile à reconnaître la volonté de l'héritier de se porter héritier en faisant tel ou tel acte . l'on ne décidait la question d'acceptation par l'affirmative qu'autant que l'héritier avait payé tout juste une portion de la dette correspondante à sa part dans la succession, parce que, disait-on alors, il est censé avoir voulu par là affranchir sa part héréditaire : plus ou moins n'emportait point acceptation ; du moins c'est ainsi que l'on interprête communément la loi 2, Cod. de Jure deliber., ct la L. 8, Cod. de Inoff. testam. Et M. Chabot luimême en convient, comme il convient aussi que

les principes du Code sont plus certains, plus formels que ceux de l'ancienne jurisprudence.

Ausurplus, quoique noussoyons bien convaineu que, dans l'esprit du Code, la question doive être résolue en ce sens, nous conseillerous néanmoina aux héritiers qui n'ont point encore accepté, de ne payer aucune dette non urgente, et de ne payer les autres qu'avec protestation de tonte réserve du droit d'accepter on de renoncer ensuite : ils préviendront ainsi des difficultés et des procès, qui n'auraient plus lieu si notre opinion finissait par prévaloir.

405. Il convient enfin de jeter rapidement un coup d'œil sur les actes qui n'emportent point seceptation, parce qu'on doit les considérer comme purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire

L'héritier a le droit, non-seulement d'accenter purement et simplement, ou de renoncer, mais il a aussi celui d'accepter sous bénéfice d'inventaire : pour cela, la loi lui donne nn certain délai, et pendant ce délai, des actes de conservation, de simple administration, penyent devenir nécessaires ; il a donc la faculté de les faire, tout en conservant la liberté de prendre ensuite le parti qu'il jugera convenable à ses intérêts ; seulement il ne doit faire que des actes conservatoires et d'administration urgente, et ne prendre dans aucun la qualité on le titre d'héritier : il doit se borner à prendre celui d'habile à succéder.

Les actes purement conservatoires, de sur-« veillance et d'administration provisoire, dit ( l'art. 779(s), ne sont pas des actes d'adition d'hé-· rédité, si l'on n'y a pas pris le titre d'héritier.»

Si on l'v avait prise, cette qualité, comme l'acceptation serait expresse, il n'y aurait plus à rechercher si l'acte est de pure conservation, ou s'il fait nécessairement supposer que l'intention de l'héritier, en le faisant, a été de se porter héritier : tout doute à cet égard s'évanouirait.

404. L'on a toujours regardé le pavement des frais funéraires fait par l'héritier comme un acte qui n'emporte point acceptation : l'héritier est censé agir pietatis causa (s).

Il peut, comme s'il avait déjà accepté bénéfi-

<sup>(3)</sup> L. 14, 5 8, de Relig. et sumpt. funer., et L. 20, \$5 1 at 3, ff. de Anguir. vel omitt. horadit.

<sup>(</sup>t) Code de Hollande, art. 1418. (2) 1bid., art. 1605.

ciairement, mais en se faisant autoriser par la justice, vendre, en a qualité d'habité à uscéder, les meubles dispendieux à conserver, les choses sujettes à un prompt dépérisement, et les denérées; mais cette vente doit être faite-par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure. (Art. 700 (1)).

Il peot aussi, tonjours en cette qualité, et comme administrateur de l'hérédité, interrompre les prescriptions qui courent au profit des débiteurs de la succession ou des détenteurs des biens qui en font partie :

Prendre inscription hypothécaire sur les biens des débiteurs de l'hérédité;

Faire les réparations nécessaires et urgentes ; S'opposer au déménagement des locataires qui n'ont pas payé les loyers ;

Donner les congés qu'il scrait utile de donner; Louer, pour les termes ordinaires des baux faits sans écrit, les appartements vacants;

Intervenir dans les distributions de deniers qui se feraient sur les débiteurs de la succession , et pour cela , former les oppositions nécessaires ou les demandes à fin de collocation hypothécaire, etc.

403. Tous ces actes ne sont que de simples actes de concervation et d'administration provisoire. Mais quand l'héritier craint de se compromettre enen fisiant d'autres; par exemple, comme dit M. Chabot, foraqu'il à sigit de cousentir des haux à ferme on à loyer, ou même de renouveler ceux qui existent et qui vont expirer, il doit se faire autoriser par le tribunal à cet effet (s).

406. Lorsqu'une personne à qui une soccession est écline est morte sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement (z), ses héritiers penvent l'accepter ou la répudier de son clief. (Art. 781.)

C'est là l'effet du droit de transmission, qui n'avait lieu dans le droit romain que dans quelques cas seulement (4). Ce droit résulte de la saisine, dont il a été parlé plus haut (5); et nous le reconnaissons même aussi à l'égard de l'enfant naturel et du conjoint survivant, successeurs irrèguliers, quiquisi l'an sociat pas assinis de plei droit, qu'ils soient obligés de demandre la délivrance ou de se l'aire envoyer on passession siriant les distinctions et formalités établés par la loi (art. 724); mais ils ne cont passession siriant les distinctions et formalités établés par la loi (art. 724); mais ils ne cont pas moins saisés du droit tel qu'il existe, c'est-à-dire sous l'obligation de demander cette délivrance ou cet envoi; et ce droit, dont il faut lien qu'ils soient saisis pour qu'ils paissent la faut lien qu'ils soient saisis pour qu'ils paissent l'excerce; ils et transatettent à leurs représentants, paisqu'il est pécuniaire et non exclusivement attaché à la personne.

Si la succession avait été acceptée par l'héritier, il est clair que ses propres héritiers n'ayanque les mêmes droits gruîl avait, ils ne pourraient la répudier; ils pontraient seulement renoncer à la sienne, dans laquelle s'est confonde la première, s'ils ne l'avaient use enore acceutée.

Et s'il avait lui-même renoncé à l'hérédité dont il s'agit, ses héritiers, par l'effet du même principe, ne pourraient ensuite accepter cette hérédité, tout en acceptant la sienne. Ils n'ont ni ulus ni moins de droits que lui.

407. Toutefois, si la nuccession à laquelle leur natura ra remocie n'avait point encret été acceptée par d'autres, à son réfus, nal doute, et nonobatant la ginéralisit des tremes de l'àrticle 781, qu'il ne pussent ess-mêmes, et comme excreant les droits qu'il avait encree, l'accepter de son chef, conformément à l'art. 790, qui modifie, sous ex report, it disposition du prenier de ces articles, suivant laquelle les héritéers de chia è qui me meccesion est célume n'out droit de l'accepter ou de la républier qu'autant droit de l'accepter ou de la républier qu'autant droit de l'accepter ou de la républier qu'autant de l'accepter de l'accepter ou de la républier qu'autant de l'accepter de l'accepter de l'accepte de l'

408. Mais pour accepter on répudier la succession dont il s'agit, les héritiers de celui qui est mort sans avoir pris parti à ce sujet sont obli-

<sup>(1)</sup> Gode de Hellande, act. 1973.
(2) Mais il ne doit avoir, selon nons, ancune crainta quand it

se borne à faire les locations d'appartements pour les termes d'asage des baux faits sans écrit.

<sup>(3)</sup> Ce qui a lieu sortout quand deux on plusieurs personnes

respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périsseut dans le même événement. (Art. 720, 721, 722.) (4) Voyez aspra, n° 36.

<sup>(3)</sup> Nor 33 cl soivants.

gès d'accepter la sienne, ils l'acceptent par cela mème, puisque ce n'est que de son chef qu'ils agissent.

En effet, en répudinat la première hérdiéré, is abienent un droit dépendant de la secoule; et en l'acceptant ils fout acte d'héritier à l'égard de cette derairée, rojusqu'ils excercant un droit qui en fait partie; tellement que par cela acul qu'ils en fait partie; tellement que par cela acul qu'ils en fait partie; tellement que par cela acul qu'ils ils fout acte d'héritier à l'égard de celle de leur auteur d'inect et inmédiat à qui elle chii échne; tambia que pour celle dont il 'à-gal', ils peuvent a réquier du l'accepte du ché de leur auteur, a réquier un l'accepte du ché de leur auteur, desqu'en était de compris celui d'accepte un de cipalité et le réput de l'accepte du ché de der cette aucceate.

409. Mais la loi a prévu qu'ils pourraient n'être pas d'accord sur le parti à prendre à ce sujet; que les uns vondraient peut-être réputiler, les autres accepter purement et simplement, d'autres enfin accepter sous bénéfice d'inventaire.

Anciennement, on décidait la question par le quid utilius, or généralement éxité pour l'acceptation bénéficiaire; mais en n'était point vanrégle; aussi écal élevi souvent des difficultés sur ce point (n). Le Code a voulu les prévenir, en diant que, ci a ces héritien ne sout par d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit tére acceptée sous benéfice d'insion, elle doit tére acceptée sous benéfice d'inventaire, > (Art. 782) (n). On a cru, par ce ventaire, > (Art. 782) (n). On a cru, par ce ventaire, > (Art. 782) (n). On a cru, par ce ventaire, > (Art. 782) (n). On a cru, par ce ventaire, > (Art. 782) (n). On a cru, par ce vante, par centre que l'entre la controit de la contra de l'acceptation de la conventaire de l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de vante, que contra l'acceptation de l'acceptation de l'acceptation de vante, que de l'acceptation de l'acceptatio

440. Cependuat, comme il pourrait arriver que celui à qui la succession ésait celune cht été tenu au rapport envers ses colleritiers, pour les avantages qu'il avait reçus du définit sans clause de précipit ou debros part (art. 1851 (s), et que conséquent que ses héritiers, en acceptant de son chef, nême bénéficiairement, y seraient pareillement assujettis, tantis qu'il cut peut-être par le present que son chef, nême bénéficiairement, y seraient pareillement assujettis, tantis qu'il cut peut-être par le present pareillement assujettis, tantis qu'il cut peut-être pareillement assujettis, tantis qu'il cut peut-être pareillement assujettis, tantis qu'il cut peut-être pareillement assujettis qu'il cut peut-être pareillement au pareillement assujettis qu'il cut peut-être pareillement qu'il cut peut-être pareillement au pareillement

mieux valu pour eux renoucer à la succession et s'en tenir aux dons ou legs, on sent que la question du quid utilius pourrait encore avoir de l'importance, si le Code ne l'avait pas prévenue, et ce sera généralement en pareil cas que les béritiers ne s'accorderont pas, du moins sur l'acceptation bénéficiaire. De là, il peut arriver que l'obstination , les faux calculs de l'un des béritiers de celui à qui la succession dout il s'agit était échue, entrainent les autres dans une perte réelle, en les obligeant au rapport dont aurait été tenu leur auteur, quaud il eût mieux valu pour eux renoncer de son chef. La connivence de cet héritier avec les cohéritiers de son auteur immédiat, qui profiteraient ainsi de ce rapport, n'est pas moins à craindre, et cependant il serait bien difficile d'en empêcher l'effet, puisque la loi dit qu'en cas de dissidence entre les béritiers de celui qui avait recueilli la succession dont il s'agit, cette succession sera acceptée sous bénéfice d'inventaire : usant de son droit en optant pour l'acceptation, il ne pourrait donc que trèsdifficilement être accusé de counivence et de fraude, parce que Is qui jure utitur, neminem lædit.

411. Néanmoins, nous aurions bien de la peine à croire que le législateur eut entendu par là favoriser aussi l'intérêt particulier de cet béritier. dans le casoù, appelé pareillement à la première succession avec le dernier décédé (4), celui-ci cůt été tenu à un rapport qui serait plus avantageux pour l'héritier que le bénéfice de l'accroissement résultant de la renonciation pure et simple. La loi actuelle n'a eu, en effet, d'autre but que de prévenir des difficultés et des procès que pouvait faire naître l'entêtement de l'un ou de plusicurs des cohéritiers, ou le désir de n'être pas charges des embarras d'une liquidation même bénéficiaire : mais elle n'a pu vouloir favoriser l'intérêt des uns au détriment de celui des autres. En conséquence, si, conformément à l'article 782. les tribunaux ordonnaient que la succession dont il est question sera acceptée sous bénéfice d'inventaire, ils ue devraient le faire, d'après la règle que quiconque cause à autroi un préjudice par

<sup>(1)</sup> Foyez dans le Nouveau Benizart, au mol Adition, § 4, et surtout au mol Méritier, § 10
(2) Code de Hollande, act. 1096.

<sup>(3)</sup> Code de Hollande, art. 1132.
(4) Ce qui pent avoir lien surtont par l'effet de divers mariages contractés dans la même famille.

son fait, est obligé à le répurer (article 1382) (1), estrout, comme dan l'expèce, pour en tirre un bénéfice, illu ne derraient le faire, disons-nous, un consecution de des l'expères de l'étre rendus indemnes du tort réel que pourraiteur occisionner l'obligation de rapporter ce qui vasit été donné à leur auteur, ent offrant, de leur côté, d'abandonner l'hiéritér qui veut abbolument que la succession soit acerpaire, tous les avantages qui pourraient résoluter de cette même succession à laquelle lis veulent renoncer. Sicetet décision ner las pas fondée sur l'esprit cette de le cette de la result de la cette de l'estricle. Par le les su dum mons fomblé en l'esprit de droit commune ta ur les principes de l'équité.

412. Au surplus, si les héritiers, enllective-

ment, de celui à qui la succession était échue, et qui l'acceptent de son chef, même bénéficiairement, sont tenus aussi de son chef du rapport dont il aurait été tenu lui-même, si c'eût été lui qui eut accepté l'bérédité, il n'en est pas ainsi au sujet des avantages qu'auraient recus de celui de la succession duquel il s'agit, l'un ou plusieurs de ces béritiers, et même tous, s'ils ne sont point eux-mêmes héritiers directs de ce dernier : car le rapport n'est dù que par l'héritier qui vient à la succession, ou par ceux qui y viennent de son chef ou par le bénéfice de la représentation (articles 781,843 et 848, analysés et combinés) (1) : or, dans l'espèce, les héritiers de l'héritier ne sont pas directement les héritiers du premier décédé; ils ne le sout que parce qu'ils sont ceux du dernier décédé, et comme représentants de celui-ci. Ils ne viennent pas à sa succession comme ses héritiers persunnels, mais bien comme héritiers d'un autre. Qu'importe, après cela, que l'article 846 soumette au rapport le donataire qui n'était pas le successible du donateur, c'est-à-dire son héritier présomptif an moment de la donation, mais qui se trouve son successible au jour de l'ouverture de la succession, et qui l'accepte? Le cas est bien différent , puisqu'ici le donataire se trouve héritier du donateur, tandis que dans le premier cas il ne l'est pos. Il n'y a donc pas lieu de dire, avec quelques personnes, que le rapport n'est pas dù parce que les dons et legs sont censés faits avec dispense de rapport, ce qui rend applicable, selon ces personnes, l'artiele 847 (3). Il est plus exact de dire que le rapport n'est pas dù, parce que ceux qui ont recu les avantages ne sont point les héritiers du donateur. Il est vrai que cet article dit que e les dons e et legs faits an fils de celni qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sunt toujours réputés faits avec dise pense du rapport; > mais c'est ponr dire ensuite que « le père venant à la succession du donateur n'est pas teun de les rapporter. > L'on a voulu par là prévenir un doute, que nous expliquerons quand nous traiterous suécialement des rapports. Quoi qu'il en soit, le rapport, dans notre espèce, n'est pas dù, parce que les donataires ne sont pas les béritiers du donateur ; d'uù il suit qu'il u'y a pas besoin de dire, ni même de supposer, que e'est parce que les dons ont été faits avec dispense du rapport.

#### ...

# Quelles personnes ont capacifé pour accepter les auccessions qui jeur sont échues.

415. En général, toute personne à qui il est éclu une meccision a capacité pour l'accepter, par l'effet du principe que toute personne peut contracter, ai clie n'en et pas décharée incapable par la loi (art. 4125) (t); rar, par l'acceptation d'une hérédité, l'hérètier contracte, sionn formellement, de noins taciement, euvers les reviaciers du défunt et ses légataires, l'obligation de payer les detine et se d'acquitre les legs.

414. Más précisément parce que celui qui except un succession se sounte à tect obligacepte un succession se sounte à d'accepter l'hérésité à ceu-la même a jui élle n'a pas permis de coutracter : tels sont, en général, les mineurs, les tracters : tels sont, en général, les mineurs, les que su tracters, et les sont que grande précipir le que su interdits, et de formalités propes à précipir le danger qui surrit pu résulter pour cut d'une expaision faite aux discernacient; et élle x soulu, quant aux frommes norirées, qu'elles se fissent au criterité de leur aux , on à défaut de celti-ét, por

<sup>(1)</sup> Gode de Hollande, art. 1441. (2) Hod., art. 1697, 1132 et 1133, 532 et 3. (3) Hod., art. 1133

Cole de Rollande, art. 1363.
 Und., art. 1366.

la justicu, comme pour les contrats proprement

Ainsi e les femmes mariées ne peuvent pas e valahlement accepter une successiun sans l'auet turisatiun de leur mari oo de justice, cunforemément aux dispusitions du chapitre VI du

- mement aux dispusitions du énapitre vi du
   titru du Mariage. > (Art. 776) (i).
   Les successions échoes aux mioeurs et aux
- ioterdits ne pourront être valablement acceptées que cunfurmément aux dispositions du titre
  de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émanei-
- s pation. ) (Ibid.)
- 415. Parlons d'abord des successiuns échues aux mineurs un aox interdits.

Quant aux mineurs, il n'y a, relativement à l'acceptatiun d'nne hérédité, aucone distinction à faire entre les mineors émaneipes et ceux qui sont eneure en totelle.

Il n'y en a pas davantage à hire entre l'acceptation bienfédires et l'acceptation pure et imple. L'acceptation bienfédires pourrait assui, chas certaines et (), causer un préjodice au mineur, en le somentant à l'obligation du rapport, quand il valuis peut-tres mieux pour lui renoncer et s'en tenir à ce qui lui avait été donné, ao moin paiqu'à concurrence de la quoité disponible (article 845) (a), que d'accepter et de rapporter à la masse ce ou il avait reen du défeun.

En conséquence, la soccession ne duit être acceptée parle titeur un parle mineur émaceipé (s), que d'après une délibération confurme du conside de famille; et l'acceptation ne peut avoir lieu que sous bénéfice d'inventaire. (Art. 461, 485 et 776, analysés et cumbinés) (s).

416. La délibération du couseil de famille, qu'elle ait pour objet d'auturiser l'acceptation un la renunciation, n'a pas besoin d'être homuloguée

(1) Code de Rollande, art. 1092. (2) Ainsi que nous l'avons déjà dit au titre de la Tutelle,

tome III, nº 376. (3) Code de Hollande, art. 1133.

(4) Ce dereier, au moyen de la dilibération, s'a pas bassis de l'assistance de son curatern pour excepter Medificialiement la soccasion, mais il en aura henois pour persoquer la division, ou défendre à la demande na partique, ce qui est en effet hien différent (per. 1849, An aurajus, il couvient, pour prévent tendificialité, que le mainure, louvejul fires a adréssation son difficialité, que le mainure, louvejul fires a dévlacation au des des autients de son cerateur, et que ce curateur signe aunsi la déclaration.

(3) Code de Hollande, art. 439, 480-484 et 1092.

par le tribunal (e): la lui ne prescrit point cette humologatiun cumme elle le fait puur les aliénations d'immeubles. les coostitutions d'hypothèque, les emprunts et les transactions (art. 457, 458, 467, 485 et 484, cumbioés) (1); ce qui prouve qu'elle ne l'a point jugée nécessaire.

417. Et lursque l'acceptation a été régulièrement faite, le mineur est lié par elle comme un majeur le serait lui-même : seulement il est nécessairement héritier bénéficiaire; mais, à ce titre, il serait soumis au rapport, s'il y avait lien. quoiqu'il fût plus avantageux poor lui d'être renuncant. Les précautions prises par la lui, les cunditions qu'elle exige pour l'acceptation des successions échues aux mineurs, sa volonté que l'hérédité ne soit acceptée que sous bénéfice d'inventaire, tout atteste qu'elle a entendu que. lorsque l'acceptation serait faite euofurmément à ses dispositions, elle aurait, ainsi qu'une dunatiun dûment acceptée (art. 463) (s), le même effet qu'à l'égard du majeur ; qu'il n'y aurait pas lieu pour le mineur à s'en faire relever en vertu de l'article 1305 (s), attendu qu'il ne s'agit pas d'un acte passé par lui en sa scole qualité de mineur. mais d'un acte qui, fait suivant les formes proteetriees de la loi, est censé fait par un individu junissant de tuote la capacité requise puur le faire (10). (Art. 1314, par argument) (11).

418. Tuut ce qui vient d'être dit s'applique au cas ui la succession est échoe à uo interdit pour démeuce. Les luis sur la tutelle des mineurs sont applicables à celle des interdits (art. 509) (1s), et spécialement en matière d'acceptation de succession, l'art. 776, comane un l'a dit, met sur la même ligne les interdits et les mineurs.

## 419. Quant à ceux qui sont simplement placés

(6) Foyra tome III, w 577. Mais nons derons faire observer que, dans la première édition de cet ouvrage, noes avons, par inaderetance, su m 683 du ne'me volume, en dissui que le mineur énasnripé ue port ai secrepter ni répudier use nuccomien, si ce e'est d'après une délibération du conseil de famille, nui à la ce e'est d'après une délibération du conseil de famille, nui à

propos ajenté ces mots, diiment homologues.

(7) Code de Hollande, art. 451, 452, 463, 483-484 et 483.

(6) Ibid., art. 460.

(3) Ibid., art. 1482. (10) Fag au tome III, uos 574, 577, 579, 592, 594, 595

et 398. (11) Code de Bollande, art. 1484,

(12) Ibid., art. 506.

sous l'assistance d'un conseil judiciaire, ponr prodigalité ou faiblesse d'esprit, les art. 499 et 513 (1), qui leur défendent de plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier et en donner décharge, d'alièner et de grever leurs biens d'hypothèque, sans l'assistance de ce conseil, ne parlent pas, il est vrai, nommément de l'accentation ni de la répudiation d'une succession; mais il n'est pas douteux que l'assistance du conseil ne soit nécessaire pour un tel acte. Accepter une succession, c'est s'ubliger envers les créanciers et les légataires du défunt, et la répudier, c'est aliéner un droit : or, sous l'un comme sous l'autre rapport, celui qui a été jugé incapable de disposer librement de ses biens, de continuer à être le moderator rei sue, est, par cela mênie, jugé incapable de faire seul, et sans l'assistance du guide qui lui a été donné, un acte d'une aussi grande importance.

420. Il faut toutefuis remarquer que cet individu n'est point interdit, par conséquent qu'on ne sanrait lui appliquer les lois sur les interdits, et spécialement celle qui veut que toute succession échne à une personne mise en état d'interdiction pour cause de démence soit acceptée sous bénéfice d'inventaire, si le conseil de famille inge utile d'autoriser le tuteur à accepter : d'uù nous concluons que si l'acceptation a eu lieu purement et simplement, mais avec l'assistance du conseil, elle a les mêmes effets que celle qui aurait été faite par un individu avec pleine capacité : car l'assistance du conseil a précisément pour objet de suppléer à l'insuffisance de cette espacité chez celui auquel il a été donné; à tel point que, faits avec cette assistance, les actes les plus importants, comme les aliénations d'immeubles, les transactions, etc., sont valables, quoique faits saus aucune des furmalités prescrites pour les actes qui intéressent des interdits proprement dits.

Mais il est du devoir de ce conseil de ne prêter son assistance que pour faire une acceptation bénéficiaire : c'est toujours le parti le plus sûr.

421. Suivant l'art. 20 du Cude pénal : «Quiconque aura été condamné à la peine des travaux c forces à temps, de la détention ou de la roclu-

e en état d'interdiction légale : il Ini sera nommé « un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et · administrer ses biens, dans les formes prescrites opour la nomination des tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits. >

C'est-à-dire par nn conseil de famille, puisque c'est un conseil de famille qui nomme le tuteur d'un interdit, (Art. 505, Cod. civ.)

« sion, sera de plus, pendant la durée de sa peine.

Ce tuteur n'étant nommé que pour gérer et administrer les biens comme un tuteur ordinaire. il faut en conclure que, pour accepter ou répudier une succession échue au condamné pendant la durée de sa peine, il doit se faire autoriser par une délibération d'un conseil de famille dument composé, et que l'acceptation, si ce conscil estime qu'il convienne d'accepter, doit être faite sons bénéfice d'inventaire, comme à l'égard d'une succession échue à un interdit pour démence. auquel la loi assimile évidemment l'interdit pour crime, en ce qui concerne l'administration des biens.

Les mêmes dispositions, ni aucune autre analogue n'étant établies contre le banni, il s'ensuit qu'il reste dans les termes du droit commnn. En conséquence, c'est lui qui a scul qualité , par luimême on par un mandataire, pour accepter les successions qui s'ouvriraient à son profit pendant la durée de son bannissement, qui ne peut être moindre de cinq ans, ni excéder dix années. (Art. 52, Cod. pén.)

422. Sonvent il s'ouvre une succession à laquelle est appelé un individu condamné par contumace à une peine qui emporte mort civile, ou à une peine qui n'emporte pas cette mort.

Dans ces cas, une première question est à décider, celle de savoir si le condamné qui est absent peut avoir des droits à l'hérédité, et en conséquence s'il doit y être représenté, on s'il y a lieu, au contraire, d'appliquer la disposition de l'art. 136 (a), portant que, « S'il s'ouvre une « successiun à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera « dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il anrait en le droit de concourir, ou à ceux qui · l'auraient requeillie à son défaut. »

d. De positions supprimées dans le Code de Hollands.

An itsee de la Mort eivile (1), nous avons dis, au nijet du confinnel per contunues à une peine emportant la mort civile, que p, pendant les cinqua anqui lai sont donnée pour purger la contunuace, et l'extre de l'extre de l'extre de l'extre de l'extre de l'extre du Code; que s'il 'ouvre une succession la luquelle du Code; que s'il 'ouvre une succession la luquelle du conque, que s'il vouvre une succession la luquelle connue par enue qui y cirdinaint acrec lui ou aprix du fe, cette succession servir tecurille par le directeur des domaines et des droits d'euregistrement de son domicile, d'appres le sart. 40 de 192 de 192 de de son domicile, d'appres le sart. 40 de 192 de l'excession et saite de suit il anorst indivise.

Mais nous généralisons ici la proposition, et nous parlons indistinctement, que la condamnation soit à une peine emportant ou non mort civile, n'importe, car la décision doit être la même.

D'abord, il est évident que si les cohériters du contumace, ou ceur qui viendraient à l'hérédité à son iléfaut, ne méconnaissent point son existence, l'administrateur de ses biens le représente dans cette hérédité, accepte pour lui, s'il y a utilité de le laire, et reçoit sa part dans le partage, s'il y a lieu d'y procéder avant la comparation du condamné en justice. L'acceptation doit aussi avoir lieu sous hérédice d'inventaire d'inventaire.

Mais il est possible que les cohéritiers du contumace ne reconnaissent pas son existence, et e'est dans cette supposition qu'au même endroit, où nous ne voulions pas eneore agiter la question de savoir quel serait l'effet de leur refus, nous disons (par note) que ces mots, et que son existence ne soit pas méconnue par ceux qui viendraient avec lui ou après lui, sont par nous ajoutés par rapport à l'article 156 du Code civil, n'entendant alors rien préjuger à cet égard; et arrivant à l'explication de cet article (a), nous disons enfin qu'il est applicable, en principe, aussi bien au cas où l'absence de celni qui est appelé à une succession par son degré de parente n'est pas encore déclarée au moment de l'onverture du droit, qu'au cas où elle l'est déjà; mais qu'à cet égard il ne suffit pas aux cohéritiers, pour pouvoir prendre à eux seuls toute l'hérédité, de dire qu'ils ne reconnaissent point l'existence de l'absent; qu'il faut de plus quo cotte existence ne soit réellement pas reconnue, et quo c'est là un point laissé à la sagesse du tribunal, dont la décision doit dépendre des circonstances particulières de la cause, des motifs de l'absence, s'ils étaient connus, du temps qui se scrait écoulé depuis la disparition on les dernières nouvelles, ainsi que des habitudes de l'individu. Or les motifs de la disparition d'une personne poursuivie pour crime sont assez sensibles, et la présomption de sa mort est beaucoup moins grave qu'à l'égard de tout autre individu qui s'est éloigné de ses fovers sans donner de ses nouvelles. D'ailleurs, il est très-possible qu'on ait acquis la certitude qu'il existait au moment de l'ouverture de la succession : la preuve peut en être fonrnie de plusieurs manières, et nul doute alors que l'art. 156 ne fût point applicable , et que le préposé de la régic ne dût être admis à exercer les droits du contumace dans l'hérédité dont il s'agit.

Mais si la disparition datait depnis longtenips au moment où vient à s'ouvrir eette hérédité, et si l'on n'avait eu d'ailleurs aucune nouvelle positive sur le sort du contumace ; s'il s'était passé surtout quelque événement dans lequel on pourrait croire qu'il a été enveloppé, nous ne voyons pas pourquoi l'on n'appliquerait point cet art. 136, puisque sa disposition est générale, et n'excepto pas le cas où l'absent est ponrsuivi pour crime : sculement les motifs de sa disparition, et qui l'empêchent de donner de ses nouvelles et de reparaltre, étant connus, c'est une circonstance qui doit rendre les tribunaux plus difficiles à admettre la prétentiun de ses cohéritiers de partager à eux seuls la succession, mais voilà tout. Et, dans l'hynothèse où cette prétention serait rejetée, nous croyons que s'il s'écoulait, sans qu'on cût des nouvelles du cuntumace, tout le tenins à l'expiration daquel l'absence pourrait être déclarée dans les cas ordinaires, ils seraient alors en droit de demander compte de la portion que le receveur de la régie aurait recue an nom de l'absent (sauf à la restituer si le cas y échéait), à moins qu'il ne fût prouvé que le contamace a réellement survéen à celui de l'hérédité duquel il s'agit et a pu lui succèder, parce qu'il n'était point frappé de mort civile à l'époque du décès de ce dernier.

423. Enfin, quant aux successions auxquelles sont appelées des femmes mariées, celles-ci, comme il a été dit plus haut, ne peuvent valablement les accepter qu'avec l'autorisation de leur mari ou de justice (1). (Art. 776 précité.)

ll n'y a anenne différence à faire à cet égard , à raison des divers régimes sous lesquels les femmes se trouveraient mariées, quoiqu'il puisse y en avoir beaucoup quant aux obligations qui résulteraient, pour les maris, de l'acceptation de l'hérédité, suivant que, maries en communauté, ee seraient eux, et non la justice, qui auraient donné l'antorisation

424. Ainsi, quand les époux sont mariés en communanté, il faut distinguer si la succession est purement mobilière, ou si elle est purement immobilière, ou enfin si elle est en partie mobilière et en partie immobilière.

Si elle est toute mobilière, et qu'elle soit acceptée avec l'autorisation du mari, elle tombe dans la communanté (art. 1401) (2), à moins de stipulation contraire dans le contrat de mariage; par exemple, s'il y avait simplement communauté rédnite aux acquêts (art. 1498) (x). Par cunséquent, les créanciers de l'hérédité peuvent poursuivre leur pavement tant sur les biens de la communauté (art. 1411) (4), que sur les biens particuliers de la femme (art. 1419 et 1486) (s), et même sur ceux du mari (art. 1484 (s) et eucure 1419) (1), quoique le mobilier de cette succession cut été constaté par un bon et fidèle inventaire, ot que le mari, ponrsuivi sur ses propres biens on sur ceux de la communauté. représentat identiquement ce mobilier.

425. Si la femme, dans ce cas, ne veut pas personnellement accepter la succession, le mari pent l'accepter, comme exercant, en sa qualité de chef de la communanté, un droit qui appartientà cette même communauté (art. 1401, 1421, et surtout 848.) Il n'a même nas besoin pour cela d'argumenter de la disposition de l'art. 788, qui donne aux créanciers de l'héritier qui renonce à leur préjudice, la faculté de se faire autoriser par justice à accepter, de son chef, jusqu'à conenrrence du montant de leurs droits; il tient directement de la loi , à raison de sa qualité de chef de la communauté, celui d'accepter une succession qui doit en faire partie, comme il peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme.

Mais alors celle-ci ne ponrrait être poursuivie à raison des dettes de l'hérédité que comme commune en biens , et non sur ses bieus personnels; par conséquent, elle ne pourrait l'être durant la communauté, ni après sa dissolution. si elle y renonçait; et dans le cas même où elle accepterait cette communauté, elle ne serait encore tenue, soit vis-à-vis des héritiers de son mari, soit vis-à-vis des créanciers (envers lesquels elle ne s'est point personnellement obligée, puisqu'elle n'a point accepté la succession, qu'elle n'a pas voulu l'accepter, et que nul n'est héritier qui ne veut), que jusqu'à concurrence seulement de son émolument dans ladite communauté, pourvu qu'elle eût fait un bon et fidèle inventaire des biens dont elle se composait. (Art. 1485) (a).

Il faudrait même le décider ainsi , non-seulement dans le cas où la femme aurait expressément déclaré dans un acte qu'elle ne veut point accepter cette succession, mais encore dans le cas où le mari l'aurait simplement acceptée comme excreant à cet égard les droits de la communauté. bien mieux, en déclarant dans un acte que c'est comme exercant les droits de sa femme. Il est vrai que, d'après l'art. 1428, c'est lui qui exerce, sous ec régime, les actions mobilières qui appartiennent à cette dernière, et que, dans notre espèce, la succession est toute mobilière : d'où l'un pourrait vonloir conclure que la femme est censée avoir accepté par son ministère, et en cunséanence qu'elle est censée tenue envers les créanciers de l'hérédité sur ses propres biens, comme dans le cas où c'est elle-même qui accepte. dûment autorisée à cet effet. Il n'en est cependant pas ainsi, du moins selon notre opinion ; le

<sup>[1]</sup> Sur ce qui concerne l'antorisation maritale, on judiciaire, dans quels cas elle est nécessaire à la femme, comment elle se donne nu s'obtient, et quel est l'effet du défant d'autorisation, voyes co qui a été det su titre de Mariage, tome II, nº 441

<sup>(2)</sup> Code de Hollande, art. 175.

<sup>(3)</sup> Code de Hollande, art. 210 et 212.

<sup>(4)</sup> Disposition supprimée dans le Code de Hollande. (8) Code de Hollande, art. 186,

<sup>(6)</sup> Bod., art. 183. (7) Disposition supprissée dans le Code de Hollande.

<sup>(8)</sup> Code de Hollande, art. 106.

pouvoir du mari ne va pas jnsque-là. Accepter unc succession, quoiqu'on suppose (1) qu'elle est toute mobilière, est autre chose qu'exercer une action mobilière : les conséquences de l'exercice d'une telle action peuvent être toutes prévues d'avance, mais celles de l'acceptation pure et simple d'une hérédité sont incalculables. La loi a done pu raisonnablement donner au mari, sous le régime de la communauté, l'exercice des actions mobilières qui appartiennent en propre (2) à sa femme, sans vouloir pour cela lui donner le moyen d'obliger personnellement cette dernière envers les créanciers et les légataires d'une suceession. Elle lui donne bien également le pouvoir de contracter des obligations sans le concours de sa femme, mais celle-ci n'est obligée par ecs actes qu'en qualité de commune en biens, ce qui est très-différent. Or, par l'acceptation de la succession dont il s'agit, le mari peut bien s'obliger personnellement envers les créanciers et les légataires, mais il ne peut obliger sa femme que comme il l'obligerait dans les autres cas : il faut done, pour qu'elle le soit aussi personnellement, qu'elle accepte elle-même, expressément ou tacitement, mais dâment autorisée, ou qu'elle donne pouvoir spécial à son mari, ce qui revient an nième; car e'est à elle que la succession est échue, et nul n'est héritier qui ne veut.

420. Si c'est le mari qui ne veu pas accepter, tundis que la femme, pour faire homer à la mimoire de son parent, ou pour d'autres moifs, veu tle contraire, la juntien e duit pas lui donner indistinctement l'autorisation nécessaire à cet cellet. Si la femme avait signét le reprise de ses apports en cas de renonciation à la communanté (s) (art. 1514) (d), et que Hérédité présentat quelque avantage, comme la feume aurait alors un inérêt personnel, indépendament de son intérêt comme commune en biens, l'autoriasion deviat lui fêtre accordée; unis alors elle scule as tromorais obligie enven los créanciers et les légalaires, pouvre encore que le mai n'ext et les légalaires, pouvre encore que le mai n'ext et les légalaires, pouvre encore que le mai n'ext et le seconda le mobilier de cette succession dans un certain privabble (n- ticle 1416) (n). Si l'invensière avait en lite, le ticle 1416) (n). Si l'invensière avait en lite, le part en leur en abandomann le contenu; et ces créaniers et légalaires, ca cas d'insuffisance de ce mobilier, pouruiviraient leur payement sur cendieres et légalaires, ca cas d'insuffisance de ce mobilier, pouruiviraient leur payement sur communauté, mais à la charge de respecter la communauté, mais à la charge de respecter la communauté, mais à la charge de respecter la neur périndat non cours lla leur prediction cours la leur prediction cours la leur per le leur prediction cours la leur prediction destins leurs. (Art. 4117, 4399) (n. 4117, 4317, 4399) (n. 4117, 4399) (n. 411

Dans la même hypothèse, si la femme n'avait pas stipulé la reprise de ses apports, comme elle n'aurait d'autre intérêt à ce que la succession fût acceptée que son intérêt de femme commune en biens, la justice devrait plus difficilement lui accorder l'autorisation ; car , dans ce cas , le refus du mari n'est rien autre chose que le refus de faire acquérir à la communauté des objets qui y entreraient de plein droit, et sans reprise pour la femme, sans aucun droit particulier pour eelle-ci. C'est donc de sa part un acte d'administrateur des biens qui composent la communauté, et dans ces sortes d'actes, la justice ne doit pas contrecarrer son pouvoir, tant qu'il n'en ahuse pas. Si elle croyait néanmoins devoir donner à la femme l'antorisation que celle-ci sollicite, elle ne devrait le faire qu'avec la condition que la femme acceptera bénéficiairement, afin que la nue propriété de ses biens ne fût pas compromise, ce qui est toujours fachenx pour le mari-

427. Dans le second cas, où la succession est purement immobilière (7), il n'y a pas de difficulté.

Si la femme accepte avec l'autorisation de son mari, elle s'oblige personnellement : les créanciers peuvent poursuivre leur payement sur les

<sup>(1)</sup> Car elle peut renferauer des immembles sans qu'on le saelle.

<sup>(2.11</sup> fm), en offel, entendre cela des actions qui sont propens à la fename, car si eva actions étaient tombées dans la commanaté, le mai lite avecerait comme cleir de cette méme commanuté, en verin des principes générans qui la régisseut (article 1421 et autres), et il n'y autri pas ne boson que la toi iniclessat à ret égard un pouvoir spécial, comme elle le fait dans 1741, 1420.

<sup>(3)</sup> El, par la même raison, ai le mobilier de cette succession n'estrait point en rommmandé, par l'effet d'une clause d'estimo, on par l'effet d'une sipulation de commannaté rédictions arquêts, le femme surait assai un intérêt personnel à accepter la succession.

<sup>(4)</sup> Disposition appprimée dans le Code de Hollande.

<sup>(5)</sup> Idem.

<sup>(6)</sup> Idem.
(7) Ge qui sera bien rare; mais cofin l'art. 1412 le suppuse.

immeubles de la succession, ee qui va sans dire, et ils peuvent aussi le ponrativre sur les autres biens personnels de la femme, sans être obligés de réserver la jouissance de ces biens au mari. (Art. 1413) (i).

Mais si la succession n'a été acceptée par la femme que comme antorisée en justice, au refus du mari, les créanciers, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession, ne peuvent se pourvoir sur les autres biens de la femme qu'en respectant la jouissance qui en appartient au mari. (Hbid.)

Et si la fenme ne reut pas accepter, se renonciation ne peut préjudicier à ce dernier; elle ne pourrait d'ailleurs la faire qu'autunt qu'elle serait dament autorisée à cet effet : or la justice ne peut lui donner l'autoriation que souls a fréserve de la jouissance du mari sur les biens de la succession, si la nue propriété suffit pour en acquitter les dettes et les charges.

428. Dans le troisième cesa, où la succession cet partie mobilière, partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communaté que juntilé source de la part commitante qui juntilé sourcer de la part contributoire du mobilière dans ces dettes, en égard à sa valeur, comparatis-cent à celle des immeubles (art. 1414); mais ce n'est pas ce dont il s'agit maintenant: c'est uniquement de l'accepation de la succession et de ses effets par rapport à la femme à qui elle ca étie accepation par la femme, autorité de céniré, ob, à a on refuis, par la juntire, ou bien qu'elle a été acceptée seulement par le mari.

Amsi cette contribution de la communuació dan les dettes de la mecesation ne fair-fulle point obstacle à ce que les créanciers poursuivent leur paycement, nos -esculements un les biens de l'hi-rédité indistinctement, mais encore sur ceux de la communació (horque la succession a été acceptée par la femuse, du consentement de son muni; sauf les récompenses telles que de droit. (Art. 4116.) Par conséquent, ils peuvent amis poursuiver leur payement sur les autres hiens personnels de la femme, puisque, jus son acceptation, elle évet traiblement oblégée curses cux; suiton, elle évet traiblement oblégée curses cux;

et anssi sur les biens du mari, parce qu'il est toujours tenu sur ses biens personnels des dettes de la communauté, sauf son recours contre la femme ou ses héritiers, s'il v a lieu, (Art. 1484.) Or, ici la dette est dette de communauté, par cela scul que le mari a antorisé sa femme à accepter cette succession, dont une partie devait y entrer activement, ce qui rend applicable également l'art. 4419 (2), à tel point que le mari ne pourrait prétendre, après la dissolution de la communauté, et en invoquant l'art. 1485 (3), n'être tenu envers les créanciers de la succession que pour moitié des dettes, sur le fondement que ces dettes étaient personnelles à la femme, et que cet article porte : « Le mari n'est tenu que pour moitié des dettes personnelles à la · feurure, et qui étaient tombées à la charge de · la communauté; > car cette disposition doit s'entendre des dettes que la femme avait contractées avant le mariage et qui sont tombées à la charge de la communauté en vertu de l'article 1409 (4), et non de celles qu'elle a contractées pendant son cours, soit dans le cas prévu à l'art, 1419, soit dans celui maintenant en question. En un mot, l'autorisation du mari donnée à l'acceptation de la femme rend indistinctement, par rapport aux créanciers , dettes de la communauté les dettes de cette succession, parce que cette hérédité étant partie mobilière, partie immobilière . la communauté en acquiert par cela même une portion, et que les créanciers ne peuvent faire une ventilation à ce sujet, comme les époux nu leurs représentants pourront la faire entre cux : aussi l'art. 1416 précité est-il formel à cet égard. Il a d'ailleurs réservé les récom-

429. Mais si la succession n'a été acceptée par la fennie que comme autorisée en justice, au refus du mari, il faut distinguer : ou le mobilier a été constaté par un bon et fidele inventaire avant d'être mis avec celui de la communauté, ou il ne l'a pes été.

Dans la première hypothèse, les créanciers ne peuvent poursuivre leur payement que sur les biens tant mobiliers qu'intmobiliers de ladite succession, et en cas d'insuffisance, sur la nue pro-

penses telles que de droit.

Disposition supprimée dans le Code de Hollande,
 Idem.

<sup>(3)</sup> Code de Hollande, art. 183.

priété des autres biens de la femme. (Art. 1417.)

Dans la seconde, ils peuvent, en outre, pour-

suivre leur payement sur les biens de la communauté (art. 1416), et, par couséquence de ce qui a été dit plus haut, sur ceux du mari.

Ainsi que dans le cas où la succession est purcment mobilière, le mari, au refus de sa femme de consentir à accepter celle dont il s'agit, peut également l'accepter jusqu'à concurrence des droits de la communauté dans ladite succession; et en faisant l'inventaire dont il vient d'être parlé , il n'obligera point la communauté, si ce n'est jusqu'à concurrence de la consistance du mobilier qui y sera entré par cette causo, c'est-à-dire sous l'obligation de le représenter aux créanciers et légataires, sauf ensuite à lui à régler avec les autres béritiers qui profitent de la renonciation de la femme, la part contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles, et la part aussi que doit y supporter sa jouissance de ces immeubles, puisque les autres béritiers ne profitent que de la nue propriété (1). En un mot, la femme peut bien ne pas vouloir accepter une succession qui lui est échue, et se soustraire par là à l'obligation personnelle d'en payer les dettes, parce que nul n'est tenu d'être héritier malgré lui; mais sa renouciation, même en la supposant faite avec l'antorisation de la justice, ne peut préjudicier aux droits du mari.

450. D'après cela, si la femme est mariée sous le régime exclusif de communatué, il est clair, s' que c'est à elle (s), dôment autoriée de son mari, ou, à son refus, autoriée de justice, à accepter ou à renoncer, que la sucception des prement autoriée de justice, accepter ou à renoncer, que la sucception des promets de l'acception de la fondaire de louis de l'acception de la fondaire de l'acception de la fondaire de la fondaire de la fondaire de l'acception de la fondaire de la fondaire de la fondaire de l'acception de la fondaire de la fondaire de la fondaire de l'acception de la fondaire de la fondaire de la fondaire de la fondaire de l'acception de la fondaire de la fon

(1) El encore, si la frame chi titi tenne an rapport, le mari serzii chilled d'en faire raison aix antres biritires, aison pour le tout, an unious proportionnellement à la valeur des objets qu'il retire, comparée à celle des objets auxquels la femme a renoncé, et sou fesqués i ni na ancou droit.

(2) Cela n'est pas contraire à l'article 1841, suivant lequel le mari, sons ce régime, conserve l'administration des biens sueubles et immembles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qui lui échoit pendant le mariage, tout bien qui cédéront à la femme pendant le marieç, à la charge el les restiture à elle ou à sex béritiers lorsqu'il se dissoudra, on dans le cas béritiers lorsqu'il se dissoudra, on dans le cas de siparation judiciaire (ert. 1530 et 1531) (e). Aussi le mair pourrait-il provaquer, sans le concours de sa femme, un partage provisionnel des polies dont il a ledrois de jouir part. 1818. Et ce qu'il fant bien remarquer, c'est que si le mari en peut forces a femme à accepter la succession, d'autre part celle-ci n'y peut renoncer sans son autorissition ou celle de justice.

451. Ce que nous venons de dire est applicable anssi an cas où les épous seraient mariés sous le régime dotal proprement dit, dans le cas où la dot s'étendrait aux biens de la succession échne à la femme, parce qu'elle comprendrait les biens à venir. (Art. 1542) (4).

432. Mais quel que soit le régime sous lequel les épous sont mariés, ai le mari est mineur, l'autorisation de la justice est nécessaire à la femme pour accepter la succession comme pour y renoncer, bien que cette succession ett déjà été ouverte, mais non encore acceptée, au moment du mariage.

455. Et rier verra, ii la femme est mineure, le mari ue pent ueul valablement l'autoriere, à l'effet qu'elle puisse s'obligere personnellement overveul set rénaices et les légataires, quand bien même il serait majeur : il finat une delibieration de conseit de famille, et la succession doit être acceptée sous bèmétice d'inventaire, conformément à la seconde disposition de l'art. 776; car, par son mariage, la femme, sams doute, a bien de éternamépie et al. 700, maie elle nº a pas cesad êt être mineure; et la divent industriectement puisse être acceptée que d'après une délibration conforme du council de famille, et sous héméties d'inventire. Aussi ce n'est point à l'autorisation

comme celui qu'elle apporte en doi, à la charge de le restitoer à la dissolution du mariage on après la afparation de beun qui viendraià à fer prosonesse; car il ne rivulle pas de là quo le mari ait la paissance de faire sequèrir à sa femme une accession, dont elle ne veut pas, et de la sommettre à l'obligation d'en supporter las charges: Nei d'est hérètier qui ne reut.

<sup>(3)</sup> Despositions imprimées dans le Code de Boltande.

<sup>(4)</sup> Idem.

judiciaire qu'il faut recourir en pareil cas. Le mari tient lieu à sa femme de curateur, et voilà tout : seulement , s'il a intérêt à ce que la suceession soit acceptée, quand le conseil de famille est d'un avis contraire, il pent, ainsi qu'il a été dit plus haut, exercer tous ses droits, nonobstant la renonciation ; et pour prévenir toute difficulté, il peut se faire autoriser en justice à cet effet, en vertu de l'article 788 (1), Mais nous ne eroyons pas eette autorisation nécessaire : l'article 818, déja cité plusieurs fois, nous paralt formel à cet égard.

454. Nous ne nensons pas non plus, avec nn anteur, que, dans le cas où la femme a renoncé à la succession, dûment autorisée à cet effet, elle ait droit à ce qui resterait de sa part après le payement des dettes et charges, et le prélèvement de ce qui pouvait revenir à sa communauté ou à son mari, quoique la succession ent déjà été acceptée par d'autres. La part du renonçant acerolt indistinctement à celle de ses cohéritiers : ce principe ne reçoit de modification que lorsque la renonciation préjudicie aux droits d'autrui, et seulement jusqu'à concurrence de ces mêmes droits. (Art. 788.)

\$ 111.

#### Des effets de l'acceptation pure el simple.

455. L'effet de l'acceptation remonte an jour de l'ouverture de la succession (art. 777) (2); et à cet égard il n'y a aucune différence entre l'acceptation bénéficiaire et l'acceptation pure et simple.

456. Dans le droit romain aussi l'effet de l'acceptation remontait au jour de l'ouverture de la succession : Heres quandoque, adeundo hereditatem, jam tune a morte successisse defuncto intelligitur, L. 54, ff. de Acquir, vel omitt.

heredit. On ne pouvait, en effet, pas plus que chez nous, être héritier d'une personne pour un temps sans l'être pour an autre temps, soit antérieur à l'acceptation, soit postérieur : la qualité d'héritier est indivisible : Semel heres, semper heres.

437. Mais chez nous, et à cause de la saisine (art. 724) (s), la succession n'est jamais censée jacente, et la possession du défunt passe à l'hériticr sans intermittence : c'est la même qui se continue dans la personne de l'héritier : tandis que dans le droit romain, à l'égard des héritiers dits volontaires, soit ab intestat, soit en vertu d'un testament l'acquisition de l'hérédité par l'acceptation ne donnait pas, seule, à l'héritier la possession du défunt, il fallait de plus qu'il prit lui-même corporellement possession des elioses héréditaires (4), ou de celles que possédait le défunt et qui appartenaient à un tiers. Aussi était-ee une nouvelle possession, à laquelle toutefois l'héritier pouvait joindre celle de son auteur, pour prescrire, et même le temps pendant lequel l'hérédité avait été jacente (s). ce qui faisait, au surplus, que les résultats étaient à peu près les mêmes que chez nous, du moins sous ce rapport.

458. Puisque l'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession, que c'est par conséquent comme si l'héritier ent accepté à l'instaut même où s'est operée cette ouverture, il résulte de là :

1º Que si le cobéritier renonce, comme il est cense n'avoir jamais été héritier (art. 785) (6) . celui qui a accepté, soit avant, soit après la renonciation du premier, est censé avoir été héritier pour le tout, à partir de l'ouverture de la succession, sauf l'application de l'article 788 (7), en faveur des eréauciers du renonçant, s'il y a lieu.

459. 2º Que si l'héritier ou tous les héritiers qui ont renonee veulent aussi aecepter, en vertu de l'article 790, parce que la succession n'a pas encore été acceptée par d'autres, leur acceptation, nonobstant leur renonciation primitive,

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 1008.

<sup>(2)</sup> Ibid., art. 1003. (3) Ibid., art. 880.

<sup>(4)</sup> Foyer notamment les LL, 23, princip., et 30, § 5, ff. de Acquir, vel amitt, possess.

<sup>(5)</sup> LL. 40, et 44, § 3, ff. de Usurp. et usurap.; L. 6, § 2, ff. pro Emptore.

<sup>(6)</sup> Code de Hollande, art. 1104.

<sup>(7)</sup> Ibid., art. 1107.

n'est pas moins censée dater du moment du décès de celui de l'hérédité duquet il s'agit.

- 440, 3º Que l'héritier qui n'accepte que longtemps après l'ouverture de la succession n'en a pas moins droit aux fruits depuis le décès, conformément à cette règle du droit romain : Fructus enim omnes augent hareditatem, sive ante aditam hareditatem, sive post aditam, accesserint. L. 20 , § 3, ff. de Heredit. petit.; mais toutefois avec cette différence que chez nous le possesseur de bonne foi d'une bérédité fait les fruits siens (art. 138) (1), comme le possesseur de bonne foi d'une chose particulière (article 549) (1), tandis que, dans la législation romaine, il était obligé de rendre, avec l'hérédité, ceux dont il s'était enrichi (3).
- 441. 4º Qu'il profite, quant à la possession, du temps intermédiaire, si toutefois elle n'a pas été interrompue, parce qu'un autre aurait possédé la chose pendant l'an et jour, paisiblement, publiquement, et à titre non précaire. (Art. 25, Cod. de procéd.)
- 442. 5° Que les prescriptions auront pu s'accomplir à son profit pendant ce temps intermédiaire, attendu que les tiers qui avaient intérêt à les interrompre ponvaient le faire, soit en poursuivant l'habite à succéder lui-même, qui aurait été alors forcé de prendre un parti , soit, a'il était inconnu, en faisant nommer un curateur à la succession vacante, contre legnel ils auraient exerce leurs droits, (Art. 815) (4).
- 443. 6 Que, vice versa, les prescriptions ont pu conrir contre lui , encore qu'il eût été absent, inconnu, et que la succession n'eût pas été pourvue de curateur comme succession vacante (article 2259) (a); sauf, à l'égard des prescriptions ordinaires, les suspensions pour cause de mino-

rité (art. 2252) (e), et spécialement dans celle de dix et vingt ans à l'effet d'acquérir, la prolongation du temps requis, si l'héritier a été absent. (Art. 2265 et 2266) (7).

De la, il peut arriver qu'un débitenr de la succession, ou le détenteur d'un immeuble qui en dépend, opposerait efficacement la prescription à Paul, si celui-ci, délà maient lors de l'ouverture de la succession, se portait héritier, tandis qu'il ne le pourrait pas si, au refus de Paul d'accepter, Antoine, mineur, ou qui a été absent, acceptait à sa place. Et il n'y aurait pas lieu , pour le tiers, d'attaquer la reponciation de Paul comme frauduleuse, comme faite en vue de mettre obstacle à l'exercice du moyen de prescription; car nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échnc (art. 775), sauf le droit réservé par l'art. 788 aux créanciers du renoncant, et le tiers n'est point de cette qualité. Celui qui renouce est censé n'avoir jamais été héritier (art. 785) ; sa part accroft de plein droit à ses cohéritiers, et s'il est seul de son degré, la succession est dévolue à l'héritier du degré subséquent (art. 786) (s), qui est aussi censé héritier du jour où elle s'est ouverte.

444. 7º Que tous les objets (s) échus à son lot sont censés lui avoir appartenu en totalité à partir de la mort du défunt , quoique le partage n'ait eu lieu que longtemps après, et par réciprocité, ou, pour mieux dire, par application directe du principe, il est censé n'avoir jamais eu aucun droit sur les objets échus aux lots de ses cohéritiers (art. 883) (10). Chez nous le partage est simplement déclaratif de la propriété dans la personne de chacun des béritiers, tandis que, dans le droit romain, il était translatif de cette propriété : il opérait un échange, avec toutes ses conséquences.

## 445. 8º Que par son acceptation pure et simple,

<sup>(</sup>L) Code de Hollande, art. 348. (2) Ibod., art. 604, 630 et 634. (3) Foyez sur ce point ce qui a été dit au tome t, nos 583 et

suiv., en parlant de la pétition d'hérédité. (4) Code de Hollande, art. 1174.

<sup>(5)</sup> Ibid., art. 2029. (6) Ibid., art. 2024.

<sup>(7)</sup> Ubid., art. 2000.

<sup>(8)</sup> Ibid., art. 1103.

<sup>(9)</sup> Corporels ; cur les créances (et les dettes) se divisent de plein droit entre les héritiers (art. 1220) ; elles se figurent done dans le partage que comme objet de ression , que les héritiers se fersient récurroquement, soit que le partage cut lieu judiciairement, soit qu'il eut lieu extrajodiciairement. L. 3, ff. Famil. ereire. C'est ainsi qu'il fant entendre l'article 892; mais nous reviendrons plus tard ser ce point pour déduire les conséquences de la distinction.

<sup>(10)</sup> Code de Hellande, art. 1128.

l'héritier ne pouvant plus renoncer, se tronve soumis à l'obligation de paver les dettes du défunt et d'acquitter les legs qu'il a faits, pour une portion, en principe général, correspondante dans chaque dette ou dans chaque legs à sa part daus la succession(1). (Art. 870, 873 et 1220) (1).

446. 9º Que s'il était créancier ou débiteur dn défunt, sa dette ou sa créance s'est trouvée éteinte par confusion, à partir de décès de ce dernier, ou jusqu'à concurrence de sa part héréditaire, s'il n'est héritier que pour partio (article [300] (s); ce qui n'empêche toutefois pas de la compter fictivement pour faire le calcul de la réserve qui lui serait due, dans le cas où le défunt aurait disposé ultra modum (4), suivant ce que nous dirons dans la suite; car la confusion éteint plutôt l'action que le droit lui-même (s).

447, 40° Enfin, par son acceptation, l'héritier s'est enlevé le droit de pouvoir renoncer, à moins qu'il ne soit dans l'un des cas où la loi l'autorise à réclamer, et qu'il n'use du bénéfice de ses dispositions. Il a confirmé la vocation de la loi-Jusque-là il était sans doute héritier, puisque l'effet de la saisine était de l'investir du droit , et qu'it n'y pouvait prétendre que comme représentant du défunt, comme son héritier, en un mot : mais il avait la faculté de renoncer et de faire supposer par là qu'il n'avait jamais été héritier : car, si , d'une part , celui qui accepte est censé avoir été héritier à partir du décès du défunt (art, 777) (a), d'autre part, celui qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier (art. 785) (1); et dans les deux cas, toujours par l'effet du principe, que l'on n'est point héritier d'une personne pour un temps, à nne époque sculement, on l'est pour toujours, ou on ne l'est pas du tout. En acceptant , l'héritier s'est donc enlevé la faculté de renoncer, et voilà tout; il n'a pas, à proprement parler, acquis un droit, puisqu'il l'avait dejà, et qu'il l'avait si bien, qu'il cût pu le trans-

mettre à ses propres héritiers (art. 781) (s), mêmo en mourant sans avoir su que ce droit était. ouvert à son profit, comme dans le cas où il serait mort dans le même événement avec le défunt (art. 720) (v). Ces principes serviront de base à l'une des interprétations que l'on donne de l'art. 789 (10), qui porte : « La faculté d'acs cepter ou de répudier une succession se prescrit par le lans de temps requis pour la pres-

« cription la plus longue des droits immobiliers; » c'est-à-dire par trente ans (art. 2262) (11). Mais n'anticipons pas.

448. Paisque l'acceptation a des conséquences qui peuvent être si graves pour celui qui l'a faite, il était juste que la loi ouvrit une voie pour la faire rescinder on révoquer, dans les cas où elle n'a pas été l'effet d'une volonté libre, on que, par le fait même du défunt, elle ne serait pour l'héritier d'aucune utilité réelle, bien mieux. qu'elle îni serait préjudiciable : c'est ce qui va être expliqué dans le paragraphe suivant.

#### StV.

Be la révocation de l'acceptation, ou de la réclamation de l'héritler dans les cas déterminés par la tol.

449. L'acceptation d'une succession peut être attaquée par celui qui s'est porté héritier, dans les deux cas spécifiés à l'art. 783 (11), mais toutefois avec des effets différents, ainsi qu'on le verra dans le cours de l'explication.

- · Le majeur, porte cet article, ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a
- faite d'une succession, que dans le cas où elle c'aurait été la suite d'un dol pratiqué envers
- « lui : il ne peut jamais réclamer sous prétexte
- de lésion, excepté seulement dans le cas où
- « la succession se trouverait absorbée ou dimi-
- « nuée de plus de moitié par la découverte d'un testament incounu au moment de l'accepta-
  - (6) Code de Hollande, art. 1093.
- (7) Ibid., art. L104
  - (8) Ibid., art. 1097.
  - (9) Ibid., art. 878. (10) Ibid., art. 1108.
  - (11) Ibid., art. 2004.
  - [12] Ibid., set. 1000 .
- (1) Mais nons aurons ultérieurement quelques observations à Lire sur la réduction de ces articles, en les combinant ; car elle (3) Hid., art. 1172. (4) I.L. 6 et 14, ad Legem Falcid.
- est loin d'être la mêuse dans les trois
  - (2) Code de Hollande, art. 1146, 1147 et 1335. (3) Patina eximit persanam ab obligatione , quam extinguit
- addinationem, allendu qu'on ne peut pas se poursuivre soi mésor.

450. On voit que l'article parle du majeur ; mais ce n'est pas assurément pour exclure le minenr du droit de se faire restituer contre une acceptation qui lui préjudicierait et qui n'aurait été que la suite d'un dol pratiqué envers lui ; ce ne serait point du tout le cas de l'adage : Oui dicit de uno, negat de altero; et pour le démontrer, nous ne dirons pas que l'article ne s'occupo que des acceptations pures et simples, et par conséquent qu'il laisse les bénéficiaires dans les termes du droit commun, car bien certainement le majeur lui-même qui n'anrait accepté, même bénéficiairement, que par suite d'un dol pratiqué envers lui, par exemple, par un cohéritier, dans la vue de l'amener à rapporter ce que le défunt lui avait donné en avancement d'hoirie, ponrrait également se faire restituer contre son acceptation : mais nous dirons qu'en parlant nommément du majeur, on avait en vue les formalités prescrites ponr l'acceptation des successions échues aux mineurs; on songeait que, ne pouvant avoir lieu que sous bénétice d'inventaire, elle ne devait leur causer aucnn préjudice , parce qu'en effet communément elle ne peut leur en canser aucun, et que le législateur statue sur ce qui arrive le plus communément. Mais si, au contraire, elle leur en causait un véritable, et qu'elle n'eût été que la suite de manœuvres pratiquées, par exemple, par un cohéritier auprès des membres du conseil de famille, pour leur faire croire à l'existence de créances chimériques ou éteintes, ou à l'acquittement de dettes encore existantes (1), le tout dans la vue d'aniener ainsi ses cohéritiers mineurs à accepter l'hérédité, quoique bénésciairement, et à rapporter ainsi à la masse les avantages qui leur avaient été faits par le défunt, nul doute alors, quand bien même aucun des membres du conseil de famille n'aurait colludé avec lui, que les mineurs ne pussent faire rescinder leur acceptation, pour reprendre les avantages qu'ils avaient reçns, au moins jusqu'à concurrence de la quotité disponible. Ils y seraient admis, non tanquam minores, sed tanquam decepti.

(1) Dobus est omnie calliditas, fallacia, machinatio, ad circumreniendum, decipiendum, fallendumque alterum adhibita. L. 1, 5, 2, 11. de Dolo malo. 451. Et ce que l'on dit ici des mineurs s'applique également aux interdits.

452. L'art. 785 ne parle pos davantage du cas od vidences ou contrântes exercés encre lui (1); et néamoins il n'est pas douteux non plus que en 614, comme le col, une cause d'annalation de l'accepation (1). D'alleurs la violence rene flut, comme telod, une cause d'annalation de l'accepation (1). D'alleurs la violence reneme de cil: Metadobunin se recipii. L'art. 4111 a l'exige même pas, pour qu'il y sit lieu d'attaquer l'acte pour extet cause, que la violence ait été exercée par celui au profit doquel l'engagement a été contracté, quoique exercée par un liers, sans complicité de la partie, ellei c'n est pas moins une cause de nullier.

En sorte que, lors même que ce ne sersit sucue descréación un del légistres qui en senia sucue no complice, l'héritér n'en pourrait pas mois inconsteallement se faire referre de son acceptation, de manière à être considéré comme n'aynat jamais été héritére. Ce que la loi décide en matière de contrats, en général, qui n'ont été consentis que par unite de violence, est nécessairement applicable à l'acceptation d'une hérédité qui n'a cu lieu que par la même cause, puisque le consentement libre et pur y est aussi essentiel que dans les contrats proprement dits: Nul n'est hérétire qui n'exclusive.

455. Dans les contrats, en général, le cas de dol se régit par d'autres principes. Il fiust, pour qu'il soit une cause de nuillié de l'engagement, 4º qu'il fau ait été la cause, c'est-à-dire qu'il soit du cause des manouvres, est engagement n'eût pas existé, ce qui est un point à apprécier par le juge; 2º que ces manouvres asint été pratiquées par l'autre partie (art. 4110) (4), ou de moins qu'alle en aité été complice : sionn, le doi ne donne lieu qu'à une action en dommages-in-tieu contre celui qui nous a causé un tert quel-conque par sa mauvrise foi on sa malice, conformément à l'artie (5385 (s).

Et cette distinction entre le cas de dol et celui

<sup>(2)</sup> On envers son descendant, son ascendant, on son conjoint. (Art. 1113.)

TOME III. ÉDIT. BELGE, - T. VI. ÉSIT. FR.

<sup>(3)</sup> L. 83, ff. de Acquir, vel omitt. hered. (4) Code de Hollande, art. 1364.

<sup>(5)</sup> tbid., art. 1408.

de violence dans les contrats en géoéral, a donné lieu à la double question de savoir :

4° Si, en matière d'acceptation d'hérédié, l'héritier trompé par tout autre qu'un créancier ou un légataire de la succession, sans complicité de la part de cœu-ci, peut se faire relever de son acceptation, en chablissant qu'elle n'a été que la suite de manœuvres pratiquées par un tiers pour lui nuire; ou s'il n'a, su contraire, qu'une action en dommages-interêts coutre celui qui l'a trompé;

9º Si, trompé par un on plusieurs créanciers ou légalaires, il peut se faire relever de son occeptation d'une manière absolue; ou s'il n'en doit étre relevêque par rapport à ceux qui l'ont trompé, et sanf, en outre, son action en dommagesintérêts contre eux, à raisen du préjudice qu'elle pent lui causer à l'égard des autres créanciers ou légalaires.

454. Sur la première question, M. Chabot convient bien que s'il s'agissait de violenco, lors même qu'elle aurait été exercée par un tiers, sans complicité de la part d'aucun créancier ou légataire de la succession, elle n'en serait pas moins, pour l'héritier violenté, une juste cause de rescision de son acceptation; que l'art. 1111 (1) le voudrait ainsi, et avec raison, attendu que, par qui que ce soit que la violence ait été exercée, il n'en est pas moins vrai que l'héritier n'a pas librement consenti, que son consentement est vicieux, et, à ce titre, qu'il doit être annulé. Mais dans le cas où l'héritier ne peut alléguer que le dol, dit le même auteur, il faut, pour que ce dol puisse être nne juste cause de rescision de l'acceptation. qu'il ait été pratiqué par un ou plusieurs des créanciers ou des légataires de la succession, parce que, aux termes de l'art. 1116, le dol doit svoir été pratiqué par l'une des parties, pour être noe cause de nullité de l'engagement,

Et cependant, sur la seconde question, ce jurisconsulte, par une inconséquence bien facile à sperecori, dit qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'acceptation soit recindée dans son entier, dans tous sex effets, que tous les créanciers el les légataires aient été auteurs (on complices) du doi; indivisible. Mais le premier de ces raisonnements est également applicable au premier cas, à celui où le dol a été commis par nn tiers; car il est évident que le créancier ou le légataire qui l'a commis n'est une partie que dans ses rapports avec l'hériticr qu'il s trompé, et qu'il est absolument un tiers à l'égard des autres créanciers on légataires : son intérêt n's rien de commun avec le lenr ; il n'y a surtout ancun rapport possible entre l'intérêt d'un légataire et celui d'un créancier, puisque les créanciers doivent toujonrs être payés de préférence aux légataires, quand l'actif ne suffit pas pour payer les uns et les autres. D'après cela, l'héritier devrait hien sans doute pouvoir se faire relever de son acceptation par rapport à celui qui l'a trompé, ce qui n'est pas l'objet de la question, mais il ne devrait point, dans le système de M. Chabot, pouvoir le faire par rapport anx autres, qui, étant étrangers au dol, ne penyent être considérés comme parties dans le quasi-contrat formé par l'acceptation, afin, en appliquant l'art, 1116, de dégager l'héritier apssi envers eux.

Et quant à la seconde raison, que c'est le dol du créancier ou du légataire qui est la cause de l'acceptation, elle est la même lorsque c'est un étranger à la succession qui l'a commis.

Enfin la troisième, que l'acceptation est indivisible, a la même force dans un cas que dans l'autre, puisque l'hérice trouné par mo tiers, et qui demande à être relevé de son acceptation, no serait pas héritépe pour parie austiement; il cesserait de l'être entièrement, et serait censé ne l'avoir painsa été. Le principe de l'indivisibilité de la qualité d'héritier ne serait donc pas plus voilé dans ce cas que dans l'autre.

Aussi ne ponvons-nous adopter la distinction de M. Chabot (a). Nons croyons que la disposition

qu'ilsuffit qu'il ait été commis par un ou plusieurs d'entre eux, créanciers ou légataires, n'importe, par la raison que l'héritière est alors dans le cade l'art. 1116, le dol ayant été commis par l'une des purites; en second lieu, parce que ce dol est la canse de l'acceptation, e qui est le cas prérà n' l'art 785; et enfin parce que l'acceptation est

Code de Hollande, art. 1379.
 M. Delvincourt fait également cette distinction, en soutenant que l'art. 763 n'est même point une dérogation au principe géorial conseré en maîtire de doi par l'art. 1116, parce

que si le del a été commis par un individu étranger à la soccession, ce qui est difficile à supposer, observe ce juriscementle, l'hérifier auc courte lui une action en dommagen-intérêts; que p'il a été commis par su créaneur ou légalaire, on est préciséure de la commis par su créaneur ou légalaire, on est précisé-

de l'art. TSS est spéciale, et qu'elle densi l'Étra: le majeur, poire cet article, ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tactic qu'il a faite d'un succession, que dans le cas où cette neceptation aureit êtel la mite d'un dol pratique encers tai. Ainsi, l'ou v'esige pas, comme dans l'art. †116 o la l'égard des contrats en général, que le dol, pour qu'il soit une canso de restituoin, ait été pratiqué par l'une des purises. La disposition est absolute, sans accome distriction où limitation; et absolute, assa saccome distriction où limitation; et absolute, assa saccome distriction où limitation; et contra de l'article de l'article pur l'article pur cette cause.

En effet, on conçoit que la loi, dans les contrats en général, ait exigé que le dol eût été commis par la partie au profit de laquelle l'engagement a été contracté, pour qu'il fût une cause d'annulation do cet engagement, quoique, quand il s'agit de violence, il est indifférent qu'elle ait été exercée par un tiers ou par la partie elle-même, si d'ailleurs elle a les caractères voulus par la loi pour pouvoir vicier le contrat : c'est la faute do celui qui s'est laissé tromper par le tiers, de lui avoir mal à propos accordé sa confiance, et la loi a assez fait pour lui en lui donnant une action en dommages-intérêts contre celui qui l'a trompé, sans annuler encore le contrat de la partie qui n'a point participé au dol; tandis que lorsqu'il s'agit de violence, il n'y a aucune fante à imputer à celui qui on a été victimo, et son engagement doit être rescindé, pnisqu'il n'a donné qu'un consentement apparent.

Mais une acceptation de succession qui n'a été que la suite d'un dol pratiqué euvers l'héritier doit se régir par d'autres règles ; par qui quoce soit que ce dol ait été pratiqué, l'acceptation est nécessairement vicieuse; le consentement de l'héritier à devenir héritier n'existe point, du moiss il n'existe pas tel que la loi le voulait, libre et pur : or, c'est cependant de ce conseutement quo les créanciers et les légataires voulent inférer l'obligation de l'héritier euvers eux, puisqu'ils n'ont pas spécialement contracté avec lui. Autre chose est douc un débiteur trompé na

Autre choise est doue un debteur trompé par un tiers, et pai demaude à celui arce lequel il a fait un contrat, l'anuulation de eo contrat, et un héritier qui, daus le même cas, demaude simplement que l'on considère comme uul, à cause da vice dont il est infecté, l'acte duquel on veut infèrer qu'il est devenu irrévocablement béritier.

Dans le premier cas, celui qui se plaint du dol voudrait anéantir un contrat qu'a formé l'autre partie, à laquelle il n'y a rien à reprocher.

Dans lo second, l'héritier no demando rien autre chose, si ce n'est que l'on considère comme uon avenu ce qu'il n'a fait que par suite des manœuvres pratiquées pour le tromper et lui unire : il ne demande pas l'annulation d'un contrat fait de bonno foi par un autre : il demande uniquement que les créauciers et les légataires de la succession se considèrent, à son égard, comme étant dans la même position qu'avant l'acte duquel ils veulent inférer l'acceptation de l'hérédité; co u'est point leur ouvrage personnel qu'il attaque, c'est uniquement le sien, et auquel ils n'ont point enxmêmes concouru : ce qu'il prétend, c'est que cet acte n'ait pas pour lui les effets, qu'il ue produise pas les conséquences d'une acceptation libre et volontaire, puisqu'il n'est pas le résultat d'une volonté libre et spontanée. Les deux cas sont donc bien différents.

455. Tout ee qu'on pourrait dire, et par application de l'art. \$110, e'est que si facte duqued est résultée l'acceptation, por exemple, uu acte de novation, de délégation, etc., et qui a été la suite du dol d'un tiers, a eu lieu avec l'un ou plusieurs des créanciers ou dieu leyatiers de la

ment dans le cas prétes à cet article l 116, attenda que le quasicantrat formé par l'hérêtier avec los créanciers et le lagication à cêt la suite du doi un de manocerre praitiquées par l'aus des partiers avec tesquelles ce quasi-contrat a ce lieu, et que ce même article n'esige pas, pour que la multié d'irregagement paisse être demandée, que le doi sil été pratiqué par toutes les parties, nois par l'eure d'elles.

Rous ne pouvens nous rendre à cette interprétation. Cet seticle porte : « Le doi est une cause de nallité de la renseration lorsque les manœuvres pratiquées par l'ince des parties sont telles, qu'il cut évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. « Ainsi, I el l'agir ist de cherrelite, de centrel, tabile que l'Acceptation d'une héridie se post for republe que comma quais-central c'est en fui perment telesaire à l'Annana, an ci liteire, dant l'inchile un engagement exerce de lière, vails tout, en qui démonstre que l'article 1118 à pains été fair pour cen serte al forgequente, 2 e com aut, feutre partie, ans par reposition à creux-é, l'eus d'elle, font voir que le ligislature state dans la responsion que c'en celes d'estimation que l'en celes ce con qui réclares de la convention que de condain le de l'asses en ce ret-tri pas d'ont permens, mais liber de celai de convention que de condain le de l'asses en ce ret-tri pas d'ont permens, mais liber de celai de l'anna le cettif que de dont permens, mais liber de celai de l'anna le cettif que d'anna d'anna l'anna l'ann

succession, sans qu'ils aient été complices du dol, cet acte est obligatoire pour l'héritier et à leur profit, mais sans que ponr cela les autres créanciers ou légataires qui y sont étrangers, et qui ne l'invoquent que dans ses conséquences, comme acceptation d'hérédité, puissent prétendre que l'héritier, qui ne l'a consenti que par suite d'un dol, n's pas le droit de le faire considérer maintenant comme non avenu sous ce rapport. Il v aurait alors à examiner si le principe de l'indivisibilité de qualité dans l'béritier est tellement absoln qu'il ne fléchit iamais, et cet examen, dans l'espèce, ne serait pos défavorable à l'héritier : car il est bien certain, ainsi que nous aurons occasion de le démontrer dans la suite, notamment en expliquant l'art, 800, que, de ce qu'un habile à succéder surait été condamné comme béritier pur et simple, par un jugement en dernier ressort, par exemple, par un jugement de juge de paix, qui prononce en dernier ressort jusqu'à concurrence de 50 fr., il ne s'ensuivrait pas qu'il fût irrévocablement héritier par rapport à un autre créancier ou légataire, et même par rapport à un autre objet que celui qui a été la matière du procès, l'autorité de la chose jugée n'avant de force qu'entre les parties, et uniquement en ce qui concerne l'objet du jugement (art. 1551) (1) : hors de la, le jugement ne peut être invoqué, parce que res inter alios judicata. aliis nec nocet nec prodest. Il pourrait donc fort bien se faire, d'après cela, que l'héritier, par l'effet du jugement rendu contre lui, fût réputé héritier vis-à-vis de celui qui l'a obtenu, sans cependant qu'il fût tel par rapport à tout autre, ou par rapport à tout autre objet. Et par la même raison, il n'y surait pas d'empêchement à ce que celui qui se serait spécialement obligé envers tel on tel créancier ou légataire de la succession, dans un acte consenti par suite du dol d'un tiers, fût irrévocablement tenu de l'exécution de cet aetc, et néanmoins qu'il fût en droit de se faire relever de son acceptation par rapport à tont antre créancier on légataire, bien mieux, par rapport à celui-là même envers lequel il s'est spécialement obligé, mais pour tout autre objet que celui qui a fait la matière de l'acte dont il s'agit; sauf ensuite, s'il était tenu de l'exécuter, son recours contre ceux qui prendraient l'bérédité à son défaut, et jusqu'à concurrence de ce dont elle aurait profité par snite

de cet acte. Cependant tel n'est même pas notre avis : nous croyons que, lors même qu'on devrait décider que l'héritier ne peut, dans cc cas, sc faire relever du chef du dol, il le peut du moins pour fausse cause de son obligation envers ce créancier ou ce légataire ; car il n'a fait la novation, la délégation ou autre acte, qu'en considération de sa qualité d'hériticr, mais qualité qu'il ne prenait que par suite du dol pratiqué envers lui pour l'amener à accepter, et qui est la cause réelle de son acceptation. Son engagement n's donc point de cause véritable; celle qu'il a n'est que le résultat d'une erreur, par conséquent elle est fausse : or tout engagement sur une fausse cause est sujet à annulation. (Art. 1131) (2).

Co qui n'empécherait toutefois pas, selon nous, que les actes ainsi faits de bonne foi par les crésaciers ne dissent être exécutés par cenz qui prendraient la succession, ainsi que le décidait le droit romain à l'égard des actes qui avaient été faits de bonne foi avec un pupille doinent autorisé de son intateur, et qui avait ensuite obtenu, nonobstant son immistion, la faculté de à sbatenir (3).

456. Le second cas, où l'héritier qui a accepté peut réclamer contre son acceptation, c'est, dit l'article que nous analysons, la déconverte d'un testament inconnu an moment de l'acceptation, et qui absorberait ou diminuerait de plus de moitié la succession : dans ce cas, il peut réclamer sons prétexte (c'est-à-dire pour cause) de lésion. Et comme ce n'est que pour ce motif, ainsi que la rédaction de l'article l'indique clairement, il s'ensuit qu'il ne doit être relevé des effets de son acceptation que par rapport à ce qui lui cause cette lésion, c'est-à-dire par rapport aux dispositions de ce testament inconnu, qui, en laissant les dettes à sa charge, parce qu'il est obligé envers les créanciers par son acceptation, lui culéverait néanmoins les biens, ou du moins en grande partie. C'est, au surplus, ce qui sera micux compris par le développement de ce point, assez difficile d'ailleurs.

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 1954. (3) Ibid., art. 1971.

<sup>(3)</sup> L. 44, ff. de Acquir. vel emitt. hered.; L. 6, §§ 1 et 2, ff. de Rebut auct. jud. poss.

On ne parle pas ici de l'erreur, parce qu'elle se confond arce l lesion. Elle ne peut, en effet, être autre chose qu'une fausse appréciation de la bonté de l'hérèclité, et la loi n'a roulu qu'elle fut un motif pour l'heritier, de réclamer, que dans le cas où il ne lui a pas été possible de connaître l'existence du fait qui d'evait rendre sou droit sans utilité réelle pour lui, et même tout à fait dévarantageux.

457. Avant de nous expliquer sur cette cause de réclamation, introduite par le Code eivil dans la législation, et qu'invoquera rarement l'héritier, lors même qu'un testament viendrait en effet à être découvert depuis l'acceptation, et que ce testament conticudrait des dispositions importantes, nous ferons observer que ce serait à lui de prouver qu'il en ignurait l'existence, C'est bien là, si l'on veut, un fait négatif; mais comme il peut facilement se transfurmer en affirmation d'un fait positif contraire, la découverte du testament à telle époque, dans telle circonstance, ce fait tombe très-bien en preuve. Il n'y a done pas de raison de s'écarter des règles ordinaires, suivant lesquelles tout demandeur doit justifier du fait sur lequel il funde sa demande. Il en doit être de ce cas comme de celui où l'héritier veut être relevé de son acceptation pour cause de dol.

458. Dans le droit romain (1), le préteur restituait contre leur acceptation, les mineurs de vingt-cinq ans qui avaient témérairement accepté une hérédité désavantagense; et l'empereur Adrien releva même, par un décret, un majenr de vingt-einq ans, à raison de dettes considérables et inconnucs au moment de l'acceptation. Il parait que cette décision, rendue d'abord sur un cas particulier, et en faveur spécialement d'nu individu, fut ensuite étendue à tous cenx qui se trouvaient dans un cas semblable; car Gordien décida ensuite que les militaires seulement jouiraient de ce bénéfice, ce qui fait bien supposer que jusqu'alors d'autres avaient pu l'invoquer. Quoi qu'il en soit, Justinien a même voulu que, bien quo les militaires enssent négligé de faire

Quant à la déconverte d'un codicillo, qui aurait grevé de legs ou fidéicommis plus ou moins considérables l'héritier testamentaire ou ab intestat qui avait dejà accepté la succession, elle n'était, dans aucun cas, une cause de rescision de l'acceptation, par la raison toute simple que ce codicille pouvait hien, il est vrai, priver l'héritier d'une partie des avantages auxquels il s'attendait, mais non lui faire perdre quelque chose de ses propres biens, parce que lo défunt n'avait pu le grever au delà ile ce dont d'était honoré. Il avait même, en vertu de la loi Falcidia (4), le droit de faire une retenne sur les legs et les fidéicommis lorsun'ils excédaient les trois quarts de l'hérédité, ou meine simplement les trois quarts de sa part héréditaire : c'est ce qu'on appelait la quarte falcidie.

Justinien, avons-nous dit, a imaginė le bėnėfice d'inventaire pon readre en quelque sorte samperflu le jus deliberandi, qui était un espace de temps accorde par le préteur à l'héritier, pour voir s'il lui convensi ou non d'accepter l'hérédité; ce qui ne l'a toutefois pas empéché do le conserver pour ceux qui le préférensient à la charge de faire l'inventaire, sinon prescrit, du moins fortement conscillé par cet empereur.

Par cette institution, il a entendo laisser les majeurs non militaires exposés à toutes les suites d'une acceptation téméraire qu'ils auraient faite,

au lieu d'inser du moyen qu'il leur a offert.

Il les a même privés du bénéfice de la quarte falcidie (s).

Enfin, postérieurement, il a décidé (s) quo l'héritier qui n'aurait pos fait l'inventaire, ot avec tontes les formalités tracées à cet effet, serait même tenn des legs ultra vires, dérogeant ainsi au principe, que l'héritier ne peut être plus grevé qu'd n'est honoré (r).

<sup>(1)</sup> Voyez le 5 5, Isserr., de Hered, qualit. et diff. (2) Par la L. Seimus, au Code, de Jure deliberandi.

Ch. Bild.

<sup>(5)</sup> Ce n'clait toutefois qu'un plebiscile.

l'incrataire, dont il a introduit le bénédee (a), adin, dici-il, que l'héritier puisse accepter sans crainte, parce qu'il ne sera, an moyen de cet inventaire, jamais tenu ay delà des forces de l'hérédité; Justinien, disons-nous, a roulu quo les militaires ne pussent jamais être poursuiris sur leurar propres binea, même par les créaneires (3).

<sup>(5)</sup> S pénalt, de la même loi Scimur, (6) Par sa Novelle I, chap- n.

<sup>(7)</sup> Noos avons louirfus ratendu contester que Justinien ent décidé par sa Novelle, que l'héritier qui n'aurait pas fait inves-

Et ces décisions de Justinien étaient assez généralement suivies dans nos pays de droit écrit, du moins par la plupart des parlements dans le

ressort desquels il était observé.

Néanmoins, on a quelquefois relevé l'béritier ponr dettes considérables, dont il ne pouvait, d'après les circonstances, sonpconner l'existence au moment de son acceptation ; et plus souvent encore on l'a dispensé de payer les legs an delà de l'actif net de l'hérédité, quoiqu'il n'eut pas fait d'inventaire, pourvu d'ailleurs qu'il n'eût pas encore confundu dans son patrimoine, l'argent, les denrées et les autres effets mobiliers de la auccession.

Ces notious, comme on va le voir, ue seront point sans utilité pour l'intelligence de notre artiele 783, dans la disposition que nous expliquons maintenant.

459. C'est parce qu'on ne les avait pas tont à fait perdues de vue, que l'on proposa au conseil d'État, lors de la discussion élevée sur cet article, d'affranchir l'héritier des suites de son acceptation pour cause de dettes considérables et inconnues au moment où elle avait eu lieu; c'était, comme on le voit, le rétablissement des décisions d'Adrien et de Gordien, toutefois avec cette importante différence, qu'au lieu d'être un privilége, c'eut été le droit commun-

Mais la proposition fut rejetée, sur le motif que cela donnerait lieu à des difficultés , à des procès difficiles à juger eu point de fait ; que d'ailleurs l'héritier qui s des craintes peut accepter sous bénéfice d'inventaire : que s'il ne le fait pas, il doit s'imputer son imprudence et le tort qu'elle peut lui causer.

Mais, d'abord, ee dernier motif pouvaut tout aussi bien s'appliquer au cas de la découverte d'un testament qu'à celui de la découverte de dettes, ne prouvo rien contre la justesse de la proposition, précisément parce que ce motif serait destructif de eclni qui a fait admettre que l'héritier pourrait réclamer dans le premier de ces cas.

En outre, que l'on disc tant que l'on vondra

taire serait tenn des legs otion silve viros; on a prétendu qu'il n'avait fait qu'êter en pareil cas le bénéfice de la falcidie à l'héritier ... Mais la Novelle, § 2 de chap. et est positive ... Pothier l'a entendos sinsi dans son Traité des Donations entrequ'un béritier est censé connaître , lorsqu'il accepte une succession, quelle était la manière dont le défunt gouvernait ses affaires, sa prudence et son économie, ou sa trop graode propension à la dépense et aux opérations hasardeuses, tandis qu'un testament étaut un acte ordipairement secret , l'béritier ne pouvait aisément en avoir connaissance : on répondra que, dans telle ou telle circonstance, l'homme le plus circonspect peut y être trompé; auenn sujet de erainte a bien pu ne pas se présenter à son esprit, au lieu que la supposition de l'existence d'un testament serait assez naturelle dans les mêmes circoustances, par la raison toute simple que l'ou tient plus facilement son testament secret, que l'on ne peut bien souvent tenir ses dettes cachées : ce qui a pu porter l'héritier à penser qu'il pourrait bien y en avoir un , tandis qu'il ne se figurait pas que si le défunt avait eu des dettes considérables, la connaissance, ou du moins le soupcen de ces mêmes dettes, eût pu lui échapper.

Ce ne scrait done pas sans motif que l'ou pourrait dire à l'héritier qui allègue la découverte d'un testament, pour en faire le fondement de sa réclamation, ce que l'on a dit au conseil d'Etat pour faire écarter la proposition relative à la découverte de dettes ; c'est votre faute de de n'avoir pas accepté sous bénéfice d'inventaire ; vous pouviez très-bien prévoir qu'il pourrait exister un testament, d'autant mieux qu'il y en a fréquemment, que l'on ne fait pas connaître à ses béritiers ponr ne pas perdre leur affection , ni se priver de leurs soins.

Quoi qu'il en soit de ces observations, il est certain que l'apparition de dettes cachées, détachée d'ailleurs de toute circonstance de manœuvres frauduleuses pratiquées envers un béritier pour l'amener à accepter une succession obérée, n'est point aujourd'hui une cause de rescision de l'acceptation de l'hérédité; et nous allons démontrer que ce ne sera même que bien rarement, que la docouverte d'un testament qui diminucrait la suecession de plus de moitié donnera lieu à une réclamation de sa part. Mais, pour arriver plus facile-

rife, sect. 3, art. 5, § 7; et d'ailleurs Justinien n'avrait rien ajonté par là à sa décision, su sujet de la privation de la falcidie, par la lei Sencione : or, il dit précuément qu'il entend pionter à ses décisions précèdentes.

ment à cette démonstration , il convient d'abord d'établir la proposition suivante.

400. L'héritier qui n'a point été circ'hovens par des manorurres dans son acceptation ne peut pas s'en faire relever vis-à-vis des créanciers, sur le mosif de la découverte d'un testament qui lui enleverain deme toute l'hérédité : il ne peut réclamer, pour la lésion qu'il éprouversit, que contre les dispositions qui la lui ferait éprouver, en d'antres termes, contre les légataires seulement (d).

Ei, en effet, la découverte d'un testament ne fait iren aux créancier; ce testament ne change rien à leurs droits. Ils doivent toigoure d'tre payès avant les légataires, parcque nemo libraris, insi l'ibbratus, à le point que, dans le cas où la succession est été accepte sous lienfice d'ibrantis; ni si l'abcel légataires avaient été payés, les créanciers qui no étésient pas fait connaître par leurs oppositions auraient encore eu, pendant trois ans depins l'apurement du compte et le payement du reliquat, une action en répétition contre ces mémos (égataires, (Art. 800.)

D'après cela, comment l'héritier pourrait-il se prétendre dégagé envers cux des suites de son accepation, qui aété libre et voloniaire, commo on le suppose? Dans ce nyéme, le testament pourrait être pour lui une bonne fortune, quoique ses dispositions s'élevassent bien au délà de la moitié de la succession, et même de la succession entière, ce qui sersit aburde.

Car, que l'on suppose une hérédité ayain pour 00,000 fr. de liens, mais pour 200,000 fr. de dettes, et cela se voit tous les jours; un testument incomu se découvre, il renferme pour soixane, quatre-vingt, cent mille france de legs : il est chârque ai l'héridire peut s'en faire le moit d'une action en rescision de son acceptation, mmer vis-à-vi des créanciers, et estament est pour lui le moyen de se libérer de 200,000 fr. de dettes, qu'il devait tré-légitimement, par l'abandon des seuis biens de la succession, qui ne s'élèvent qu'il 00,000 fr. seuison, qui

Dans l'état des choses, il ferait un véritable bénéfice, tout comme si un créancier lui faisait remise de sa créance, quand le motif de la loi, en l'autorisant à réclamer, est la lésion que lui ferait éprouver la découverte d'un testament inconnu au moment de son acceptatoir, ce qui n'est réellement pas soutenable. Il ne doit dons pouvoir réclame que contre lacte qui le léserait, et non à l'égard de destes qu'il s'était bien librement soumis à payer, puisqu'il a 2 sa jugé à proposa d'uner de bénéfice d'inventaire.

Objecterait- on que le propre des reseisions est de remettre les choses dans leur état primitif; que l'art. 785 établit au profit de l'héritier, dans le cas qu'il prévoit, une sorte de resitution integrant? Nous répondrions que cele activai sans doute dans un de ces cas, mais non daus l'autre.

Cela est vrai quand l'acceptation n'a été que le résultat de manœuvres frauduleuses pratiquées contre l'héritier, parce qu'alors étant aussi bien viciée par rapport aux créanciers que par rapport aux légataires, elle doit être rescindée à l'égard de tous.

Au lieu que lorsque l'héritier a accepté librement et saus fraude, il s'est trouvé par cela même valablement engagé envers tous les créanciers ( ainsi qu'envers les légataires dont le droit était alors connu) : l'événement postérieur qui l'expose à un préjudice , la découverte d'un testament , ctant le seul fait dont il puisse raisonnablement se plaindre, la loi n'a pu vouloir le restituer que cuntre les conséquences de ce même fait ; ce qui ne donucra pas lieu de dire pour cela que l'on divise ainsi la qualité d'héritier, en seindant les obligations qu'elle comporte, en considérant toujours l'héritier comme tel vis-à-vis des créanciers, et non vis-à-vis des légataires mentionnés dans le testament découvert ; ear il est simplement relevé, à l'égard de ces derniers , de l'obligation qu'il avait prise sur lui par son acceptation; mais il ne conserve pas moins sa qualité d'héritier dans son entier. Il était bien de principe aussi dans le droit romain, que l'héritier ne pouvait pas être tel ponr partie seulement : de là la règle : Hereditas adquiri pro parte nequit ; et néanmoins quand un des héritiers se faisait restituer contre son acceptation, ce qui le faisait regarder comme n'ayant jamais été héritier, par conséquent ce qui faisait aussi considérer, par l'effet du droit d'accroissement, qui ne ponvait même être refusé, le cohéritier comme seul héritier :

<sup>(1)</sup> C'est sussi l'opinion de M. Delvincourt.

ce cohériter taits de consistence de

Que l'on remarque bien d'ailleurs l'économie de la loi : Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une « succession, que dans le cas ou cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers ( lui. »

Ainsi, dans ce cas, c'est bien l'acceptation qu'il attaque; et s'il l'attaque avec succès, comme alors il n'y a plus d'acceptation, il est clair qu'il ne se trouve plus obligé euvers personne à raison de cette hérédité. C'est bien nue véritable restitution in interrum.

Il ne pent jamais réclamer sous prétexte de
 Lésion, excepté seulement dans le cas où la
 succession se trouverait absorbée, ou diminuée
 de plus de moitié par la découverte d'un testa ment inconnu au moment de l'acceptation. )

Mais reclamer sous préceste de lésion par suite de la décursere d'un testament incomun, ce n'est pas évidentment la même chore qu'attequer l'acceptation; c'est uniquement réclamer contre l'acceptation; c'est uniquement réclamer contre l'acceptation par sous deputer de se trechare contre les légations au profit desquels il a été fait, et voils bout; c'est direà ceux: c'is 3 j'arsia comme le testament qui vous donne le droit d'agre contre moi au moyen de mon acceptation, par sous de la comme de l'acceptation par le comme l'acceptation par le comme de la comme

Qu'importe, après cela, que, hereditas adquiri pro parte nequit (1) ? L'heiriner, escore une foia, a'equierir pas pour cela l'hérédite via-à-tis des crèan est pas seudement hériter via-à-tis des crèanies, et non via-via des légataires du tasament décoûver; seudement la loi, par des raisons d'équité, le relève de son obligation envers ceuxci. Tel est, nous le croyons, le vértiable sens de cette disposition de notre article 785.

Mais précisément parce qu'il se trouve encore oblais précisément parce qu'il se trouve encore oblaindonne les biens aux légalaires tant que les premiers ne seront pas intégralement payés avec le produit de ces mêmes biens. Les legs seraient d'ailleurs sans effet, si les dettes surpassient l'actif, comme nous l'avons supposé dans l'espéce donnée d'abord comme exemple.

461. Cela posé, il est évident que l'héritier n'a aucune réclamation à élever au sujet de la découverte d'un testament qui lui enlèverait tonte l'hérédité par un legs universel, et cela, soit que les dettes s'élevassent au delà des forces de la soccession, soit qu'elles fussent bien au-dessous.

En effet, dans la première hypothèse, le legs étant réduit à rien , le légataire n'en voudra pas , et alors c'est, du moins sous le rapport de co legs, comme si le testament n'existait pas. Il ne peut même pas y avoir de difficulté réelle entre lui et l'héritier ; car s'il veut invoquer le legs et la remise des biens, l'héritier lui dira de payer au préalable les dettes, puisque le légataire universel doit les acquitter, d'après la règle : Bona non intelliquatur, nisi ære alieno dedueto. Que si ec légataire prétendait no devoir les acquitter que jusqu'à concurrence de l'actif, usant à cet égard des effets du bénétice d'inventaire (3), l'héritier serait toujours bien fondé, gooigu'il ne lui fût pas dû de réserve, et qu'en pareil eas le légataire universel soit saisi (art. 1006), à ne lui point relacher la possession des biens tant qu'il ne serait point décharge des obligations qu'il a contractées envers les créanciers par son acceptation (4).

L. 61, ff. de Acquir, sel omitt, hered., à laquelle n'est pas contraire la L. 58 au même titre.
 Tam passire, quan actier.

<sup>(3)</sup> Et nous cruyons tien qu'il en surait le droit : l'acceptation de l'infritire n'e pas pu le lui ravie.

<sup>(4)</sup> Be meins tant que hai, légataire, ne rapporterait pas à l'hérities sa décharge d'autant de dettes qu'il y a de biens dans la seccession Co serait une luquisitiens à fanc entre cas. Mais pour ceta il faut supposer, puisque, en fait, les dettes surpasseut l'actif, que le légataire universed itend à avoir les biens, et

Si les dettes ne s'élevinest pas à la sotalité des biens, le lega universel ne minist à l'hérière qu'en ce sons, qu'il loi enlèverait le surplus de cqui serait restlé, dettes payées; mais ine lui fernit éponner aucnn préjudice dans ses propres lons, puisque le légataire serait tenn de payer toutes ces dettes. Il serait indené également stem de payer les lega particolifers laiseix par le testament dans loquel il a élé institué, et même par qu'à concurrence des forces de la succession; co qu'à concurrence des forces de la succession; co l'Estal des dénoses, s'éponvere d'autre per de que la privation des avantages qu'il est pa souir sans le testament découvers.

Ces observations sont également applicables au cas où ce testament contiendrait des legs à titre universel, par exemple, des trois quarts de la succession : car le légataire à titre universel contribue au payement des dettes en proportion de la part qui lui a été attribuée (art. 1012), En sorte que, lors même que ces legs seraient des dix-neuf vingtièmes de l'hérédité, l'héritier n'aurait encore point d'intérêt à réclamer au suiet de la découverte du testament, quoique l'art. 783, en ne faisant aucune distinction entre les diverses espèces de legs qui peuvent avoir lieu, semble lui en supposer un quand les dispositions de ce testament lui enlèvent plus de la moitié de l'hérédité, puisque, dans ee cas, il lui donne formellement le droit de réclanicr.

En effet, admettons une suecession ayant un aetif de 400,000 fr. et un passif de 80,000 fr., ou de 120,000 fr., n'importe, et un legs à titre universel des trois quarts de l'hérédité.

Danel Thypothèse où il n'y anrait que 80,000 fr. de dettes, il resterait encore 20,000 fr. de hiens libres, dont par conséquent l'héritier, que nous supposons toujours quant à présent non réservaire, conserverait encore le quant, 5,000 fr., ce qui lui óterait, conseme de raison, toute envic de réclamer.

Dans l'hypothèse de 120,000 fr. de dettes, lo

que l'in'ritier, de son côté, n'exige pas qu'ilasoient vendus, pour que leur produit serve d'abord à l'acquittement des deltes.

que leur produit serve d'alord à l'acquittement des dettes. Quant au surplus, il recterait à si charge personnelle, et nucelle du légataire unaversel, qui u'a point soulu être privé des assetages de l'accupation bénificiaire, et qui u'a pas dé, en effs, en étre prisé.

(1) Question qui sera discutée plus tard, et dout la solution

legs des trois quarts des hiens enlevant 75,000 fr. de l'aetif à l'héritier, soumettrait le légataire à payer à tout le moins 75,000 fr. de dettes.

Non n'avon pas mème hesoin, pour le décider sinsi, d'agirer la spection de savoir à le légataire sinsi, d'agirer la spection de savoir à le légataire à titre universel n'est, de plein droit, et quoispirit sait pas déclarde, on acceptant, n'encepter quo sons bénéfice d'inventaire, tenu des dettes que jumpl'à concurrence de son émolument (s); car apprécisément son émolument est de 78,000 fr. de dans l'expère. Le testament découver în ce susserait done encore, en réalité, asoun préjudice à l'héritier.

El en admettant même qu'il contint en outre de leg à titre particuler, par example, pour 15,000 fr., nons ne veyons par encore comment il pourrais faire pérouver un pérjulier à l'hériter dans ses propres biens, puisque le légatire à titre universed, nême d'une portine de la simple quo-universed promise d'une portine des simple quo-unité disponible, contribne suns su payement de partie particules (rat. 1013); par conséquent il contribnerait su payement de ces legs pare les distant quartes et al. dans extée espéce, les dettes entre quarts et al. dans extée espéce, les dettes entre quarts et al. dans extée espéce, les dettes et aprenant de la libéraire le quart de 5,000 fr., on 1,200 fr., à l'hériteir le quart de 5,000 fr., on 1,200 fr., on se les dépassaires l'estif de l'hérêteire, les dispositions tetamentaires demeuveraient sans effet, sur sa rec'haussité.

Enfin, supposons que le testament découvert ne contienne que des lega à tire pariculier. Sur ce cas il y a une première question à se faire. Doit-on, pour juger si le testament dinainue de plus de moilié la succession, et en conséquence pour savoir si l'héritier est autorisé à réclamer sous prétexte de leion, déslajuer pricablement les dettes, d'après la règle: Bona non intelliguatur, nisi arra alieno deducto?

Non, certainement; ear autrement à quoi bon aurait-on fixe la quotifé de plus de moitié comme deant le minimum du préjudice à raison duquel il pourrait réclamer? Et, en effet, ainsi qu'on vient de le voir, ce n'est pas ilans le cas oû le textuent contiendrait un legs moircred, on les legs

négatire serait encore favorable à l'héritier, et lui donnerait lieu de à pplaudir de la déconverte du tentament, bins de pouvoir se plauder qu'élle lus fait fronteure une liném, a jusique le légataire payant les trois quarts de teutre les dettes, c'est-à-dire, 90,000 fr., il décharquerait aussi l'héritire de 13,000 fr. sur les 20,000 que celui-ci dessut perdre en définitive.

à titre mivernel, qu'il camernit à l'héritier un prépindice dans ses perpres liens; es en serait pas non plus dans le cas én il contiendrait des lega particuliers qui, rénnis ans dettes, n'atteindraient la l'ardémental des dispositions particuliers qui d'altreraient même aux dit-end' singitièmes de la s'élèveraient même aux dit-end' singitièmes de la soccession, s' il n'y avist pas de dettes, pinique, chan ces deux dernières lysophèses, il y aurait or au montre de la comme de la comme de la comme de la marche de la comme de la comme de la comme de la comme de marche de la comme de la comme de la comme de la comme de marche de la comme de la comme de la comme de la comme de marche de la comme de la comme de la comme de la comme de marche de la comme de la comme de la comme de la comme de marche de la comme de la comme de la comme de la comme de marche de la comme de la comme de la comme de la comme de marche de la comme de marche de la comme de marche de la comme de marche de la comme de marche de la comme de la

Ainsi, en supposant une unecessien de 00,000 fr. d'actif, et de 00,000 fr. de passif, il est érident, si l'ou déduit d'abord les dettes, que, lors même que le testament potereizi peur 50,000 fr. de legs à titre particulier, per consdeux de la sorte, l'héritier surrait encore interêt a exceture le testament plutôt que d'abundonner de acteur les testament plutôt que d'abundonner de la sorte, l'héritier surrait encore interêt à exceture le testament plutôt que d'abundonner tende de la sorte, l'héritier surrait encore interêt à testament plutôt que d'abundonner biens après les dettes payées, puinqu'il perduit de cette manière (1,000 fr. C. en évet donc point ce que la loi a pu avoir en vue, en lai donnant le droit de réclamer pour cause de lestament.

Au lieu qu'en ne déduisant pas les 00,000 fr. de dette, on sent trè-bier linéré à qu'arrist l'héritier à fère admin à réclamer, dans le cas où les ges et les detes combinées excéderisent l'aelf, quoique les premiers ne fussent pas de la meisè de cet seil. Par cesumple, si, dans cette succession de cette de la completation de la meisè de la

Ĉest done avec raison que neus avons dit, en commençant ese explications, que la découverte d'un testament, quelles que soient les dispositions qu'il renferme, ne donnera licu à l'héritier de réclamer que dans nn bien petit nombre de cas pour motif de lésien.

469. Mai il nous paralt résulter de cette disposition de l'article T83 un delt bies natrement important, et qui est mérité assurément d'être Objeti d'une décision spéciale et formélle; nous voulons parler de l'obligation de l'héritier qui a excepti porment et simplement, d'acquitter tous les legs, ainsi que les dettes, même ul tra virer (1), quiqui l'a c'ett point encofined les objets de l'hérédité dans sea hiem propres, on qu'il ne let sy c'ett méric que d'appès un inventaire extet.

En effet, l'héritier ne pouvant réclamer pour cause de lésion qu'autant qu'un testament inconnu lul enlève plus de la moitié de l'hérédité, il résulte évidemment de là deux choses:

La première, c'est qu'il ne peut réclamer lersque et testament ne lui enlève pas plns de la moitie de la succession, quelque préjudice qu'il pût d'ailleurs lui canser.

La acconde, c'est que, quand bien même un testament enlèverait à l'héritier tonne la succession par des dispositions particulières (s), si ce testament ne lni était point inconnu an moment de l'acceptation, il n'en peurrait faire le motif d'une réclamation.

D'après cela, il reste avec sa qualité et tontes

(1) M. Debincourt pence comme nons, qu'il résulte de cel art, 783, que l'héritler qui a accepté parement et simplement est tenn, attra viers, des legs comme des dettes, s'il o'est pas dons nu des cas où le loi vient à son accours. baisons, est d'allieure elle ne c'étendent point a nât-lé de ce pai et rédificants cassende dans l'Hérédité, es qui fui quéchée de sans danger pour l'Abriète l'égities qui à recept parennest, et simplement : elle pevenet libre il ne faceire le bénéfice, au non les labre perder querique chons de ses propres hiens, à la différence des lege de cossumes, de quantifies on de chouse différence des lege de cossumes, de quantifies on de chouse pub dans la recention publicar.

point la maité des hieus deux se compose l'hérédiel. Mais il n'en pale droit; il des falls pour cell agne ce testament ett contenu des dispositions deux la valere et dépassé, de quéquie fable quicutif de la contenu de dépassé, de quéquie fable quimoité de com hancis l'entre de l'éche de l'éche de moité de com hancis hieu. Toute l'éche que l'entre que que n'a pas para utilisante un législateur; il n'a par l'apa para utilisante un législateur; il n'a d'un testament inconna alsorbant ou d'iminant de la de louis d'infériel.

<sup>(2)</sup> Nosa disons particulières, parce que, simi qu'on vient de l'explaquer, les dispositions universelles, cus à titre universel, emportent obligation de payer les dettes et les legs à titre paeticulier, du moins jusqu'à dec cescurrence de la force des insticulier, du moins jusqu'à dec cescurrence de la force des insti-

les conséquences gni y sont attachées : or ces conséquences sont l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession (art. 724) (t), du moins dans la proportion de sa part héréditaire, s'il a des cohéritiers (art. 870, 1220) (s), et les legs sont au nombre de ces charges.

Objecterait-on que l'on ne doit considérer comme charges de l'hérédité que les seuls legs que le défunt a pu laisser, et qu'il n'a pu en laisser valablement au delà de la valeur de son patrimoine, dettes déduites? Mais on répondrait que s'il en était ainsi , l'art. 783 , dans la disposition que nous venons d'expliquer, n'aurait aucun sens ; car, à quoi bon accorderait-on à l'héritier le droit de réclamer pour cause de lésion, par suite de la découverte d'un testament qui lui enlèverait plus do moitié de la succession, si ce testament ne devait lui causer sucuno lésion? Or, il ne lui en causcrait aucuno dans ce système; il ne ponrrsit même avuir d'autre effet, sous ce rapport, que de lui fuurnir un prétexte pour se faire relever de son acceptation à l'égard des créanciers, auxquels cet acte est et doit être totalement indifférent. ce qui, ainsi que nons l'avons démontre, serait absurde.

Il faut, an enntraire, pour que cet article no soit pas une disposition insignifiante, un horsd'œuvre dans la loi, nécessairement supposer que, par la découverte de ce testament, l'héritier est exposé à un préjudice, non pas à celui qui consisterait uniquement dans la privation de tout ou partie des hiens, après les dettes payées, on au moins déduites, car l'héritier ne manquerait ainsi que de gagner; et il ne s'agit pas ici de dommages-intérêts, qui se composent, il est vrai, en général, du lucrum cessans, comme du damnum immergens, mais hien du préjudice qui consisterait dans l'obligation de payer les legs contenus dans ce testament, quoique les hiens, après la défalcation des dettes, s'il y en avait, fussent insuffisants pour cela. La chose ne pent pas être entenduo autrement pour que la loi ait un sens raisonnable. Donc, si l'héritier ne peut éviter ce préjudice qu'autant qu'il est dans l'un des eas où il a droit de réclamer, et qu'il réclame en effet pour la lésion qu'il éprouve, dans les sutres cas il est obligé de subir toutes les conséquences de son acceptation.

Et, nonobstant le principe que l'héritier no doit pas être plus grevé qu'il n'est honoré, Justinien avait bien fini par décider que, s'il négligeait de faire l'inventaire, avec toutes les formalités prescrites à cet effet, il serait tenu des legs etiam ultra vires; et l'on suivait généralement sa décision dans nos pays de droit écrit. Il est vrai que nous supposons même que l'héritier a fait inventaire, ou du moins qu'il n'a nullement confondu les effets de la succession avec ses hiens propres; mais nous n'en sommes pas moins conséquent dans notre opinion , puisque co qui , dans notre droit actuel, rend l'héritier héritier béuéficiaire, ce n'est pas seulement l'inventaire, commo sous Justinien, c'est la déclaration de n'accepter que sous hénéfice d'inventaire, en se conformant d'ailleurs aux conditions prescrites par le Code à cet effet; co qui revient à ceci : Sons Justinieu, l'héritier qui n'usait point du bénéfice d'inventaire, ponr n'avoir point fait l'inventaire, était tenu des legs etiam ultra vires; sous le Code, et sauf le cas où il pent réclamer ponr cause de lésion par suite de la déconverte d'un testament qui lui enlèverait plus de la moitié de la succession, cet héritier qui, en acceptant, n'a point fait usage du bénéfice d'inventaire, pour n'avoir pas fait la déclaration prescrite par la loi, est également tenu des legs ultra vires. Sous ce point de vue, il y a parité absolne : la différence ne consiste que dans les conditions requises par l'une ou l'autre législation pour l'acceptation bénéficiaire.

465. Más on ne pent touteclos appliquer cetto décision au cas on l'héritier qui a secqué serait du nombre de ceux qui ont droit à une riserer; en le défunt calt - diaponé d'une mairer immodérée, le résertaitier ayant, aux termes de l'article (e-921 (s), lectide demander a riserre, mêmo par voie d'action contre les douatières entre-tifs, i'll y avait leu, c'i à plus forte raison celui de la retemi par ses mains via-l-via des légatières, qui décivent même à rédresser à lui peut décivernt même à rédresser à lui peut cette misser de décivernt même à rédresser à lui peuvent rien experie ut deix de le legatières, qui peuvent peu

<sup>(1)</sup> Code de Hellande, arl. 680. (2) thed., art. 1116 et 1335.

la simple quotité disponible, peuvent encore moins, s'il est possible, prétendre au delà des forces de la succession elle-même, dont elle est une partie, et une partie toutes dettes déduites. (Article 922) (1).

catesion et 225 (1):

Il est certain, d'une part, que pour avoir droit à la reterre, il faut être leirinier, is jurispradeure de comme de autonit on permet plas le doute de comme de autonit on permet plas le doute de comme de autonit on permet plas le doute de comme de comme de la précise de la contra de comme de comme de la précise de la contra de comme de la précise de la contra de la précise de la contra de la cont

Le réservataire a donc bien po se porter héritier pur et simple, s'il a voulo sexponer à parc les dettes etiam ultre virez; mais il n'est point pour cela privé de sa réserve, et par conséquent du droit de faire réduire toutes dispositions quelconques qui excéderaient la quotité disponible, en ne se conformant, à cet égard, à l'order tracépar la loi. Cest qu'en effet les legs et les dettes sout des chouxs bien différentes.

Nous ne nous cissimulous pas, au surplus, ce uperarial, su première coup d'unil, avoir d'extraordinaire la directaité de nou décisions sur ce cas, of l'hérinire est du nombre de cera su pop fait qu'els la loi a établi une réserve, et le cas contraire; unis si l'un y refléchit, l'on demourre constraire; unis si l'un y refléchit, l'on demourres ces décisions si différentes, tout en restant pertundique mentande qu'en réfigient sinsi l'article 753, les auteurs du Code ne songesienn probablement pas à decet disparité de position entre les direst hérilers. Bégiumes qui una accepte la succession purement est simplement, via-sur des légatires dont les tamplement, via-sur des légatires dont les disparies de la succession purement.

(1) Code de Bellande, art. 968.

legs excéderaient la masse des biens, toutes dettes déduites.

Mais cette différence, disons-nous, résulte nécessairement de ce que, d'une part, d'après cet art. 785, à la disposition duquel, certes, nous sommes loin d'applaudir, l'héritier est tenu des legs à titre particulier, comme des dettes, même ultra vires, s'il ne peut se faire relever de son acceptation pour cause de dol ou de violence, ou du moins réclamer pour cause de lésion, et contre les légataires sculement, par suite de la découverte d'un testament inconnu au moment où il a accepté; tandis que, d'autre part, l'héritier réservataire a un droit particulier, celui de demander la réduction de toutes les dispositions qui excèdent la quotité dont le défunt a pu disposer, droit qu'il peut exercer, quuiqu'il ait accepté purement et simplement, comme lorsqu'il a accepté sous bénélice d'inventaire, puisque la loi ne distingue pas, et ne devait pas en effet distin-

464. Nous avous dit que, soivant le droit romain, lorqui un héritier avait obteu la rescision de son acceptation, son cohéritier pouvait, pour se dispenser de payer sa part dans les dettes, et qui avait par conséquent accru à la sienne, abandonner celle qu'il avait dans les biens : il avait l'option (3).

Et il ne paralt pas que l'on fit à cet égard une difference entre le cas où ce cohéritier avait accepté avaut le restiné, el le cas contraire. Mais, selon l'opinion de plusieurs des anteurs (4) qui ont certi sur le Code civil, cette distinction mériterait d'être faite.

Ainsi, disent-ils, si le cohéritier avait déjà accepté au moment où a accepté celui qui s'est ensuite fait relever, il n'a pas l'option que deférait le droit romain; l'accroissement s'est upéré à son égard, aussi bien passivement qu'activement, c'est-à-dire avre toutes ses conséquences, et

<sup>(2)</sup> C'est amai la remarque que fait M. Delviacourt; seulement est auteur penne, contrariement à l'opinion de liveral (der Dominan, part. Ill., ne 900 et ains), que le ciercrataire cest teux de faire inventaire, parce qu'il est oblogé, dit 41, pour faire réduire les hiéralités, à persoure qu'il n'a pas travest dans la succesaion de quoi compôtier as réserve, et que extre pressu ne peut a faire que par su inventaire.

Mais nous répondons à cela, que tant que l'iséritier résersataire n'a una confondu les objets de l'iséritié dans son patri-

moine , comuse on la suppose , il est eucore à même de faire constater les forces de la succession, quoiqu'il ait déjà accepté depuis plus ou moina de temps.

<sup>(3)</sup> Il est vrai que les bois romaisses atatients à cet égard par rapport à un misseur qui a obtens pour causse de minorité la recession de son acceptation y mais la raisse cet a basolusseral la même quanté il a'agit d'un majeur qui a dié releté de la sieuxpour une des causses exprissées par la lei.

<sup>(4)</sup> Notamment de MM, Delvincourt et Chabot.

même malgré lui, parce qu'il s'opère, soit que l'héritier le veuille, soit qu'il ne le veuille pas : c'est un des effets attachés à la qualité d'béritier (art. 786) (1), puisque celui qui renonce est censé n'avoir jamais été béritier (Art. 785.)

Mais si le cobéritier, ajoutent-ils, n'a accepté que postérieurement à celui qui s'est fait relever, on s'il a accepté simultanément avec lui, par exemple, en vendant conjointement un bien de la succession (a), comme ce cobéritier peut alléguer qu'il n'a lui-même accepté que parce qu'il voyait qu'un autre en avait déjà fait autant, ou en faisait autant, voulant bien, pour faire honneur à la mémoire du défunt, se soumettre à quelques sacrifices, mais n'entendant pas néanmoins en faire de plus considérables que ne lui permettait sa position, alors il peut user de l'option que conféraient les lois romaines à l'héritier dans le cas où un cobéritier avait été relevé de son acceptation.

Cette distinction nous paralt juste, avec cette modification toutefois, que si le coliéritier ignorait, au moment où il a accepté, l'acceptation du restitué, il ne pourrait user de l'ontion dont il s'agit. puisqu'il ne pourrait dire qu'il n'a lui-même accepté que parce qu'un autre en avait déjà fait aniant.

465. Au surplus, dans le cas où l'héritier qui a été circonvenu, ou qui ignorait l'existence d'un testament, aurait fait un acte d'héritier depuis la découverte du dol ou du testament, ce nouvel acte purgerait le vice dont l'acceptation primitive pouvait être entachée, et rendrait l'beritier non recevable à se plaindre désormais. Il en serait de ce cas comme de l'approbation tacite donnée par l'exécution volontaire à un contrat proprement dit, à une époque où ce contrat pouvait valablement être ratifié, approbation qui rend ensuite la partie non recevable à revenir contre son engagement. (Art. 4115 et 1558) (s).

Mais il faudrait pour cela que le nouvel acte attestat clairement la volonté, dans l'héritier, de

(t) Code de Hollande, art. 1103.

(2) Il faat supposer qa'il n's pas jugé à propos d'attaquer son acceptation; car s'il sid conun le dol praisque envers son cohéritier qui acceptait avec lui en même lemps, et qu'il n'eût point averti celui-ci de la fraude, on s'il est en connaissance de L'existence du testament, et qu'il ne l'en ent point prévenu, cette réticence serait, en quelque sorte, ane participation à la fraude, une fraude elle-même, et le rendrait indigne du bénéfice de l'option dont nous parlons ; il subirait tentes les coméquences da droit d'accroissement.

renoncer au droit de revenir ou de réclamer contre son acceptation; que cet acte ne fêt pas simplement une dépendance, une conséquence, pour ainsi dire, de celui qui avait été fait avant la découverte de la fraude ou du testament. C'est ainsi que, dans le droit romain (4), dont on suivait la décision sur ce point dans notre ancienne jurisprudence (5), parce qu'en effet elle est tout à fait raisonnable ; c'est ainsi, disonsnous, que, dans le droit romain, un mineur qui avait imprudemment accepté une hérédité, et qui, parvenu à sa majorité, avait fait quelques actes, mais qui n'étaient qu'une dépendance de ceux qu'il avait faits en minorité, n'était pas pour cela déchu du droit de se faire restituer contre son acceptation ; et la raison est absolument la même à l'égard du majeur qui avait en sa personne une juste cause de réclamer contre la sienne. On sent, d'après cela, qu'il y aurait beaucoup à considérer de quelle nature est le nouvel acte ; s'il y avait ou non urgence à ce qu'il fût fait : s'il l'a été surtout avec ou sans protestation de toutes réserves de la part de l'héritier, du droit de pouvoir réclamer contre son acceptation, déclarant ne le faire, cet acte, que dans l'incertitude de l'admission de sa réclamation, etc.

466. Si des payements de dettes ou de legs portés dans un testament déjà connu avaient eu lieu de la part de l'héritier avant la découverte de la fraude pratiquée envers lui pour l'amener à accepter la successiou, ceux qui auraient reçu ces pavements pourraient être contraints à les restituer. Vainement opposeraient-ils qu'ils n'ont recu que ce qui leur était du , car la rescision de l'acceptation ayant pour effet de faire considérer le restitué comme étranger à la succession, il serait vrai de dire que celui qui lenr a fait ces pavements ne leur devait rien, ce qui rendrait applicable l'art. 1377 (s) dans sa première disposition (1). Mais si ceux à qui ces payements

<sup>(3)</sup> Gode de Hollande, art, 1363 et 1929. (4) L. 3. C2. ff. de Nin. riginti quinque unnit

<sup>(5)</sup> Lebrun, liv. III, chap. vm , sect. 2, nos 32 et 33, et liv. IV, chap. 11, sect. 2, a= 57 et suivants. Lacombe, aux mo Acte d'heritier, no 7, Restitution, sect. 2, no 17, et Renonciation , sect. 2 , no 4

<sup>(6)</sup> Code de Hollande, art. 1397.

<sup>(7)</sup> Foyer laL. 19, 51, ff. de Condict. indeb., la L. 65 ou même litre , et surtoul la L. 6, § 2, ff. de Robus meet. judie. poerid., où le jurisconsulte décide qu'un popille qui a obteno la reses-

ont été faits avaient, par suite de ces mêmes payements, supprimé leur titre, alors ce serait la seconde disposition de l'article précité qui régirait le cas, et la répétition n'aurait pas lieu. Il ne resterait à l'héritier que son recours tel que de droit contre la succession.

467. Enfin, pour terminer nos observations sur cet art. 783, nons dirons que l'hériter qui oudra se faire réceiver des na esceptions, ou réclamer contre le testament découvert (i), ajeir aspennent s'il me en cause tous excuy in jeuvent avoir intérêt à combatire sa prétention, afin de faire déclarer le aggement commun avec eux ; il préviendra de cette manière de nouvelles difisérales de la règle que la chose ippée n'a d'auvorité qu'entre les parties et leurs hériteirs rescectif. (Art. 1551) (a).

### SECTION II.

RE LA REPORCIATION AUX SUCCESSIONS

### SOMMAIRE.

468. Transition de l'acceptation à la renonciation; division de la section.

### S Jer.

Bes conditions et formalités requises pour la validité de la renoncistion.

- 469. Le Code établit que la renonciation à une succession ne se présume pas. Dans quelques coutumes l'acceptation ne se présumait pas davantage : conséquences.
- 470. Conséquence des principes du Code relativement aux frais de poursuites dirigées contre l'héritier après les délais pour faire inven-
- taire et délibérer.

  471. Énumération des conditions requises pour la validité de la renonciation.
- 472. Elle doit être faite au greffe du tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
  473. Elle ne peut avoir lieu que par celui qui est

sion de l'acceptation qu'il avait faite d'une hérédité, peut réclaumer la restitution des choses qu'il avait payées, en qualité d'héritier, même avec l'autorisation de son tutour.

(I) On vait que nous distinguous les deux ens, parce que, surrant ce que nous aveca dit plus haut ; la découverte d'uo tes-

- au degré appelé par la loi, et seulement depuis l'ouverture de la succession : ancien droit français sur ce point.
- 474. Combinaison des principes du Code sur la défense de tenoncer à une succession future, et de faire aucun pacté sur pareille succes-
- sion, avec ceux du droit romain.

  475. Ces principes souffrent toutefois encore aujourd'hui une légère modification dans deux cas.
- 476. La renonciation doit être faite par celui qui st capable de disposer de ses droits, ou par son représentant.
- 477. Elle doit être pure et simple, et de tout le droit du renonçant : conséquence.
- du renonçant : consequence.

  478. Il faut que la succession n'ait pas déjà été
  acceptée, sauf le cas où l'héritier aurait été
- relevé de son acerptation.
  479. L'héritier qui a diverti ou recelé des objets de l'hérédité est déchu de la faculté de renoncer, et il est pricé de sa part dans les objets détournée ou recélés.
- 480. Secus si c'était un mineur même capax doli; mais dans ce cas il pourrait être condamné
- à perdre sa part dans les objets détournés.

  481. Quand le majeur qui a diverti des objets est seul héritier, sa peine se réduit à être héritier
- pur et simple malgré sa renonciation.

  482. Si ce n'était que depuis une renonciation régulière, que l'héritier eut diverti des objets,
  on ne pourrait prétendre qu'il est decenu
- par là heritier pur et simple. 483. Il faut que la faculté de répudier ne soit pas prescrite: texte de l'arl. 789, qui a donné lieu à plusieurs interprétations.
- 484. Première interprétation, et objections.

moins à son esprit.

- 485. Seconde interprétation, et objections.
- 486. Troisième interprétation, et objections.
- Modification de cette interprétation.
   Autre interprétation, qui est peut-être la plus conforme, sinon à la lettre de la loi, du

#### . 11.2

### Bes effets de la renonciation.

489. L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.

tament ne donne pas lies à l'épritée d'altaquer son acceptation ; cile doit être maintenne à l'égrad des créanciers ; aossi sa réclemation pour cause de téries n'est-cile, par le fait, qu'une exception contre les légalaires dénommés dans ce testement. (2) Code de Hollande, art. 1884.

- 490. La part du renonçant accroît à ses cohéritiers, et s'il est seul de son degré, l'hérédité est dévolue au degré subséquent.
- La part du renorçant n'accroît qu'aux héritiers de sa ligne, quand la succession se divise par lignes.
- 492. Divers exemples.
- Comment a lieu l'accroissement entre les enfants du défunt quand l'un ou plusieurs renoncent.
- renoncent.

  494. Comment il a lieu lorsque la succession est déférée à des frères ou sœurs, germains ou descendants d'eux.
- 495. Comment il a lieu quand l'hérédité est déférée à des frères ou sœurs de différentes qualités.
- 496. Suite.
- 497. Suite.
- 498. Suite.
- 499. Comment il a lieu lorsqu'il y a des enfants légitimes et des enfants naturels;
- 500. Et lorsqu'il y a des ascendants, ou des frères ou sururs, ou autres parents, et des enfants naturels.
  501. Les béritiers de la ligne à laquelle appartient
- un héritier qui renonce ne sont point obligés de faire le rapport ni de souffrir l'imputation, sur la part de leur ligne, de ce qu'il a reçu du défunt. 502. Les cohéristers au profit desquets a licu le droit
- d'accroissement ne peuvent le refuser. 505. La renonciation régulièrement faite est, en général, irrévocable : limitations que souffre
- la règle.

  504. Quels sont, en général, ceux qui peuvent avoir intérêt à méconnaître la renonciation
- quand il y a eu acceptation.

  505. L'héritier qui a renoncé peut encore accepter, poursu que la faculté n'en fut pas prescrite, et que la succession n'est pas déjà été acceptée par d'autres qui auraient eu le droit d'accepte à son refux le droit romain était.
- contraire.

  500. Il était contraire aussi sous un autre point de vue : quand un mineur avait répudié, quoiqu'un autre cut déjà accepté à son refus, ce mineur pourait encore se faire resittuer contre su renouciation; secus sous le Code civil,
- 507. Conséquences du principe que l'héritier qui a renoncé ne peut accepter qu'autant que la succession n'a pas encore été acceptée par d'autres héritiers.
- 508. L'héritier qui reprend la succession doit respecter tout ce qui a été valablement fait

- durant la vacance : conséquence quant à la prescription.
- 509. Le curateur à la vacance, s'il en a été nommé un, duit compte de sa gestion à l'héritier qui a repris la succession.
- 510. Les eréanciers de celui qui a renoncé au préjudice de leurs droits peuvent se faire autoriser en justice à accepter à sa place, jusqu'à concurrence du montant de leurs créances.
- 511. Il n'y a pas à rechercher si la renonciation a été faite en vue de faire fraude aux créanciers : il suffi qu'elle leur fasse par ello-même réellement préjudice.
- 512. Les créanciers postérieurs à la renonciation ne peuvent l'attaquer, et dans certains cas, les créanciers antérieurs ne seraient pas fondés à le faire.
- 513. Ceux-là seuls des créanciers du renonçant auxquels la renonciation préjudiciait se distribuent le produit des biens de sa part dans l'hérédité.
- 514. Ceux qui n'ont pas d'acte ayant déjà date certaine au moment de la renonciation peuvent être écartés de la distribution.
- 515. Si le renonçant cil été tenu au rapport dans le cas où il aurait accepté, ses créanciers qui attaquent sa renonciation y seraient aussi tenus par voie d'imputation.
- 516. Les cohéritiers n'abandonnent pareillement les biens de la pari du renonçant que déduction faite de ce qu'il devant supporter dans les dettes et dans les legs, et seulement jusqu'à concurrence du montant des droits des créanciers.
- 517. Les cohéritiers peuvent écarter la demande des créanciers du renonçant en les payant; ils peuvent aussi demander que son insolvabilité leur soit justifiée.
- 518. Comment procèdent les créanciers qui allaquent la renonciation.
   519. Quand la succession n'a pas encore été accep-
- tée par d'autres héritiers, les créanciers quelconques du renonçant peuvent, en exerçant ses droits, reprendre l'hérédité en son lieu et place.
- 520. Il en est de même si l'héritier débiteur n'a pas encore renoncé; et ses créanciers peuvent provoquer le partage des biens.

468. Après avoir traité de l'acceptation des successions, l'ordre des idées amène à parler de la renonciation qui peut y être faite. Mais ce que nous avons dit sur le premier point abrégera né-

cessairement les développements que nous aurons à donner sur le second.

Dans un premier paragraphe, nous parlerons des conditions et formalités voulues par la loi pour que la renonciation soit valable.

Et dans un second, des effets de la renoncia-

Des conditions et formalités requises pour la validité de la reponciation.

469. Le Code établit en principe que la renonciation à une succession ne se présume pas (article 784) (1); d'où l'on peut tirer la conséquence que l'intention d'accepter est présumable.

Au lieu que dans quelques contumes, notamment dans celles de Poitou et de Normandie, l'héritien rétait pas, il es trai, présumé renomce, car il n'est poist, par cels meine, transmis le droit d'accepter à ses propres lértitiers, dans le droit d'accepter à ses propres lértitiers, dans le activité d'acceptation, tandis qu'un contraire il fait acte d'acceptation, tandis qu'un contraire il la transmetait, comme sous le Cole; mais il n'était point obligé de répondre aux demandes des créanciers et légataires tant qu'il avait pas encore jugé à propos d'accepter, parce que ces continues portients expressiement que celai qui ne voulait pas être héritier n'était pas tenu de tranoncer.

On ne pouvait donc , d'après cela , le poursuivre utilement tant qu'il n'avait pas pris la qualité d'héritier : la saisine, dans ces coutumes, ne produisait que les effets qui peuvent être favorables à l'héritier et à ses propres représentants, et non ceux qui peuvent leur être contraires; et de ce système, ainsi qu'on l'a fort bien observé, il résultait d'assez graves inconvénients dans la pratique : les créanciers ne savaient d'abord à qui s'adresser, et quelquefois cet état de choses durait très-longtemps; pendant ce temps ils se trouvaient exposés à diriger une demande frustratoire contre des héritiers appelés par la loi et qui ensuite n'acceptaient pas, quoiqu'ils n'eussent agi contre eux qu'après les délais ponr faire inventaire et délibérer.

470. Dans les principes du Code, au contraire, et qui sont ceux que l'on snivait dans la plupart de nos pays coutumiers, l'héritier attaqué pendant les délais pour faire inventaire et délibérer n'est point, il est vrai, obligé de répondre de suite à la demande ; il peut user de l'exception dilatoire consacrée par l'article 174 du Code de procédure, et l'instruction de la demande est suspendue. Mais après l'expiration des délais, il peut être attagné comme héritier, parce qu'il l'est en effet tant qu'il n'a pas renonce : il est au moins héritier présumé, pnisque la renonciation à une succession ne se présume pas ; et suivant l'article 799 (a), il doit, comme nous l'avons dit (3), supporter personnellement les frais faits contre lni , à moins qu'il ne justifie qu'il n'a pas connu le décès, ou que les délais ont été insuffisants à cause de l'éloignement des hiens, ou à raison des contestations survennes, auquel cas les frais restent à la charge de la succession, soit qu'il renonce, soit qu'il accepte bénéficairement : au lieu que lorsqu'il est attaqué dans les délais pour faire inventaire et délihérer, il peut, à l'expiration de ces délais, se faire renvoyer purement et simplement de la demande en renoncant, et alors les frais faits légitimement restent à la charge de la succession ; ou bien accepter bénéficiairement, cas dans lequel aussi les frais, ainsi que les dettes elles mêmes, restent à la charge de l'hérédité, du moins en ce sens que l'héritier se libère envers les créanciers et les légataires en leur abandonnant les hiens, ou jusqu'à due con-

currence. Toutes ces décisions sont la conséquence des trois principes combinés, 3º que l'héritier est sais de plein droit des hiese, évoit es tections de défunt, sons l'obligation d'acquitter toures les charges de la succession (art. 723/4) (4). 2º que la resonciation à une succession ne se présume par (art. 784/5) (3). 5º que nal n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue (art. 775/5) (c). ce qui démoure que tant que cette resonciation n'est pas faite, l'héritier, comme représentant n'est pas faite, l'héritier, comme représentant loi-même, et doit, d'après cela, supportre personnellement les frait légitimes faits ce sujet.

<sup>(</sup>t) Code de Hollande, art. 1103.

<sup>(2)</sup> Ibid., art. 1087.

<sup>(3)</sup> Voyez supra, no. 58 et suivante,

<sup>(4)</sup> Code de Hollande, art. 880.

<sup>(8)</sup> Ibid., art. 1103,

<sup>(6) \$</sup>bid., art, 1091,

puisqu'ils ont pu l'être, sauf, comme il vient d'être dit, l'application des règles relatives au bénéfice d'inventaire.

Ains, l'heritier a évidemment intérêt à remoncer an plus du spir l'ergirition des délais pour faire inventaire et délihèrer, s'il a consu le décès, et s'il entre d'ailleurs dans seu vas de connec; il préviende de cette nuaière des frais insulies, et les crisanciers et l'égataires, avertis par la renonicaion, qui doit être publique (article 784), sauront on devront savoir que ce n'est plus à lin q'uit dévoret à d'areser, 5'ils le font, ils devront s'imputer les frais frustratoires qu'ils auront faits.

L'application de ces principes ne présentera pas de graves difficultés lorsque les plus proches parents n'auront pas renoncé; mais elle sera moins facile dans le cas contraire; et c'est ici que se place une question que nous avons indiquée précédenment (s), celle de savoir si, après la renonciation de l'héritier du premier degré, celui da degré subséquent, auquel la succession est dévolue faute d'autres héritiers à ce premier degré, ou paree que tous ceux qu'il y avait ont également renoncé (art. 786) (2), a, depuis la renonciation qui lui a fait passer le droit, les délais pour faire inventaire et délibérer, de manière à ne pouvoir être condamné même simplement aux frais, s'il est poursuivi durant ces délais? et de plus, si ces délais ne doivent commencer à conrir pour lni que du moment où il a connu la renonciation?

Il est certain que le parent qui n'était point appele par la loi a moment de l'averture de la succession, parce qu'il y en avait d'autres plus proches, ne pouvait irien faire tant que ceus-ci restaient investis du droit, tant qu'ils ne remorraient pas. Il ne pouvait lin-infent remoncre d'avance et dans la supposition que la succession in serait dévolte par leur remonciation, car en ne peut remoncre à une succession qu'autant qu'ille cat soujeile e or, dans l'espec, elle ne devait être acquire à ce parent que par la remonciation de cert qui le précédates par le degré de parenté. La resonciation, comme l'acceptacition, ne pent a roir fieu conditionallement et

par anticipation : elle ne peut être faite que lorsque le droit est positivement acquis.

D'après cela, l'héritier du degré subséquent ne peut, relativement aux poursuites des créanciers dirigées contre lui , mais uniquement sous ce rapport, être considéré comme devenn héritier que du jour seulement où a eu lieu la dernière renonciation qui lui a fait passer la succession, nonobstant la double règle que celui qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier, et que c'est celui qui vient après qui se trouve l'être et avoir été saisi, comme l'était le premier, au moment du décès du défunt. Il a aussi personnellement le droit de n'accepter que sous bénéfice d'inventaire. ou de renoncer comme les autres; et pour pouvoir accepter sons bénéfice d'inventaire, les délais donnés par la loi à ce sujet lui sont également nécessaires.

Ainsi, quand l'art. 795 (s) dit que l'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession, cela ne pent s'entendre que des cas ordinaires, cenx où les héritiers présomptifs au jonr du décès sont ceux qui se portent héritiers, et non pas du cas où, au contraire, ils renoncent, et que par lenr renonciation la succession passe à ceux du degré subséquent. La loi statue à cet égard dans la supposition qu'elle a faite d'abord, que ceux du premier degré acceptent, pnisqu'elle ne présume pas la renonciation (art. 784). Le délai pe peut donc commencer à courir à l'égard de l'héritier du degré subséquent, que du jour seulement où le droit lui a été acquis par l'effet de la dernière renonciation de ceux qui le précédaient; car la première faisait sculement passer la part des renonçants à leurs cohéritiers. Tout antre système serait nécessairement injuste, pnisqu'il soumettrait un parent éloigné, que son degré de parenté n'appelait nullement d'abord à l'hérédité, qui n'a peut-être pas même connu le défunt, ou le décès de celui-ci, ou du moins qui ne supposait pas que les héritiers plus proches renonceraient, à l'obligation de payer des frais qu'il ne pouvait éviter sans être privé des avantages du droit commun (nous voulons parler du bénéfice d'inventaire), et précisément quand ce parent est

<sup>(1)</sup> Foyer re 39. (2) Code de Hollande, art. 1105. TOME III. 20. BELGE. — T. VI. 20. FR.

<sup>(3)</sup> Code de Hollande, art. 1071.

d'autant plus digne de faveur, qu'en pareil cas la succession est très-probablement mauvaise.

De plus, nous pensons que ce délai ne doit commencer à courir que du jour où l'héritier du degré subséquent a connu la dernière renonciation, et non pas nécessairement à partir du jour où elle a eu lieu. En effet, on doit assimiler l'ignorance où il serait an suiet de cette renonciation, à l'ignorance dans laquelle aurait été l'héritier du premier degré touchant le décès : c'était la renonciation de celui-ci qui faisait passer la succession au degré subséqueut, comme c'était le décès qui la faisait passer au premier degré : or, d'après l'art. 799 (1), l'héritier, en cas de poursuites dirigées contre lui , peut , même après avoir obtenu une prorogation des délais légaux, s'affranchir de ces frais et les laisser à la charge de la succession, en justifiant qu'il n'a pas cu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, à cause de l'éloignement des biens ou des difficultés survenues; par la même raison, l'béritier du degré subséquent, attaqué par les créanciers on les légataires après les trois mois et quarante jours à compter de la dernière renonciation, peut aussi éviter la condamnation aux frais, s'il justifie qu'il n'a pas connu plus tôt cette renonciation. Vainement nhjecterait-on que les renonciatious ont été faites au greffe du tribunal de l'ouverture de la succession, et qu'étant ainsi rendues publiques, l'héritier du degré subséquent a pu facilement les connaître, et prendre son parti dans les trois mois et quarante jours à compter de la dernière ; car on répondrait que , précisément parce que la reponciation à une succession ne se présume pas, il n'a pas dù sentir la nécessité de faire des démarches à cet égard, surtout quand la succession s'est ouverte au loin; il serait même possible qu'il eût ignoré le décès lui-même. D'ailleurs, il était peut-être précédé par plusieurs degrés, qui ont tous renoncé, et ne songeait probablement pas que cette succession viendrait jamais se placer sur sa tête. On ne peut pas raisonnablement exiger d'un individu qu'il aille tous les jours au greffe du tribunal dans le ressort duquel une succession s'est ouverte, pour savoir si tous ceux qui le précèdent ont renoncé.

part d'un renoncant à celle de son cohéritier : ce dernier, en admettant qu'il n'cût pas déclaré n'accepter que sous bénéfice d'inventaire, attaqué après les délais pour faire inventaire et déhbérer, devrait encore tous les frais faits légitimement, quand bien mênie il n'aurait pas connu la renonciation de son cohéritier, à moins qu'il ne instifiat qu'il n'a pas connu le décès, ou que les délais ont été insuffisants à cause de l'éloignement des biens et des difficultés survenues. Il ne pourrait prétendre qu'il n'en doit supporter qu'une part correspondante à la part dont il avait d'abord été saisi; car il se trouve, par la renonciation du cohéritier, l'avoir été pour le total de l'bérédité, ou de la moitié affectée à sa ligne, si la succession, comme échue à des ascendants ou à des collatéraux, s'est divisée entre les lignes paternelle et maternelle (Art. 755) (a).

Ces difficultés sur le cas de dévolution d'un

degré au degré subséquent ne s'élèvent pas lorsqu'il y a simplement lieu à l'accroissement de la

A plus forte raison, elles n'out pas lieu non plus, ces difficultés, quand la succession est attribuée en tout on partie à l'enfant naturel, ou qu'elle l'est au conjoint survivant; car ces successeurs irréguliers n'étant point saisis, ils no représentent pas le défunt, et ne succèdent à ses biens qu'antant qu'ils le demandent : le créancier qui les poursuivrait augaravent, à quelque époque que ce fût depais l'ouverture de l'hérédité, s'exposerait donc à supporter les frais. s'ils répudiaient le droit ; et l'État , qui aurait recueilli les bieus par droit de déshèrence, ne devrait même pas les frais faits si mal à propos contre des individus qui n'étaient point les représentants proprement dits de la personne du défunt, qui avaient simplement le droit de demander la délivrance de ses hiens, et qui n'ont pas voulu user de ce droit. C'était aux créanciers à faire nommer, en attendant, un curateur à la succession vacante, contre lequel ils auraient poursuivi leur payement.

471. Cela posé, voyons maintenant quelles sont les formalités et conditions requises pour la validité de la renneiation, et nous traiterons ensuite de ses effets. Il faut:

(1) Code de Rollande, art. 1087.

(2) Code de Hollande, art. 897,

4º Qu'elle soit faite au greffe du tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte;

2º Qu'elle soit faito depuis l'onverture de l'hérédité, et par celui qui sait que l'hérédité est ouverte à sou profit;

3º Par celui qui est capable de disposer de ses droits, ou par celui qui exerce ses droits;

4º On'elle soit pure et simple, et de tout le droit du renoncant :

5º One la succession n'ait point déjà été acceptée par lui, sauf le cas où il aurait été relevé do son accentation:

6º Enfin que la faculté de répudier ne soit pas prescrite.

472. Sur le premier point , nous disons que la renonciation doit être faite au greffe du tribunal dans le ressort duquel elle s'est ouverte (srt. 784); et ce tribunal est celui de l'arrondissement dans lequel le défunt avait son domicile réel, le lieu où il avait fixé le siége de son principal établissement (art. 102 et 110), et non pas le lieu où il n'avait qu'une simple résidence de fait, quelque éloignée qu'eût été cette résidence.

Anciennement la renonciation pouvait être faite devant un notaire queleonque, ce qui la rendait incertaine pour ceux qui avaient le plus d'intérêt à la connaître : aussi notre art. 784 dit-il, en indiquant ainsi une disposition nonvelle à ce sujet : « Elle ne peut plus être faite « qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est

ouverte, a Elle doit être inscrite sur un registre tenu à cet effet. (Ibid.)

Il suffit que la déclaration, consignée sur ce registre, soit reçne par le grefiier et signée du renonçant ou de son fondé de pouvoir.

Le pouvoir doit être spécial, puisque c'est un a eted'aliénation, et que le mandat conçuen termes généraux n'embrasse que les actes d'administration; que s'il s'agit d'aliéuer ou d'hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès (art. 1988) (1). Mais la loi ne

(1) Code de Hollande, art. 1833.

(2) Notamment dans l'article 36, pour les actes de l'état civil; dans l'article 933, pour l'acceptation des donations. (3) Ainsi que le prétend M. Chubot, qui ne s'appnie, il est vrai, d'aucun texte ni d'ancune autorité pour le décider ainsi.

(4) Code de Hollande, art. 1830.

dit nulle part, comme elle le dit dans d'autres cas (s), quo la procuration deit être en forme authentique (s). On reste done à cet égard dans les termes du droit commun, d'après lequel le mandat pent être donné aussi bien par acte sous seing privé que paraete autheutique (art. 1985)(4). Il faut toutefois, en quelque forme qu'il soit donné, qu'il demeure annexé au registre qui contient la déclaration de renonciation, afin que le renonçant ne puisse ensuite prétendre, en supprimant l'acte, qu'il n'avait pas donué le ponvoir de renoncer. Et si l'on disait que la simple annexe de la procuration an registre ne présente elle-même pas une garantie suffisante contre la possibilité de cet inconvénient, en ce que l'acte peut s'égarer ou être remis par fraude au renonçaut, nous répondrions qu'il faudrait alors aller jusqu'à dire que la procuration ne doit pas seulement être authentique, comme sont toutes celles qui sont délivrées en brevet par les notaires, mais qu'il doit y en avoir minute, comme dans le cas d'accentation d'une donation par un fondé de pouvoir (art. 933) ; mais la loi ne prescrit rien de semblable au sujet d'une renonciation à succession. Cet inconvenient ponrrait d'ailleurs exister dans une foule de cas, et elle autorise uéaumoins les notaires à délivrer les procurations en brevet (s).

473. Il faut que la renonciation soit faite depuis l'ouverture de la succession, et par celui qui sait que l'hérédité est ouverte à son profit ; de là , celui qui erovait que telle personne était morte, quaud elle ne l'était pas alors, et qui anrait renoncé à sa snecession dans cette fausse persuasion, ne serait pas lié par cette renonciation, quand bien même la personne serait ensuite venue à mourir immédiatement après qu'elle anrait en lieu (6).

Du principe qu'il faut que l'hérédité soit ouverte pour qu'on paisse valablement y renoncer, il suit qu'on ne peut aujourd'hui renoncer, même par contrat de mariage, à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éveutuels que

(5) Voyez la lei du 23 ventõec en xi , sur le Notariet. (6) Le droit romain exige même que l'héritier soit certain du docts pour pouvoir renencer valablement comme pour pouvoir accepter. L. 23, ff. do Acquir. vol amitt. herrdit. En conséquence, ri quis dubitet an vivat testator necue, repudiando nibil agit. L. 13, 5 1, coden tit.

l'on peut avoir à cette succession. (Art. 791) (1). L'art. 1130 (2) est eocore plus formel, s'il est possible : il ne permet même pas de faire unc convention queleonque sur succession non ouverte, même avec le consentement de celui de la succession duopel il s'agit.

Mais anciennement, dans nos pays coutumiers, dans la plupart du moins, on faisait valablement renoncer les filles à la succession de leurs père et mère, par leur contrat de mariage, movennant une dot quelconque, qu'on leur constituait. Dans quelques localités e'était même une véritable exhérédation; ear on pouvait arracher la renoncistion pour le plus modique objet, pour un chapeau de fleurs, qui servait de prétexte à cette expulsion des filles de l'hérédité paternelle ou maternelle; et cette jurisprndence, touchant la validité des renonciations faites par les filles dans leur coutrat de mariage, avait même fini par envahir les pays de droit écrit, du moins ceux de plusieurs des parlements qui suivaient ce droit. C'était un criant abns, qui se liait à ce système d'après lequel le droit de masculioité et de primogéniture prédominait en matière d'hérédité; système que la féodalité elle-même n'avait introduit qu'à l'égard des biens appelés biens nobles ou fiefe, mais que, par imitation, on avait ensuite étendu aux autres biens, au moven des renouciations des filles, des institutions d'héritier en favenr desalués, et quelquefois par l'exhérédation des deux sexes pour des causes infiniment trop multipliées. Le Code a proscrit tonte renonciation quelconque tant que la succession ne serait pas encore onverte; il a également interdit l'exhérédation formelle, en laissant toutefois aux ascendants et aux descendants la faculté de disposer d'une quotité de leurs biens, qui varie en raison du nombre et de la qualité des héritiers au profit desquels il a établi une réserve ; et enfin il n'a permis l'iostitution d'héritier, même par contrat de mariage, au profit de l'ainé des enfants du donateur comme au profit de tout autre, que seulement pour la quotité de biene dont on pourrait disposer par d'autres voies.

## 474. Les principes du Code relativement à la

- (1) Code de Hollande, art, 1109,
- (2) Ibid., srt. 1370.

(3) L. 4, Cod. de Instil, stipul.

prohibition de faire aucune convention sur une succession nou encoro ouverte, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, sont encore plus sévères que ceux du droit romain.

Suivant ce droit, il n'était pas, à la vérité, permis, en général, de pactiser sur une succession future (s), parce qu'on y voyait des dangers pour celui de la succession duquel il s'agissait, et qu'une telle convention renfermait d'ailleurs, en que que sorte, votum mortis alicuius, ce qui paraissait, avec reison, contraire aux mœnrs et au bon ordre ; mais il était du moins permis de le faire avec son consentement, non pas en ce sens qu'il se tronvât lui-même lié par ce consentement, et qu'il ne pût, en conséquence, disposer de ses biens soivant les règles ordinaires, mais en ce sens que s'il persévérait dans sa volonté jusqu'à sa mort, la convention recevait son exécution (4); ce qui n'aursit même pas lieu sous notre Code civil. (Art. 1130.)

Les pactes sur successions mutuelles étaient également réprouvés, et par les mêmes motifs. comme ils le sont chez nous; mais, par un privilège spécial, inconnu dans nos mœnrs, on dérogeait à la règle en ce point (comme eu tant d'autres), en faveur des militaires en expédition, in procinctu (5).

475. Au surplus, le principe consacré par nos art. 791 et 1130, qu'on ne peut aliéner les droits éventuels qu'on pent avoir à la succession d'un homme vivant, que tout pacte sur une pareille succession, même avec le consentement de celui qui doit la laisser, est nul et de nul effet : ce principe, disons-nous, quelque absolu qu'il paraisse, reçoit néanmoins deux modifications.

La première se trouve dans l'article 918, ainsi conçu ; « La valeur en pleine propriété des · biens aliénés, soit à charge de reote viagère,

- soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit,
- à l'un des successibles en ligne directe, sera · imputée sur la portion disponible ; et l'excé-
- dant, s'il y en a, sera rapporté à la masse. « Cette imputation et ce rapport ne pourront
- e être demandés par eeux des autres successi-

(4) L. ult., Cod. de Pactie. (3) L. 19, Cod. de Partis, bles on ligne directo qui auraient consenti à
 ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les
 successibles en ligne collatérale.

Ainsi, c'est le consentement donné par les autres successibles en ligne directe, qui s'oppose à ce qu'ils puissent demander au cohéritier acquéreur, le rapport, à la masse, des biens aliénés à son profit de l'une des manières spécifiées à cet article, comme il s'oppose à cequ'ils puissent demander l'imputation, sur la quotité disponible, de ce qui excéderait cette mêmo quotité. Ils sont évidemment par là déchus d'un droit qu'ils auraient cu sans leur consentement. puisque la loi voit un avantage indirect au profit de l'héritier acquéreur, dans le choix du mode d'alienation que l'on a suivi : sans cela, elle n'aurait pas preserit, hors le cas du consentement des autres successibles en ligne directe, le rapport, à la masse, de l'excédant de la quntité disponible: car les conventions faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, et qui ne présentaient aucun avantage indirect au moment où elles ont cu licu, sont exécutées comme entre étrangers, et elles n'assujettissent l'héritier à aucuu rapport (art. 853). Celle dont il s'agit est donc une alienation d'une partie des droits éventuels que pouvaient avoir sur la succession ceux qui ont donné leur consentement à l'aliénation.

La deuxième modification nous paralt résulter de la disposition de l'art. 4076(1), dans le cas où l'ascendant fait, entre ses enfants ou descendants le partagede ses biens par acte cutre-vifs. En effet, cet acte suppose une acceptation de

la part des descendants, puisque l'article porte que « ces partages pourront être faits par actes « entre-vis ou testamentaires, avec les forma-« lités, conditions et règles prescrites pour les « donations entre-vis et testaments; » et son

« donations cutre-vifs et tesiaments; » et son effet est irrévocable, d'après les articles 894, 932 et 1076 (2), combinés. Il est vrai qu'on pout dire que, snivant ce

même article 4076, seconde partie, lo partage fait par acte entre-vifs ne peut comprendre, comme les donations entre-vifs proprement dites (art. 945) (3), que les biens présents senlement;

que c'est par conséquent une donation entre-vifs ordinaire ; d'où l'on conclurait que ce n'est point là une convention sur succession future , ni des lors une modification à la règle qui prohibe toute convention sur pareille succession, et toute aliénation des droits éventuels qu'on pouvait y avoir : mais on répondrait que ce n'est point un acte de donation entre-vifs proprement dite, dont les effets soient absolument les mêmes que ceux des donations de cette qualité, car c'est un partage, quoique fait d'après les formalités, conditions et règles prescrites pour ces sortes de donations : d'où il suit que s'il n'a pas été fait entre tous les enfants existant au jour du décès de l'ascendant donateur et les descendants de ceux prédécédés, par exemple, parce qu'il en est survenu depuis que ce partage a eu licu, il cst, par cela même. non pas révoqué, mais nol de plein droit, et il peut en être provoqué un nouvean dans la forme légale, même par ceux qui avaient été compris dans le premier ( art. 1078). Or nne donation entre-vifs proprement dite, faite par un individu ayant dejà enfants, comme dans l'espèce, ne serait point révoquée par la survenance d'un ou plusieurs autres cnfants ( art. 960 ) (s) ; elle pourrait senlement être réduite, dans les cas de droit, pour fournir aux réserves. Donc ce partage, fait par acte entre-vifs, est une véritable convention sur succession future, du moins sur les droits éventuels qu'on pouvait avoir dans les biens qui l'auraient composée, quoign'il ne puisse comprendre que les biens présents ; aussi peut-il, comme les autres partages, être attaqué ponr lésion de plus du quart ( art. 1079 ) (s), et dans le cas aussi où il résulterait des dispositions faites par préciput et du partage lui-même, cumnlativement, que l'un des conortagés aurait nu avantage plus grand que la loi ne le permet (ibid.). ce qui n'a pas lieu ; comme on le sent très-bien . en matière de donations entre-vifs de biens présens proprement dites, puisque chacun des donataires doit, à ce titre, se contenter de ce qu'il a reçu. sans s'occuper do ce qui a pu être donné à d'autres.

476. Pour que la renouciation soit valable.

Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
 Code de Hollande, art. 1170.

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 1167.

<sup>(2)</sup> Ibid., art. 1703, 1720 et 1167.

<sup>(3)</sup> Ibid., art. 1701.

Il faut, some-nous dit: "qu'ille soit faite par cetti qui et agrable de disparer de sa d'erisé, ou par non représentant : de là il unit que les mineers, les interditais, les femmes mariées non autoritées, ne peuvent con-nature renoncer à monte de la compare de certificial soit femme renoncer à monte de la compare de certificiation d'un droit acquis, et qu'il faut d'aillemen, en principe, pour la renonciation : la même capacité que pour l'acceptation ; car si cette dernière sonnet l'ha-frière à l'obbligation d'acquistre les dettes du défunt, la première aussi lui fait perfer les droits un vant charges de m'aux cleanier."

En conséquence, le tuteur du mineur non émancipé ou de l'interdit renoncera pour lui, mais en vertu d'une délibération conforme du conseil de famille.

Le mineur émaneipé ponrra renoncer avec (s) ou sans l'assistance de son curateur, mais toujours d'après une délibération de ec conscil, La femme mariée le fera avec l'autorisation de

La lemme marice le lera avec l'autorisation de son mari, ou, à défant, avec celle de justice, nais dans ce eas, sauf les droits du mari, ainsi qu'il a été expliqué sur l'acceptation.

Celui qui est placé sous l'assistance d'un conseil judiciaire devra être assisté de son conseil,

En un mot, ce qui a été dit pour l'acceptation des successions échucs à des personnes qui sont privées de l'exercice des droits civils pour une cause quelconque, s'applique, en général, à la renonciation à ces mémes successions.

### 477. Il faut que la renonciation soit pure et simple, et de tout le droit du renonçant.

Do même qu'on ne peut valablement accepter nne succession conditionnellement, par exemple sons este condition : si elle est avantageuse (a); de même on ne peut y renoncer conditionnellement, par exemple sous cette autre condition : si elle eat démontrée manvaire par la liquidation.

Et puisqu'on ne peut, non plus, accepter seulement pour une partie du droit (3), e'est dire par cela même qu'on ne pent renoncer pour

(1) Quoique, au moyes de la délibération du conseil de famille qui autoise la renonciation, et dont expédition est représentée au greffer du Iribanal, l'assistance du carateur à la dévicacion faire su greffe par le minerer éusoripé ne moss paraisse pas nécessaire, néanmoins elle peut prévenir des difficultés.

(2) Voyez supra, nº 368. (3) L. I., de Acquir. vel omitt. hered. partie. Et ce senit renoneer pour partie, is, thirtier pour non portion seulement, je déclarisé dans no acte qui emporterait acceptation, ou bien au greffe, que je n'entends être béri-tier que pour cette portion quand bien même are cohéritien reinnément à répaider la leur; que je ne veux point profiter du droit d'acceptaine que je ne veux paoi pub m'extre pour pour aux charges qui y nont attachées. Cette déclaration serait same flet, parce que l'acceptation pour prise sendement du droit; et je resterais acceptant aree le bénéfice d'accroissement et coutes sea charges, it, en effet, mes cohéritien

478. Il faut aussi que la succession n'ait point été acceptée par l'héritier, sauf le cas où il aurait été relecé de son acceptation.

renonçaient (4).

En acceptant, Theiriter confirme l'obligation qui résultal peur luid e l'effet de la saisine, de représenter le défunt aussi bien passirement qu'activement (article 124), de assistier oux charges de l'hiérédité pour une part correspondante à celle qu'il avait dans le biens; et cet engagement une fois pris, cet appel de la bi une fois entendu, il n'est plus un pouvoir de l'hériter d'en clubre les effets, sauf le cas où il est enfois de se hier restuter contre son acceptation, parce qu'elle n'aurait pas élé l'effet d'une volonté. The contre de l'entende de contrat preprennent dinc. Je de l'entende de contrat preprennent dinc Jeune l'autre de contrat preprennent dinc Jeunel autre les situits au leur le la comme de l'entende au contrat preprennent dinc Jeunel autre tolon-

479. Et quand bien même on pourrait naturellement supposer, dans tel ou tel cas, que l'hiériten "entendait point accepter l'hérédite, néamoins, s'il a fait ce qui lui était interdit, il pent concre être déclaré héritier nonobetant la renouciation formelle qu'il férait ensuite : c'est lorqu'il a diverti ou recélé sciemment et de mavuise foi a diverti ou recélé sciemment et de mavuise foi

(4) L. 33, § 4, redous it. Non-reas especialar to plus bases, at 644, as as as the drait discretization of the plus are tenters as management as he drait discretization as a management analysi l'Éreitter, et ce cest du moise que celei-ci port, horque sen chériter qui avait accept avant lai viet fair restituer centre son acceptation, abandeouser aux crimaires et ligitation la portion de celeiritire, pour le carinariers et ligitation la portion de celeiritire, pour de carinariers et ligitation la portion de celeiritire, pour de carinariers et ligitation la portion de celeiritire, pour de carinariers et ligitation la portion de celeiritire, pour le celeiritire, pour le portion.

des effets de la successión (art. 792) (1): alors il reste héritier par et simple, et sans même pouvoir prétendre aueune part dans les objets divertis ou recélés. ( Ibid.)

Il est puni de la peine du talion; il voulait faire fraude à ses cohéritiers et ses cohéritiers auront à cux seuls les effets dont il avait cherché à les priver.

On sent, au surplus, que s'il était seul héritier, comme un fils unique qui succède à son père, la sonstraction n'avant eu pour but que de faire fraude aux créanciers et aux légataires, parce que l'héritier se proposait de n'accepter ensuite que sons bénéfice d'inventaire , on peut être de renoncer, la senle peine qui lui serait infligée dans ce caa serait de rester héritier pur et simple, nonohstant toute renonciation ultérieure, et, comme tel, d'être tenn des dettes et charges de l'hérédité même ultra vires, mais voilà tout : car il ne sauruit perdre sa part dans nn objet par rapport auquel son droit n'était point d'une part quelconque, mais bien de la totalité. D'ailleurs, personne n'aurait qualité pour demauder à ee qu'il en fût privé.

480. Si c'était un mineur capax doli qui ett diverti ou recété des obiets de la succession , il ne serait pas pour cela déchu du bénéfice d'inventaire, ni même da droit de renoncer, attendu qu'il ne peut se priver ni de l'un ni de l'autre; mais, suivant M. Chabot, dans le cas où ce mineur aurait des cohéritiers, il devrait être puni de la perte de sa part dans les objets divertis ou recélés, parce que le minenr n'est point restitué contre ses délits ou quasi-délits (art. 1310), et que, sona ce rapport, il devrait être traité comme le majeur lui-mênie. Nous sommes bien de cet avis en général, mais nous pensons anssi qu'on pourrait décider autrement dans certains cas, à raison de la nature des objets, surtont de lené importance, et de diverses autres circonstances.

481. Si l'héritier majeur qui a diverti ou reeélé des objets de l'hérédité renonce ensuite, sa part accroît à celle de ses cohéritiers, si ceueil le veulent ainsi, et aiment mieux ac contenter de la restitution, à la masse, des objets détour-

(1) Code de Hollande, art. 1110.

nés ou recélés; car il ne peut reveuir contre sa propre renonciation, et argamenter de son propre délit, pour prétendre qu'elle était nulle, comme faite après un acte d'acceptatiou.

Mais s'il avait payé quelque dette ou quelquo legs, les autres héritiers qui profitent de la renonciation lui devraient indemnité.

482. Si ce n'était que depais une renonciation régulière que l'héritée etá diverti ou recélé des poblet de la succession, il est hein della qu'il ne pourrait pas s'en prévaloir pour soutenir qu'il a mais détenti l'étale de sa renonciaion et qu'il est encore héritier; mais, de plus, on doit décider, ace M. Chabot, qu'il a s'appie du sentiment de Domat et de Lehran, qu'il n'y a pas lieu non plus de précident centre lui que, par ce fait de diversissement ou de recel, il est devenu héritier pur et simple, car l'in pe pouvait pas dériureir l'effect de sa renonciation; il a saje comme spoliateur de l'héréfiét, et voils tout : usas il es pienes portées coutre l'ou spoliateur lei serzient-elles justement appliquées.

En disant que les héritiers qui ont diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer, qu'ils demeurent héritiers purs et aimples, nonobstant leur renonciation. l'article 792 suppose évidemment qu'au moment du divertissement ou du recel la renonciation n'a pas encore eu lieu, puisque autrement il ne pourrait, avec quelque raison, parler des héritiers comme auteurs de ce fait, attendu que celui qui a renoncé n'est plus héritier (art. 785). Il serait également inexact de dire , à l'égard de celui uni a renoncé, qu'il demeure héritier, puisqu'il avait déjà cessé de l'être, expression qui convient trèsbien , au contraire , à celni qui n'a point encore renoncé, et qui demeure, en effet, ce que la saisine l'a fait, héritier. Enfin, ai les héritiers sont dechus du droit de renoncer, c'est done parce qu'ils n'avaient pas encore exercé ce droit

Telle était aussi la disposition du droit romain. la L. 71, § 9, ft. de Acquir. ret omitt. heredit., distingue parliaitement, à l'égard de l'heritier auve, qui l'était de plein droit, commo le sont chez nous tous les héritiers réguliers placés dans le degri appelé par la loi, le casoù ect héritier ause a détourné des effets de la succession et qu'il à dontient eussile, du cas, a nombraire, où pries son abbres.

tion, il fait un divertissement ou nn recel : dans le premier, il reste ce qu'il était, parce qu'il ne peut plus s'abstenir, et en conséquence, comme représentant du défunt, il demenre sonmis aux charges de l'hérédité : dans le second, son abstention subsiste, mais il est considéré comme spoliateur de l'bérédité. Ces principes doiveot également s'appliquer sous le Code.

483. Eufin il faut que la faculté de répudier ne soit pas prescrite.

La faculté d'accepter ou de répudier une succession, porte l'art. 789 (1), se prescrit e par le laps de temps requis ponr la prescrip-« tion la plus longue des droits immobiliers . » c'est-à-dire, d'après l'art. 2262 (2), par trente ans; tontefois sans préjudice des suspensions telles que de droit , pour minorité ou autre canse.

Il est peu de dispositions dans le Code, il n'en est peut-être pas, qui aient donné lieu à un plns grand nombre d'interprétations différentes.

484. Suivant quelques personnes, cet article 789 duit s'entendre en ce seus que la faculté d'accepter ou de répudier l'bérédité se prescrit cumulativement, et contre l'héritier qui n'en a pas fait usage ; qu'ainsi , après les trente ans , l'héritier, faute d'avoir accepté, faute par conséquent de qualité, ne pourra poursnivre les débiteurs de la succession qui se trouveraient n'avoir point encore prescrit, par l'effet d'un long terme stipulé, ou d'une condition accomplie depuis moins de trente aus (art. 2257) (s), ni les détenteurs quel conques des biens de l'hérédité qui ne les auraient point encore acquis par le moyen de la prescription, parce qu'ils les posséderaient depuis moins de temps que celui qui est exigé par la loi pour l'aequisition par ce mode ; mais cependant que cet héritier négligent, qui n'a point usé de la faculté de renoncer qu'il avait pendant treute ans, reste ce que l'avait fait la saisine, c'est-àdire héritier, et, comme tel, soumis aux obligations du défunt et aux antres charges de l'hérédité, qui, par telle ou telle cause, ne seraient point encore éteintes par la prescription, sans pouvoir invoquer le bénéfice d'inventaire, attendu que ce n'est qu'un mode d'acceptation , et que le droit d'accepter est preserit comme celui de renoncer. En un mot, l'héritier scrait on ne scrait pas héritier, suivant l'intérêt de celui qui agirait cootre lui, ou contre lequel il agirait.

On fait à cette interprétation deux objections, dont l'une ne nous paraît pas très-grave, mais dont l'autre doit évidemment la faire rejeter.

On dit que c'est diviser ainsi la qualité d'héritier, et que cependant les qualités sont indivisibles (4) ; qu'il répugne à la raison de considérer le même individu comme héritier vis-à-vis de l'un, quand il serait défendenr à la demande d'un créancier ou d'un légataire, tandis qu'il ne serait pas tel à l'égard d'un antre, quand il agirait contre un débiteur béréditaire.

On dit surtout que ce système est rempli de dangers auxquels la loi n'a pu vouloir nous assujettir en nons accordant l'avantage qui résulte de la saisine, c'est-à-dire cet avantage qui consiste principalement dans le droit de transmission, au profit de nos héritiers, des successions qui nous sont échues et que nous n'avons ni acceptées ni répudiées avant notre mort : car son bienfait se tournerait en nne charge grave, qui nous ferait regretter que les principes si différents du droit romain à cet égard, n'enssent pas été adoptés de préférence.

Et, en effet, chacun de nous serait exposé à se voir ruiner par suite du décès d'un parent mort en pays étranger, dont il n'a pent-être pas plus connu l'existence que la mort, et par conséquent à la succession duquel il ne ponvait, de fait, renoncer. Et si l'on disait que ce cas sera rare, ce ne serait pas répondre à l'objection. puisqu'il peut très-bien se présenter. D'ailleurs, il peut être plus fréquent qu'on ne se l'imagine,

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 1108.

<sup>(2:</sup> Ibid., art. 2004.

<sup>(3)</sup> Ibid , ort. 2027.

<sup>(4)</sup> Cette objection sie nous paraît pas inviscible. Il peut, en effet, fort been arriver, comme mong l'grons déjà dit (nº 433), et courne nous le d'insentrerons plus clairement encore dans la seile, qu'un individu sort leux pour béritier à l'egard de l'un , sans cependant qu'un noire soit neturisé à prétendre pour cela

qu'il l'est également par rapport à lui, nombatant ce qu'on rondrait induire de contraire de l'art. 800; car la chose jugée ne fait loi qu'entre les parties (net. 1351). On a ve au tome III, nº 102 et 103, plusieurs décisions qui ont conseré ce principe noine en matière de fitiation , matière dans laquelle la qualité est, sans contredit, plus indivisible encore que partout nilleurs, s'il cut possible.

si l'on songe qu'au moyen des renonciations des parents les plus proches, et ainsi de suite de degré en degré, un parent d'un degré très-éloigné va se trouver saisi ; et ce parent, qui n'avait peut-être eu auenne relation avec le défunt, qui ne le connaissait peut-être même pas, ou qui savait qu'il y avait des héritiers beaucoup plus proches quo lui , et même à plusieurs degrés , avant que la succession pût venir se placer sur sa tête, n'a pas songé à s'enquérir si ces divers parents, qu'il ne connaissait peut-être pas davantage. avaient tous renoncé, ponr en faire autant à son tour. Ceux qui le précédaient avaient d'ailleurs trente ans pour renoncer, et il ne pouvait les forcer à prendre un parti , ni renoncer d'avance et avant que la succession fût venue le tronver par la renonciation de tous les autres (1) : en sorte que si celle du dernier eut été faite su dernier moment, comme elle ent été faite en temps utile, et que celui qui l'aurait faite aurait été censé n'avoir jamais été héritier, il ne lui serait resté aucun temps quelconque ( car presque rien, dans l'ordre moral, ce n'est rien ponr faire la sienne également en temps utile, c'est-à-dire dans les trente ans ; à moins que l'on ne dit que le délai, en pareil cas, ne doit courir que du jour de la renonciation du dernier qui avait droit de renoncer; mais alors on ferait la loi au lieu de se borner à l'interpréter ; car , d'une part, le délai pour renoncer commence évidemment à courir du jour de l'onverture de la succession, même dans le système maintenant en question ; et , d'autre part, tout héritier qui renonce dans le délai est censé n'avoir jamais été héritier, et la succession a passé soudainement au degré subségnent. s'il n'y avait point de cohéritier. (Art. 786) (a).

Les dangers de ce système ne permettent donc pas de l'adopter (s), du moins sans modification, si l'on croyait devoir s'y tenir.

485. Une seconde manière d'interprèter cet art. 789, consisterait à dire qu'après les trente ans depuis l'ouverture de la succession, l'hériter ne peut plus, il est trai, former une demande

en partage contre ses cohéritiers qui ont accepté. quoique depuis moins de trente ans, ni contre les béritiers du degré ultérieur qui ont pris les biens à sa place, quoique aussi depuis moins de trente aus , stiendu qu'il n'avait lui-même que trente ans pour accepter de préférence à tont autre, et qu'il lenr enlèverait ainsi un droit acquis ; mais que si personne n'a accepté , cet héritier étant encore héritier par l'effet de la saisine , paisqu'il ne s'est dépouillé de sa qualité par sucune renonciation, rien ne l'empêche de poursnivre les débiteurs héréditaires et les tiers détenteurs des biens qui, par tello ou telle cause, n'ont pas eneore prescrit leur libération ou acquis la propriété des hiens par la possession pendant le temps déterminé par la loi ; par conséquent, il resterait encore soumis à l'obligation d'acquitter les charges héréditaires qui ne seraient point éteintes par la prescription.

Cette interprétation, comme on le voit, se rapproche de la précédente, en ce que l'héritier ne pourrait, après les trente ans, faute de gnalité, c'est-à-dire fante d'acceptation dans ce laps de temps, attaquer les cohéritiers ou les héritiers du degré ultérieur qui auraient accepté et pris les biens à sa place, et aussi en ce que si d'autres n'avaient pas accepté, les eréanciers et légataires dont le droit ne serait pas prescrit pourraient encore l'attaquer en effet. Mais elle en différe en nu point important : c'est qu'elle reconnait daus l'héritier le droit de pouvoir encore poursuivre les tiers détenteurs et les débiteurs héréditaires qui n'ont point prescrit; véritable inconséquence, puisque s'il a ce droit, il doit l'avoir également vis-à-vis des héritiers du degré subséquent, attendu que ces derniers ne devaient pas s'immiscer dans une succession qui ne lenr était pas dévolue : ear si, par le seul effet de la saisine, l'héritier se trouve tellement héritier, que sa renonciation scule, et sa renonciation en temps ntile, peut le dépouiller de sa qualité, comme on le suppose quand il agit envers les tiers détenteurs et les débiteurs de la succession, par la même raison il ne doit pouvoir perdre sa qualité, et , par suite , son droit

<sup>(1)</sup> Pas pies qu'en sobstitué ne peut valablement renoncer tant que l'institué let-même n'a pas répudié : or les béréiers à des degrés discers sout, par la force de la loi, aubstitués à coux qui les précédent et que répudernt.

<sup>(2)</sup> Code de Hollande, art. 1105.

<sup>(3)</sup> Aossi nosa réformons en ce point la décision que nous avens domnée à cet égard, transituirement il est rai (et soulement cosme démonstraions de la preposition que la qualité d'hériller n'est pas toujours nécessairement ienfirmible), dans notes Traité des Centrats, touje VI, n° 120.

vis-à-vis des héritiers du degre ultérieur qui out pri les biens à sa place depuis moins de trente am, et même vis-à-vis des cohéritiers, que par une renonciation régulière, joutous que ce système présente les mêmes dangers que le précident, cul hissant libéritier, qui à spuettre pas non plus consule décès du défunt, mort peuttre et apray lo intain, no les renonciations succreaives qui sursieur été faites par les degrés qui et précédaient, exposé à l'obligation de payer les dettes d'une succession qui, en pareil ca, sera presque toujour nauvaire.

480. Une troitème opinion tend à faire considèrer le successible qui à pa arcinone dans sidèrer le successible qui à pa arcinone dans les trente ans, comme heritier par et simple, et aver tous les effects attachés là qui di d'Airitier. Ceux qui la professent ne voient, dans le parte de la faculté de renoncer, parce que, selon que que la faculté de renoncer, parce que, selon cur, et à raison de la sinien, l'acceptation n'est est rien autre chose que la manifestation de l'intertion autre chose que la manifestation de l'intertion autre chose que la manifestation de l'interrien autre chose que la manifestation de l'interleration de la sincipation de l'interrien autre chose que la manifestation de l'intertion de la sincipation de l'intertion de la sincipation de l'interpretation de l'intertion de la sincipation de l'intertion de la sincipation de l'intertion de l'acceptation de l'intertion de la sincipation de l'intertion de l'acceptation de l'interleration de l

Ainsi, selon les partisans de cette interprétation, ces mota de notre article, la faculté d'accepter ou de répuider, etc., significatient que la faculté d'accepter, à l'effet de se priver du droit de renoacer, ou celle de renoncer, à l'effet de se déposiller du droit déjà acquis, mais dont on peut ne pas vouloir, se present par treute on peut ne pas vouloir, se present par treute

On pourrait peut-être fortifere cette interprétation par un argument tiré de la place qu'occupe cet art. 789, qui se troure à la section des renonciations, tandis qu'il est été mieux place à celle de l'acceptation, si l'on est jugé que l'acceptation était nécessaire au parent saisi pour devenir héritier.

Et quant à l'objection tirée du principe que n'est héritier qui ne veut, on y répond en disant que ce principe sera parfaitement observé si l'héritier saisi, et qui n'a encore point accepté, renonco, comme il en a le droit, mais toutefois en le faisant dans le delai fix à cet effet; et que puisque la renonciation à une succession ne so présume pas, par conséquent que la volonté de conserver un droit acquis se présume au contraire, ou doit dire que si l'hériter ne détruit pas ces deux présomptions par une manifestation d'intention dans les délais fixés par la loi, il demoure ce

que l'avait fait la saisine, c'est-à-dire héritier. Enfin, dans ce système, on répond à cette autre objection tirée de ce que la loi n'a établi que deux manières d'accepter une succession, dont aucune ne se rencontre dans le sileuce gardé pendant trente aus par le successible, on y répond en disant que saus doute, pour pouvoir, dans les trente aus, perdre la faculté de se dépouiller de la saisine, et du titre d'héritier qui en est la suite , il est nécessaire d'accepter de l'une on de l'autre de ces mauières, sans cela l'en pourrait encore renoucer; tandis qu'en ne le peut plus après avoir accepté. Mais cela ne veut pas dire , ajoute-4-on , qu'après les trente ans on ait encore besoin d'accepter pour ne pouvoir plus renoncer, puisqu'on ne peut plus renoncer, ni même accenter.

Ce système d'interprétation renferme, pour les héritiers, le mète danger que les dans précèdents et fât-il la véritable expression de la lettre de la loi, il ne durânt senore point l'ânguter sans tempérament, quoique nous conveniens qu'il est moins déforvable à l'Intérité que le premier, puisqu'il lui doune du moins action pour avoir les hisms qui no sont point encrere prescrits, en que'ques mains qu'ils se trouverst, et pour pour avoir les hisms qui no sont point encrere prescrits, en que'ques mains qu'ils se trouverst, et pour pourazive les déblèsses hérôdisirés. Il est même aussi moins désavoutageux que le second.

487. Mais justement cl'anyès des conséquences que ces divers systèmes pourraient entraîner, et que nous venous de aignaler, parai les partisans de ce dornier, lea uns (1) accordent encore à l'héritier, apprès les trente ans, le bénéfic d'inventaire, de manière que tout, en définitive, serai à son avantage (1). Sa négligence, qu'évidemient la loi a vouln puin; en disact que la démente la loi a vouln puin; en disact que la

<sup>(1)</sup> Notamment M. Chabel.

<sup>(2)</sup> Sauf qu'il serait tontefois assujetti au rapport, quand cependant il pourrast être plus avantageux pour îni d'être tout

à fait étranger à la succession. Mais l'obligation du rapport sera bien rare en pareille circonstance.

faculté d'accepter ou de répudier se prescrit par trente ans , ne lui canserait en réalité aueun préjudice , du moins en ce qui concerne l'objet de la question : comment doit-il être considéré après les trente ans?

D'autres, dont l'opinion s'éloignerait moins des principes sur lesquels repose ce troisième système, n'accordent à l'héritier le bénéfice d'inventaire que dans le cas seulement où il prouverait qu'il n'a pas connn à temps la dévolution qui s'était opérée à son profit, soit immédiatement à cause de son degré de parenté, soit médiatement par l'effet des renonciations de ecux qui le précédaient, laissant aux tribunaux à juger ce point d'après les circonstances de la cause, mais généralement d'après des preuves évidentes qu'il n'a pas, en effet, connu suffisamment à temps la dévolution pour faire sa renonciation dans les trente ans. Ils disent, au surplus . que ce serait senlement aquitatis causa, que l'héritier pourrait invoquer ce bénéfice, attendu que ce n'est qu'un mode d'acceptation, prescriptible par conséquent comme l'acceptation elle-même, et que, dans l'espèce, il n'y a plus d'acceptation possible, précisément parce qu'il ne peut plus y avoir de renonciation.

488. Enfin, on interprète encore d'une autre manière cet art. 789. On convient bien que le parent au degré appelé par la loi est héritier ipso jure, par le seul effet de la maxime de notre droit français : Le mort saisit le vif ; mais on sontient que eette règle, introduite dans notre inrisprudence en faveur des héritiers, afin que, à la différence des principes de la législation romaine, ils pussent transmettre la snecession à leurs propres successeurs quoiqu'ils ne l'eussent point encore appréhendée avant leur mort, ne doit pas être tonrnée contre eux , ainsi qu'elle le serait évidemment dans les divers systèmes cidessus. On convient aussi sans peine que l'acceptation s'analyse, eu définitive, en la privation da droit de renoncer, et que tant qu'il n'y a pas en de renonciation, l'héritier est considéré comme héritier, puisque, attaqué après les délais pour faire inventaire et délibérer, il doit les frais légitimement faits contre lui , à moins qu'il ne justifie qu'il n'a pas connu le décès, ou que l'éloignement des biens ne lui a pas permis de faire plus sú l'inventaire, ou que des dificultés out empérés qu'il ne part répondre aux demandes des créanciers. Mais on soutient que ces effest trente aux, parce qu'il est encore dans le désii trente aux, parce qu'il est encore dans le désii uille pour se porter bériler; parce que la faculté d'accepter l'hérédifé n'est poist encore preserite contre lui, et que le droit résidant encore dans au personne, il y réside avec toutes sez conséquences tant qu'il n'est pas abilitres.

En effet, dit-on dans cette opinion, à quoi hon, il l'écritice set d'adm les trentes na pour n'avoir pas répudié, et encore tel après les trente na pour avoir gradé le silence, à quoi bon avoir déchré par une disposition expresse que la factur aux l'fallais dire sons implement que la forte aux l'fallais dire sons implement que la fortie, durie par cela menque l'héritier, faça ta feculier durie par cela menque l'héritier, fact de renonciation dans co débi, resterait avec la qualidé déritier selle qu'il Tranis reçue de la loi.

Cette interprétation , qui consiste à dire que c'est simplement Palermaire qui est preedre un parti ou l'antre qui est preedre un parti ou l'antre qui est preedre a'decepter, pour être déchu du droit de renon-cer, ou de renoncer, pour âtre décêtu de la quait d'hérilér et a soustraire has consciquences; cette interprétation, ajont-t-on, est évidenment in precription pourrait avoir litte nouver l'hériler proposition pourrait avoir litte nouver l'hériler ment pour le priver du fouil de renoncer, quand, par cela même, il ne renoncerait par, puisque, dans ce système, il resta toujeurs hériler.

autorisé à croire que s'il est vrai que la renonciation à une succession ne se présume pas, cela n'est pas également vrai quand l'héritier a laissé passer trente ans sans toucher anx biens; car aussi Nemo res suas jactare præsumitur? Et cette règle : La renonciation à une succession ne se présume pas, n'a-t-elle pas été imaginée dans notre aucienne jurisprudence coutumière précisément par opposition à celle qui était suivie dans quelques coutumes, comme en Normandie et en Poitou, d'après laquelle l'habile à succèder n'était pas présumé avoir la volonté d'accepter, à tel point, ainsi que nous l'avons dit, qu'on ne pouvait le poorsuivre, même après les délais pour faire inventaire et délibérer, tant qu'il n'avait pas accepté ? Quoi qu'il en soit, si cette interprétation n'est pas celle qui ressort le plus clairement du texte de cet art. 789, nous sommes persuadé que c'est celle qui est le plus en harmonie avec l'esprit général de la loi ; car enfin nol n'est héritier qui ne veut, et cependant, d'après les divers aystèmes que nous venons d'exposer. l'on pourrait se trouver héritier sans avoir connu ni le décès ni même la parenté, et sans avoir eu un temps quelconque pour pouvoir renoncer. Il nous est impossible de croire que la loi ait pa le vonloir ainsi ; l'équité repousse trop fortement de tels systèmes. D'autre part aussi il ne serait pas conforme aux principes de reconnaltre encore dans celui qui n'a pas usé de la faculté d'accepter dans les trente ans, le droit de pouvoir réclamer les biens. Il nous paratt donc plus raisennable de le considérer, dans cet état de choses, comme étranger à l'hérédité pont n'avoir pas voulu répondre à la vocatiun de la loi , qui était renfermée dans la saisine.

Bes effets de la renonciation.

489. L'héritier qui renonce est censé n'avuir jamais été héritier (Art. 785) (1).

En eonséquence, il conserve contre la succession tous les droits qu'il avait contre le défant, et qui auraient été éteints par confusion s'il n'cût pas renonce : la saisine est censée n'avoir jamais

(1) Co-le de Hollande, art. 1101. (3) Ibid., art. 1105.

en lieu à son égard ; il est réputé avoir toujours été étranger à l'hérédité.

490. La part du renoncant accroit on se rénnit à celles de ses cohéritiers : s'il est seul de son degré, ou si tous ceux du même degré renoncent. l'hérédité est dévolue au degré subséquent. (Art. 786) (1).

491. La part du renonçant n'accrolt toutefois pas à celles de ses cohéritiers indistinctement : elle accroît seulement aux cohéritiers de la ligne à laquelle il appartient, si la succession, comme dévolue à des ascendants on à des collatéraux, se divise en deux parts égales, moitié pour la ligne paternelle, moitié pour la ligne maternelle (artiele 733); et dans eette hypothèse, elle n'accroltrait aux héritiers de la ligne opposée que dans le seul cas de dévolution d'une ligne à l'antre, par suite du défaut de successibles dans l'une d'elles, c'est-à-dire dans celle du renonçant. (Ibid.) En un mot, la part du renoncant passe, ou par droit d'accroissement ou par droit de dévolution. à celui ou à ceux qui l'auraient euc d'après les règles précèdemment expliquées, s'il n'avait pas existé au jour du décès du défunt, puisque sa renunciation fait supposer qu'il n'a jamais été hériticr.

492. Ainsi, le défunt décédé sans descendants. ni frères, ni sœurs, ni descendants d'eux, a laissé, par exemple, son père, et, dans la ligne maternelle, son ajeul et son ajeule ; cette dernière renonce; sa part, qui eût été do quart de toute l'hérédité si elle cut accepté, accroft à celle de l'aieul, qui , par cc moyen , aura moitié. (Art. 746) (s).

Si l'aïeul renonce également, et qu'il y ait un bisaieul dans la même ligne , la moitié affectée à cette ligne appartient tout entière à ce bisaieul. (Ibid.)

Si, dans la même espèce, il n'y a pas d'autres ascendants maternels que l'aieule et l'aieul renonçant, ou si tous ceux qui existent renoncent, la part attribuée à cette ligne est dévolne aux plus proches collatéraux de la même ligue (art. 753) (4); mais alors le père a l'usufruit du tiers des biens

<sup>(3)</sup> Code de Hollande, art. 900. (4) Ibid., art. 903 et 906.

auxquels il ne succède pas en propriété. (Artiele 754) (1).

Si, au lien d'ascendants dans cette ligne maternelle, il n'y a que des collatéraux, par exemple dea oncles ou des cousins, nés du même père et de la même mère, ou de pères ou mères différents, n'importe , comme la moitié affectée à cette ligne se partage par tête entre les plus proches parents (art. 753), la part du renoncant accroît à celles des autres parents du même degré ; et s'il est seul de son degré, ou si tous ceux dn même degré renoncent comme lui, elle passe an successible du degré subséquent; que s'il n'y en a pas, on si tous ceux ani existent renoncent pareillement. le père, dans l'espèce, a la totalité des biens, par l'effet de la dévolution d'une ligne à l'antre, quand l'une d'elles manque entièrement, soit par défant de parents, soit par suite de la renonciation de tous ccux qui existent.

493. La chose est également facile à comprendre lorsque la succession est échne à des descendants. Peu importe que ces descendants soient frères on sœurs consanguina ou utérins, on qu'ils soient germains ; la germanité ne donne aucun privilège dans la succession des ascendants, mais acniement dans celle des frères ou sœurs. Tout ce que la loi exige pour y être admis, c'est d'être issu du défunt, d'être capable, non indigne, en degré utile de son chef ou par le bénéfice de la représentation, et de n'avoir pas renoncé. En un mot, des frères germains n'ont pas plua de droit sur la succession de leur père, que le frère simplement consanguin; ils sont sculs, il est vrai. appelés à la succession de leur mère, comme ce dernier l'est à celle de la sienne, mais voilà tout.

Aissi, quand l'un des enfauts renonce à la succession de son pèrco ud es a mère, a part accordi à celle de ses frères et sœurs, ou descendants d'eux. Elle ne passerait point à ses enfants, parce qu'on ne représente pas les personnes virantes, mais celles qui étaient mortes naturellement ou civilement au jour de l'ouverture de la succession (art. 744) (4), et que d'aillenrs vouloir représenter un renonçant, ce serait vouloir représenter senter un renonçant, ce serait vouloir représenter un individu qui n'a plus de droits : aussi, comme nous l'avous déjà fait observer (3), c'est sana beaucoup d'utilité que l'art. 787 (4) dit qu'on ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé.

Et quand bien même le renonçant n'ett pas éténoncourar ave des frêres on sours, mais hien avec des enfants ou descendants de ceux-ci, prédecédés, ses enfants ivariente encons acour droit à l'hérècilé, fors même qu'ils se trouversient à un degré deparent jous proche; ce a tele descendants de frères ou sœurs représentant leurs père ou mère, on aicela, ils prendrient la place de ces derniers, et se trouversient par ce moyen plus proches en degré.

Si tous les frères ou sourur renoncent, leum enfants receuillem l'hérédié à leur place, mais in succèdent par tête (même art. 787); en sorte que s'ils sont, are exemple, quatre, né d'un renonçant, deux d'un autre, et un seul d'an troisieme, la succèssion ed'iviera, no pase et rois parts égales, dont l'une se divierait entre les quatre premiers, me autre entre les deux seconds, et la dernière serait à l'enfant unique : elle se divierar en seup parts égales.

494. Il n'y a pas non plus de difficulté lorsque la succession est déférée à des frères ou scenrs germains, ou descendants d'eux : la part du renonçant accroît à celles des autres frères ou sœurs, ou de leurs représentants. Si tous ceux du premier degré renoncent, la succession se partage par têto entre leurs enfants (ibid.); et si l'un de ces mêmes enfants était prédécédé, avant laissé des enfants, qui seraient les petits-nevenx de cclui de la succession duquel il s'agit, ces petitsneveux représenteraient fort bien lenr père prédécédé, ponr avoir la part qu'il aurait eue, quoique ce dernier n'eût pu représenter le sien, qui avait renoncé. La représentation a lieu à l'infini en faveur des enfants et descendants de frères et sœurs, soit qu'ils vienneut à la succession concurremment avec des oncles on tantes, soit que tous les frères ou sœurs du défunt étant prédécédes, la succession se tronve dévolue à leurs descendants en degrés égaux on inégaux (art. 742) (s).

<sup>(1)</sup> Code de Hollande, art. 906.

<sup>(2)</sup> Ibid., art. 894 et 895.

<sup>(4)</sup> Code de Hollande, art. 1106. (3) Ibid., art. 891 et 892.

Dans l'espèce, elle n'a licu, il est vrai, que jnsqu'an point où elle a été coupée; mais on ne voit pas pourquoi elle n'aurait pas lieu jusqu'à ec point (1).

Cela n'est pas contraire à la disposition do noter art. 787, qui porte que si unatescoléritiers renonceat, les enfants vimonent de leur chef et succèdent par tête; car nous n'entendons pas que ces petiti-nervant, que nous admettons à représenter leur père, aient chacus une part égale à celle de l'entant de d'autre frère, qui appliement renoncé; nous ne leur accordons à eux tous que la part qu'avairet ule roir père s'il etté une tapit de dit accepté; et, sous ce rapport, la succession se parque assuis en réalité par tête.

Notre décision n'est point non plus contraire à l'art. 734 (2), suivant lequel, en rapprochant cet article de celui qui le précède, dans toute succession échne à des ascendants ou à des collatéranx, la division une fois opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de subdivision, mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier on anx héritiers les plus proches en degré, sauf le cas de la représentation; car précisément nous sommes dans ce cas, pnisou'il s'agit de descendants de frères ou sœurs, qui soutiennent qu'ils ont le droit de représenter leur père, qui n'est ni indigne, ni renonçant, quoion'il fût le fils d'nn renoncant. S'il vivait, il serait admis; ses enfants doivent donc pouvoir prendre sa place, comme ils l'auraient prise s'il côt été au premier degré, et qu'il eût été prédécédé et non indigne. La raison est absolument la même que dans les cas ordinaires; anssi ne voyonsnous pas que la loi ait fait aucune distinction , ni explicitement, ni implicitement. La représentation a été coupée, il est vrai, par la renonciation de lenr aieul, mais la loi ne dit pas qu'elle ne pent plus avoir lien dans les degrés nitérienrs : elle se borne à dire qu'on ne peut pas représenter eclui qui a renoncé, et ce u'est pas ce dont il s'agit : ses petits-enfants ne demandent pas à le représenter, ce qui lenr donnerait tout ce qu'il aurait eu lui-même s'il eût accepté ; ils demandent sculement à représenter leur père prédécédé.

(1) C'est sousi ce que nons avons dit sur le cas où deux frères indignes, seuls cofants du défent, ont, l'en un esfant, l'autre des petits-enfants d'un enfant prédécéd : nous appelons ces déraiters à reprécenter leur pêtre, pour veuir con-

Et ce que nous disons à cet égard serait applicable, par la même raison, au cas où le défunt n'aurait laissé qu'un seul frère, qui aurait renoncé ayant des enfants et des petits-enfants d'enfants prédécédés. Si ces petits-enfants n'étaient pas admis à représenter leurs père ou mère, si la succession devait appartenir exclusivement à leurs oncles ou tantes, la renonciation de leur aienl profiterait évidemment, et à lenr préjudice, à ces mêmes oncles ou tantes, qui se trouversient, de cette manière, avantagés indirectement, et qui, à ce titre, devraient le rapport à la succession de cet aieul , s'ils l'accentaient. Mais il n'en doit nas être ainsi : la représentation doit être admise, ponr attribuer aux petits-enfants du renonçant la part qu'aurait ene leur père dans nu partage par tête, s'il ne fût pas prédécédé.

495. Au surplus, ce n'est pas dans tons les cas de successions déférées à des collatéraux que la part du renonçant accroît aux parents de sa ligno: elle n'accroît pas à cenx qui ne sont pas de sa qualité.

Aimi, quand le défunt a laisie în frêre atérin cu în frêre atérir renonce, la part qu'il aurait cue ne passera pas aux cellaitrarus paterneis, clie restera na frêre utérin qui, se trouvant seni, a la totalit des hiens, à l'exchision de tous accondams antres que les père et sion de tous accendams antres qui renonce, l'éte cerva, si c'este he frère utérin qui renonce, l'ète cerva, si c'este he frère utérin qui renonce, consancini.

406. Mais, comme noos l'avons dit précédemment (n° 154), si le renouçant laissait un cafant aquable de succèder et qui voudit accepter. J'accroissement ne se ferait pas an profit du frère du Goujeou, é quoigne l'enfant ne prit représenter son père qui a remoné; car il s'agrirait d'une encession déférée à des individus qui ne sont rien l'an à l'antre, d'une succession qui devrait, comme chèue de se collaterant, se partager en dents parts égales, moité pour les parents de la ligne parentle, moité bour cerad le la lime matrenlle.

jointement avec l'enfant de l'outre indigne. Voyes supre,

no (33. (2) Code de Hollande, art. 896. (3) 1bid , art. 903.

conformément à l'art. 753. Or l'enfant du renoncant, quoique neven du défunt, tandis que l'autre parent est son frère, devrait avoir la part attribuée à sa ligne, attendu qu'ici la proximitó du degré n'est pas la seule cause de préférence. la qualité des héritiers étant différente. Des enfants de frères on sœurs, quoique ces derniers eussent renoncé, excluraient très-certainement les ascendants antres que les père et mère du défunt : l'art. 750, en leur donnant ce droit, n'exige pas qu'ils représentent leurs père on mère; il l'attache, ce droit, à leur seule qualité de descendants de frères ou sœurs : par la même raison doivent-ils avoir, vis-à-vis d'un frère du défunt qui n'est point leur parent, et en vertu de leur seule qualité d'enfants de frère, la part attribuée à la ligne dans laquelle ils se trouvent. On conçoit que le frère consanguin exclue l'aieul maternel, et vice versa : nous l'avons dit nous-même ; parce que les frères on sœurs, même d'un seul côté, et leurs descendants, ont paru plus favorables que les ascendants autres que les père et mère ; mais on ne concevrait pas également pourquoi na enfant de frère serait exclu par un autre frère du défunt, étranger à cet enfant, par cela seul que celni-ci ne peut représenter son père ; car la représentation ue doit pas lui être pécessaire, puisqu'il ne concourt pas avec un parent de sa qualité, et que dans les successions déférées aux frères et sœnrs, ou à leurs descendants, c'est aussi bien la qualité que le degré qui détermine la préférence, raison pour laquelle les germains prennent part dans les deux lignes, tandis que les utérins ou les consanguins ne prennent part que dans la leur.

497. Au reste, s'il y avait denx frères consanguins et denx frères utérins, la part de celui d'entre eux qui renoncerait accroltrait seulement à la part de celui de sa qualité; et, soit que les père et mère du défunt existassent encore tous deux, ou qu'ils fassent tous deux prédécédés, ou que l'un d'eux seulement eut survécu , le droit d'accroissement serait réglé d'après le même principe. S'ils existaient l'un et l'autre, ils auraient la moitié franche de la succession; si l'un d'eux seulement existait, il en aurait le quart (art. 748

(1) Code de Hollande, art. 901 et 902. (2) Ibid., art. 902 et 904.

et 749) (1); et la moitié ou les trois quarts restant appartiendraieut aux frères consanguins ou utérins qui accepteraient l'hérédité, et qui partageraient entre cux cette moitié ou ces trois quarts en deux parts égales, moitié pour les parents de la ligne paternelle, moitié pour cenx de la ligne maternelle, ainsi qu'il est dit aux articles 751 et 752 (a).

498. Enfin, si le défunt laisse pour héritiers tout à la fois des frères ou sœurs consanguins. des frères on sœurs utérins, et des frères ou sœurs germains, la renonciation d'un consanguin profite bien aussi aux germains comme aux autres consunguins, mais elle ne profite pas anx ntérins. Et vice versa, la renonciation d'un utérin profite bien à cenx de cette qualité ainsi qu'aux germains, mais elle ne profite pas aux consanguins : le partage ne se fait pas moins d'abord en denx portions égales, moitié pour les parents de la ligne paternelle, et moitié pour ceux de la ligne maternelle (art. 733); seulement ceux de la ligne du renoncant se trouvent, avec les germains, qui prennent part dans les denx lignes (ibid. et 752), avoir nn moins grand nombre de concurrents, et par conséquent une part plus forte; d'où résulte aussi que si tous les consanguins ou tous les utérins renonçaient, la part qu'ils auraient eue resterait tout entière anx germains, Mais si c'est un germain qui renonce, c'est une tête de moins dans le partage de la part affectée à la ligne paternelle, comme dans le partage de la part affectée à la ligne maternelle ; par conséquent tous ceux qui prennent part dans chacune de ces lignes profitent de la renonciation.

499. Lorsqu'il y a des enfants naturels, il importe de voir, quant au bénéfice de l'accroissement, avec qui ces enfants sont en conconrs. Si c'est avec des enfants légitimes, et qu'nn de ceux-ci renonce, l'accroissement profite à tous les cufants indistinctement. Par exemple, trois enfants légitimes et deux naturels, et nue soccession de 30,000 fr.; nn des légitimes renonce : d'après ce qui a été établi précédemment (s). chaque enfant naturel avant droit au tiera de ce qu'il aurait eu s'il eat été légitime, il aurait eu

(3) Voyez supra, no 272 et suiv.

par cela même, sans la renonciation, 2,000 fr., on le quinzième de la succession ; mais comme l'un des enfants légitimes a renoncé, chaque enfant naturel aura le tiers du quart, ou de la portion qu'il aurait eue s'il eût été légitime, c'est-à-dire 2,500 fr. ; et chacun des deux antres enfants légitimes 12,500 fr., au lieu de 8,666 fr. 66 c. seulement qu'il anrait eus s'il n'y avait pas en de renonciation. Et si l'on suppose que c'est un des enfants naturels qui renonce, l'autre enfant de cette qualité aura bien également 2.500 fr., ou le tiers du quart, mais chacun des légitimes snra 9,166 fr. 66 c.; tandis que sans la renonciation de cet enfant naturel, ils n'auraient eu chacun que le tiers de 26,000 fr., on 8,666 fr. 66 c.

500. Si les enfants naturels sont en concours wave des ascendants, ou des frieros sourus (n), la renosciation d'un accendant, ou d'un friero ou d'une sever, ne protisé point sux enfants naturels, qui n'ont toujours que moité de l'hérédié; et celle de l'un de ces enfants no protisé para, sever ex et celle de l'un de ces enfants no protisé para, vice verva, nax accendants, ou ant frières ou seures cille ne protisé qu'un satires enfants naturels, qui ont également droit, à eux tous, à cette moité cardour seur leur nombre.

Il en est de même si les enfants naturels sont en concentra avec des parents collatéraux : la renonciation de l'on de ceux-ci laisse tonjours le quart entier de la succession aux parents légitimes, n'y en eût-il qu'un seul dans une ligne et point dans l'astre; et celle de l'un des enfants naturels laisse également aux autres, quel qu'en soit le nombre. Les trois marts enfre de l'hérédité.

Mais si l'ascendant on les ascendants, le frère ou la sour, ou tous les frères ou sourse, ronnocent, l'enfant ou les enfants naturels profitent de la renonciation, en ce sens que, ne se tronvant plus en concours qu'avec des collatéraux, ils ons tiroit aux trois quarts an lien de la moitié; comme ils auraient droit à la totalité si tous les parents quelcanques renonçaient. (Art. 757, 758, 788, 786, analysé et combinés) (s).

(1) On descendants d'eux. Voyez supre, nº 288, où, contrairmanei à la jurispredence, noss décidons, avec la playart des interprétes du Gode, que l'enfant nativeles en concorra avec des enfants de frères ou serves légitimes n'a que la socité de la seccession, et non pas les Irois quarts, aitende que ces 301. Nosa avona dit que, loraqu'no héritier remonoca, past na eccubéritione de as ligne, si la succession se divise par lignes, et la succession se divise par lignes, et que sil est acte de son degré, et le passe so degré subséquent; mais on a demandé si ceux de l'autre ligne ne peuvent pas précedre, quand le renonçant a reçu un don ou un loga, sans chance de précipion on de hors part, que l'hérédité ne doit se diviser par lignes qu'à la charge par les héritiers qui sont de celle de c renon-cant d'imputer le don ou le loga sur la part qui tent est distribute, comme s'il et dipris ou reçu tout on partie de ce qui devait hui revenir dans cotte môme liene.

La raison de douter si cette imputation ne doit pas avoir lien, c'est que la renonciation de l'héritier pourrait fort bien n'être que le résultat d'un concert entre lui et les cohéritiers de sa ligne. pour se dispenser du rapport, et poor profiter et les faire profiter de l'objet de la libéralité an préjudice des héritiers de l'autre ligne. Mais la raison de décider que l'imputation ne peut être exigée, c'est que le rapport n'est dû que par celni qui vient à la successiun, par l'héritier à son cohéritier (art. 843 et 857) (s) : or, dans l'espèce, le renoncant est censé n'avoir pas été héritier, par conséquent ce qui est succession ab intestat ne doit pas moins se diviser suivant les règles ordinaires par portions égales, moitié pour les béritiers de la ligne paternelle , moitié pour cenx de la ligne maternelle (4).

502. Il fant au surplus remarquer, ainsi que nona avans deja evo ceasion de le lier, que les labritiers, en acceptant la succession, ne pervent erfusire la part d'un renouçant, pour s'en tenir aux portions qui leur étaient primitivement défi-éres : ils ne peuvent accepter ou répudier que pour le tout; l'accroissement se fait étains inverto. Et avit not déja accept su noment où a licus la renonciation, ils ne peuvent pas davantage du leur conéctient part du renouçant; ils ne du pérvoir que leur cohéritier pourrai renoncer, et que sa part, d'après la loi et la nature dés choses (car appart, d'après la loi et la nature des choses (car appart, d'après la loi et la nature des choses (car

enfants de frères ou sœurs représentent leur père ou mère.

<sup>(2)</sup> Code de Hollande, art. 910, 911 et 1104. (3) Ibid., art. 1132 et 1137

<sup>(4)</sup> Ainsi jugé par la cour de Paris, le l'er joilles 1811. (Sirey, 1811, II, 398.)

le défunt ne peut pas être représenté en partie seulement), accroltrait anx leurs.

503. La renonciation régulièrement faite au greffe du tribunal, par celui qui avait capacité nour la faire, est irrévocable sous les senles limitations qui suivent :

4º Elle pourrait être rescindée si elle n'avait été que la suite de violences exercées contre celui qui l'a faite, on d'un dol pratiqué envers lui par ceux qui devaient en profiter, ou par l'nn d'eux, et même par nn tiers (s).

2º Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été acceptée par d'antres héritiers ; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante. (Art. 790.)

3º Les créanciers de celui qui renonce an préjudice de leurs droits peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place, jusqu'à concurrence du montant de leurs créauces. (Article 788) (2).

504. Nous allons analyser chacune de ces deux dernières limitations, nous référant, quaut à celle relative au cas de dol ou de violence, à ce qui a été dit sur l'acceptation entachée des mêmes vices.

Nous ferons uéanmoins observer auparavant que la renonciation faite par un héritier peut être attaquée par tous ceux qui ont intérêt et droit de prétendre qu'il avait déjà accepté lorsqu'il a renonce, et en consequence qu'il doit être considéré comme béritier nonobstant sa renonciation postérieure.

(I) Foyez plus haut, nº 453 et suivants, pour le cas ou l'acceptation a été le résultat de manureures pratiquées contre l'héritier, et où nous établissons qu'elle s'en peut pas mons être attaquée quoique le dol ait été commis par un étranger à l'hérédité : or, la raison est la même quant à la renoncis-

(2) Code de Hollande, art. 1107.

(3) Car pour les légataires universels, ou à titre universel, ou nobuse à titre particulier, mais de corps héréditaires, il est clair qu'ils n'ont pas d'intérêt à attaquer sa renonciation , punque , fore stême que personne n'accepterait à se place, ils auroni

T. III. ED. BELGE.-T. VI. ED. FR.

Tels sont, en général :

1º Les eréanciers de la succession, afin de l'avoir pour obligé, de moins insqu'à concurrence de sa part héréditaire ;

2º Les légataires de sommes, de quantités ou de choses léguées in genere (s), afin qu'il soit

obligé envers eux de la même manière ; 3º Les cohéritiers, afin de n'être tenus que pour une part moindre des dettes et des lers de sommes, de quantités ou de choses léguées in nenere.

505. La disposition qui permet à l'héritier d'accepter la succession après y avoir renoncé. ponrvu que la faculté d'accepter ne soit pas prescrite, et que d'ailleurs elle n'ait pas encore été acceptée par d'autres héritiers, est une dérogation au droit romain, suivant lequel l'héritier qui avait renoncé à nne succession, soit testamentaire, soit ab intestat, perdait tont droit à cet égard, quand bien même elle n'avait pas encore été accentée par d'autres, pourve que la renonciation cut été faite à l'époque où elle ponvait avoir lien, c'est-à-dire dennis l'onverture de la succession, connue de l'héritier, et depuis l'accomplissement de la condition, aussi conno de lui , si l'institution était conditionnelle (4).

506. Nous avons aussi dérogé à ce droit en sens inverse. Ainsi, d'après l'art, 462 (s) : «Dans le cas où la succession a été répudiée au nom

du mineur par le tuteur dûment autorisé (s). et qu'elle n'a point été acceptée par un autre,

e elle peut être reprise, soit par le tnteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibéra-

tion du conseil de famille (1), soit par le mi-

nenr devenn majeur, mais dans l'état où elle e se trouve lors de la reprise, sans pouvoir atta-

quer les ventes et autres actes qui auraient été e légalement faits durant la vacance. » D'où il

toujours ce qui leur a été légné, et qui se trouve par cela même dans la succession, et qu'ils ne pouvent rien avoir au delà de ce

qui s'y trouve. (4: L. 13, II. de Acquir, vel emist, heredit,

(5) Dent les dispositions ont été expliquées au tome III. nº+ 577 et suiv. [Code de Hollande, art. 914.] (6) Et, par la même raison , par le mineur émancipé, somi

d'après une délibération du conseil de famille. (7) Par le même motif, elle peut l'être également par le mineur desens émancipé, en verto d'une nouvelle délibération de censed de famille.

auit que si elle a été acceptée par un autre, le mineur ne peut plus la reprendre; au lien que dans le droit romain, le minenr de vingt-cinq ans, ou l'impubère, pouvait, tontefois en se faisant restituer contre la renonciation qu'il avait faite avec l'autorisation de son tutenr ou de son curateur (1). recouvrer l'hérédité et se la faire rendre par celni qui l'avait acceptée à son refus (s).

Cette différence tient à ce que, dans les prineipes de cette législation, les mineurs étaient, en général, aussi bien relevés de pratermissis, quam de factis et gestis; anssi bien ponr ce qu'ils avaient manqué de gagner ou de conserver par lenr négligence ou imprudence, on par celle des personnes sous l'autorité desgnelles ils étaient placés, que pour ce qu'ils avaient aliéné ou perdu par des actes on des faits positifs ; tandis que dans la nôtre, les mineurs, au contraire, ne sont généralement point restitués de protermissis, sauf que les longues prescriptions ne courent pas contre eux.

507. Comme l'héritier, mineur ou majeur, qui a répudié l'hérédité, ne pent la reprendre qu'autant qu'elle n'a pas été acceptée par d'autres héritiers , il suit de là :

1º Ou'il est en droit de la reprendre si, en effet, elle n'a point encore été acceptée par d'autres, lors même que les autres héritiers n'auraient point encore renoncé :

2º Oue si un cohéritier de sa ligne, paternelle ou maternelle, a accepté, le renonçant ne peut reveuir contre sa renonciation libre et volontaire, parce qu'il ne pent enlever à l'héritier acceptant le bénéfice de l'accroissement, qui s'est opéré de plein droit par l'effet de la renonciation (art. 786); attendu d'ailleurs que l'acceptation du cohéritier était indivisible dans ses effets, et que puisqu'il eût été tenu de la part de dettes dont était grevée la portion du renonçant, il serait injuste, et contraire à la règle : Quem sequentur incommoda, eumdem debent segui commoda, de le priver de l'avantage de l'accroissement, s'il y en a.

sérieuse dans le cas où l'acceptation de l'un des héritiers serait postérieure à la renonciation de

Cela ne saurait souffrir la moindre objection (1) 1.1. Let 2, Cod. of Minor ab hered, or abst. 2) Fay. le titre, su Code, si Tutor erl curetor interrenerit

l'autre, puisque alors évidenment elle aurait été faite de l'hérédité dans l'état où elle se trouvait, c'est-à-dire avec un béritier de moius, vu que celui qui renonce est censé n'avoir jamais été hériticr : mais encore cela ne saurait souffrir de difficulté quoique l'acceptation de l'nn fût antérieure à la renonciation de l'antre, et que l'acceptant n'eût pas, depnis cette renonciation, fait une acceptation spéciale de la part du renoncant; car une succession ne s'accente nas en plusicurs fois ; la loi ne le suppose même pas : le droit d'accroissement qu'elle établit rend auperflue et inntile toute acceptation postérieure; celle qui a cu lieu a par cela même eu lieu avec toutes ses conséquences légalea, tant avantageuses que désavantageuses pour celui qui l'a faitc.

5º Que même si, faute d'autres héritiers dans la ligne du renoncant, la part attribuée à cette ligne avait été, par l'effet de la renonciation, dévolue à l'antre ligne, dont les héritiers ou l'un d'eux, mais en degré nule, se trouvaient avoir accepté au moment où le renonçant voudrait reprendre l'hérédité, avant ou depnis la renonciation, n'importe, cette aeceptation ferait obstacle à ce que le renonçant pût en effet reprendre la

succession. 4º Mais si la succession n'avait été acceptée que par nn parent, soit de la ligne du renonçant , soit de l'autre ligne , non placé dans l'ordre successible, du moins quant à la part du renoncant, parce qu'il y en avait d'autres, ou même un senl, à qui l'hérédité était déférée de préférence, et qui n'avaient point renoncé, cette acceptation étant nulle, elle ne s'opposerait point à ce que le renoncant pût encore reprendre l'hérédité.

En effet, suivant ce que nous avons dit plus baut (5), une personne ne peut valablement accepter une succession qu'antant qu'elle lui est dévolue au moment où clle l'accepte, c'est-àdire, qu'autant que, d'une part, cette succession est ouverte, et, d'autre part, que celui qui accepte est appelé par la loi à la recueillir comme plus proche à cette époque, soit par le degré de parenté, soit par la renonciation de ceus qui le précédaient.

(3) Foyes supra, nº 366, et au tome \$11, nº 378.

El cette décision ne restrait pas moins vaic, cuore que la param qui préchéai teul qui avait accepté det ensiste remoné, et fât par la censi avoir jusais et lerbitier; quant bein naême, en outre, cette deraitère remonéaiton aurait en l'ensavant la réfractation de cells qui en revens sur sont la réfractation de cells qui en revens sur seconda param de la param qui la recept, pour se failleurs que la param qui a recept param qui l'entre qui l'entre qui l'enre promociation; et al Tacoeptation qui l'a point (ét faite en temps utile est, comme la remociation dans lo même cas, absolument sans effet.

5° Que si doux coheritiers prisomptifs dans la même ligne avainet remoné à Phérdité, et qu'ello n'est point neuere cié wifiement acceptée qu'ello n'est point neuere cié wifiement acceptée, qui révoquerait au remonéation empécherait l'aute de reprende la soccessión (1); car e dermier la trouverait par cela même acceptée, et a voc le droit d'acressimente, qui étai statelé à l'accepdent d'acressimente, qui étai statelé à l'accepdent de l'acceptante, qu'el étai statelé à l'accepdent de l'acceptante, qu'el étai statelé à l'accepdent de l'acceptante de l'acceptante de des l'accepdent de l'acceptante de l'acceptante de des l'accepdent acceptante de l'acceptante de l'acce

6° Qu'il est indifférent, pour faire obstacle à cette disposition, que celni qui a accepté et qui avait le droit de le faire, ait accepté sons bénéfico d'inventaire ou purement et simplement. On accepte une succession de deux manières, porte l'art. 774 (2) : ou parement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire ; ce qui rend sans force l'argument que l'on voudrait tirer de la place un'occupe l'article 790. D'ailleurs, l'acceptation sous bénétice d'inventaire ne soumet pas moins. de droit commun, celni qui l'a faite, à l'obligation du rapport envers ses cobéritiers ; et pnisque ce mode d'acceptation est tout en savour de l'héritier qui veut en user, on ne pourrait, sans blesser tous les principes, le rétorquer contre lui, à l'effet de le considérer comme non avenn, en co sens qu'il serait cucore permis au renoncant de reprendre l'hérédité.

7º Eufin, si l'enfant naturel ou lo conjoint survivant s'étaient fait envoyer en possession, à défaut de parents au degré successible dans l'une et l'autre ligne, le droit de l'heritier qui a renoncé serait également éteint. Peu importe que, d'une part, l'art. 790 ne déclare ce droit évanoui qu'autant que la succession a's pas encore été qu'autant que la succession a's pas encore été propriétaire que le succession a's pas encore été par l'autant que la succession a's pas encore été propriétaire que l'autre que l'autre

acceptée par d'autres héritiers, et , d'autre part , quo les enfants naturels et le conjoint ne soient pas héritiers, dans la véritable acception du mot. Ce qu'a évidemment voulu la loi, en empêchant le renonçant de pouvoir reprendre la succession. quand elle avait déjà été acceptée par d'autres héritiers, ç'a été de protéger les droits légitimement acquis : or l'enfant naturel et le conjoint avaient eclui de se faire envoyer en possession, puisqu'il n'y avait pas d'autres parents que celui qui avait renoncé, legnel, par cela mêmo, était eensé ne pas oxister. En ce qui concerne la succession, l'expression héritiers, employée dans cet artiele, est une expression générique. D'ailleurs. si la loi cut entendu faire exception à l'égard de l'onfant naturel et du conjoint qui auraient déjà obteuu l'envoi en possession, et les obliger de remettre les biens au renonçant qui veut maintepant accepter, elle cut du aussi obliger cet béritier à respecter les actes faits par les tiers avec eet enfant naturel ou ee conjoint pendant leur possession, commo elle l'astreint à respecter ceux qui ont été faits avec le curatenr pendant la vacance : or, elle n'en parle pas ; e'est donc parce qu'ello n'a pas entenda qu'on pourrait lenr enlever les biens par une rétractation de renonciation.

Cependant, nous n'oserions décider la même chose lorsque ce serait l'État qui , après la renonciation de l'héritier, anrait pris les biens, faute d'antres parents dans l'une et l'autre ligne : d'après ce qui a été dit plus baut, il est clair que, s'il y avait eu un parent dans l'ordre snecessible, quoiqu'il cût été incount au moment où l'État anrait pris les biens , l'existence de co parent, tant qu'il n'aurait pas eu renoncé, aurait fait obstacle à ce que le fise fût réellement anpelé : l'envoi en possession au profit de la régie ne reposant que sur une erreur, il no ferait point obstacle au droit de l'héritier renonçant, de reprendre les biens; aussi, dans cette hypothèse, la question ne saurait souffrir, selou nous, de graves difficultés. Elle n'en pourrait souffrir que dans le cas de dévolution réelle, et non erronée, au profit de l'État : eh bien l dans ce cas-là même , nous la déciderions contre le fise ; autrement notre artiele 790 ne recevrait presque

jamais son application, puisque, à défaut d'héritiers, ou lorsque les héritiers ont renoncé. c'est lui qui prend les biens comme biens vacants et sans maître, et par droit de déshérence.

508. Quand, après une renonciation, l'héritier qui l'a faite accepte l'hérédité, parce qu'il est encore en droit de le faire, cet héritier, avonsnous dit, doit respecter les actes légalement faits par le curateur à la succession vacante, et les droits acquis à des tiers par prescription, ou autrement : à tel point (1), qu'il ne pourrait, s'il avait été mineur durant sa renonciation, prétendre, à co titre, que la prescription n'a pas couru contro lui , pendant sa minorité , au profit des débiteurs de l'hérédité ou des tiers détenteurs des biens qui la composent, nonobstant le double principe, que l'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession (art. 777), et que la prescription ne court pas contre les mineurs (art. 2252); car, dans ce cas, c'est plutôt contre la succession vacante qu'elle a couru; et celui, quel qu'il soit, même un mineur (art. 462), qui reprend l'hérédité à laquelle il avait renoncé, est tenu de respecter tout ce qui s'est légalement fait durant la vacance : or la prescription court légalement contre une succession vacante, même non pourvue de curateur. (Art. 2258.)

509. L'héritier est bien obligé de respecter ce qui a été fait pendant la vacance par le curateur, mais toutefois lorsque les actes ont été valablement faits , lorsque le curateur s'est conformé aux dispositions de la loi en les faisant ; et il a action coutre ce curateur, s'il en a été nommé un, pour lui faire rendre compte de sa gestion.

510. La dernière modification que souffre le principe posé plus hant, que la renonciation régulièrement faite est irrévocable, a lien, comme on l'a dit, eu faveur des créanciers de celui qui a renoncé à leur préjudice, lesquels peuveut se

Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances ; elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé, (Ibid.)

511. Mais il n'y a pas à rechercher s'il a renoncé ou non en vue de leur faire fraude, croyant que son patrimoine était ou non en état de faire face à ses dettes ; il suffit qu'il ait renoncé à lenr préjudice, comme le dit textuellement la loi : or il peut y avoir préjudice pour les créanciers de l'héritier, dans la renonciation de celui-ci, sans néanmoins qu'il ait eu récllement l'intention de les frauder : par exemple, au moment où il a renoncé, un de ses débiteurs, qui lui devait de fortes sommes , venait de faire faillite ; et il l'iguorait encore; on c'était un armateur qui venait de perdre un navire chargé d'une riche cargaison, ou un manufacturier dont la fabrique venait d'être incendiée, sans qu'il connût alors l'événement, et autres cas semblables, dans lesquels le droit romain ne donnait point, il est vrai, l'action révocatoire, parce qu'il fallait pour cela le concours de deux choses : diminution du patrimoine du débiteur par l'effet de l'acte, ce qui faisait que ce débiteur cessait par là d'être solvable en tout ou partie, et intention de la part de celui-ci, en faisant l'acte, de frauder ses créanciers, consilium et eventus (3). Mais notre art. 788 n'est pas moins applicable quoique l'intention de faire fraude aux créanciers n'eût pas existé chez le débiteur au moment de sa renonciation.

A la vérité, l'art, 1167 (4), en donnant aux créanciers le droit d'attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, semble exiger pour cela que le débiteur ait eu réellement l'intention de les frauder. Tout en admettant cette interprétation comme vraie en principe général . nous h'entrerous néanmoins dans aucune discussion sur ce point maintenant; nous nous borne-

faire autoriser en justice à accepter la succession au lieu et place de leur débiteur, jusqu'à concurrence du montant de leurs droits (a). (Art. 788.)

<sup>(</sup>I) Aimi que nom l'avons déja dit. tome III, nº 579 (2) Il en était antrement en droit romain , L. 6, § 2, ff. de

His quer in fraud. credit. facta sent. L'action paulienne, on révocatoire, n'avait jonais lieu à l'égard des choses que le débiteur avait négligé d'acquérie, comme une bérédité, un fidéicommis et un lees.

<sup>3;</sup> I.L. I et 10, fl Que in fraudem, etc ; et encore fallait-il, lorsque l'acte était à titre onéreux, que celui qui avait traité aver le déliteur qui devenait insolvable par cet acte est été complice de sa frande. Nêmes lois, et autres

<sup>(4)</sup> Gode de Hollande, art. 1377.

rons, quant à présent, à dire qu'en matière de renonciation à succession, il fant éve tenir à la disposition textuelle de l'art. 788, qui u'exige pas, pour que les créanciers du renonçaut puissent attaques ra renonciation, qu'il air renonce en fraude de leurs droits, mais qui dit simplement que la renonciation faite à leur préjudire peut être attaquée par eux jusqu'à concurrence du montant de leurs créances.

513. Comme il faut toutefoi qu'elle ai ten lieu de l'accident que que que les crianciers pontérieurs ne pour risteri l'attaque; cri s' sent impossible de dire avec quedque xérité qu'elle a es lieu à leur prépaire, bassa i, dans la droit romain, ceux des crianciers d'un déhieur qui avait fait des artes ridudeleux, sue poursient-ils les attaquer lorquissa c'attaque de comme de l'accident qu'elle à tataquer lorquissa de la comme de

Nous d'irons même que les eréanciers antirieurs à la renonciation ne pourraient l'attaquer, si, nonobatant cette renonciation, il restait enfaire face à toutes ses obligations existantes alors, quand ce débiteur pour l'action existantes alors, quand ce débiteur rela etreun insorbable que depsis, par des revers de fortuse. Cela n'est pas de pour les des la commanda de l'action de l'action de circo de l'action révocatojne. On ne pour la l'extredie de l'action révocatojne. On ne pour lion au préjutice des erésuciers ut retion a en lien au préjutice des erésuciers ut retion en elle na préjutice des erésuciers ut retion en lisma t, comme dans le cas supposé au numéro precédent.

Objecteration que s'il n'est pas renoncé, l'hérétilé se troverset dans son patrimoire, et servinit à payer ses créanciers antérieurs à la renociation 7 hais alors il ny amiri plus de raison pour s'arrèter : d'après le même principe, con consumer de l'arrèter à un acte par lequel son débicter avoirit diminué son patrimoire, devrait in préjudiciar réclement par c. et par est sont qu'un individu amusi que loque destre, il se trourezit, de fait, place dans l'un prisence de contracter, d'alicier, de disposer, puisque personne, dans la rezistate qu'il ne deviat ensuite inodyable avant d'avoir payé ces mêmes dettes, n'oserait traïter avee lui; il n'y aurait plus de sécurité. Mais les lois qui ont, avec raison, voulu protéger les droits des eréaneiers, n'ont jamais entendu lier ainsi les déblicurs; elles se sont contentées d'autoriser l'annulation des actes faits au préjudice de ces mêmes droits, par conséquent les actes qui causaieut eur-mêmes ce préjudice.

515. Et ceux-là seuls auxquels la renonciation a réellemeut préjudicié se distribueut les biens qui composent la part du renonçant dans l'hérédité, et jusqu'à concurrence du montant do leurs créances.

Co n'est point leur accorder un privilége sur les créanciers postérieurs; car ce ue sont pas les biens du débiteur commun qu'ils réclament, puisqu'il y a renoucé, et que sa renouciatiou n'a eu lieu qu'à leur préjudice sculement.

B14. Expuisque, aux termes do l'art. 1528 (a), les actes sous sieing privé mont de date certaine contre les tiers, que du jour où ils ont éée enrequiers, du jour de la mort de celtu de l'un de ceux qui les ont souscrits, on du jour où leur sustance a éte constate dans des actes d'reusés par des officiers publies tels que procèv-verbaux de seelle ou d'inventier, il s'ensuit que le criancier porteur d'un acte qui n'avait pas aequis date certained l'une de unnières-ci-dessa, l'èpoques de la renomination à cui lieu, se peut l'attaquer, ai d'applique de l'art. L'acte qui l'attaquer de l'art. L'acte d'un renomination par de l'art.

515. Si le renocçant avait reçu un dono talega, qu'ill edit for apporter on bisser dans la succession au cas oli il amriti accepté, et dont la délivrance lui a été faite, sul donte que se créanciera, qui attaquent sa renometation, ne dussent faire ce rapport, au moins fleivrement; par impattaton, sur ce qui pouvait lis recenir : il acceptont en son lieu et place, par conséquent ils sont tenus de resulpir l'obligation dont il arrait été tenu : ils ne peuvent avoir plus de droits qu'il n'en avait.

516. S'il y a les dettes, ou des lega à tire particulier de somme, de quanticies ou de chouse léguées in graere, il est clair aussi que les créan-ciers qui attaquent la renonciation doivent souffrir, sur les biens formant la part du renonçant, la défaleation de la pertion de dettes et de charges dont il aurait été teux, et que par as renoncias in la rejetée au res conderiters : il n'y a de biens que dettes et charges déduites. Il rezuit in la rejetée une dettes et charges déduites. Il rezuit goit de paye cou part de dettes et charges, pour extrere ensaite leur recours contre un homme ann l'on suposoie insolvable.

Ces diverses défalcations une fois faites, le surplus des biens composant cette part sera abandonné aux créanciers antérieurs à la renonciation, et encore senlement jusqu'à duc concurrence du montant de leurs créances.

517. As surplus, les cohéritiers pouvent ciracter la demande on annalation de la renonciation, en payant ecs cránsicers; et lorsque la somme de dettes de renonçant edépassers par la valeur de la portion de biens qui loi serait la valeur de la portion de biens qui loi serait revenue, cotared déficacions faires, ce sera même le moitleur part à prendre, pnisqu'ils évite-con par la une liquidation plas on moiss encée de difficultés, et l'intervention d'étrangers dans les afluires de la succession.

Nous ne doutons même pas, et tels étaient les principes admis dans le droit romain pour que les creanciers pussent exercer l'action paulienne (1), que les cohéritiers ne soient en droit d'exiger. avant que la renonciation puisse être annulée, que le débiteur renonçant soit discuté dans ses biens. En disant que les créanciers d'un héritier qui a renoncé peuvent attaquer la renonciation faite à lenr préjudice, la loi n'accorde par cela même l'action en annulation qu'à la charge de cette discussion, paisqu'elle seule peut démontrer si, en effet, la renonciation a eu lieu à leur préjudice ; car celui qui serait encore sulvable malgré l'acte que ses créanciers voudraient attaquer, ne leur aurait évidemment pas fait préjudice par cet acte. Et dans ce cas, la discussion du débiteur 558. Les eviseniers qui attaquent la reasociation jarcentent requis au tribund pour obsenit l'autorisation d'accepter au lien et place de leur débitent, et jusqu's concurrence du noutant de leurs créances; la requête doir âtre aignifée aux codéritiens, à fan qu'la sient à écontradire, s'il y a fieu, et s'âl réstiment convenable. De conséquence, ils divient être assigné pour voir déclarer la removisation annalée dans l'insérés de créanciers; unis agund la succession se d'insépar lignes, il n'est généralement besoin de mettre en cause que les colérities de la lième d'er romocaux.

519. Si la succession n'avait point encore été acceptée par les cohéritiers, les créanciers du renonçant n'auraient pas besoin de les mettre en cause; ils n'anraient même pas hesoin, selun nous, de se ponrvuir en justice pour faire annuler la renonciation et accepter la succession jusqu'à concurrence du montant de leurs créances ; ils excreeraient le droit que l'art. 790 accorde à leur débiteur, de reprendre la succession, et tous les créanciers aucleonques du renoncant, soit postéricurs, soit antérieurs à la renonciation, pourraient accepter à sa place, en vertu de l'art. 1166, Dans ce cas, les créauciers antérieurs ne seraient pas préférés aux créanciers postérieurs, puisque tous exerceraient un droit qui appartiendrait au débiteur common. On suivrait les règles ordinaires, suivant lesquelles tous les biens d'un débiteur sont le gage commun de ses créanciers, qui s'en distribuent le prix entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait des causes légitimes de préférence. (Art. 2093) (s).

n'est pas un bénéfice, comme celle requise par une caution à l'égard de délièter principal (article 2024) (s). C'est tous timplement la démonstration, de la part de créaciere du renonçant, qu'ils sont dans le cas prévu par la loi, avoir, qu'ils sont dans le cas prévu par la loi, avoir, al leur pégialice, parce qu'elle l'a rendu insolvable en tout on parie: d'du nous concluons que les cohéritiers ne sont point obligés d'en avancer les rins, ai d'indigner tels ou tels les frais, ai d'andigner tels ou tels les le frais, ai d'andigner tels ou tels les

<sup>(1)</sup> Its deman resecutor quod frandandorum creditorum causa factum est, si creatum frant habeit i selicet et si hi creditores quorum frandandorum causa freit, nosa sisus vermineuxi. L. 10, § 1, ft. One in frand. credit.

Code de Hollande, art. 1868 et 1869
 Ibol., art. 1178.

520. Il en serait de ce cas comme ii la succession n'avait point encore cic répudic par le débiteur : dans cette hypothèse, tous ses créanciers indistinctement pourraient exercer, à l'égard de cette succession commé à l'égard de tout autre droit non exclusivement attaché à la personne, celui qu'il a d'accepter l'hérédité, et ils n'auraient pas besoin pour cela d'obtenir l'autorisation de la justice; cette autorisation n'est preservite que pour faire annuler une renonciation faite par l'héritier. Aussi pourraient-lis provoquer le partage contre les autres héritiers, afin de faire vendre ensuite les objets échus au lot de leur débiteur, et être payés sur le prix provenant de la vente.

FIN DU TROISIÈME VOLUME (SIXIÈME DE L'ÉDITION DE PARIS).

CODE DE LA LOUISIANE.

Mass tous les contrats qu'il passe à cet égard sont réadus par l'extinction de son usufruit. 349. L'usufruitier peut exercer toutes les actions

551. Comme 1rs portie 601, C. F.

moins qu'il 552. Le montant de ce cantinnement sera de la n'en soit dis-valeur estimative des lucus meubles et des esclaves

ni tienurut à son droit secreon en. Des obligations de l'asufractier. 550. Casses 600, C. F.

CODE SARDE.

CODE FRANÇAIS.

fruitier, prodant la durée de son usufruit, le oit d'en perceroir les arrérages , sans être tenu à

se consommer de suite, se déférierent pen à pru par l'unage, comme du linge, des membres unrabbants, 1900, C.P. Tomagraiter a le dreis de s'en servir pone l'unage me 600, C.P. auquel clles sont destacées, a é est ablighé de les R est ujonée rendre, à la fin de l'unsifrait, que dans l'état oul à la fin. A délas se trouvent, ous déférences par son dat on par moissa. qmer de suite, se détériorent peu à peu pa

509. Si l'asafrait comprend des rhoses qui, sai

| Cong. Partyani                                                                                              | SICILES.        | 3352 55 11 25 31 11                                                                                             |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                             |                 |                                                                                                                 |                                          |
| TITRE III.                                                                                                  | TITRE III.      | TITRE III.                                                                                                      | TITRE III.                               |
| OF L'COURSET, DE L'USAGE ET DE L'EXECUTION.                                                                 | DE S'CUEFBRIT.  | us L'estratit, as L'esaca et as L'Esatation.                                                                    | an L'ENCPHETT , I                        |
| CHAPITRE let.                                                                                               | 80 1 018171-    | CHAPITRE 107.                                                                                                   | ATTATION.                                |
|                                                                                                             | TIOS.           | De l'asufruit.                                                                                                  |                                          |
| De l'usufruit.                                                                                              | CHAP. let.      | sucretta rusmina. Dispositions générales.                                                                       | CHAPITRE 1er.                            |
| 578. L'usufcoit est le droit de jouir des choses                                                            |                 | 825. Comme 378, C. F.                                                                                           | De l'umfruit.                            |
| dont un autre a la propriété, comme le propriétaire                                                         | Del'unfruit.    | \$26. Il y a deux espèces d'usufruit :                                                                          | 108 à 491 . Comn                         |
| lui-même, mais à la charge d'en conserver la sob-<br>stance.                                                | 903 A 506.      | L'enefruit parfait, qui est celui des cheses dont<br>l'essefruitier peut jouir sans en changer la sub-          |                                          |
| 379. L'essefruit est établi par la lei eu par la                                                            | Comme 578 h     | stance ;                                                                                                        | 41/2. Les droits                         |
| volonté de l'homme.<br>500. L'usufcoit peut être établi, on purement, or                                    | 581, C. F.      | Et l'esefreit imparfait, on quasi-esefreit, qui est                                                             | les devoirs de l'a                       |
| acretain jour, on a rundition.                                                                              | sacreos pro.    | relui des choses qui sersient inutiles à l'usufruitier,<br>s'il ne les consommait, ou n'en changeait la sub-    | par le titre coust                       |
| 381. Il prut être établi sur toute espèce de biens                                                          | increase ire.   | staure, comme l'argent, les grains, etc.                                                                        | tutif de l'usufrest                      |
| meubles ou immeubles.                                                                                       | Des decuts de   | 527. L'usufruit parfait ne transporte pas à l'usu-                                                              | la loi, si elle ne du                    |
| encreus raswilne. Des droits de l'usufruitier.                                                              | Construiter.    | fruitier la propriété des choses sujettes à cet usufruit.<br>528: L'usufruit imparfait, au contraire, transfère | pose autrement, n                        |
| 582. L'assfruitier a le droit de jouir de tout-                                                             | 507 ± 512       | à l'asufraitier leur propriété.                                                                                 | silence de titre.                        |
| espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit                                                     | Comme 382 is    | \$29. L'usufruit est une chose corporelle qui con-                                                              |                                          |
| civils, que peut produire l'objet dont il a l'unufruit                                                      |                 | siste dans un droit.                                                                                            |                                          |
| 583. Les fruits naturels sont ceux qui sont le pro-<br>duit spontané de la terre.                           | 513. L'u-       | 530-532. L'usufruit est divisible et peut être<br>établi par tentes sortes de titres.                           | sacross ramples.                         |
| Le produit et le croit des animaux sont aussi de                                                            | renta siagère   | 333. Comme 381, G. F.                                                                                           | SECTION PROMISES.                        |
| fruits naturels.                                                                                            | ne donne pas    | 534-535. Cumme 580, C. F.                                                                                       |                                          |
| Les fruits industriels d'un funds sont ceux qu'or<br>obtient par la culture.                                | sufraitier de   | sacrton to. Des dreets de l'asufruitier,                                                                        | Des droits de t'use<br>frui-ser.         |
| 384. Les froits civils sont les lovers des moisons                                                          | percevoir les   | 536-537. Comme 585-584, C. F.                                                                                   | Water See.                               |
| les intérêts des sommes exigibles, les arrérages de                                                         | serérages an-   | 538. Comme 582, C. F. On a supprime in fine                                                                     |                                          |
| rentes.                                                                                                     | térieurs à son  |                                                                                                                 | 493 à 495, Comm                          |
| Les prix des haux à forme sont aussi rangés dan<br>la classe des fruits civils.                             | d'exect les     | nés pendant sa durée, apparticement au proprié-                                                                 | \$82-\$83-\$86, C. F<br>496. Les lots en |
|                                                                                                             | arrérance é-    | taire et à l'asufruitier pour la jonneauce de leurs                                                             |                                          |
| par branches on par racines an moment on l'usu-                                                             | ches et non     | services.                                                                                                       | partienment à l'ust                      |
| fruit est ouvert, apportiennent à l'usufruitier.<br>Ceux qui sont dans le même état au moment oi            | payorpendant    | 540. Comme 586, C. F.<br>541. L'usofruit d'une masson emporte sa josta-                                         | fcostier.<br>497, Comme 387              |
| finit l'osufruit, apportiennent au propriéture, son                                                         | 514 4 522       | sauce, celle de ses fruits et des estensiles qui v                                                              | C F                                      |
| récompense de part ui d'untre des labours et des se                                                         | Comme 389 i     | sont à perpetuella demeurs.                                                                                     | 493. Commr 588                           |
| mences; mais anssi sans préjudior de la portion de                                                          |                 | 542. Comme 507, C. F.                                                                                           | C. F. R est upon                         |
| fruits qui pourrait être acquise an colon partisire                                                         | 523. Com-       | 543. Comme 389, C. F. Il est ajouté : Si cer<br>choses sont consumées par l'usage à la fin de l'u-              | to : Les arrerage                        |
| de l'enofrest.                                                                                              | On a rep        | sufreit, l'esufreitier est disponé de les représenter.                                                          | sont acoustour na                        |
| 586. Les fruits civils sont réputés s'acquérir jou                                                          | prime la der-   | 544. L'asofraitier a le droit de retirer tous les                                                               | jour, et il devr                         |
| par jour, et appartiennent à l'unifruitier, à propor                                                        | neere parase    | émoloments que la chose sujette à l'usufruit a con-                                                             |                                          |
| from de la durce de son nunfruit. Cette règle s'appli<br>que aux prix des baux à ferme, comme aux lovers de | da premir       | 545. Comme 598, C. F.                                                                                           | qu'il aurait regidans les payement       |
| maisonert aux autres fruits rivils.                                                                         | mencer des      | 546. Comme 106, C. F. Il est njouté : Mais il                                                                   | faits par anticipa-                      |
| 587. Si l'asofruit compernd les choses dont an m                                                            | muts:Etnéan     | lu'en est pas de même de l'Ue qui se forme dans une                                                             | tion                                     |
| peut faire usage sons les consommer , comme l'ar-                                                           | moins s'il etc. | rivière navigable, vis-à-vis de ce fonda ; elle appar-<br>tient aux propriétaires riversins, et l'usufruities   | 499 3 504 Feers                          |
| de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de parcili                                                     | 529. Con-       | itent out proprietares riversion, et l'assiruitée                                                               | 505 - 506 - 507                          |
| quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à l                                                        |                 | Il n'a aucun deoit sur le trésor trouvé dans les                                                                | Conne 575-1429                           |
| fin de l'asufroit.                                                                                          |                 | fonds dont il a l'usofruit.                                                                                     | 1430, C. F                               |
| 588. L'osofruit d'une rente riagère donne anssi                                                             |                 | 547. Comme 507, C. F.<br>548. Comme 1rs partie 595, C. F. Rest ujouté:                                          | 508, Comme 596                           |
| l'asufruitser, pendant la durée de son usufruit, l'appit d'en percenur les arrérages, sans être tenu        |                 | Man, tops les controls qu'il mass à cet égant sont                                                              | 500, G. F                                |

Del'obligation de l'usufeni

Her.

Des obligations de

L'usofration

faule.

Tourism temperod das lois tailla, r. | o on set of market programment of the last extreme temperod das lois tailla, r. | o on set of the last extreme temperod das lois tailla, r. | o on set of the last extreme temperod of the last extreme t 312 à 318 Com lec de bâtsment, ou

| CANTON                       |                                                                                          |                                                             |                                                  |                                                                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| CANTON                       | CODE HOLLANDARS.                                                                         | *                                                           |                                                  |                                                                           |
| DE VAUD.                     | CODE HOLLANDAIS,                                                                         | CODE BAVAROIS.                                              | CODE AUTRICHIEN.                                 | CODE PRESSIEN,                                                            |
| DE 1400.                     |                                                                                          |                                                             |                                                  |                                                                           |
|                              |                                                                                          |                                                             |                                                  |                                                                           |
| TITREUI.                     | TITRE IX.                                                                                | LIVRE II.                                                   | CHAPITRE VII.                                    | PARTIE I TITRE XXI                                                        |
|                              | SO S'CHURSTE.                                                                            | CHAPITRE IX.                                                |                                                  | DC SHOPT SYS & TURNS OF LESS PARTY.                                       |
|                              | es i ticrami.                                                                            |                                                             | OR SERVITERO.                                    | ER LA PROPRIETE G'ATTREL.                                                 |
| IL'OSCIPATION.               | secretos resurbas. De la noture de l'usufruit                                            | Br L'COCFACTT.                                              |                                                  | 10.1. 1.1. 1.1. 5                                                         |
| O L BASSTA-                  | es de la manière de l'acunérir.                                                          | 1. L'asufrait est le droit                                  | L'USUFRUIT est                                   |                                                                           |
| 107.                         |                                                                                          | de se servir du been d'an-                                  | consideré comme                                  | per convention, fondé per le                                              |
|                              | 863. Comme 978, C. F.                                                                    | trni. (578, c. r.)                                          | une servitude per-                               | par convention, foudé par la<br>ini, ou sequis par prescription           |
|                              | BOS. Comme 587, G. F.                                                                    | 2. Il s'établit :                                           | sonnelle, et est                                 | (578, 579, c. r.)                                                         |
|                              | 905, L'mofruit peut être constitué en<br>favene d'use un de plusieurs personnes          | le Par la volonté de<br>l'homme;                            | mes règles, (578,                                | li constitue un drait réel, a<br>l'esager a la possession de la           |
| CHAP, ler.                   | déterminées, pour en jouir, soit caujoin-                                                | 20 Par la prescription de                                   | mes regies. (518,                                | chose t ainsi le changement de                                            |
|                              | tement, soit successivement.                                                             | 10 et 20 aus, on 30 ans a'il                                | c. r., diff.)<br>472. Par le droit de            | propriétaire ne porte aurona                                              |
|                              | En ras de jouissance successive, l'osu-<br>fruit n'aera lien qu'en faveur des per-       |                                                             | screiture, test pro-                             |                                                                           |
| De Curu-                     | fruit n'acra lien qu'en faveur des per-                                                  | 3º Par la loi ;<br>4º Par arrèt ;                           | priétaire est tenu de                            | A l'égard des servitudes, l'in-                                           |
| fruit.                       | sonom qui existeront su moment ou s'on-<br>ern le droit du premier usufruitier.          | 50 Par le partage des                                       | soeffrit on de ne pas                            | scription sur les registres publics<br>équirant à la possession . Si l'a- |
| 14                           | 806. Comme 579, C. F.                                                                    | biens. (579, c. p.)                                         | fairnumerbeseparrap-<br>port 3 sa propriéte;     |                                                                           |
|                              | 807. Le titre de l'osofrait d'on les-                                                    | L'osefruit peut n'étre                                      |                                                  |                                                                           |
|                              | meable devra être transcrit sur les regis-                                               | que partiel, saus pour cela                                 | frappe sur la chose                              | contre le propriétaire actuel .                                           |
| 363 à 368                    | tres publics à ce destinés.                                                              | changer sa natura.                                          | soundec à la servitade.                          | souf l'asofruit legal de père son                                         |
| Comme N7B                    | S'il a'agit d'un bien memble, la tradi-<br>tion fait acquérir le droit réel.             | La propriété peut être<br>léguée à une personne, et         | 473. Les servitodes                              | ies biens de ses enfants mineurs.                                         |
| 1 381, C. F.                 | tion take acquertr to drott rect.                                                        | l'asafroit à que actre.                                     | sont on funciones on<br>personnelles.            | 11, 18. Gelni qui a l'esage oc                                            |
|                              |                                                                                          | 3. L'asufruit peut être                                     |                                                  | l'asufruit d'une chese, doit sup-                                         |
|                              |                                                                                          | établi sur toutes sortes de                                 | L'eserauir, L'e-                                 |                                                                           |
|                              | recetor 11, Des droits de l'osufraitier.                                                 | choses. (381, c. r.)                                        | SAGE, L'HABITATION                               | sams lesquels if ne nourrait ionis                                        |
| настроя 1 <sup>20</sup> .    |                                                                                          | Si un mari legue à sa<br>femme l'usufruit de sa suc-        |                                                  | des frants. (600, c. r.) Il est tone<br>de la conserver dans l'état pi il |
| suction its.                 |                                                                                          | ression entière, et qu'il                                   | cette dernière clas-                             |                                                                           |
|                              | 808. Comme 382. C. F.                                                                    | laisse des enfants, elle n'a                                | sification.                                      | l'a reçue ; mais il ne répond ni<br>des détériorations naturelles ni      |
|                              | 809. Comme 383, C. F.                                                                    | le droit d'en joair que pour                                |                                                  | des accidents.                                                            |
| Des droits de                |                                                                                          | ses besoins personnels;<br>pour la reste, cile est tenue    | 481. Il feet que le                              | 19, 20. A moios de conventios                                             |
| Casalrantsee-                | 811. Comme S88, C. F. Rest ujunté:<br>Si la rente viagère est payable par antiei-        | d'en rendre compte sex en                                   | droit d'assiroit su de                           | contrairs l'usager ou l'usufroi-<br>tier n'est pas tenu de foaruir        |
|                              | pation, l'usufruitier a droit à la totalité                                              | fants. (1094, c. r., deff.)                                 | aur les registres pu-                            | enution. Il pourra néminous y                                             |
|                              |                                                                                          |                                                             | blics.                                           | être runtraint par incrment a'il                                          |
| 369. Les                     | durée de l'onefroit.                                                                     | rels et civils appartienment                                | 500. L'assifroit est le                          | être runtraint par jugement a'il<br>y a lieu de craindre un abus de       |
| troits de l'u-               |                                                                                          | à l'asofraitier. Il peut se                                 | droit de jouir sans au-                          | sa part. (601, c. r. diff.)<br>21, Si l'usager a épringé ne               |
| refruitier se<br>réglent par |                                                                                          | servir de la propriété, non-<br>seulement pour ses besoins, | cone limitation, d'une<br>chose dont un autre a  | 21. Si I usager a epronyé ne                                              |
| e titre qui                  | 816. Comme 393, C. F. It est ajouté :                                                    | mais encere pour son agre-                                  | la propriété, en con-                            | préjudice par suite de la qualité<br>siciense de la eltose, le proprié-   |
| es a établis.                | Il n'a pas le droit de couper du bous pour                                               | ment.                                                       | servant la substance.                            |                                                                           |
| 4 recoirent.                 | son chapfface, man il neut neendee sor                                                   |                                                             | (378, c. r.)                                     | 22. Le droit d'esage parfait.                                             |
| l'après ses                  | les arbres les produits annuels on périodi-                                              | nelle contre son constituant                                | \$10. Les rhours fou-                            | ou le droit de se servir d'une                                            |
| Impositions,                 | ques, le tout suivant l'esage de pays ou                                                 | et ses héritiers, et une ac-                                | jet d'un confroit; mois                          | chose en lon pèra de famille<br>sans actra limitation, a'appelle          |
| Itins ou Baoute              | la coutume de propriétairs.<br>817. Comme 590, 2s 5, C. F.                               | qui le troubient dans sa                                    | leer valeur en est seule                         | droit d'assfrast. (378, c. r.)                                            |
| i ctendae.                   | 818. Comme 384, C. F.                                                                    | jouisunce. Il peut reren-                                   | susceptible.                                     | 23, 24. L'osofroitier a le drait                                          |
|                              | 819, L'assfruitier peut jouir par lui-                                                   | diquer les fruits séparés du                                | L'assfraitier peut                               | de tirer de la chese tomales fruita                                       |
| La loi ne                    | meme, douper à lover on à ferme, ou                                                      | sol par un tiers ou par cas                                 | librement disposer de                            | ordinaires et extraordinaires                                             |
| bit fei ave                  | même vendre on céder son droit à trire                                                   | fortuit. Les fruits naturals                                | l'argent comptant :                              | mémedes alluvices et accessions.                                          |
| abbytes an                   | gratuil, en se conformant aux mages lo-                                                  | pendants par racines, oc                                    | man il n'a droit qu'aet<br>interêta de l'argent, | 25. Main il ne peut rien chan-                                            |
| Hence du ti-                 | caua ; à défaut du ces usages, mue maison<br>ne pourra âtre louée pour plus de quatra    | incinent or uso retror en                                   | a'il at disk plant                               | ger à la substance de la chose,                                           |
|                              | ane, ni en champ pour plus de sept ane,                                                  | wat, mais il remboursers                                    | a'il est dryk place.<br>\$13. L'esofreitier      | sans le consentrment du proprié-                                          |
|                              | (39%, c, r.)                                                                             | les frais de labours, (383,                                 | doit se servir en bon                            | tairs. (S78, c. r.)                                                       |
| 370 / 377.                   | 820. Les bags of lovers faits deny and                                                   | c.v., diff.) Quant aus fruits                               | père de famille des                              | 29. L'confruitier n'a ancun                                               |
| Comme 382                    | après le commencement de l'innfruit,                                                     | civila de l'année courante,                                 | choses semmises à sen                            | droit sur les fruits deja séporés                                         |
| 389, C. F.                   | ponerout êtra annulés sur la demande du                                                  | els seront répartis au pro-<br>rata entra lui et le pro-    | neufroit; mais il ne                             | des racions, ui sur les reutes et<br>autres redevances échues au          |
|                              | propriétaire, si l'usufruit fiuit pendant<br>leur durée (395, c. v. diff.)               |                                                             |                                                  |                                                                           |
| 378. Com-                    | 821. Comme 596-397, G. F.                                                                | h                                                           | par l'neage. (569, c.r.)                         | sanra, ( 585 , 586 , 1rs pertie,                                          |
| to 390. C.                   | 872-823. Comme 368. La dernière non-                                                     |                                                             | 107. Il peut céder                               | unra. (585, 586, 112 partie,<br>c. r.)<br>32. L'mafruitier profite des    |
| '., dernier §                | tie du premier Sest retranchée.<br>E24: L'innfenitier n'a social droit an                | Des obligations de l'usu-                                   | son droit de jemman-                             | 32. L'mafruitier profite des                                              |
| on repro-                    | 834. L'usofruitier n'a socua droit su                                                    |                                                             |                                                  |                                                                           |
| ust.                         | trésor qui pourrait êtra découvert par en                                                |                                                             | orf. It a droit our                              | réglées en observant les époques<br>de l'aménagement, (390, c. r.)        |
|                              | antre , pendant la durée de l'nonfruit ,<br>dans le funds dont l'jonit. (398, c. r. der- | 8 Confestived at 4 to                                       | traerdinaires tels one                           | Al II a's arean drait are les                                             |
| 379 4 2 6 2 .                | nière partie.)                                                                           | fin de son penfruit, resti-                                 | les coupes de bois, ou                           | 41. Il u'a aurun droit sur les<br>trésers trouvés dans le fonds           |
|                              | L ÉDIT. BELGE T. VI. ÉDIT. FR.                                                           | ,                                                           |                                                  | 90                                                                        |
|                              |                                                                                          |                                                             |                                                  |                                                                           |

CODE DE LA LOUISIANE.

CODE SARDE.

CODE FRANÇAIS.

| gas des blein paret fer remplecentes.  gas des blein paret fer remplecentes.  gas des blein paret fer remplecentes.  gas des parets of tota de lance finare que preparet in the paret of tota de lance finare que preparet in the paret of tota de lance finare que for the paret of total de lance finare que preparet in the finare que preparet que preparet in the finare que preparet que preparet in the finare que que preparet in the finaret que                                                                                                                                                              | 4 shes does al, et a, and que as catalant, respondent and the control of the cont | whether the state of the state  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| the therein, and spiritum on the continue of t | Met L'outerfaire pour la rein santieuries.  Met plant Park aux 18 rejord des histories des consequents de la consequent de la | one et soure de fonde por la contra de la contra del la contra |
| weakmount suppleme, your fair be refrigerationed and of the control of the contro | has changed by the former in the distributions, man be a first the control of the | con- terrire et quis ét derrat, et aura derrat |
| good for vigina i di peri amui premba ne la nettreo (St. p. 1. The group de pays on la restaure des preprintere de la contra de la companio de la contra del l | monech par la proprietatire, in a flar da nonettles la between the market behavior and the state of the state | a con- faites pour la par ou réchifier de la con- réchifier de 600-690, C. F. 322-327. Cem l'ent de 100-600, C. F. 322-327. Cem l'arc 101 de 10  |
| tensment I pranticulator, il in disrupe de los receptios const. I p. 18. L'ameliation per piùre parliciarità con los const. Il interest del const. Il interest d | aged Mais I no preet pas détraires ee qu'il avie de l'éche en malériane, i le qu'il éche de l'éche en malériane, il en enterior en malériane, il à fait de une reinference de l'éche en de  | treit, 611 a 616, C. F.  L'art. 324 a jo  use- à l'art 613, C  or 5.  S'il y à contes  tion sur la p  priété et sur la ju  re les sance, le proportes  taire et l'asofruit  acrost tenus, ci  entre cus en proportes  sonon, des on intérêt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| conference, pour les frequences de les such devent (fir vier par le mar l'Experiment de les such de les such de l'acception de l'acceptin de l'acception de l'acception de l'acception de l'acception de  | icot 255. Cemme 605, G. F.  an 367. L'ounfraitier peut être contraint à fair de réparations dont il est tenn, etc à dire d'exp lle, à peire de dommagne et intérêts.  505. S. dans l'intervalla qui s'est éconié- zait l'ouverture de l'ousfruit et la mis en posse monde l'ousfruiter. le coronéfisire à foit des ré- conde l'ousfruiter. le coronéfisire à foit des ré-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | priété et sur la ju-<br>sance, le propo-<br>serta, taire et l'esofrus<br>acront tenus, e-<br>entre cus en proport<br>monde de son intérêt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 300 L'undraiter jonit de l'argarmatica serve-quand no me per allumen à loighe deui il a l'argarmatica serve-quand no me per allumen à loighe deui il a l'argardaria. Il ne me per per l'un de l'argardaria de toma l'argardaria de l'argardaria del l'argard | fine 368. Si , dans l'intervalla qui s'est éconlé-<br>rait l'ouverture de l'osofruit et la mise en posse<br>nose de l'osofruitser, le propriétaire a fait des ré-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | entre cun en proport<br>esson de son intérêt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 590. Il josit usasi, de la même manière que le droit.<br>propriétaire, des mones et carrières qui sont en 53. C<br>exploitation à l'ouverture de l'unifemt, et néan-<br>moins, s'il à git d'une exploitation qui ne poisse<br>circ faite samme roncession. L'essofreitier ne pourra<br>poier qui après en avoir obten la permission du roi.<br>Il n'a garon droit aux misses et carrières non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ent tions qui étaient à la charge de l'ensfruitie<br>ces-propriétaire pourra en réclamer la prix, et re<br>ce les choses sujettes à l'assfruit, jusqu'au remi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | para-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| jouir qu'après en avoir obtenu la permission du roi.<br>Il n'a aucun droit aux mines et carrières non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sement.  269. L'annfruitier se décharge de toute ablig  F, en alandounget son nonfruit.  579. L'unifruitier n'a pas d'action centre le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pation Comment Casufi<br>prond fin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tion n'est point encore commencée, ni nu trésor qui<br>pourrait être découvert pondant la durée de l'ess-<br>freit.<br>599, Le propriétaire pe peut, par son fait, ni de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | prictaire pour le contraindra à faire les grauses<br>rations, il pout scellement, ser la refine du pro-<br>taire, avancer les frais qui lui seront rembour<br>l'experistonde son modification. 371-373. Comme 607-011, C. F.<br>371-373. Comme 607-011, C. F.<br>370-377. L'ounfraitte universel ou à titre<br>versel, dont l'ausfrait à été croatitiei par un<br>cultrevife ou testamentaire, n'est pas tens<br>cultrevife ou testamentaire, n'est pas tens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | prié-<br>rain à<br>C. F. (à l'except<br>de la mort eivil<br>329. Comme 6<br>C. F.<br>a actel<br>330. Si l'aunfr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| quelque manière que ce soit, nuire anx droits de l'insufruiter.  De son cété, l'essfruiter ne peut, à la remation de l'autresit, réclauer aucune indemnité pour les amélierations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la rétoure un fot augmentée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dettes de propriétaire on du testateur, à moin<br>les biens mjets à l'esséréit ne soient hypoth-<br>au payement de ces dettes; car relatirenses<br>propriétaire, l'essérentier n'est qu'acquéreur a<br>singulier.<br>578. On peut vendre les biens sujets à l'ess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | is que munes, à des é<br>àrqués blissements ou à<br>ut au corporations au<br>à titre risés par le goos<br>nement, ou affec<br>ofruit à la charité pui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Il peut cependant, on ses héritiers, enlever les<br>places, tableaus et autres ornements qu'il acrait<br>fut placer, mais à la charge de réchluir les lieus,<br>dans leur prenoire état.  accrus 11. Des obligations de l'ausfruitier.  600. L'unsfruitler pered les choses dans l'état on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pour payer les dettes de la succession, si l'use<br>tier ne veut pas les avancer.<br>579-581. Comme 612, C. F.<br>302. Camue 613, C. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | afrui-<br>aus, à moins de<br>long terose stips<br>mais élecs el ne<br>excèder 60 aus.<br>331 à 534 Cou-<br>craent 620 à 623, C. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

CANTON

| DE VAUD,                   | CODE HOLLANDARS.                                                                                                                                                                                                        | CODE BAVAROIS.                                              | CODE AUTRICHIEN.                                  | CODE PRUSSIEN.                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                   |                                                                                                      |
| 394, C. F.                 | S'il le trouve îni-mêsse, il aura droit<br>de réclamer sa part conformément à l'ar-<br>ticle 6/2.                                                                                                                       | dans le nome état ou il                                     | ouvertes, (590, 598,                              | 47. L'amfenitles d'Adifices                                                                          |
| 383. Com-                  | 825. Comme 599, 1er S. C. F.<br>826. Comme 599, 2e S. C. F. H est<br>njeuté: Cependant ces antéliorations                                                                                                               | l'anro recu, avec ses de-<br>pendances et accessions. Il    | Mais le trésor trouvé<br>dans le fonds est à l'a- | deit les rendre an propriétaire<br>tels qu'il les a recus. S'il a né-                                |
|                            | njouté: Cependant ces améliorations<br>pourront être prises en considération,                                                                                                                                           | doit l'entretenir à ses fruis<br>et s'en servir en bon père | bridesenaction (395,                              | gligé de faire dresser un inven-<br>taire na supposera qu'il en a                                    |
| rinti rym-                 | jourent etre prises en consideration,<br>lors de l'évaluation des dommages eauxés<br>par les dégradations qui auraient été faites.                                                                                      | de famille et en ennervant                                  | 517. Il peut répéter                              | pris possession en bon état. (600,                                                                   |
|                            | 827. Course 399, 1er 5, G. F.<br>828. L'osofruitier peut exercer toutes                                                                                                                                                 |                                                             |                                                   |                                                                                                      |
| S'il (Pu-                  | les artions réelles one la loi accorde an                                                                                                                                                                               | Dolo vel culpa lata et levi.                                | priétaire pour amélio-                            | réparations, c'est-à-dire, de<br>celles dont les frais, avec les<br>matérians, s'élèveraient au delà |
| onne à fer-                | propriétaire.                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                   |                                                                                                      |
| ne, le pro-<br>riétaire et |                                                                                                                                                                                                                         | Il supportera tontes les                                    | d'indemnités pour les                             | mais dans ce ras il ne peut s'op-                                                                    |
| e fermier<br>ul - même,    | secretos sat. Des obligations de l'usufruitier.                                                                                                                                                                         | cières dopt la propriété est                                | cette amélioration.                               | moli ang frais do propri/taire.                                                                      |
| corront, A                 |                                                                                                                                                                                                                         | l'osafruit. (608, 611, c. r.,                               | est do an mandataire                              | Nearmeins il a la faculté de                                                                         |
| expiretion<br>Fass-        | 829. Comme 600, première partie                                                                                                                                                                                         | diff.)<br>Il n'a sur le trésor trouvé                       |                                                   | le rétablir dans son état primi-<br>taf, ou d'achever les construc-                                  |
| oit, rési-                 | C. F. Il est a jouté : Il doit les rendre, à<br>la fin de l'asstruit, dans l'état en elles se                                                                                                                           | qu'un droit semblable à                                     |                                                   |                                                                                                      |
| o a avertis-               | trouvent à cette époque, sauf les dispo-                                                                                                                                                                                | c. r., diff.)                                               | de l'assiruitier ; si                             | trée en jouissance; alors le<br>propriétaire doit le rembourser                                      |
|                            | sitions des articles 826 et 827, et les in-<br>demnités dues an propriétaire pour dégra-                                                                                                                                | Il ne peut ni engager, ni                                   | cette formalité n'a pas                           | proprotaire doit le rembourser<br>à la fin de son usufruit.<br>60. Les dispositions relatives        |
| emps d'a-<br>anen réglé    | dation.<br>B30. Comme 600, C. F. 2s partie. Il                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                   |                                                                                                      |
| our les con-               | est nieuté: On ne peut être dispensé de                                                                                                                                                                                 | fruitier doit fournir, pour                                 | d'exploitation, on cu-                            | peur l'emfruit établi sur d'au-<br>tres propriétés.                                                  |
| de par l'er-               | cette obligation par l'arte constitutif.<br>L'inventaire et l'état penvent être faits                                                                                                                                   |                                                             |                                                   | 70. L'asufraitier doit payer<br>les intérêts des dettes dont la                                      |
|                            | sous seing privé,<br>B31. Comme 601, C. F. Il est njouté:                                                                                                                                                               | stance, ne s'accorde que                                    | vaise. (600, c. v.)                               | chose est greece.                                                                                    |
| CORRECT SAME               | L'usafruitier des choses dont on pe peut                                                                                                                                                                                | sur la demande du proprié<br>taire.                         | ne peut exiger de can-                            | chose est grerée.<br>Il doit même les intérêts des<br>dettre personnelles du testateur               |
| caiger de                  | faire mage sans les ronsommer, donne                                                                                                                                                                                    | Sont dispenses de lournir                                   | con de l'asufraitier,                             | at l'amiruit est constitué sur                                                                       |
| our la ré-                 | également cantion pour séreté de la res-<br>titution ordonnée par l'art. 804.<br>832. Course 601, C. F. It est njouté:                                                                                                  | 10 Le fise;                                                 | ger. Si elle ne peut                              | C. r., diff.)  Il n'est pas lenn de payement des intérêts des dettes que le                          |
| ail.                       | Il en est de même à l'égard de l'usu-                                                                                                                                                                                   | saure des biens de ses en-                                  | sera on restituée au                              | des intérêts des dettes que le                                                                       |
|                            | fruitier de choses placées sous l'adminis-<br>tration d'autres personnes sanf. à l'égard                                                                                                                                |                                                             | propriétaire, qui de-<br>vra naver à l'assifrai-  | proprietaire a foites après la<br>constitution de l'usufruit. Nean-                                  |
| 384 i 395.<br>nome 596     | tration d'autres personnes, sanf, à l'égard<br>de celles-ci, la disposition de l'art. 836.<br>833. Coume 602, C. F.                                                                                                     | avoir la propriété du fonds                                 | tier une indemnité, ou                            | moins s'il a négligé de faire in-                                                                    |
| 5248 . C.                  | 834. Si l'emefroit consiste, en tout on                                                                                                                                                                                 | temps;                                                      | tion d'une personne                               | son neufruit, les créanciers hy-                                                                     |
| (0).                       | en partie, en membles qui déprissent par<br>l'usage, le défaut de fouruir caution ne                                                                                                                                    | bien à titre grotnit en se                                  | nal. (601 à 603, c. ).                            | pothécures pourront toujons<br>demander à être pavés sur le                                          |
| 387. Com-                  | 834. Si fessifici consiste, en tout en<br>en partie, en membles qui déperissent par<br>l'osage, le défant du fouroir castion se<br>privera pas l'assfruitier de la jonisance<br>de en objets, pourvu qu'il déclare sons | réservant l'assifrait ;                                     | diff.                                             | revenus de la chose : l'asufruities                                                                  |
| 399,C.F.                   | serment qu'il n'a pu trouver caution, et<br>qu'il promette de les représenter à l'ex-                                                                                                                                   | propriétaire en a raempté.                                  | taire exécute à sesfrais,                         | tre le propriétaire.                                                                                 |
|                            | qu'il promette de les représenter à l'ex-<br>niration de l'usufruit.                                                                                                                                                    | Lorsqu'il y a plasteure                                     | et sur la drusande de<br>l'usufraitier, des con-  | 75. Si le payement des dettes<br>qui erévent le fonds est exser.                                     |
|                            | piration de l'usufenit.<br>Néanmeins, le propriétaire pourru exi-<br>ger qu'il ne soit laissé à l'insufruitser que<br>la partie des membles nécessaira pour son                                                         | donne caution que pour sa                                   | structions que la vé-                             | l'usufruitier iluit y ponevoir ; i                                                                   |
|                            | la partie des menbles nécessaira pour son                                                                                                                                                                               | 'usufraitier n'ait fourni sa                                | constances rrudent                                | substance de la rhose.                                                                               |
|                            | usage, et que le reste soit rendu, et le prix<br>employé comme il est dit à l'article pré-                                                                                                                              | n'est pas tenu de lui déli-                                 | tier doit los payer les                           | ter les charges personnelles , en                                                                    |
| (1) L'ar-                  | cédrut.<br>833. Comme 604. C. F.<br>836. Les personnes nommées pour ad-                                                                                                                                                 | vrer la chose.                                              | intéréta de capital                               | car de dontr soutenir les procès.                                                                    |
| icle 386 du                | 836. Les personnes nommées pour ad-<br>ministrer les lores soumis à l'insfruit                                                                                                                                          | stitué à terme, et le fonds                                 | l'augmentation des                                | de fonds. (608, r. r.) Véancaoine                                                                    |
| ockeduezo<br>in de Vand    | sont tenurade fournir cantion soffisante;                                                                                                                                                                               | l'ovafentier, qui percerra                                  | 513. Si ces con-                                  | il peut demander au proprietaire<br>le remboursement des impôt                                       |
|                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                   |                                                                                                      |
| oritimas fi-               | sera de plein droit.  837. Les administrateurs sont team de<br>rendre compte rhaque année à l'ismfrai-<br>tier et de lui payer lereliquat; à défant de                                                                  | qualité de la personne in-                                  | pourrait les faire en-                            | tout le temps de son usafruit                                                                        |
| art, 598 .                 | rendre compte rhaque aunée à l'usufroi-<br>tier et de lui payer levelsquat; à défaut de                                                                                                                                 | l'asofraitier peut servir de                                | le remboursement à                                | 90. L'unifruit ne peut, sans                                                                         |
|                            | quos, l'administration cemera egasement                                                                                                                                                                                 | A la demando da pro-                                        | comme un possesseur                               | chapter on another manifes la                                                                        |
| resor decou-               | A la fin de leur gestion, ils devrnat ren-                                                                                                                                                                              | prirtaire an inventaire sera                                | de bonne foi, ou de-                              | substance do la chose, ni la gre-                                                                    |
| verpendant                 | dre compte, tant an propriétaire qu'à<br>l'noutraitier.                                                                                                                                                                 | jonissance de l'osufruitier;                                | nité de turt fait à sa                            | neste. (578, c. r.)                                                                                  |

| CODE FRANÇAIS.                                                                                                                                                                                                   | CODE DE LA LOUISIANE.                                                                                          | CODE SARDE.                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| u'uprès uvoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui                                                                                                                                                  | 584. L'osofcuitier qui lainse périe par la non-                                                                | C. Y. Rest ajout                           |
| fament appelé, un inventaire des menbles et un état des immen-                                                                                                                                                   | usage de sa part une servitude dont jouit l'héritage<br>soums à son usufruit, en est responsable envers le     | Si le propriétai                           |
|                                                                                                                                                                                                                  | soumis à son usufruit, en est responsable envers le                                                            | reconstruit le ba                          |
| 601. Il donne caution de jouir en bon père de famille , s'il n'eu<br>est dispensé par l'acta constitutif de l'nonfruit; pependant les                                                                            | propriétaire. Il en est de soluie s'il en lause acquárir<br>une par l'effet de la prescription.                | ment sar lequel l<br>sufruit est établi,   |
| père et mère ayant l'unufruit légal du bien de leurs rufants, le                                                                                                                                                 | 383-587. Comme 614-616, C. F.                                                                                  | peut jouir du so                           |
|                                                                                                                                                                                                                  | 588. L'usufruitier n'est pas temu de remplacer les                                                             | employer les mat                           |
| le denuer caution.                                                                                                                                                                                               | cuclaves morte pendant sa jouissance.<br>589. Comme 599, C. F.                                                 | rious et ne payer                          |
| 602. Si l'usufruitier ne trouve pas de caution , les immoubles<br>sont dunnés à ferme ou mis en séquestre.                                                                                                       | 390. L'usufraiter peut compenser les dégrada-                                                                  | l'assifration que l<br>interèts de la vale |
| Les sommes compenses dans l'osufruit sont placées :                                                                                                                                                              | tions out out été commisse sur l'héritage dont il a                                                            | do sol et des mat                          |
| Les deurées sont veuducs, et le pris en provenant est pareille-                                                                                                                                                  | l'umfruit, avec les améliorations qu'il est obligé                                                             | risus.                                     |
| uent placé ;<br>Les intérêts de ces sommes et le pris des fermes appartiennent,                                                                                                                                  | d'ubandonuer au propriéture si elles lui étaient<br>permises.                                                  | 536. Le propri<br>taire de biena gres      |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                            |
| 603. A défaut d'une caution de la part de l'unifratier, le pro-                                                                                                                                                  | ses ouvrages est slè à l'expiration de l'usufruit, con-<br>serve son privilége sur le fonds, et peut l'esercer | d'une personne q                           |
| priétaire peut exiger que les membles qui dépérissent par l'usage<br>seent vendus, pour le prix en être placé comme celui des desrées :                                                                          | serve sou privilége sur le fonds, et peut l'esercer                                                            | vient a s'absente                          |
| soent vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; l<br>et slors l'osofruitier jourt de l'entérêt pendant son mafruit : cepen-                                                                   | contre le propriétaire, sons les modifications sui-<br>vantes :                                                | pourra uprès le je<br>rement de déclar     |
| dant l'usufrentser pourra demander, et les joges pourrent ordon-                                                                                                                                                 | 592. Si ces ouvrages sout dus pur l'usufruitier, le                                                            | tion d'absence de                          |
| ner, survant les circonstances, qu'uno partir des membles néconai-                                                                                                                                               | proprietaire les acquittera, en conservant son ro-                                                             | mander å étre m                            |
| res pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire,<br>et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufcoit.                                                                      | 593. S'ils n'étasent pas du nombre de ceux que                                                                 | en possession d<br>biens sujets à c        |
| 604. Le retard de donner caution ne prive pas l'unifenities                                                                                                                                                      | l'esufreiter fet autorise à faire, le perpriétaire neut                                                        | menfruit, on ac so                         |
| 604. Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier<br>des fruits auxquels il peut avuir druit ; ils lui nont dus du moment                                                                              | on le retenir et payer, on ubliger l'insifranter à les                                                         | mettaut aux chorg                          |
| où l'asufruit a été ouvert.<br>605, L'asufruitier n'est tenn qu'aux réparations d'entretien.                                                                                                                     | enlever, auquel cas l'ouvrier u'a aucus privilège sur                                                          | imposes usx her                            |
| Les grosses réparations desseurent à la charge de propriétairs,                                                                                                                                                  | la propriété.<br>secrios sv. Des nagagements du propriétoire                                                   | tiers ou sex légata<br>res qui unront of   |
| à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de répa-<br>rations d'entretien, depuis l'unverture de l'usufruit; auquel ca-                                                                            | 894. Le propriétaire de la chose grevée d'assfruit                                                             | teach l'envoi cu po                        |
| rations d'entretien , depuis l'unverture de l'usufruit ; auquel cas-                                                                                                                                             | est tenu de délivrer rette choir à l'usufruitier.                                                              | session des biens e                        |
| l'életratier eu est tens.                                                                                                                                                                                        | 595. Il ne doit apporter aucun trouble à la jouis-                                                             | l'absent, en confe<br>mité du chap. Il     |
| voltes, le rétablissement des poutres et des convertures entières :                                                                                                                                              | sanre de l'usufguitier, ni nuire à ses droits.                                                                 | titre IV , livre 1                         |
| Celui des digues et des murs de soutenement et de elôture                                                                                                                                                        | 396. Il ne peut, avant ou après la délivrance,<br>faire aneun changement ans choses sujettes à l'usu           | du présent Code.                           |
| Zuni en entier.  Tontes les autres réparations sont d'entretien.                                                                                                                                                 | fruit, même pour y faire des améliorations.                                                                    | 1                                          |
| OUT WILL IN THE STREET                                                                                                                                                                                           | 397. Le propriétaire du fonds greré d'unifruit                                                                 |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                  | or peut y imposer de servitule.                                                                                |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                  | 398. Si l'assfruitir ne pouvait jouir par an<br>obstacle que le propriétaire det faire cesser, ce der-         | CHAPITRE II.                               |
|                                                                                                                                                                                                                  | nier sers tenu des dommages-intérêts de la nou-                                                                |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                  | jonissance,<br>399. Le propriétaire n'est pas tenn de remettre                                                 | De l'usage et de                           |
|                                                                                                                                                                                                                  | en bon état ce qui se trouve ou démoli ou endom-                                                               | Chabitation.                               |
|                                                                                                                                                                                                                  | maré au temos où l'annfruit est acquis.                                                                        |                                            |
| prictaire y contribuent ainsi qu'il suit :<br>Le propriétaire est abligé de les payer, et l'esufruitier doit lui                                                                                                 | 600. Le propriétaire peut hypothéquer, vendre<br>ou aliéner la chose sujette à l'usufruit, saus le con-        | 1                                          |
| tentr compte des intérêts.                                                                                                                                                                                       | ou aftener la chose sujette à l'usutruit, sans le con-<br>sentement de l'usufrutier, poursu qu'il se lui fasse |                                            |
| Si elles sont avancées par l'osufruitier, il a la répétition du<br>capital à la fin de l'usufruit.                                                                                                               | éprouver aucuu préjudice.                                                                                      | 537 à 547. Come<br>623 à 633, C. F.        |
| 610 Le less fait par un testateur. d'une renta visaire on pan-                                                                                                                                                   | section v. Comment finit t'usufruit.                                                                           | 023 a 033, C. F.                           |
| sion altmentaire, doit être acquitté par le légataire universel de                                                                                                                                               | 601. Le droit de l'assifruit finit par la mort de                                                              | 1                                          |
| sion altmentaire, dost être acquitté par le légataire universel de<br>l'osofruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel<br>de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucuse ré- | l'asufraitier. (617, c. r.)                                                                                    | 1                                          |
| de l'insufroit dans la proportion de sa jonissance, sans aucuue ré-<br>pétition de leur part.                                                                                                                    | 602. Le legs des revenus d'un bien est une espèce                                                              | ı                                          |
| 611. L'usufruitier à titre partieulier n'est pas tonu des dettes aux-                                                                                                                                            | d'osufruit, qui s'éteint par la mort du denstaire.<br>603-604-606. Tent usufruit conditionnel ou à             | 1                                          |
| quelles le fonds est hypothrqué; a'il est force de les payer, il a<br>son recours contre le proprietaire, sanf ce qui est dit à l'art. 1020,                                                                     | chargede restitution crose lors de l'accomplissement                                                           | I                                          |
| son recours contre le proprietaire, auf ce qui est dit à l'art. 1020,<br>au titre des Bonations entre-rifs et des Testamouts.                                                                                    | de la condition, on lorsque la restitution est opérée.<br>607. Comme 620, C. F.                                | 1                                          |
| 612. L'usofruitier, on universel, ou à titre universel, doit con-                                                                                                                                                | 603-609. Comme 623-621, C. F.                                                                                  | I                                          |
|                                                                                                                                                                                                                  | 610 Comme 617, 30 5, C. P.                                                                                     | I                                          |
| On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite!                                                                                                                                                 | 611. Les changements que le testateur fait dans                                                                | 1                                          |
| la contribution aux dettes à raison de cette valeur.<br>Si l'enufruitier vent avancer la somme pour laquelle le fonds                                                                                            | la chose dont il a legué l'insafrait, après en avest                                                           | 1                                          |
| doit contribuer, le capital lei en est restitué à la fin de l'usufruit,                                                                                                                                          | qu'autant que le legrest cense révoqué par les chan-                                                           |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                  | gements, entrant les règles prescrites sur cette ma-                                                           |                                            |
| Se l'insufruitser ne vent pas faire cette avance, le propriétaire a                                                                                                                                              | tiere, all titra des Testaments.<br>612. Comme 621, C. F. Hest ajouté: Mais si la                              |                                            |
| le choix ou de payer cette somme, et dans ce ess l'instrutier lui<br>trest comple des intérêts pendant la durée de l'instruit, ou de                                                                             | chose sujetto à l'usufruit, a été hypothéquée avant                                                            | 1                                          |
| face vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens sou-                                                                                                                                                   | la constitution, l'esufruitier peut être évincé de son                                                         | 1                                          |
| nuis à l'assufruit.                                                                                                                                                                                              | droit par les poursuites des créanciers hypothé-                                                               | 1                                          |

G

| DE VAUD.                   | CODE HOLLANDAIS.                                                                                                                                       | CODE BAVAROIS.                                         | CODE AUTRICHIEM.                                   | CODE PRUSSIEN.                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                                       |
|                            |                                                                                                                                                        |                                                        |                                                    |                                                                       |
| stemon u.                  | Le propriétaire qui, aux termes de pre-                                                                                                                | s'il jouit déjà , il doit four-                        | jouissance, par le man-                            | 91. Pendant l'usufreit, per                                           |
|                            | miar alinea de l'art. 821, aura la regie des<br>biem, desra de la nome manière rendre                                                                  | nir ect état, et en affirmer                           | que de construction.<br>(607 c. v diff.)           | name ne peut commencer ur<br>prescription contre le proprié           |
|                            | compte à l'assifraitser.                                                                                                                               | avea acresent I exactitude.                            | 816. Le propriétaire                               | taire; mais celle qui a pris nai                                      |
| en chlige-                 | 838. Les administrateurs pourrout Aire                                                                                                                 |                                                        | ne pent faire des con-                             | sauce avant la constitution d                                         |
| rufractor.                 | destitues pour les mêmes causes que les tu-                                                                                                            |                                                        | atractions, sans la per-                           | l'mufruit continuera de courie                                        |
| ulra.lier.                 | teurs.<br>839. Si, pour une cause quelconque,                                                                                                          | De desid at the territor to                            | mission de l'asafrai-                              | (614, 2226, c. r.)<br>96. Pendent l'existence d                       |
|                            |                                                                                                                                                        | propriétaire à l'égard de                              | sont pas de première                               |                                                                       |
|                            | tier rentre dons tons ses droits.                                                                                                                      | propriétaire à l'égard de<br>l'usofruitier.            | nécessité, et lurs même                            | pent rien entreprendre an pré                                         |
| 3884463.                   | 810-811. Comme 606-609, C. F.<br>845. Comme 612, C. F.                                                                                                 |                                                        | qu'elles tendreient à                              | judice du droit de l'asufraities                                      |
| 616, C. F.                 | 845. Comme 612, C. F.<br>846. Comme 611, C. F.                                                                                                         |                                                        | augmenter les fruits.                              | 161. Si l'usofruitier da capi<br>taux veut donner à ces capitau       |
| 010, C. F.                 |                                                                                                                                                        |                                                        | est tenu de toutes les                             |                                                                       |
|                            | 848. Comme 613, C. F. R est ajouté :                                                                                                                   | 9. Le propriétaire doit                                | charges qui grevaient                              | fearnir caution, at repondre d                                        |
|                            | Si lo contestation intéresse en mésse<br>temps le propriétaire et l'inofraitier, et                                                                    | permettre à l'assfruitier                              | la chose au mossent ou                             | remboursement; si le proprié                                          |
| acries m.                  | temps to proprietaire et l'inofraitier, et<br>s'ils sont tous deus en cause, ils contri-                                                               | du him roud prescription                               | son druit a pris nais-<br>sance. (608 à 612,       | taire vent retirer à son tour le<br>copitaux, il doit également fou   |
| acres at                   | bueront aux frais, dans la proportion de                                                                                                               | Il peut carager ou ren-                                | c. r. diff.)                                       | nir caution, lursque tous des                                         |
|                            | bueront aux frais, dons la proportion de<br>leurs droits respectifs, tels qu'ils seront                                                                | dre la propriété sans le                               | Il doit payer les in-                              | demandent un autre emplos de                                          |
| on most l'a-               | fixés par le juge.<br>Bi9. Comme 614, C. F.                                                                                                            | consentement de l'asufras-                             | térétades créances ha-                             | capitaux, la préférence est ac<br>cordée à l'usufruitier. (601-602    |
| renment I'm-<br>rent prend |                                                                                                                                                        | tier, et sanf les droits de                            | pothéquées sur la pro-<br>priété, ainsi que les    | C. r., diff.)                                                         |
| 0.                         | administrateurs sont tenns, à peine de                                                                                                                 | A la fiu de l'usofruit.                                | charges ordinaires et                              | C. v. diff.)<br>110. L'assifesitier peut fais                         |
|                            | domunages et intérêts, de veiller aus droits                                                                                                           | 10 Il remboursera à l'a-                               | extraordinaires dout                               | exercer son druit par un autre                                        |
|                            | du propriétaire et da l'usufruitier.<br>Els ne peuvent intenter un procés ai y                                                                         | aufroitier les frais pour les-                         | la chose est imposée,<br>insentan montant des      | mais il ne peut pas ceder le drei<br>en lui-ménar. (593, c. r., diff. |
| 4044411.                   |                                                                                                                                                        |                                                        | anumes beaches beu-                                | III. A la fin de l'mufruit                                            |
| 617                        | soit au nom de l'usofruitier, sam l'autori-<br>sation de la partie intéressée.                                                                         | son remboursement.                                     | dant sa jouissance (1).<br>519, A la fiu da l'o-   | l'usufruitier doit rendre la choi                                     |
| 624, C. F.                 | sation de la partie intéressée.<br>831. Comme 616, C. F.                                                                                               | 2º Il acqueert les fruits                              |                                                    | avec tnotes ses dépendances es<br>primées dans l'insentaire, ou,      |
|                            | 852. Si l'assifrant n'est pas établi sur                                                                                                               | pendants par racines en<br>payant les frais de labours | aufruit le propriétaire<br>a droit aua fruits pen- | defant d'inventaire, à dire d et                                      |
|                            | on troopeau, mais ser on on plosicurs                                                                                                                  | (383, c. v. dell.); mais les                           | dants par racioes, wain                            | pert.                                                                 |
|                            | nn troupeau, mais air un ou plosieurs<br>animaux seulement, et que l'un nu plu-                                                                        | froits civils de la dernière                           | à la charge d'indem-                               | 124. L'asofraitier ou ses he                                          |
| CHAP. II.                  | tieors victorent à perir sans la faute du<br>l'usufruitier, celoi-ci n'est pas tenn de                                                                 | année seront répartis entre                            | niser l'asofroitier des                            | ritiera ne pourront demander<br>remboursement des améliors            |
|                            | les remplacer, mi d'en payer l'estimation,                                                                                                             | avanta deest (206, e s )                               | travana et des frasa de                            | tions on aniant un'elles aprot                                        |
|                            | mais il devea remettre le cuir ou sa vo-                                                                                                               | 10. Le quasi - usufruit                                | fruits , l'osofruitier                             | été faites du consentement é                                          |
| le l'usage                 | les remplacer, ni d'en paver l'estimation,<br>mais il deven remettre le enir ou su vo-<br>leue. (613, c. r.)<br>833, L'asofruitier d'un navire doit le | comprend les choses dant                               | peut en jouir en pro-                              | proprectaire. Ils na pontront le                                      |
| et de l'ha-<br>bitation.   | frice support needent are recorded and to                                                                                                              | on ne peut sc server sans les                          | portion de la durce de                             | blir la chose dans son état pri                                       |
| Dicarrow.                  | faire assurer pendant ses veyages; a'il né-<br>glige cette précaution, il est tenn gavers                                                              | L'assifratter a la prenticté                           | C. F.)                                             | metif.                                                                |
|                            | le propriétaire de tont dommage.                                                                                                                       | pleine de la chise, qu'il                              |                                                    | 132. L'issufruitier, ou sea be                                        |
|                            |                                                                                                                                                        | restituera à la lin de son                             | De Person et 2:                                    | ritiers, doivent rembourser a                                         |
| 4125423.                   |                                                                                                                                                        | donner cautium. (604, c.v.)                            | De l'usage et de<br>l'habitation.                  | propriétaire les détérioration<br>de la propriété que l'usufrante     |
| outste 623                 | secrem sr. Comment l'osufruit preud fin.                                                                                                               |                                                        |                                                    | aurait po emoccher on an                                              |
| 636, C. F.                 |                                                                                                                                                        |                                                        | FOL 11                                             | n'anrait pas do se permettre d<br>faire en bon pero de fanille.       |
|                            |                                                                                                                                                        |                                                        | 504. L'usager a le<br>droit de se servir de la     | Pamlaut la durée de l'usufruit                                        |
|                            | 854. Cunna 617, C. F.                                                                                                                                  | Comment l'usufeuit prend                               | chose d'anteni mon                                 | le propriétaire, si l'assfruits                                       |
|                            | 855. L'usufroit constitué au profit de                                                                                                                 | fin.                                                   | son mage, sans l'alté-                             | détériore la chose, pent en de                                        |
|                            | plusicurs, ac finit que lors da décès da<br>idernier survivant.                                                                                        |                                                        | eer ni la diminuer.<br>(630, c, r.)                | mander judiciairement lo réta<br>blissement, et réclamer une li       |
|                            | S'il est accordé à une société, il n'est                                                                                                               |                                                        | 305 - 506. Il pent                                 | mitation de l'exercice du droi                                        |
|                            | éteint qu'à l'époque de sa dissolution.<br>H36. Comme 620, C. F.                                                                                       | Livre II, chapitre IX.                                 | eser de ce droit ainsi                             | de journance. Si les mesurs                                           |
|                            | H36. Comme 620, C. F.<br>837. L'usufruit uo pent être accorde à                                                                                        |                                                        | qu'il convient à sa po-                            | prescrites restent sans effet,                                        |
|                            | no corps moral pour un terme excédant                                                                                                                  |                                                        | mition sociale, à non<br>métier, ou à l'état qu'il | propriétaire pourre demande<br>le séquestre de l'usufruit. (61)       |
|                            |                                                                                                                                                        | 8. L'issofroit prend fin :                             | exerçait lors de son                               | c. v., diff.)<br>143. Quant oux fruits encor                          |
|                            | 838. Comme 623, C. F. Il est ajouté:                                                                                                                   | le Par le non-usage pen-                               |                                                    | 143. Quant out fruits encor                                           |
|                            | La antenersion d'un terrain n'en éteint<br>pas l'insufruit : l'usufruitier conserve son                                                                | dant dis ans, ou, en cas                               |                                                    | existants à la fin de l'osofruit<br>les fruits des années antérieurs  |
|                            | droit après que le terrain a été remis à                                                                                                               | ans ?                                                  |                                                    | seront laissés à l'asofraitier, e                                     |
|                            |                                                                                                                                                        | 2º Par la perte de la                                  |                                                    | ceus de la dernière ampée serot                                       |
|                            | soent, sanf la disposition de l'art. 649.                                                                                                              | chose 1                                                | (1) En Antricht, à                                 | répartis entre le propriétaire e<br>l'assfruitier. (383, c. r.)       |
|                            | 839. Comme 624, C. F. R est ajouté :<br>Soit pour reconstruire ce qui a été dé-                                                                        | 2º Par l'expiretion da                                 | la différence du C. F.,                            | Les bois coupés, non vende                                            |
|                            | truit, sort pour réparer d'autres bôtiments                                                                                                            | de la condition tous benefit                           | l'usufruit est une me-                             | ni enleves , appartienment a                                          |
|                            | faisant partie du même domaine.                                                                                                                        | if devait finir;                                       | division de la pro-                                | proprietaire, qui doit rembour                                        |
|                            | 860. L'usufruit d'un navire s'éteint                                                                                                                   | 4º l'ar la cousulidation                               |                                                    | ser les frais deconne.                                                |

# CODE FRANCAIS.

COME DE LA LOUISIANE.

ment la journance, et des setres condamustions susquelles cos procès por

aonine non.

614. St, perdant la durée de l'issufreit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, on attente autrement ass droits du propriétaire, l'usufruitre est tenu de le di-ramere à celue-di : fante de ce, il est responsable de tout le dimansage qui pent en rialter pour le propriétaire, comme il le serant de dégradations commises par lui-même. 615. Si l'osofrest u'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la fame de usufruiter, celui-ci n'est pas teun d'en rendre un autre, in d'en payer l'estimation. 616. Se le troppess sur lequel un usufruit a cté étable, périt entérement par accinet un par maladec, et sans la fanta de l'osufrestier, cele i-ci u'est tenn covers le

étaire que de loi rendre compte des cuirs un de leur valeur Si le trospean ue périt pas entièrement, l'osafenitier est tenu de res currence de croît, les têtes des animaus qui ont péri.

#### sperson ist. Commont l'assifiait preud fin.

617. L'insofruit a'éteiet : I\* Par la mort naturelle et par la mort civile de l'inso 617. L'insdirent l'étenut : r'es se mort neutreite et par le mort freitier ; 2º Par l'expération de temps pour lequel il a été accardé : 3º Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de proprictaire; 4º Par le non-usage du droit pendant trente ans; 5º Par la perte totale de a chose ser laquelle l'esufrest est établ

616. L'ausfrait pest aumi conver par l'abos que l'osofraitier fait de sa jouissance, soit commertizat des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir fauts d'entreties. Les créanciers de l'asofruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour l

nservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations comes, et des garanties pour l'avenu

Les jugue persent, mirusal la gravité des cirronstances, on prononcer l'extination absolue de l'unsfruit, ou n'ordenner la rentrée du propriétaire dans la jossimance de l'algiet qui en est grevé, que sons la charge de paver annuellement à l'unsfruiter ou sen avann cuue, une somme déterminée, jusqu'à l'untant où l'unsfruit acraît du cesser. d'ill. L'unsfruit qui n'uri jus accordé à des particulers, ne dure pot ternée au. 620. L'assfruit scrorde jasqu'à er qu'un tiers ait atteut un âge fixé, dure jusqu'i tie époque, encure que la tiers soit mort avant l'âge fixé. 621. La vente de la chose sojette à soufruit ne fait

l'usufrattier ; il engtinue de jouir de son usufrait s'el u'y a pas formellem 622. Les erésociers de l'osofruitier peuvent faire sangler la renoncistion qu' rait faite à leur préjudice. 623. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufreit est détruite, l'asufe

624. Si l'assireut n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit de uit par un incendie ou autre accident, un qu'il s'ecroula de vétusée, l'assiruite le druit de jouir ni ilu sol ni des matér Se l'usofruit était établi sur un donnine dont le bétiment faisait partie, l'usofre

#### tier jourrait du sel et des matériaus CHAPITRE II.

Be l'usego et de l'habitation. 625. Les droits d'asage et d'habitation s'établissent et se perdent de la soème ma

re que l'usefruit 626. On se pest en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans slonuer préslable sest cantion , et sans faire des étais et inventuires.

627. L'anager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir eu bons père 628. Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et re-

pirrat, d'après ses dispussions, plus un moins d'étendue. 629. Si le titre ue s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglésainsi 630. Celui ani a l'usuer des fruits d'un fonds, ne peut en exirer au'autant qu'il lui

en faut pour sea benoins et ceus de sa famille. Il peut en exister pour les besoins même les enfanta que lui sont survenus depuis la roncession de l'usage. 631. L'asager ne peut roder ni luser son droit à un autre. 632. Celui qui a un devit d'habitation dem une maion, pent y demeurer avec as mille, quand même il n'aurat pas été narié à l'éjoque no ce droit lui a été donné.

633. Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessure pour l'habitation de elui à qui ce droit est concidé, et de sa famille. 634. Le druit d'habitation ne peut être ui cédé ni loué. 633, Si l'asager absorbe tous les fruits du fonds, on s'il occupe la totalité de la mai-

on, il est assegetti non frais de culture, nun reparations d'entretien, et un poyement doit s'entendre de la femme, des enfants et des d s contributions, comme l'usofrutier. S'il ne prend qu'une partir des truits, on s'il n'occupe qu'une partie de la mai-

on a presso qu'une partir de troit il jonit.

636 L'anner des bois et forêts est réché par des leis particulières.

613. L'assignit se perd encore par le non-man-

ndant dis annestre présents, et vinet ans entr-614. Comme 3e S, 617, C. F. 615. Si c'est l'usufruitiér qui acquiert la nu propriété, l'assfruit est tellement éteint, que se pos

reprieta, l'assituat est tellement étent, que se poi rescuement il perd la prospriété, c'est la plein-repriété qu'il perd, et l'insefruit ne revit point. 616. L'assimiére poerra éviter la rentrie di 1671. L'assimiére poerra éviter la rentrie di copriétaire, en cas de dégradations, en offraut d

aire les réparations nécessaires, et en donnant un streté suffissets pour l'exécution de cette oble 618. Comme 20 5, 618, C. F.

go'ils out foites.

819. Comme 822. C. F. 620. Quand l'assifreit est experé , la chose qui aut sujette retourne et se réunit à la propriéte. Nésomoins l'asufruitier on ses héritiers ont droi le retenir la chose sujette à l'osofreit, josqu'à c qu'ils soient remboursés des dépenses ou avance

#### CHAPITRE II

### De l'usage et de l'habitation.

621. L'anage est le droit qui est arcordé à quel gu'un de se servir de la chose d'autroi, on d'estre go un de le serve de qu'elle produit pour ses be celle portion des fruits qu'elle produit pour ses be neue per annach et reus de 13 famille. 622. L'hobitation est la druit d'habiter grateité

ent date la maison d'autrei. 623-624. Comme 625-626, C. F.

625. L'unager ne duit pas donner caution ni fair aventaire, si la chose reste entre les mains du pre priétaire, et qu'il n'ait droit qu'aux fruits pour s sous personnels et crox de sa famille; car

est tenn a assesse restituțion. 636 627. Comme 626-629, C. F. 628. Ce qui distingue l'instfruit de l'usage, c'e ne la junisance de l'instfruitier n'est pos horoi la simple consumution, et qu'il peut prende son les fruits et en disposer. Le reste comme 630

629. Celui qui a l'unage des fruits d'un funds a peut aller sur ce fonds ; il a sculement une actio our exiger du propriétaire les fruits qui lui soi recesaires pour ses besoins et erus de sa famille 630. Le droit de l'unege d'une maison et reli

labitation, sont sounces aus referes régles. 631. Celui qui a l'usage il un ou plusicurs cerls em ou nuimans, a le droit de jouir de leurs servio 632. Celui qui a l'usage d'un trospean ne a'en servir que riour en accuder le last mécensaire

ses besoius journaliers et à ceux de sa famille. 633. Ceius qui a l'usage des choses qui se d'isorent par l'unge, ou dont on ne peut se sers n'en les consommant, a le droit de s'en serviran sense conditions que l'autruitier.

634. Comme 631, C. F. 635. Le devit d'anage s'étend à la vie de l'asage i le titre ne le règle sutrement

636, 637. Commr 632-633, C. F. 638. Le mot famille, employé dans ce chapitr

639. Count 631, C. F. 640. Count 627, C. F. 611. Commr 635, C. F.

| CODE HOLLANDAIS,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CODE BAVAROIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CODE AUTRICHIEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CODE PRUSSIEM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| invested in the second of the | um la résumin destérais sur la Frénchiste de la Securité de Para na hang grass, ou de la Grand de la | rederde en junissenser, et à l'Orie- court pas d'actives removeres, (20), o'ut pas d'actives removeres, (20), o'ut pas d'actives removeres, (20), o'ff. Ille sie situenté de obles son fortis, et de laire seme shau- gent par l'actives response tontes les charges; mans a cilie son<br>principal de la laire de la laire de la laire, et la laire, principal de la laire, et la laire, et la laire, principal de la laire, l'active et la laire, principal de la laire, l'active de la laire, principal de la laire, principa | 120. Behaltement aus fraib-<br>lises pred ; il ser salmente<br>pred 1 in de 1 formet den<br>ser pred ; il ser salmente<br>pred 1 in de 1 formet den<br>ser an pregreiture le laie et de<br>pred 1 in de 1 formet den<br>ser an pregreiture le laie et de<br>1 formet de 1 formet den<br>ser an pregreiture le laie et de<br>1 formet de 1 formet de 1 formet de<br>1 formet de 1 formet de 1 formet de<br>1 formet de 1 formet de 1 formet de<br>1 formet et de 1 formet de<br>1 formet de 1 formet formet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lors adme qu'on posséde-<br>rait une antre maison.<br>(632, 633, c. r.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| CODE FRANÇAIS.                                                                                                           | DEUX-SICILES.                  | CODE DE LA LOUISIANE.                                             | CODE SARDE.                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| TITRE IV.                                                                                                                | TITRE IV.                      | TITRE IV.                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                          |                                |                                                                   | TITRE IV.                                                          |
| BES BELVITUDES OF BRAVICES POSCIEDS.                                                                                     | SEA SERVITORES.                | DES SEAVITEDES ON SERVICES<br>PRINCIPAL                           | ses sasviruses poncrènes.                                          |
| 637. Uno servitada est une charge imposée anr un<br>héritage, pour l'usage at l'utilité d'un héritage apparte-           | 339 à 361.<br>Comme 637 à      | CHAPITRE 100.                                                     | 548 à 530. Commo 637 à 63<br>C. F.                                 |
| nant à un antre propriétaire.                                                                                            | 639, C. F.                     | Principes généroux.                                               | CHAPITRE I                                                         |
| 638. La servitudo n'établit aucune prééminence d'un<br>béritage sur l'antre.                                             | CHAP. 100.                     | 642. Les servitudes sont<br>récltes et personnelles.              |                                                                    |
| 639. Elle dériva ou de la situation naturelle des lima,<br>ou des obligations imposées par la loi, on des conventions    | Des servitudes<br>qui dérirent | réclies et personnelles.<br>643 à 643. Comme 637,<br>G. F.        | Des servitudes qui dériment<br>la situation des lieux.             |
| entre les propriétaires.                                                                                                 | de la ritua-                   | 646. Il fant que la servi-                                        |                                                                    |
| CHAPITRE 1-r.                                                                                                            | tion des lieux.                | tude ait pour objet l'ouge et<br>l'utilité de l'héritage en fa-   | 331. Course 640, G. F.<br>332 à 334. Si les rives on               |
| Des pervitudes qui déricent de la situation des lieux.                                                                   | 562 à 569.                     | vene duquel elle est consti-                                      | digues d'un fonds servunt à ce                                     |
|                                                                                                                          | 647. C. F.                     | 647. Les servitudes fon-                                          | état, ou si son cours d'eau                                        |
| 640. Les fonds infériebrs sont assujettis, envers ceux<br>qui sont plus élevés, à recevoir les esux qui eu décealent     | 570. Comme                     | eières étant dues par un béri-                                    | encombré, et qu'un donim                                           |
| nuturellement, sana que la main de l'homme y ait con-<br>triboé.                                                         | ou n nyoute en                 | tage à un autre héritage, les<br>fonds doivent être voisins.      | reel puisse en resulter pour l'<br>ritage d'autrui, les voisins iu |
| Le propriétaire inférieur no pent point élever de digne                                                                  | Si deux on plu-                | 646 à 630. La servitude est                                       | resses, sur le refus de prope                                      |
| qui empêche cet écoulement.                                                                                              | sieurs fonds ont               | nu droit incorporel, acces-                                       | taire, peuvent obtenir du tre<br>nal l'autorisation de faire e     |
| Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui ag-<br>grave la servitude du fonda inférieur.                           | la servitude ré-               | auquel elle est attachée. Elle                                    | mêmes les travaux nécessair<br>535 à 302. Comme 641 à 6            |
| 841. Celui qui u une sonree dana son fonds, peut en<br>user à sa vulouté, sanf le droit que le propriétaire du           | ne siture, le                  | ne peut en être séparée par<br>cession un hypothèque, parre       | C. F.                                                              |
| funds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par                                                                   | propriétaire qui               | que e'est un service qui ne                                       | 363. Nanmoins, dans                                                |
| prescription. 642. La prescription, dans ce cas, ne peut s'acquérir                                                      | AN                             | passe à la personne qu'à eause<br>du fonds.                       | licus où la réciprocité du de<br>de pâturage est établie, le pe    |
| que par une jouissance non interrompus pessiant l'es-                                                                    | Des secritades                 | 631. Un des caractères des                                        | prietaire qui vondra y renonc<br>devra porter sa demande des       |
| pare de trenté années, à compter du moment où le pro-<br>priétaire du funds inférieur a fait et terminé des ouvrages     | stablies par                   | servitudes est d'obliger le pro-<br>priétaire à ne pas faire cer- | le tribunal de judientos                                           |
| apparents destinés à faciliter la chote et le cours de l'eau                                                             | www 1 mm2                      | tains chose on à soufirir<br>en une chose soit faite sur son      | mage.                                                              |
| dans sa propriété.<br>643. Le propriétoire de la source ne pent en elunger                                               | Comme 649 à                    | béritage.                                                         | CHAPITRE II.                                                       |
| le coura, lorsqu'il fournit sux habitants d'une commune,                                                                 | 1002, 0. 2.                    | 632 à 634. Les droits de<br>servitude sont indivisibles;          | Des servitudes établies par                                        |
| village on hamrau, l'eau qui leur est nécessare; mais ai<br>les Imbitants u'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le    | sacraca are,                   | mois l'asago peut en être li-                                     | loi.                                                               |
| propriétaire peut réclamer une indemnité , laquelle est                                                                  | Do mur et de fesse mituyeus    | mité et partagé, selou sa na-                                     | 564 à 567. Comme 649 à 5.                                          |
| réglée par experts. 614. Celui dont la propriété burde une cau courante,                                                 | 374 à 384.                     | 635. Comme 639, C. F.                                             | C. F.                                                              |
| antre que relle qui est déclarée dépendante du domaine<br>publie par l'art. 338, au titre de la Distinction des          | Comme 633 &<br>663, C. F.      | CHAPITRE II.                                                      | CHAPITRE III.                                                      |
| biens, peut a'en servir à son passage pour l'arrivation de                                                               |                                | Des servitudes qui dérivent<br>de la situation des lieux.         |                                                                    |
| ses propriétés.                                                                                                          | n ajouté à la fin              | 636. Comme 640, G. F.                                             | Du mur at du fossé mitoyer                                         |
| user dans l'intervalle qu'elle y parconet, mais à la charge<br>de la rendre, à la sortio de ses fonds, à sou cones ordi- | du troinementi-                |                                                                   | 568, Comme 653, C. F.<br>509, Comme 654, C. F.                     |
|                                                                                                                          |                                | 639. Comme 646, C. F.                                             | Il est mionte nue marquet                                          |
| 645. S'il s'élère une contestation entre les proprié-                                                                    | te, soit en pou-               | CHAPITRE III.                                                     | non-mitoyenneté : Les vic                                          |
| taires muxquels cen eaux peuvent être utiles, les tribumus,<br>en pranoueant, duivent coucilier l'intérêt de l'agricul-  | tre.                           | Des servitudes établies par                                       | construction à nue profunde                                        |
| tore avec la respect dù à la propriété; et, dans toms les                                                                | 586 A 594.                     | 660 à 652. Comme 649 à                                            | excédant la moitié de son épai<br>seur. Les pierres d'attente      |
| cas, les règlements particuliers et locaus sur le cours et<br>l'usage des caus doivent être observés.                    | 773, C. F.                     | 631, C. F.                                                        | sont pas une preuva de mitore                                      |
| 646. Tout proprietaire pent obliger sou valsin au bor-                                                                   | ARCTION II.                    | 663-664. Un propriétaire                                          | nete.<br>570, Comme 633, C. F.                                     |
| nape de leurs propriétés contigués. Le bornage se fait à<br>frais commount.                                              | De la distance et              |                                                                   | 571, Comme 636, C. F. Hr.                                          |
| 647. Toot propriétaire peut elore sen héritage, sanf                                                                     | intermediairee                 |                                                                   | njouté re § : L'abandon de mi<br>toyenneté ne dispense pas d       |
| l'exception portée en l'art. 682,<br>648. Le propriétaire qui veut se clore, perd son droit                              | requis pour                    | mais non une simple incom-                                        | contribuer aux réparations cele<br>qui y a donné lieu par se       |
| au parcoura et vaine páturo, en proportion du terrain<br>qu'il vaoustrait.                                               | structions.                    | modité.<br>665. Les ouvrages qui ré-                              | fait.                                                              |
| · ·                                                                                                                      | 595. Course<br>674. C. F.      | pandent une odeur incom-                                          | 572. Lorsque le mar mitoye                                         |
| CHAPITRE II.                                                                                                             | SACTION III.                   | mode, deisent être supportés<br>a'ila résultent d'une servi-      | sontient un bâtiment, le pro-<br>priétaire de re bâtiment peut le  |
| Des servitudes établies par la loi.                                                                                      | Des vues sur ta                | tode; sinon ils sont réglés                                       | faire abattre et reconcer à la                                     |
| 649. Les servitades établies par la lei ont pour objet                                                                   | propriété de<br>son voisse.    | par des ordonnances de po-<br>lice nu par l'mage.                 | mitoyenneté, mais à la charp<br>de supporter les travaux desti-    |
| l'atilité publique ou communale, on l'atilité des parti-                                                                 | 596. Comme                     | 666, Comme 652, 1er C.                                            | nes à éviter les dommages de la                                    |
| rollers.                                                                                                                 | 675, C. F.                     | C.Y.                                                              | demolition.                                                        |

| CANTON DE TAUD.                                                                                                                        | CODE ROLLANDAIS.                                                                                                                                                   | CODE BAVAROIS.                                                                                                              | CODE AUTRICHIEN.                                                                                                                                                                                                           | CODE PRUBSIEN.                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TITRE IV.                                                                                                                              | TITRE IV.                                                                                                                                                          | LIVRE II.                                                                                                                   | CHAPITRE VIL                                                                                                                                                                                                               | PARTIE I.                                                                                               |
| 253 SEATTIVE 25 OF 282-<br>TICES PROCESS.                                                                                              | DES DECETO ET COLICATIONS ENTRE<br>PROPERTAMES ON POSMI<br>TOMMES.                                                                                                 | CHAPITRE VII.                                                                                                               | esh seavitybes.                                                                                                                                                                                                            | PARTIE I.                                                                                               |
| 424 à 423. Comme 637<br>à 639, C. F.                                                                                                   | 672 à 674. Comme 639<br>à 641, C. F.                                                                                                                               | en mayrrors.                                                                                                                | Presque toutes les dispositions<br>de cettematière sont régies par des<br>neages locaux qui varient à l'in-<br>fius; le code u'n trucé que quel-                                                                           | TITRE XXII.                                                                                             |
| CHAP. ps.                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | charge imposée sur un hé-<br>ritage, au profit d'une per-<br>sonne autre que le propulé-<br>taire. (637 à 606, c. r. diff.) | 473. Par le droit de servitade.                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |
| trut de la situation                                                                                                                   | afparation entre bătiments,<br>champs, cours et jardius, sont<br>présumés mitogens, s'il n'y a<br>titre ne marque do contraire.                                    | 2. Celoi qui a le droit<br>d'appnyer une poutre sur le<br>mur d'autroi, doit suppor-                                        | 473 et 478. Les serritades sont                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                                                        | Si les hâtiments n'ont pas<br>la même élévation, il n'y a<br>présomption de mitoyenneté<br>que jusqu'à la hanteur de<br>bâtiment le moins élevé.                   | 3. Mais ledroit d'appayer<br>oor construction entière<br>oor lemord'autroiprésente<br>un caractère différent; alors         | Code français appelle servitudes,<br>no personnelles (telles que l'ass-<br>fruit, l'usage et l'habitation). (687,<br>c. r.)                                                                                                |                                                                                                         |
| Le propriétaire ampé-<br>rieur pourra réunir ses<br>eaux dans des fossés ou<br>aquedurs (confiser), et<br>les faire écouler de cette   | 682. Comme 654, C. F. II                                                                                                                                           | e'est le propriétaire du mur<br>qui doit le tenir en ban<br>état, su l'abandopner à son<br>roisin                           | 474. Les servitudes sont orbaines<br>on rurales. (475 à 477, c. r.)                                                                                                                                                        | tions légales de la<br>propriété, et n'a<br>droit à un dédom-<br>magement, que<br>lorsque la loi le lui |
| 427 i 430. Comme 641<br>i 644 , C. F.<br>431. Il n'est point per-                                                                      | non-mitogrameté, lorsque le<br>mor appune en létiment ou<br>one terranne, sans qu'il existe<br>des létiments ou autres ou-<br>trages de l'aotre côté.              | à on propriétaire de ne pas<br>exhanser sa maison, ne                                                                       | vent être arcordés à titre de tolé-<br>rance; outs alors il fast prouver<br>qu'il o'yarien d'obligatoise. (2232,                                                                                                           | accorde.                                                                                                |
| rigation ou sotrement,<br>de détourner de leur lit<br>les caux oécessires à<br>l'usage des monlins on<br>mines établies                | 653. Comme 655 - 656,<br>C. F.<br>654. Tout copropriétaire                                                                                                         | 3. On peut être obligé<br>d'exhauser sa maison, dans<br>la cas nú le voisin exécute-                                        | 480. La'servitode a'acquiert par<br>contrat, par instancent, par juge-<br>ment on partage, on par prescrip-<br>tion.                                                                                                       | 3. Chaque pro-<br>prictaire doit aussi<br>se sommettre aux<br>restrictions et aux<br>exagences naturel- |
| 432.Les mus ploviales<br>et celles qui, étant aban-<br>données, se jettent natu-<br>rellement sur les che-<br>mins, sont à la disposi- | mitoyre, et y faire placer des<br>poutres, aoûves, ancres en<br>antres ouvrages enfer ou bois,<br>jimqu'à la moitié de l'épala-<br>seur, pourro au il n'engresulte | cité.  6. Si l'on a le devit d'é-<br>lever un objet quelconque<br>au-dessus du sol de son voi-                              | 481. Le droit de servitude sur<br>les immeubles, pour être sequis,<br>doit être inscrit sur les regulres                                                                                                                   |                                                                                                         |
| pant, charun vis-à-vis de<br>son fonds, mof les règle-<br>menta sur la police des<br>routes.                                           | mème. (637, c. r.)<br>685. Comme 658 - 639,<br>G. F.                                                                                                               | cooper les branches des ar-<br>bres qui a'étendent sur son<br>sol; mais ce droit s'im-<br>plique pas celoi de stilli-       | 482-483. Le propriétaire du<br>fonda servant n'étant pas tenn de                                                                                                                                                           |                                                                                                         |
| qui proviennent de sour-                                                                                                               | 606. Chaque coproprié-<br>taire de mur mitogra peut                                                                                                                | ler les caus sur le fonds<br>inférieur).                                                                                    | l'obligation de faire, mais de souf-<br>frir ou de ne pas faire quelque<br>chose, il en résulte que les frais<br>des réparations doivent être à la<br>charge de celui qui a droit à la ser-<br>vitude. 638-656, c. r. diff |                                                                                                         |
| de famier, qui cooleut                                                                                                                 | tage, on sur la sour publique,<br>si les lois ou règlements ne le<br>défendent pas.                                                                                | traint à souffrir une ouver-<br>ture dans son mor ; de mé-<br>me il peut loi être interdit<br>d'anarie un jour ou de faire  | 484. Les servitades ne peuvent                                                                                                                                                                                             | (1) En limit er                                                                                         |
| rana deucurent la pro-<br>priété de erna qui ent à<br>cet égand titre ou poucu-<br>son.                                                | 687. Comme 660, C. F.<br>688. Un mur ne peut être<br>rendumberen sann la volonté<br>du propriétaire.                                                               | 0 1 10 Lu duite de                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | pewasien luisse en                                                                                      |
| 434-435. Comme 645-<br>646, C. F.<br>T. III. ÉDIT. 8                                                                                   | 689. Course 662, G. F.<br>ELGE T. VI. ÉDIT. FR.                                                                                                                    | rent être actifs on passifs :                                                                                               | 493. Le propriétaire ne peut<br>transporter la servitude d'un-<br>chose à une autre. (702, c. r.)                                                                                                                          | dens chapte pro-<br>rence.                                                                              |

CODE SARDE.

573. Comme 657, C. F

CODE DE LA LOUISIANE.

667. Lorsqn'un bâtiment

630. Celles établics pour l'utilité publique on com-

639. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser dont le faire

reconstruire en entier à ses frais, et l'excédant d'épais-

remboursant au maître du mor la moitié de sa valeur,

on la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre

senne, et mortie de la valeur du sol sur lequel le mar

602. L'un des seisins ne pent pretiquer dans le corps 624 à 631 deux unu mitoyen aurun enfoncement, su y appliquer Coame 703 à 688 ou appoyer ascun sastage, sans le consentement de 710, C. F. C. L.

eur doit se prendre de son côté. seer doit se prendre de our chée.

650. Le voisin qui n'a pas entarbiné à l'exhaussement, peut en sequérir la minyemeté en payant la moitié de la dépense qu'il a coulé, et la saleur de la mantié du soi fourni pour l'excédant d'équisseur, n'il y en n.

7 Tout propriétaire juignant un mure, a de même la facilité de le rendre misque en tout ou res partie, en la facilité de le rendre misque en tout ou res partie, en

| I mutale, out pour objet le marrhepied le long des          |                   | menace ruine, le voisin a une                              | 514. Tout coproprietaire            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| rivières navigables ou flottables, la construction ou       | la ajouté à la    | action poor obliger le pro-                                | d'un nur mitoyen peut le faire      |
| réparation des elsemins et antres nuvrages publics ou       | fiu du premier    | priet ire à le faire démoir on                             | traversezen entier par des tirants  |
| community.                                                  | Infinen : Cors    | à le faire étaver; en atten-                               | consolides par des aucres, afin     |
| Tont ce qui concerne cette espèce de servitule, est         | toutefois ne pro- | dant, s'il craint de receroir                              | de consolider son bâtiment, à la    |
| déterminé par des lois ou des règlements particuliers.      | duira pas de ser- | quelque dommage par sa                                     | charge de laisser 64 millimètres    |
| 631. La loi assujettit les propriétaires à différentes      | vitude su préju-  | rliute, il peut se faire autori-                           | de distance de la facade du voi-    |
| obligations l'un à l'égard de l'autre, usléprudamment de    | dice de roisin,   |                                                            | sin et sans nuire à la solidaté du  |
| toute convention.                                           | lequel ponrra     | étayements nécessaires, dont il                            | mer.                                |
| 652. Partie de ces obligations est réglée par les lois      |                   | anre le remboursement sur la                               | 573. Comme 638. G. F.               |
| sur la police recale ;                                      | adosasnt sou é-   | chose, après que le danger                                 | 876. Comme 659. G. F. Hest          |
| Les putres sont relatives an mur et au fossé mitayens,      | difice , confor-  |                                                            | nieutéer (: En cas de dommanc.      |
| au cas où il y a licu à contre-mur, ana sues sur la pro-    | mément aux ar-    | 668. En cas d'incendie,                                    | memor temporaire, à l'occasion      |
|                                                             | tirles \$81 et    | les corps nunicipaus pouvent                               | de l'exhausement, il v a freu à     |
| priété du voisin, à l'égout des toits, au droit de pas-     | 382.              | faire alottre les maisons pour                             | indemnité.                          |
| sage.                                                       | 398 à 601.        | en arrêter les progrès.                                    | 377 à 379. Comme 660 à 662.         |
|                                                             | Comme 677 A       | Les propriétaires n'au-                                    | C. F.                               |
|                                                             | 680, C. F.        | raient drost à une indemnité                               | 380. Pour adosser des amas de       |
| sperson are Da mur et du fossé mitograss.                   |                   | qu'as-tant que le feu ne s'y                               |                                     |
| era non to the sale and the second                          | SECTION 17.       |                                                            | fumier, de bois, de terre, etc.,    |
| 653. Dans les villes et les campagnes, tout mor ser-        | De l'égont des    | serait pas encore manifesté.<br>669. Celui qui édifie, sur | coutre le mur mitoyen, des pré-     |
| vant de séparetion entre hátiments jusqu'à l'héberge, ou    | Posts.            | son sel, contre un voisin, deit                            | cautions detrent être prises,       |
| entre cours et jardins, et même entre encles dans les       | 602 Comme         | ldtir d'audomb et sam sail-                                | pour éviter qu'ils ne lui nuisent.  |
| champs, cat presume mitoyen, a'il u'y a titra ou marque     | 681, C. F.        | lie.                                                       | 581. Contine 663, C. F.             |
| du contreire.                                               | RECIDED TO        |                                                            | 582. Sides deax fonds voisins,      |
| 634 Il y a marque de non mitorenneté , lorsque la           |                   | 670. Les autres servitodes                                 | dans les villes et faubourgs, l'un  |
| sommité du mur est droite et à plomb de son parement        | Da droit de pas-  | particulières imposées par la                              | est superseur à l'autre, le pro-    |
| il'un côté, et présente de l'autre un plau incliné ;        | soge.             | loi sont relatives aux objets                              | priétaire du fends supérieur        |
| Lors encore qu'il n'y a que d'un côte ou un chaperon        | 603 à 606         | soivanta :                                                 | supportera seul les dépenses du     |
| ou des filets et corbesou de pierre, qui y auraient été     | Comme 682 à       | secreta pe Des murs, cotou-                                | mur mitoyen, jusqu'à la bauteur     |
| min en bâtissant le mor.                                    | 683, G. F.        | rages of fowers materious.                                 | du sol; et la portion plus élevée   |
| Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusive-        | CHAP, III         |                                                            | est alors à freis communs.          |
| ment au propriétaire du côté duquel sout l'égout ou les     | Des servitudes    | 671. Celui qui bătit le pro-                               | 583, Counse 656, C. F.              |
| corbraux et filets de pierre.                               | établies par      | mier dans les villes, bourgs et                            | 684. Comme 664, C. F. Il est        |
| 655. La réparetion et la reconstruction du mur mitoyen      | le fait de        | faubonrgs en place non en-                                 | njouté : Toutes les dépenses        |
| sont à la charge de tous ceus qui y ont droit, propor-      | Thomme.           | close de murs, peut faire por-                             | d'une utilité commune, les al-      |
| tionnellement au droit de chacun.                           |                   | ter la meitie de sea mur sor                               | lees, puits, portes, citernes,      |
| 656. Cependant tout coproprieture d'un mir mitayen          | section (c),      | la terre de son ssuin, poursa                              | fonce d'anance, atc., sont a la     |
| peut se dispenser de contribuer aux réparetions et recon-   | Des deverses m.   | qu'il bitime en pierres on en                              | charge rommune, en proportion       |
| steuctions, en abandonuant la droit de mitoyemucié,         | pèces do ser-     | briques, au moins jusqu'à la                               | de la valeur des différentes ptéces |
| pourvu que le mur matoyen ne soutienne pas un bâti-         | ritudes qui       | hauteur du premier étage, et                               | de l'étage.                         |
| ment qui lui appartienne.                                   | pruvoot étre      | poursu auni que l'épaisseur                                | Les chambres intermédiaires         |
| 657. Tout copropriétaire peut faire lutir contre un         | etablum sor les   | entière de ce mur n'excède                                 | aus étages, les galetas, nun-       |
| nur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans  | leros.            | раз 16 роцеев, кана у сош-                                 | sardes, sont comodérés enume        |
| tonte l'épaisseur du mor, à einquante-quatre millimètres    | 607 à 610.        | perudre l'empitement, qui ne                               | appartenant à l'étage le plus rap-  |
| 'desta ponces) près, sam préjudice du droit qu'a le soisio  | Comme 686 à       | doit pas avoir plus de 3 pou-                              | priche.                             |
| de faire redaire à l'élouchoir la pontre jusqu'à la nontie  | 689, C. F         | ces.                                                       | Le propriétaire duit faire le       |
| do mur , dans le cas un il soudreit lui-même assesir des    | SECTION II.       | 672. Si le voisin contribue                                | plancher sur lequel il marche,      |
| pontres dans le même lieu, on y adosser une cheminée.       | Comment s'eta-    | par moitie à l'édification du                              | ninsi que les ventes, plafonds,     |
| 638. Tout copropriétaire peut faire exhausser le non-       | bitteent for set- | mur, il y a alors mitoyemeté.                              | lambris, etc., des pièces qui lai   |
| mitoven; mais il doit juyer scul la dépense de l'exhaus-    | snudes.           | 673. Comme 633, C. F.                                      | appartienneut.                      |
| sement, les reparations d'entretien an-dessus de la hau-    | 611 à 617.        | 674 à 682. Comme 655 à                                     | 383-586. Comme 663-666,             |
| tear de la cléture rommune, et en outre l'indemnité de      | Comme 600 à       | 663, C. F.                                                 | C. F.                               |
| la charge en raison de l'exhaussement et suivant le valeur. | 696, C. F.        | GG3. Done les campagnes,                                   | 587. Comme 667-668, C. F.           |
| 639. Si le mur mitoven n'est mas en état de supporter       | 000, t. F.        | lear lotures nuteaennes as foul                            |                                     |

702, C. F.

624 à 631

SECTION III.

Gff2. Bans les campagnes, les clôtures untoyennes se font à frais commun, si les deus héritages sont en état de clo-

date less cuisons rea

688 2 691. Comme 674.

Des drosts du héritages und en état de clo-proprietire du tune : celui dont l'héritage fond amunt la n'est pas clor, ne doit point

| look anguet los | servicios | servicios

oumentles ses. sacron 11. De la distance de nuclaga intermedience, au

of encloses.

DEUX-SIGILES.

397 Comme

H est ajenté : Pour que le rejet de la terre d'un seul côté du

fossé fasse preuve de nan-mi-toyenneté, il faut que es rejet y

588-589. Comme 669 et 670, 590. Comme 673, C. F. Hert

soit accountly deputs trois say

njouté ce S : Les arbres qui ser sent de hornes ne peuvent être

abattus que d'un conspon ac-

sacros is. De la derisace des on-

s cages antes mediates.

591. Tonte construction peut

cord.

| CANTON DE VAUD.            | CODE HOLLANDAMS.                                                                              | CODE BAVAROIS.                                        | CODE AUTRICULEN.                                                                       | CODE PRHISSIEN.                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 436. Tout propriétaire     | 690 C                                                                                         | elect to the second Processes                         | 405. Un-fonds peut être soumia                                                         | along the dealers                            |
|                            | partie                                                                                        | La inneces and solves on                              | 495. Un fonds peut être soumia<br>à la sersitude du plusseurs per-<br>sonnes à la fais | distancement                                 |
| and on one out whaten A    | purio.                                                                                        | être oblige de les supporter                          | somes à la fois                                                                        | communication.                               |
| Carticle 472, par les dos  | 691. Adefaut derènlements                                                                     | soi-astine.                                           | Country of the space                                                                   |                                              |
| positions de la loi sur le | et d'manes, tout mor de sépa-                                                                 |                                                       |                                                                                        |                                              |
|                            |                                                                                               | 11. Gelai ani s le droit                              |                                                                                        |                                              |
| urestières.                | construit un rétabli à l'avenir,                                                              | de passage, peut l'exercer                            | 475. Les servitudes urbaines les                                                       |                                              |
|                            | doit avoir su moins trois sunes                                                               | pour lui, pour ses domesti-                           | plus ordinaires consistent dans le                                                     | 11. Sauf ees eas,                            |
|                            | d'élévation ; chacun des voi-                                                                 | ques et pour cens qui vien-                           | dreif :                                                                                | l'exercice de la pro-                        |
|                            | sins peut, à ses frais, faire<br>construire on mor mitures                                    | nent ehrz lui. Le passage                             |                                                                                        | priété ne peut étre<br>limité que par se     |
|                            | an lien d'ane clôture en boia;                                                                | des bestians doit sveir lieu                          |                                                                                        | droit sequis; es                             |
| CHAP. II.                  | mais il on prut remplacer on                                                                  | or yours out ture.                                    | I+ D'appayer one partie de sa                                                          | drait sequis ; es                            |
| GHAP. II.                  | mer par que telle elétere.                                                                    | 12. Celui qui s la droit                              | maison sur la maison d'un autre                                                        | vice fencier, quant                          |
|                            |                                                                                               | de naiser de l'ean on d'a-                            | 639-640, c. r.)                                                                        | il s'exerce su profi                         |
|                            |                                                                                               |                                                       |                                                                                        | d'us fonds sur no                            |
|                            | 692. Comme 675, C. F. II                                                                      | le druit de passage pour noe                          |                                                                                        | outre fonds.                                 |
| Des servitudes établies    | ost ujouté :                                                                                  | personnenu des bêtes. (696,                           |                                                                                        |                                              |
| par la loi.                |                                                                                               | C. F.)                                                | 2° D'appayer une poutre sur le                                                         |                                              |
|                            | Il lui est nomenius libro                                                                     |                                                       | mar de son vassin (657, c. r.) ;                                                       |                                              |
|                            | de le faire dans la partie du                                                                 |                                                       | 1                                                                                      |                                              |
|                            | mor qu'il exhanse a ses frass,                                                                |                                                       | ł .                                                                                    | 13. Les services                             |
| 1271 510 Comme 610         | pourve qu'il le fasse à l'é-<br>poque du l'exhaussement et de<br>la ussuière énoncée dans les | (Chen. VIII. Liv. II.)                                | 30 D'onvrir non fenêtre dans le                                                        | fonciers s'acquié-                           |
| 632, C. F.                 | la manière énnacie dans les                                                                   | (Carp vitti sav an)                                   | mur latéral d'un voicin name sonir                                                     |                                              |
| oug or r.                  | deax articles surrents.                                                                       |                                                       | de la lamière ou un droit de vue                                                       | tions, par testamen                          |
|                            |                                                                                               |                                                       | (676 , c. v. diff.)                                                                    | on par prescrip<br>tion; celui qui pré-      |
|                            | 693 à 697, Comme 676                                                                          | Da droit de pacage.                                   |                                                                                        | tion ( celui qui pre-                        |
|                            | å 680 , C. F.                                                                                 |                                                       |                                                                                        | tend svoir acrost                            |
|                            |                                                                                               |                                                       |                                                                                        | une prescription de                          |
| acroor 100. Du mur et du   | 698. Les dispositions con-<br>tempes aux articles 681 jusque                                  |                                                       | 4º De construire un trit ou un<br>bulcon au-denna du sol d'on autre :                  | trente ans, dort éta-                        |
| force mitoyens,            | et compris l'article 697, sont                                                                | 13. Le droit de pacage                                | (678, c. r.)                                                                           | the qu'il a joui pen-<br>dant cet intervalle |
|                            | applicables à tente elètere en                                                                | and the aren de pacage                                | (070, E. F.)                                                                           | de temps du drei                             |
|                            | bois, servant de séparation                                                                   | piere d'animous : c'est-i-                            |                                                                                        | cumme ilr-it réel.                           |
|                            | entre l'atimente, cours et jor-                                                               | dire qu'il constitue la fa-                           |                                                                                        | et pen i titre de to-                        |
| 411. Comme 633, C.         | dins.                                                                                         | culté de faire paltre des<br>troupeaux sur le terrain | 5+ De condoire la famée par la                                                         | lérance sculement                            |
| . It ost ajouté :          |                                                                                               | trospeaux sur le terran                               | cheminee voisine;                                                                      | (2236, c. r.)                                |
| Si les fonds, étaut de     | 600. Lorsqu'il est néces-                                                                     | d'autrai na des comusanes.                            |                                                                                        |                                              |
| siveau, ne sont pas de     | sure, pour reparer un lati-                                                                   | Si le nombre en est dé-                               | 1                                                                                      |                                              |
| néese nature, le mur est   | ment, du dresser quelque<br>échafundage sur le terrain du                                     | termine, les animons su-                              | G+ De faire conter l'ean des toits                                                     | 1                                            |
| resse apportent racin-     | remain on d'y maser cons                                                                      | descons d'un an ne sont non                           | our le fueda d'un autre (640-681,                                                      |                                              |
| la fonds one la loi con-   | transporter des materians. le                                                                 | comptes; à monte de titre                             | C. P.)                                                                                 | 16 à 19. Les ser-                            |
| dere comme luphu pri-      | propriétaire de es terrain doit                                                               | contraire, ce droit a lieu à                          | 1                                                                                      | utudes continues.                            |
| iens. Dans ce sens, le     | propriétaire de es terrain doit<br>le souffrir, moyenment une                                 | tontes les époques de l'an-                           |                                                                                        | apparentes, area                             |
| ardin est regardé comme    | indemusté, s'il y a lieu.                                                                     |                                                       |                                                                                        | que celles qui n<br>diminuent pas la         |
| lus préciens que la che-   |                                                                                               | fois les ordonnances forcs-                           | 7. De verser ou de conduire l'ess                                                      | diminuent pas le                             |
| eviere, la cheneviere que  |                                                                                               | tiores.                                               | sur la propriété voisine.                                                              | revenus du fond                              |
| a rigne, la rigne que le   | 701. Not no peut faire écon-                                                                  | Le droit de pacage ne                                 |                                                                                        | servout, n'out po                            |
| champ que le champ,        | ler ses cans un ses immun-                                                                    | Le greet de parage de                                 | Our en amiliados do amounto                                                            | tes sur le livre de                          |
| Si los fonde no sont nas   | diem per les desents de l'hici-                                                               | connec l'herbe : le neourie                           | Por ees servitudes, le proprié-<br>taire d'une assesse a le droit de                   | hypothèques. 1                               |
| e nivens et au'un mor      | tare d'antrui, à moins qu'il                                                                  | taire du pré ne pent lui-                             | faire morleys chose, on one centre                                                     | nypounceducer o                              |
| outiepoe le terrain du     | n'en ait sequis lu droit.                                                                     | entene y envoyer des bêtes                            | quelconque et déterminée sur le                                                        |                                              |
| onds le plus éleré, le     |                                                                                               | on on faire un autre maare                            | funds d'autrus.                                                                        | l                                            |
| aur est cons: apporteuir   | 702. Tour bitiments, murs,                                                                    | qu'autant qu'il ne nuirait                            |                                                                                        | i                                            |
| aclusivement su pro-       | clonons on antres clotures nur                                                                | pas un druit de servitade                             |                                                                                        |                                              |
| rictaire du fonds que le   | menacent rune par vetuale nu                                                                  | d autrus.                                             | 476. Par d'autres servitudes, le                                                       | 20 à 22. L'omis                              |
| mer soutient.              | autre cause, et qui portirul<br>en danger l'héritage vouin,                                   | Dans to our ob abottom                                | proprettaire de fonds servant est<br>tenu de ne pas faire quelque chose,               | tion decette inserig                         |
| - mitor mate lore          | on le débordent, doivent être                                                                 | droite du servin la de cette                          | serve or ne bes rate docadre cuore!                                                    | treaservices forever                         |
| m'il v a. on des concer.   | démolis, reconstruts ou ré-                                                                   | palmen existeratent see en                            |                                                                                        | n'empéche pas leu                            |
|                            |                                                                                               |                                                       |                                                                                        | eservice contre l                            |
| ne portes et finêtres ,    | du propriétaire de l'heritage<br>roisse.                                                      | l'usage equitablement.                                |                                                                                        | proprietaire, anteu                          |
| es des signes de ces       | toisin.                                                                                       |                                                       | 80 De no pas exhauster sa mai-                                                         | proprietaire, anteu<br>de la servitode, o    |
| escionance convertures.    |                                                                                               | 14. Pour les près com-                                | son ;                                                                                  | coutre ses bérities                          |
| omme tablettes, endres     | 703. Comme 674, C. F.                                                                         | munaos, un observera les                              | 1                                                                                      | seulement ; ni con                           |
| t cornebus; torsqu'il y    | mot to the same                                                                               | salesce régles ; personne se                          | 1                                                                                      | tre les acquéreurs                           |
| un egout ; lers encore     | 701. Les citernes, puita,<br>fosses d'aisance, écoulements,                                   | pourrs y envoyer plus de                              | 90 De ne pas l'abanser;                                                                | pourse que dans e                            |
| lonulated an ester         | nomes o assuce, econlements,                                                                  | Increment du q ue bent cu                             | and the me has a spanner.                                                              | . can't come gournage                        |

# CODE PRANÇAIS. CODE DE LA LOCKIMATE. CODE BARDA.

l'autre, un sans avuir, à son refus, fait régler par asperts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit nas quisible aus droits de l'autre.

pan manible and strott of a latter, one value, dans I en GGC, Charces produced by the contribution and confirmation of the confirmation of the contribution and confirmation of the core unisons, course tj. priction same induces will seller a flashoner; Is hostener de la elotere tern inte mirant lor riginarents particulares on the manger constitute of recomma, et à sident d'anage et de réglements, tent mur de réparation carrier voision, qui ser constraire un veisible à l'avenir, de hoster, compris le chaperen, dans les villes de computate millé aftent su obsessant y tompés de visibles de computate millé aftent su obsessant s'un tompés au villes de computate millé aftent su obsessant s'un tompés aire un villes de

trea (beit pieds) dans les autres.

654. Lorsque les differents étaiges d'enc maison appartienanent à divers propriétaires, ai les titres de prupriéte
ne réglent pas le mode de réparatrement reconstructions,
elles distent être faites sinsi qu'il sus les

Les gros murs et le tuit sont à la charge de tons les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui oppartient. Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur

Le propriétaire de chaqon étage fait le plancher sus leque il inucréu. Le propriétaire da premier étage fait l'escalier qui y cominit, le propriétaire da second étage fait, à partir de propriétaire da second étage fait, à partir de propriétaire de la second étage fait, à partir de propriétaire de la second étage fait, à partir de la propriétaire de la second et la morr autoreur un maison, les servituées actires et passives se cutilinese à l'évand du neurous mure un de la mouvelle musion, aus

a l'égard de l'invance de constant que le toutefain qu'elles penseut être aggravées, et jourvu que le reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.

666, Tous fosses entre drus héritages unit présumés mitorens, s'il s'y à titre ou morque du contraire.

667, Il y a marque de non-entoyementé, fursque la levée un le rejet dels terre et revues d'un obté soulement.

068. Le fossé est crosé apportenir exclusivement à celai lu côté duquel la rejet se trouve. 669. Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais com-

muna.

670. Toute haie qui sépare des héritages est réputés
mitoyesane, à moins qu'il n'e sit qu'un seul des héritages
re état de chêture, on a'il n'y a titre ou possession sufficante au contraire.

(77). Il n'est permis de pluster des arbres de haute tige qu'à faitance prevente par les règlements particuliers actuellement carioliment cariolime

des arbress du vassiu, peut contraindre celus-ci à couper ces branches. Si ce sout les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-métur. 673. Les arbres qui se trouvent dans la baie mitorenne, sont mitoyeus romnie la laire, et clacun des dens pro-

profitaires u droit de requérir qu'ils soient abattus.

\*\*Crios d. De la dialacea des ouvrages intermédiaires requipour curinum constructions.

674. Celui qui fait ercuser un puita ou une fasse d'aiance près d'au mar, mitoyen ou nou; FECTION EEL. Dos viero sur la propriété de son voien. 692. Comme 675, C. F.

693. Nul ne peut construire des galeries, balcuns on autres saillies, sor lu limite de dens héritages, de mansère que ces ouvrages se prolongent au de là de la lignu de cetto

se protongent au de la lignu de ceu limite, sur l'héritage du voisin. secrem 19. De l'égout des toits. 694. Comme 621, C. F.

sucrees v. Du droit de passage et de chemin, 695: Comme 682, G. F.

695. Commo 632-633, C. F.
697-698. Si l'incitage no devient enclaré que
par suite d'une vente, d'un érhange on d'un
partage, c'est au vendeur, et sun an propriétaire du fonds qui offre le trajet le plus court,
à festrair le passage gratuitement pour son
erdéiteties.

exploitation.

609. Le propriétaire qui a abtenu la servitode, ne peut plus en changer la situation; mais celui qui la doit, pest changer le passage, pourru que l'autre propriétairs y trouve la notme farilité.

703's 702. Les chemins sont publies ou particuliers.

703. Celui qui, d'sprès son titre de propriété, dait un chomin poblie sur le bord d'un fleuve ou d'anc rivière, est obligé d'en fourner un autre, sans indemnité, ai celui qu'il

d'un fleuve ou d'anc rivière, est obligé d'en fourner un antre, sans indemnité, si celui qu'il avait déjà fourni vieut à être détruit ou conporté par la rivière, un est rendu impraticable. 706. Comme 883. C. F.

CHAPITRE IV.

Des servitudes conventionneiles on volon-

section tre. Des diverses espèces de servitudes conventionnelles ou volontaires, 705 à 707. Comme 686-687, C. F. 706. Le droit d'apput est une servitade.

d'après laquelle un propriétaire stipule que le voisin sera tenu de sonférir qu'il appoie sa maison un ses posfères sur son mur. 709. Comme 681, C. F. 710. Le droit d'écoulement des caux consiste

710. Le droit d'écoulement des eaux consiste à pouveir faire poacer par l'étritage de noisin des caux rassemblées dans des toyoux es dans un canal.

711 à 713. On esteud en général par verez toute espèce d'ouvertures qui peuvent, plus on asoins directement, fassiliter les moyens de cegardre bora de l'édifier pour leque en le na despire d'ouvertures que pour leque en le na les despires de l'édifier pour leque en le na les despires de l'édifier pour leque en le na les despires de l'édifier pour leque en le na les despires de l'édifier pour leque en le na les despires de l'édifier pour leque en le na les despires de l'édifier pour leque en les despires de l'édifier pour leque en le les de l'édifier pour leque en le les despires de l'édifier pour leque en le les despires de les despires de l'édifier pour leque en les despires de les despi

On downe le nom de jours à des ouvertures mons considérables, ou disposées de manière qu'elles servant plotôt à échiere un lieu qu'a precurer les universi de vuir à l'extérieur. 714. Le droit d'élèrer est une servitude, per lapacile un propriétaire impose au voissil l'objigation d'élèrer est une servitude, per lapacile un propriétaire impose au voissil l'objigation d'élèrer son uner josqu'à une certaine

hanteur.
713. Le droit de passage dans les villes est une servitude, par laquelle un propriétaire s'engage à soull'ir que son visién passe dans so maison pour arriver à la sieune.

Il faut que cetto faculté soit bien expresse
mêtre; et d'un mêtre, se les laire
dans le têtre, pour être présumés une servi-

ou dire élevée sur les limites de la propriété. \$92-393. Si elle n'est édifiée qu' une distance moindre d'un mêtre et demi des contins , le voisis post constraire sur ce terte de merce de moisse pour la voisis post constraire sur ce terte de merce, sant une indemutie du nour, sant une indemutie

pour la valeur du sol et la muitie du mur, à moins que le proprié tuire du sol ur préférepralongeu son bétiment jusqu'à la limite de sa propriété. Le vouise qui ne vent pas se prévaloir de cette fueulté, ne

pervasor se cette foculté, ne doit construire qu'à la distance de trois mètres du mor voisit. 391-393. Cette disposition 11, 391-393. Cette disposition 12, 391-393. Cette disposition 12,

erviinn;
paspassouve
396. Si le fanda valsin du terrain sur lequel on vent caustruire
parat une aire à luttre le grain;
aljacente aux latimentararan;

probord d'en l'elève plus haut, il derra étre qu'il enemturliele plus haut, il derra étre custruit de mauière à se pus intercepter les rayons da solieil.

pour l'établissement d'une esterne, d'une foise d'aison elosque, funiere, est d'un mêtre souxante et ouze oentimétres; et pour les tayaux, de quatre-viugésept centimétres.

596. Pour construire des chemindes, fours, forges, ussues, etc., il est des distance e, le le dur sédant, il y sera pourru pes su des experts.

des foncie ou canaex sur sa propriété, ou quoud on surro des sources ou quoud on surro des sources ou condeinade fontaisee, il fast Lisser une distance égalà leur prufondeur outre cux et le fonds vassin. Cependant, as le lutre cutter l'equel un reut creasur coutre l'equel un reut creaser lo tosse est suitoven, ji in y a pas de distance à obser ver, mais

des travaux à faire pour garantir le mur untoyen. 603. La distance de la limite de la propriété, pour planter, à délant de réglementa locum (671, c. r.):

I\* Des sebres de haute futuie, est de trois mêtres; 2º Des sebres qui un sont pas de haute futaie, d'un mêtre et

de hante futaic, d'un mêtre et demi.

3º Des vigues, arbustes, haies, arbres frutiers, est d'un dessimêtre: et d'un mêtre, se les haves

Drawn Laungh

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.                                                                                                         | AND THE RESERVE AND THE PARTY OF THE PARTY O |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CANTON DE VAUD.                                                                                                                                                | CODE HOLLANDAIS.                                                                                                                           | CODE BAVAROIS.                                                                                                                                  | CODE AUTRICEMEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CODE PRUSSIEN.                                                                                            |
| y anraient été mis en<br>l'atissant le mur.<br>413-444. Comme 633-<br>636, G. F.                                                                               | ritages vosuns, doivent être<br>entretenns aux frais des pro-<br>priétaires.                                                               | champs.  15. Celsi qui a le droit de compillir des elunds on                                                                                    | 10°-11" Do ne pas priver le<br>fouls dessinant d'air, de lussère<br>ou de voe;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | soit remplie dans les<br>deux aus à porter du<br>jour du changement<br>de possesseus.                     |
| contre un mar mitoven.                                                                                                                                         | ses d'assurce communes sera<br>faite alternativement en pas-<br>sant dans chacun des hérita-                                               | ees, et en peer dans de justes                                                                                                                  | viste autre part que sur le fossis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27. La natero et                                                                                          |
| motté de son éprimeur<br>416.1433. Comme 638<br>à 666, G. F. Rest ajoute<br>ce 5:<br>Si les fonds sont de<br>nature différente, on                             | 706 à 708. Comme 666 à<br>669, G.F.<br>700 Chacan des proprié-<br>taires riverales pent picher.                                            | (Chap. Vtf. Liv. II.)                                                                                                                           | 477. Les principales servitudes<br>rurales sont le droit, sur le sol<br>d'autroi :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | les finates des ser-<br>vitudes qui derivent                                                              |
| pour les mars au second<br>paragraphe de l'art. 411.<br>434-433. Comme 667-<br>6611. C. F. Hest ajunte                                                         | aller en latenn, abreuver son<br>l-ftail et pusser Peau à son<br>mage, dans le fossé mi-<br>toyen.                                         | Des diverses especer de<br>servitudes.                                                                                                          | le B'avoir un sentier, voie on<br>passage d'animaux (682, c. s.);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | aud.                                                                                                      |
| ce 5:<br>La présomptionétable<br>par l'article 434 cesse,<br>lorsque la disposition cu<br>peste du terrain oblige<br>le jeter la terred'un cocé-<br>seulemant. | 711. Un voisin peut abliger<br>l'antre à planter de nouvelles<br>baies à fraiscommuns, lorsque<br>les auciennes, avant été mi-             | l'obligédoit sonffrir ou faire                                                                                                                  | c. r.) ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30. Le proprié-<br>taire du fonds u'est<br>pas tenu d'aider<br>d'une manièra ne-<br>tive l'excresce de la |
| 436. Comme 669. G. F.<br>457 Toute autre clò-<br>lure qui sépare des fonds<br>de même nature, est ré-<br>putée mitoyeune, «'il n'y                             | toycanes, out servi de bornes<br>ou de limites entre les héri-<br>lages.  712. Il y a , entre autres.                                      | fonds ;  20 Négatire , lorsqu'il doit ne pas faire quelque chose ;                                                                              | 59 De garder et faire paitre le<br>bétail (662, c. r.) ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | servitude; man il<br>ne doit rien faire<br>pour l'empécher.<br>(701, c. r.)                               |
| a tatre ou possession suf-<br>finante du contraire.<br>Si les fonds ne sont<br>pas de même nature, on<br>suivra la rivite établie                              | marque de non-mitoyenucié,<br>lorsqu'un seul des héritages est<br>en état de clôture.<br>713. Comme 671, G. F.                             | n'a pai beson du fait ac-<br>tuel de l'homme;                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |
| jour les murs, au second<br>paragraphe de l'article<br>441.<br>438. Il n'est permis de<br>planter qu'à la distance                                             | Il pourre même conner les                                                                                                                  | 4+ Discontinue, larsque<br>le concours de ce fait est<br>nécessaire (688, c. r.) ;<br>3+ Réelle, quand il s'agit                                | 5. De chasser, de pêcher, de<br>prendre des ouesux;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | convention à litre<br>ancireux, le properi-                                                               |
| ile vingt pieds de la<br>ligne séparalive des deus<br>fonds.<br>L' Bes arbres da bante<br>lige, qui ne sont par<br>agbres fruitiers;                           | branches, si le voisin refuse<br>de le faire a sa première ré-<br>quisition, et pomru qu'il<br>n'entre pas dans la propriété<br>du soisin. | il'un service foncier imposé<br>sur un héritage voisin à l'a-<br>vantage d'un fonds appar-<br>lenant à un autre proprié-<br>taire (696, c. r.); | 6+ D'exploiter des carrières, de<br>pressire du sable ou de faire cuire<br>de la chous ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dare de ben servant<br>dat tenir son fonds                                                                |
| de dis pieds de la même                                                                                                                                        | 685, G. F.<br>718. Le droit de passage<br>cessera dis qu'il ne sera plus                                                                   | 70 Urhaine on rurale<br>flir, II, ctop. VIII, § 2;<br>(687, c. r.)                                                                              | 469. Le droit de fenêtre ne donne<br>droit qu'à la lumière et à l'airq le<br>droit de vue en est distanct; quand<br>ces droit act est pas rémis,<br>la fenêtre doit être grillée en ill de<br>fer. (973-676, €. r.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S'ils en jonissent                                                                                        |
| fois exception.                                                                                                                                                | re droit, quelle qu'en ait été<br>la durée.  719. Les sentiers, voies on<br>chemins communs à plusieur<br>voium, et qui leur servent       | (Chap. Vitt. Liv. II.)                                                                                                                          | 409. Celsi qui a le droit de<br>goutière, peut faire tomber l'eun<br>sur le toit d'un autre; mais s'il<br>veut ralament son toit, il faut que<br>ce noit de manuère à ne pas reulre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | également, ils con-<br>tribuent propor-<br>tionnellement aux<br>fran d'entretien.                         |
|                                                                                                                                                                | d'issue sur la roie publique,<br>ne peuvent être supprimés<br>que du consentement com-<br>mon.                                             | Comment s'etablissent les<br>servitudes.                                                                                                        | la servetude plus onéresse.  400-401, Colui qui a droit de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |
| (1) Pierre on pièce de<br>bois enchâtries dans un<br>mur, destinées à soutenir<br>des poutres.                                                                 | ments partienters pour les                                                                                                                 | quièrent par contrat, par                                                                                                                       | jonir de l'eau plaviale de son voi-<br>sin, doit faire à ses frais tous les<br>travaux quelconques de conduite,<br>soème sur le fonds servant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37. Mais si la<br>close se perd par<br>accident on par                                                    |

## CODE SARDE CODE PRINCIPLE CODE DE LA LOUISIANE. Celui qui vrot y construire cheminée ou âtre, forge, todo perpétuello; autrement elle n'est censie

er en fogenesa : Y adosser nuo étable ;

On établic contre ce mur on magasin de sel uu amas de matières corresines ; e matseres corrosses; Est obligé à laisser la distance prescrite par les règle-sents et mages particuliers sur ces objets, un à faire les ouvrages prescrits par les mêmes réglements et usages, pour éviter de mire se voisin.

aucrece us. Des rues sur la propriété de sou voisie.

673. L'un des veisins ne pent, sans le consentement de re, pratiquer dans le mur mitoyen acenne fenètre on rverture, en quelque manière que ce soit, même à verre

orman. 676. Le propriétaire d'un nur un mitoyen, jeignant muédistement l'héritage d'autroi, peut pratiquer dans e nur des jours on fenètres à fer maillé at verre dor-

Ces fenétres doivent étre garnies d'un treillis de fer iont les muilles auront un décimètre (environ troi ouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un ebassia 677. Ces fenétres on jours ne peuvent être établis qu'à

on sol de la chambre qu'en veut éclurer , si c'est au rezde-chaussie; et à dis-neuf dérimetres (six pieds) eudesses du plencher, pour les étages sapérieurs 678. On ne peut avoir des vues ilroites on fenètres l'aspect, ni balcons on autres semblables saillies son l'héritage clos on nun clos de son voisin, s'il n'y a dis-

neuf décunêtres (six pieds) de distance entre le mur, un les pratique, et ledit béritege. 679. Ou ne peut evoir des voes par côté ou ubliques sor le même héritage, s'il n'y a sıx décusiètres (deux preds) de distance, 680. La distance dont il est parlé dans les deux orticies précédents, se compte depuis la parement estérieur du mur où l'ouverture se fait; et, s'il y a balcons ou autres semblables suillies, depais leur ligne extérioure

## jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés. secreon sv. De l'égoût des toits

681. Tout propriétaire deit établir des toits de manière que les essas pluvision é écouleut sur son terrain un sar la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonda de son vossin

## sucrem v. Da droit de passage.

682. Le propriétaire dont les fonds sont ruclas qui is a aucune naue sur la voir publique , peut réclumer un passage sur les fonds de ses vuisins peur l'exploitation de son béritoge, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut ocrasionner, 683. Le passage doit régulièrement être pris du rôté

où le trajet est le plus coart du fonds enclavé à la voie publique 684. Néaumoins il doit être fisée dans l'endroit le soins dommagrable à celei sur le fouils disquel il est

683. L'action en indemnité, dans les ras prévus par \*article 682, est prescriptible; et le passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus re-

evoir été accordée qu'à celui en foreur de qui elle a été constituée, et ne passe point à ses e 696 . C. F

717 à 722. Les principales servitudes rurales sont le passore, lo chemin, la prise d'esn, la und nite des eaux on l'aquedne, l'obreuvoir, le pâturage ou le pacage, le drois de faire entre de la brique ou de la chaux, et celui de tirer de la terre un du sable de l'héritage de son

723-724. Comme 688-689. C. F.

ncreou ts. Comment s'établissent les servitué 725. Count | 100 partie , 685 , C. F. 726, Celui qui n'a que la mee propriété d'un téritage, na pent y imposer de servitades, uns le consentement de l'assifraitier, a mous qu'elles ne portent encune atteinta à ses droits.

727. Il ne suffit pas d'être propriétaire pour établir une servitude; il faat, de plin, être maltre de ses desits.

728 à 730. Un mari, un procureur fondé et des corporations ne peuvent de leur chef établir 731-732. L'acquéreur sous farulté de rachat

ringt-six décimètres (huit pieds) an-dessus du plancher et ceus qui ont une propriété résolable, tels que la ercyé de restitution, etc., penyent ét des servitudes ; mais elles cessent si la classe

a son effet. 733-734. L'assfruitier et le copropriétaire divis ne peavent en établir.

735. Cependant le copropriétaire indivis,

qui e consenti la servitude, ne peut pas apposer le defaut de consentement de ses countéresses. 738. Si le copropriétoire a'a établi la servitode que sur sa part seulement, le consente-ment des autres copropriétaires u'est pas nices

737-738. L'ayant druit, dans et cas, peut provoquer un partage. Si une licitation a lica, et que la propriété soit adjugée à un antre que celus qui u concidé la servitode, la cédant, à rause de l'extinction de la servitode, doit restiture le pris. Le tiers, qui achèta tautes les parties indi ises, est terro, comme son rendeur, de soaf-

frir la servitude. 739. Les servitades n'ant pas besoin de tra dition, et se constituent par toute espèce 740-744. Elles peuvent être établies :

1º Sur toute espèce de propriété, même du maine public; 2+ Eu faveur at à la charge de plusieurs ods à la fore.

3. Avec réciprocité : 4. Sur des fonda non encore existanta ou qu'on ne possède pas ;
3. Ser une partie indiquée d'un fonds.

743. On peut en créer de nouvelles, lors même qu'il en existerait d'antres, mais pourru qu'ellm ne nument pas aox premières.
746. L'existence de l'hypothéque n'empéche pas la constitution d'une servitude, mois si elle déprécie le fonds hypothéqué, le reéoncier a le droit de la foire vendre libre de servitudes.

747. L'exercice des servitades peut être limité à certains temps. 748. On peut, à tonte espèce de servitades,

coupe par pied a'opère périodi-

Mais, a'il existe un mur séusratif, ces distances na sont plus prescrites, pourru que les plustes

cut maintenues à la hanton da mur da mur. 604. Quant aux plantations dans les forêts, sur les bords des canaux, elemina, etc., on ob-servera les réglements, et à défaut , les dispositions et-dessus 605-606. Comme 672, C. I

Il est njoute ce 5 : Quant aux nliviers, un obs vera es qui est prescrit par les règlements et usages locuux. secretos em. Des voes sur la pro-

priété de son veisin-607-606, Comme 675-676,

C. F. Il est ajenté à l'art. 676 du C.F:

Cependant, l'existenca de ces fenètres (de tolérance), n'empé-eliera pas le voisin d'acquerir la m-rayeourté du mor ; mele il no

pourra les boucher, qu'en appurant son bitiment coutre le 609. Comme 677, C. F. Il est ajouté le 5 mirant :

Dans la partie estérieure du mer, du côté de l'héritage voi-sin, la hauteur à legerile les jours sont pratiques, duit étre do vinet-six décimètres à partir de sol 610. Celui qui a exhanssi le

mar commun, ne peut pretiquer des vues ou fenêtres dans la partie exhaussée, à laquelle le voi 611. Comme 678, G. F. Il est ajente le 5 mivant :

Cette prolubition cesse, lorsqu'il exists entre les deux propriétés an chemin ou mue petite ue, dont la largeer est mondre

que celle ci-dessus (en motre et 612-613, Cenme 679-680. C. F.

614. Celni qui a acquis par convention le droit d'avoir des fenctres d'espect sur l'héritage du voisin, ne peut s'opposer à co qu'il bâtisse à distance qu'il bâtisse à distance prescrite par les articles 392, 394 et 393, a moina qu'il n'y sit titre co traire, ou que la prescription de trente ans n'ait en hen april apposition; mais si ce droit n'est arquis que par prescription, le propriétaire part tonjours con-struire ou élever son bliment au mépris de ce droit.

secres et. De l'egout des teits, 613. Comme 681. C. F.

|                                                     |                                                               | 1                                                      |                                                                                                                                                    |                                              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                     |                                                               |                                                        |                                                                                                                                                    |                                              |
| CANTON DE VAUD.                                     | CODE HOLLANDAIS.                                              | CODE BAVAROIS.                                         | CODE AUTRICHIEN.                                                                                                                                   | CODE PRUSSIEN.                               |
|                                                     |                                                               |                                                        | 100                                                                                                                                                |                                              |
|                                                     |                                                               |                                                        |                                                                                                                                                    |                                              |
| Lorsque deux fonds                                  |                                                               | Dans le doute, si la servi-                            | 492. Le droit de sentier est le                                                                                                                    | force majeure. le                            |
| rout séparés par no                                 |                                                               | tude est réella on person-                             |                                                                                                                                                    |                                              |
| nissean, chemio, ou sen                             | TITRE V.                                                      | nelle, on is présumera                                 | tre personne, sur su sentier, et de                                                                                                                | fonds assojetti n'est                        |
| er appartenant an pm-                               | 1                                                             | reelle.                                                |                                                                                                                                                    |                                              |
| lic , la ligne a parative<br>ra cense tracée au mi- | l .                                                           | 4 Caled and annualisa                                  | mes. (676, c. r.)                                                                                                                                  | retablir a ses frois ;                       |
| ra censie tracée au mi-<br>co du ruisseau, elemin   | DES SERVITUDES.                                               | 4. Celui qui constitue<br>une servitode deit êtra pro- | 1                                                                                                                                                  | cependant il ne peut<br>interdire à l'ayant- |
| co ilu funsczo <sub>ł</sub> elicinik<br>o scolier.  | pre regultopes.                                               | priétane de la totalité de                             | Le droit de passage desanimona                                                                                                                     | drait de la remettre                         |
| 639-660. Comme 472-                                 |                                                               |                                                        | entraine la faculté de se servir                                                                                                                   | en état. Il doct mé.                         |
| 73, G. F.                                           |                                                               | stitue une servitude sur un                            | d'une bronette.                                                                                                                                    | me contribuer à ce                           |
| est njouté au ler uli-                              | permise per.                                                  | fonds dent on ne derient                               |                                                                                                                                                    | rétablissement s'il                          |
| ia de l'art. 672, C. F.                             |                                                               | acquirent que postérieure-                             |                                                                                                                                                    | vent en jouir. S'il                          |
| C : A mount que le                                  |                                                               | ment, cette servitude n'an-                            | 493. Mais le droit de passer à                                                                                                                     | ne vest on a'il ne                           |
| ropriétaire ne puisse                               |                                                               | ra d'effet que de l'instant                            | pied n'entraîne pas celui de pamer                                                                                                                 | peut la rétablir, et                         |
| rouver qu'ils sont plan-                            | De la untuer et des différente-                               | de l'acquisition.                                      | à cheval; ni celoi de passage des<br>anissans, la faculté de travener la<br>propriété avec use charrette, etc.                                     | que la servitade dé-                         |
| s depuis dis ans.                                   | espèces du servicudes-                                        | Confesion or                                           | antouns, la faculté de traverser la                                                                                                                | rive d'un contrat                            |
| 461. Le propriétaire                                |                                                               | grever le fonds d'une ser-                             | propriete avec une charrette, etc.                                                                                                                 | rendra ce qu'il a                            |
| ou fonds ne peut le<br>ore par un fossé ou par      |                                                               | vitude, que pour la durée                              |                                                                                                                                                    | reçu.                                        |
| ue hate vive, à une dis-                            |                                                               | de l'osofenit; mais il pent                            | 834-837, Les mors et sotres                                                                                                                        | requ.                                        |
| ner moindre d'on ried                               | 721. Comme 637, C. F. H                                       | sequerir un dreit de servi-                            | elétures sent considérés comme                                                                                                                     |                                              |
| demi de la ligne sépa-                              | est ajouté :                                                  | tude en profit du fonds.                               | elétures sent considérés comme<br>mitayens, à muios de signes con-                                                                                 |                                              |
| tive des deux fonds.                                |                                                               | poor tosjours.                                         | traires.                                                                                                                                           |                                              |
| a distance doit être de                             | Elle or peut être imposée                                     |                                                        |                                                                                                                                                    |                                              |
| ois pieds, si le fouds                              | ni à une personno, ni en fa-                                  | 3. Quant à la prescrip-                                |                                                                                                                                                    |                                              |
| tenant est on jardin                                | veur d'une personne, (606,                                    | tion des services fonciers,                            | 853. Tout voisis peut utiliser le                                                                                                                  | 53. Le droit de                              |
| une vigue.                                          | C F.)                                                         | il fact distinguer a'ils sout                          | mor mitoyen jusqu'à la muitié de                                                                                                                   | construction or                              |
|                                                     | 622. Toute servitude con-                                     | continus on discontinus.                               | son épaisseur, peursu que la pro-                                                                                                                  | d appur d'une pou-                           |
|                                                     | siste à souffrir, ou à ne pas                                 | Les services continues s'                              | priété voisine o éprouve aucuo                                                                                                                     | autre, doit être ac-                         |
|                                                     | fairs and chose.                                              | tabliment par l'mage de                                | dominiage de ees travairs.                                                                                                                         | quis, comme toute                            |
| MCMB II.                                            |                                                               | dia aus, entre présents, et                            |                                                                                                                                                    | antre servitude, Le                          |
|                                                     | 723, Comme 630, C. F.                                         | de vinet ana entre absenta :                           | 836. Les réparations de mor                                                                                                                        | propriétaire du mor                          |
|                                                     |                                                               | mais si l'on n'exhibe ni                               | mitoyco doivent être communes.                                                                                                                     | propriétaire du mar<br>doit le tenir en bon  |
| a la dissance et des ess-                           | 724-723. Comme 688-689,                                       | commencement de prente                                 | 633 c. F./                                                                                                                                         | état es l'abandon-                           |
| y caper untermédiaces                               | C. F.                                                         | par écrit, ni preuve que le                            |                                                                                                                                                    | ner à l'ayant-droit                          |
| redus bear catrines                                 | mar I P                                                       | proprietaire ait connu, su                             | and # .                                                                                                                                            | (637, c. r.)                                 |
| constructions.                                      | 725. Lorsque l'on recon-<br>aireit nu mur ou un l-diment.     | et souffert l'existence de la                          | 858. Tont possesseur exclusif<br>d'un mur duit l'entretenir de ma-                                                                                 |                                              |
|                                                     | les servitudes actives et pas-                                | aus. (690, c. v. diff.)                                | nière à éviter le dommage que sa                                                                                                                   |                                              |
|                                                     | sisre se continuent à l'égard                                 | (500, C. F. atg.)                                      | dégradation pourrait occasionner                                                                                                                   |                                              |
| 462. Not nevent 6:                                  | du nouveau mur on du nou-                                     | Les services discontinus                               | i are reigns.                                                                                                                                      |                                              |
| cover un nuite. nuc                                 | veau bătiment, sans toutefois                                 | ne s'établissent que par la                            |                                                                                                                                                    |                                              |
|                                                     |                                                               |                                                        |                                                                                                                                                    | 62. Le droit de                              |
| aisance près d'un mur                               | vées, et pourvu que la recon-                                 | mais si l'on exhibe un titre                           | 494. Les chemins, les ponts, etc.,                                                                                                                 | rne implique le                              |
| itnyeu oo nou , qu'à la                             | struction or fasse avant que la                               | et que l'on prouve que le                              | 494. Les chemins, les ponts, etc.,<br>dorrent être extretenus par tous<br>les propriétaires qui s'eu serveut ;<br>le propriétaire do funds acreant | droit d'auvrir de                            |
| stance de sia pieda, à                              | prescription soil acquise.                                    | prepriétaire a connu et                                | les propriétaires qui s'en servent ;                                                                                                               | neuvelles fenetres.                          |
| nine qu'il ne fasse du                              |                                                               | souffert le fait, l'exercice                           | le propriétaire de funds acreant                                                                                                                   | sur la propriété                             |
|                                                     |                                                               | pendant dia aus on vingt                               | n'en rat pas même exempt. (650,<br>c. r. diff.) (L. de 28 juillet 1824.)                                                                           | grevec de la servi-                          |
| contre-mur suffmant                                 | fervitude de vue ou de jour,                                  | ans sumt pour établir le                               | e. v. diff.) (L. de 25 juillet 1824.;                                                                                                              | 160e. (649, e. r.)                           |
| mr empecher que ces                                 | peut pratiquer autant de fe-<br>nêtres un de jours qu'il joge | droit de servitude. (691 ,                             |                                                                                                                                                    |                                              |
| stages no ownest no                                 | à propos; mais il ne peut,                                    |                                                        | 493. La largeur des chemins sera                                                                                                                   |                                              |
| 463 Not so next con-                                | après avoir bâti ou enercé son                                | Dana toutes les servitodes                             | réglée selon l'usage auquel il est                                                                                                                 |                                              |
| rurre une forec ou un                               | droit, en augmenter le nom-                                   | celui qui vent l'enercer doit                          | destiné et selon les localités.                                                                                                                    |                                              |
| ne confre on mor mi-                                |                                                               | presever qu'il s'en est servi                          |                                                                                                                                                    |                                              |
| ren ou mon, qu'à la                                 |                                                               | near aconérir un droit . et                            |                                                                                                                                                    | 67. Le droit de                              |
| stance de trois pieds, à                            | On cutend par jour senie-                                     | non à titre de tolerance, à                            | Si, par des Inendations ou au-                                                                                                                     | passer avre une voi-                         |
| cours qu'il pe firme du                             | ment la lumière nécessaire,                                   | moins que l'exercice de la                             |                                                                                                                                                    |                                              |
| té de son fonds un mur                              | SARE TUE.                                                     |                                                        |                                                                                                                                                    |                                              |
| contremut selficial                                 |                                                               |                                                        |                                                                                                                                                    |                                              |
| ur empecher que ces                                 | 728. Toute personne peut<br>bâter à telle hauteur qu'elle     | saire à fourier la preuve                              | autre (682, c. r.)                                                                                                                                 | mans, et rice perse.                         |
|                                                     | juge à propos, à moins que                                    | que la jounnance était tole-                           |                                                                                                                                                    | HOLDE, EX PICE PETER.                        |
| isott.                                              | l'élévation d'un bâtiment ne                                  | rre. (2232, c. r.)                                     |                                                                                                                                                    | 1                                            |
| action de la volice est                             | out interdite en faveur d'un                                  | La prescription pour dé-                               | 496. Le droit de puiser de l'eau                                                                                                                   |                                              |
|                                                     |                                                               |                                                        | entraîne celui du passaga pour y                                                                                                                   |                                              |
| 464. Nul or prot con-                               | propriétaire de l'héritage au-                                | quiecs par contrat à titre                             | parveuir. (696, c. r.)                                                                                                                             |                                              |
| mire une étable, ou                                 | quel la servitude est due, peut                               | onereux, s'effectue par la                             |                                                                                                                                                    |                                              |
| abler on mercason de                                | empecher on faire enterer                                     | mostie du temps ords-                                  |                                                                                                                                                    | 119 à 124 Tout                               |
| l un amas de matières                               | toute construction on exhaus-                                 | naire.                                                 | 497. Celui qui a le droit de con-                                                                                                                  | peopriétaira qual                            |
|                                                     |                                                               |                                                        |                                                                                                                                                    |                                              |

| 400 | (accounts on the contract) | outdown and an arrangement of the contract of |             |  |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| Г   | CODE FRANÇAIS.             | CODE DE LA LOUISIANE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CODE SARDE. |  |
|     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |  |

## CHAPITRE III.

#### Des servitudes établies par le fait de l'homme.

scrion 174. Des diverses repèces de servitudes qui penvent dere etablica pur les birns.

686. Il est permis non propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en favour de leurs propriétés telles servira que bon leur semble, pourvu néanmons que les ervices établis ne soient imposés ni à la personne, ni en

favour de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fouds, et pourru que ces services n'airut d'ait-leurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des services aimi établis se règirat par le titre qui les constitue; à défaut de titre,

par les règles ci-apres. 687. Les servitudes sont établies ou poor l'usage des nts, ou pour relui des fonds de terre. Celles de la première espèce s'appellent serbaises, soit e les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés

la ville ou à la campague. Celles de la seconde espèce se nomment rueules. 605. Les servitudes sont ou continues, on discon-

Les servitudes continues sent celles dont l'usage est ou rot être continuel, saus avoir besoin de fait actuel de bomme : tels sont les conduites d'ese, les égouts, les s et autres de cette espèce.

Les servitades discontinues sont celles qui ont he de fait actuel de l'homme pour être exercées ; tels sont les droits de passage, pussage, parage et autres semblables. 689. Les servitudes sont apparentes, on non appa-

Les servitudes apparentes sont celles qui s'aunoncent par des nevrages extérieurs, tels qu'une porte, une fe-Are, un aquedue. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par la probibition de bâtir sur un fands, un de ne

ldis qu'à une hauteur déterminée. merica tt. Cummout s'établissent les servitudes. 690. Les servitudes continues et apparentes s'acquiéent par titre, on par la ponension de trente ans. 691. Les servitodes continues nun apparentes, et les ervitudes discontinues, apparentra on una apparentes,

penvent s'établir que par titres La possession même immémoriale ae soffit pas pour les établir, sans cependant qu'en pume attaquer aues etablir, sam expensant qu'on puns storque so-ourd'imi les servitades de cette nature déjà acquises par a possession, daos les pays où elles pouvaient a sequérir

La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes. 653. Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par los que les choses nut été mises dans l'étal dinquel résulte la

694. Si le propriétaire de deux héritages, entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des béritages sans que le contrat contienne aseuse convention relative à la servitade, elle continue d'existen activement un russivement en faveur du fonds aliéné on our le fonds aliéné.

693. Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui se peuvent a acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récegnitif de la ser-stode, et émané du propriétaire du fonda asservi. duse légales, faira telles dére lesseraient pas l'intérêt publie. 749. C'est toujours en faveur du fonds au

sujetti que s'interprétent les servitudes en cas 750 à 754. La servitude est réelle, lors-

qu'elle est accordée sur un fonds en faveur d'un autre héritage, lors méme qu'ells sursit une apparente de concession personnelle. Mais si elle énonce une faculté personnelle, elle s'éteint à la mort de celui en faveur duquel elle est constituée, à moius de stipulation contraire.

sucrees no. Comment s'acquideunt tes servitudes 755 à 760. Il y a des personnes qui ne peuvent établir des servitudes et qui peuvent néanmoins en acquérir : tels que les mineurs, les femmes, les inteurs, les possesseurs de fonds,

les propriétaires indivis, l'usufruitier déclapour le propriéta 661 à 767. Comme 690 à 696, C. F

sucreen es. Des droits du propriétaire du feuda auquel la servitude est due. 788-769. Course 607-698, C. F.

770. Le propriétaire de l'héritage auquel la servitude est due, a le droit d'aller sur l'héritage qui la doit, avec iles ouvriers dans l'enod où il a beselu de construire ou de réparer les auvrages qui sont nécessaires à l'exercice

771 à 774. Comme 699 à 762, C.F. 773. Si la manière d'user de la servitude est incertaine, c'est au débiteur de la servitude

à désimper l'endroit par où il veut qu'on 776. Si le titre qui accorde on passage n'eu désigne ni la largent, ni la maniere d'en user, l'usage qu'en a fait jusqu'alors celui à qui la servitude est due, sert à interpréter le titra. Si les eirconstances sont insuffisantes, on pronoucera en fascor da fonda qui doit la servitude, et l'un n'accordera qu'un passage pour

aller à pied, de huit pieds de large en ligne directe, et de dia pieds dans les endroits où le chemin tourne. 777. Si le passage est stipolé, sam en fiaer l'heure ni le tempa, il faut distinguer : s'il a'agit d'un passage par nu licu nun clos, il peut êtra exercé à toute beure, et méme pen-dant la nuit. Mais s'il s'agit de passer par un lieu destiné à être clos pour la sûreté du pro-

priétaire, le passage ne peut être exercé qu'à des heutes convenables.

778. Le droit d'ouvrir des jours ou des vo accordé à celui qui projette de faire bâtir, confere la faculté d'unver les fessètes nécesres pour éclarer on embeller sa maison, Nan lorsque les édifices sont arberes, le

propriétaire ne pent multiplier les fenétres, ni service v. Comment les servitades s'éterquent, 779 (1). 780-781, Course 703-704, C. F.

nome les agrander.

1) Cet prticle contient l'énumération des

sucreon v. Du decit de passage et

d'equedoc. 616 à 618. Comme 682 à 684, 619. Si le fonda n'a été élesé

que por suite d'une vente, d'un echange on d'un partage, lerendeurs on copartageants sont tenns d'accorder un passage saus 620. Si ce passage cesse d'ê-

tre nécessaire, les propriétés qui en étaient grevées co sont exemptes ; l'indemnité est restituée slurs, on l'annuité convenue cease.

621. Comme 685, G. F. 622 à 633 (1). Tonte comune, tout corps, tous partico orrent donner passage sar leurs fonds aux eaux qu'un pro priétaire a le droit de conduire chez lul, à la charge de prouvu que ces esus suffisent à l'usage qu'il leur destine, et que le pas-sage qu'il vent leur donner et meins dommarrable. On except cencudant de cette disposition les maisons, cours, aires et lasdius. Il duit payer au proprié-taire, dont la propriété est tra-, la valeur estimative d sol, plus le cinquième, et des ages-intérêts selon

## CHAPTER III

Des servitudes établies par le fuit de l'homme. nerson see Desservitudes établies

634. Commer 686, C. F. 635. Ou peut convenir qu'u individe aura pour son utilit on son agrément un droit exercer sor le fonds d'autrui mais re dreit sera viager, per sonuel et ma transmissel·le

636 à 639. Cemme 527 à 600 640. La servitade de pris

(I) Ces artieles prescrives des règles à observer pour le ca ou des aquedoes derrasent étr etublis, mode de serestude qui n'est point reglé par le Cod

Leurs dispasitions contien ent des régles d'équité que l jage est appelé à appliquer se lan les curonstaners et les laca hies. Leur imperiance etani plus reglementuire que legisla ire, naus n'erens per cru util causes de l'extinction des servitades. Elles de les reproduire en entier

| CANTON BE VAUD.                                                                                                                                                  | CODE HOLLANDAIS.                                                                                                                                                  | CODE BAVAROIS.                                                                                                                                           | CODE AUTRICHIEN.                                                                                                                                                                                                        | CODE PROSSIEN.                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| corresives centre un mur<br>mitoyen ou mon, à mnins<br>qu'il ne fasse du côté de<br>son fonds un mor ou<br>centro-mur suffisant pour<br>c'itter de moire au voi- | sement prohibé par le litra.  729. La servitude d'écon-<br>lement des caux ne comprend<br>que l'eau pure, et nou pas le<br>droit de faire passer des im-          | (Chap. Vil. Liv. (i.)                                                                                                                                    | duire de l'enu sur son fonds de chra<br>un voisin, a sussi la faculté d'y<br>faira construire à son frais les<br>tursux et conduits nécessairs.<br>(696. c. p.)                                                         | possède des champs<br>dans l'enclava de<br>ceux destinés au pa-<br>turage des bestiaux,<br>peut se faire clo-<br>te (l). |
| sin<br>465. Nul ne peut adou-<br>ser une cheminée ou âtre<br>coutre un mar appurte-                                                                              | 730. La servitode d'egoût<br>cat le droit de pensoir faire                                                                                                        | Des effats de la servitude.                                                                                                                              | 496. Si lors de l'acquisition de<br>droit de pacage, il n'a été rien<br>réglé sur le nombre et l'espèce des                                                                                                             |                                                                                                                          |
| nant en entier à see voi-<br>sin.                                                                                                                                | écouler les esus et les immon-<br>dices.  731. Le propriétaire d'un                                                                                               | mutations des propriétaires                                                                                                                              | bestiaux, ni sor la mode et le temps<br>de su jouissance, la prescription<br>sera acquise par une commission                                                                                                            |                                                                                                                          |
| SECTION INL                                                                                                                                                      | béritage, qui a la droit de<br>placer des poutres ou des au-<br>cres dans la morsille d'aotres,<br>prut remplacer relles qui sont<br>dépéries; sous il ne peut en | n'y apportent aucun chan-<br>gement.                                                                                                                     | S'il ya donte, on se réglera d'a-<br>près les dispositions seivantes :                                                                                                                                                  | qu'autant que des<br>experts aurunt ré-<br>gle le mode de clò-<br>tore, de mausère à                                     |
| Des voes sur la propriété<br>du son voisin.                                                                                                                      | augmenter le nombre, us en<br>changer le placement.<br>732. Celui qui a le droit                                                                                  | tier, mais encore aur toutes<br>ses parties; en l'exerçant<br>sur les parties on doit se<br>conformer aux conventions.                                   | 490. Le droit de pacage (muf les<br>restrictions exprimées dans les leis<br>administratives et forestières) s'é-                                                                                                        |                                                                                                                          |
| F. 467. Comme 678 (1).                                                                                                                                           | d'aller en luteau ser les caux<br>d'un héritage voisin, doit con-<br>triburr aux frais nécessaires<br>pour les rendre en tout temps                               | quité.  Le propriétaire du fonds                                                                                                                         | tend à toute espèce de bêtes de<br>somme, à corne ou à laine, mais<br>non aux pores, volailles et chèrres<br>dans les fordes. Les bêtes suicibles                                                                       |                                                                                                                          |
| G. F.<br>468. Comme 679 (2),<br>G. F.<br>469. Comme 680,<br>G. F.                                                                                                | navigables, à moins qu'il ne<br>renonce à son droit.<br>733. La servitude de sentier<br>est le droit de pouruir aller à                                           | dominant pourra faire à ses<br>frais sur le fonds servant<br>tout ce qui sera nécessaire<br>pour l'exercice de son droit;<br>il ne peut faire ce qui est | et celles d'autres en sont tonjours<br>proscrites.<br>500. Si le nombre des bêtes                                                                                                                                       | De l'extinction des<br>servitudes.                                                                                       |
| 470. Lorsque le droit<br>de vues droites au obli-<br>ques est arquis par titre<br>en par prescription, le                                                        | pied, à travers le fonda d'au-<br>trui.<br>Celle de voie est le droit de                                                                                          | seulement à sa commodite<br>qu'autant que son œuvre<br>ne nuirait pas au proprir-<br>taire du fonde servant.                                             | qu'on a le druit de faire pacager<br>sur le sel d'autrei a changé pen-<br>dant les derniers trente aus, le<br>numbre moyen des treis premières                                                                          |                                                                                                                          |
| voisin ne peut bâtir ples<br>près de dis heit pieds du<br>l'âtiment oppose, si les                                                                               | d'y conduire les bestieux.                                                                                                                                        | Le propriétaire du fends                                                                                                                                 | aunées servira de règle.                                                                                                                                                                                                | 43. Les servitudes<br>prennent fin par<br>consentement tori-                                                             |
| droites; ni plus près de<br>sia pieds, si elles sont<br>obliques.                                                                                                | d'y passer avec un chariot,<br>une voiture, etc.  Si la largeur du sentier, ile<br>la voie on du chemin n'est pas                                                 | ni construire, qui puisse<br>nnire à l'exercice de la ser-<br>vitude; le propriétaire du                                                                 | Si ce nombren'est fixé par accun<br>précédent, on aura égard à l'éten-<br>dne et à la qualité du pré. Le pra-<br>priétaire du fouda dominant ne<br>pourra issuain y envoyer alon de<br>pourra issuain y envoyer alon de | droit laisse faire<br>au propriétaire du                                                                                 |
| MCPION IV.                                                                                                                                                       | la voie on du chemin n'est pas<br>fixée dans le titre, elle le sera<br>conformément aux règle-<br>ments particuliers on aux<br>usages des lieux.                  | immenble. (701 et 640,<br>dernier \$, c. v.)                                                                                                             | pourra jamais y envoyer plus de<br>bêtes qu'il ne pourrait en nourrir<br>pendant l'hiver avec les herbes<br>qu'il obtient du fonda dominant.                                                                            |                                                                                                                          |
| De l'égout des toits.                                                                                                                                            | 734. La servitode d'aque                                                                                                                                          | La servitude est indivi-<br>uble, si elle a été consti-<br>tuée au protit de planeurs<br>personnes, elle est exercée                                     | Les bètes à la mamella na comp-<br>tent pas.                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
| 471. Comme 681, C.                                                                                                                                               | de l'esu vera son fonds, en la<br>faisant traverser les héritages<br>voisies.<br>735 à 737. Commo 697 à                                                           | in reliahen. S'il y a doute<br>elle est expliquée de la ma-<br>nière la piss étroite.                                                                    | 501. Le temps du pocage est ré-<br>glé par les usages, à moisse qu'ils<br>ne soiegt contraires aux arrêtés                                                                                                              |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                  | 700, C. F.<br>738. Comme 702, C. F.                                                                                                                               | Chap. VII. Liv. 11.                                                                                                                                      | administratifs.<br>502. Celui qui a le droit de pa-<br>cage se peut ni faire faucher les                                                                                                                                | (1) Toute la der-<br>nière partie du ti-                                                                                 |
| (1) Sculement in dis-<br>tunce pour les sucs droi-                                                                                                               | 739. Comme 701, C. F.<br>740, Comme 696, C. F.                                                                                                                    |                                                                                                                                                          | do fondo de l'ossere du propriétaire                                                                                                                                                                                    | de droit de pâtura-<br>ge, de parage et de<br>glandée, qui for-                                                          |
| tes entre les deux fonds<br>doit être de 9 pieds un<br>ten de 6.                                                                                                 | 741. Lorsque l'héritage pa-<br>sujetti passe à plusieurs pro-<br>prictaires , elaque portion<br>demourera grevre de la servi-                                     | a'dirignent.                                                                                                                                             | Il peut être contraint à faire                                                                                                                                                                                          | ment des deoits spé-<br>ciaux. Il suffira<br>d'axtraire quelques<br>dienesitions ous ré-                                 |
| gurs , la distuuce est<br>fixée à 3 pieds et non à 2.                                                                                                            | tude, en lant qu'il est néces.                                                                                                                                    | 37. Les services foncires<br>s'étalgment :                                                                                                               | 503. Ces dispositions recoivent                                                                                                                                                                                         | pondent una urti-<br>cles 647 et 648 ,<br>G. F.                                                                          |

#### CODE FRANÇAIS CODE DE LA LOUISIANE. 696. Oused ou établit une servitude, ou est cer 782. Si un mer mitoyen ou une maison qui reorder tout ce qui est nécessure pour en user. Ainus, la servitede de traiser de l'eau à la font of associtie à quelque servitude vient à être reconstruit annès avuir été détroit, tentes les

l'agtrui, emporte nicensirement le druit de passage. rente na. Des devits du proposétaire de fonds anquel b servised est des 697. Celui augnel est dus nue servituda, a druit de

faire tons les ouvrages aécessaires pour en user et pour a conserver. 698 Ces ourrages sont à ses frais, et uon à ceux d ropriétaire du fonds assuretts, à moiss que le titre d'éintement da la servitude ne dise la contraire.

Dans le cas même uis le propriétaire du fond mjetti est charge par le titre de faira à ses frais le rerages nécessaires pour l'usage on la remervation de a servitude, il peut tonjours s'affraurbir de la charge, u abandonuant le fonda somjetti au propriétaire de nds auguri la servitude est doc 700. Se l'héritage pour lequel la servitude a été éta ie vieut à être divisé, la servitude reste due pour chaqu ortion, sans pranmorus que la condition du fonda stretti soil apprance.

Ainsi, par exemple, s'il s'agit il'nu droit de passage. us les copeuprictaires serunt obligés de l'exercer par memor endeed 701. Le propriétaire du fouds débiteur de la servitud e peut rieu faire qui teude à en diminuer l'usage un à situation des lieux

le rendre plus incommode.

Aimi, il ne peut changer l'état des lieux, ui transpor-ler l'exercise de la servitade dats un audroit différent o celus où elle a été primitivement assignée. Mais rependant, si cette assignation primitive était renue plus ouéreuse au propriétaire du fonds associétie. so si elle l'empéchast d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offer an propriétaire de l'autre fund no endroit anna commode pour l'exercice de ses droits. et celui-ei ne pourrait pas le refuser.

702. Be son côte, celus qui a un droit de servitode ne peut eu eser que suivant son têtre, sans pouvoir faire, ni dans le funda qui doit la servitude, ui dans le funda i qui elle est due, de chaugement qui aggrave la couditio do premier.

#### secreto or Comment les servitodes s'éteigneat. 703. Les servitades cessent lorsone les choses se tr

nt en tel état qu'on ne peut plus en user. 764. Elles revivent ai les choses seut rétablies, d mière qu'un punue eu mer ; à moins qu'il ne ac soit dejà écoulé un esquer de temps suffisant pour faira pré-sumer l'extinction de lu nervitude, trinu qu'il est dit à

703. Toute servitude est éteinte lursqua la fouda à qu lle est due et celoi qui la dost sent réuns dans la m

706. La servitude est éteinte par la non-page p , selve les 707. Les trente aus commeucent à courir diverses espères de servitudes, ou du jour où l'on a cesse d'en jouir, lursqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou lu jour où il a été fait un arta contraire à la servitude.

raqu'il a'aget de servitudes continues 708. Le mode de la servitude peut se prescrire et a servitude ménur, et de la même maniere. 709. Si l'héritage en faveur duquel le servitude et tablic appartient a plumeurs par indivis, la pruiss.

l'un empéche la persemption a l'égard de tous. 710. Si parun les cogruparitaires il s'en treuve un sont les mênes que duns le C. F.; on en re-nitre loquel la pracription n'ait pu courre, contine un trouve la reproduction dans les urticles sus-trour, il sura conserve le devoit de lous les autres.

vitudes actives et possives revivent. 783-781. St la reconstruction a en lieu do

la part du propriétaire auquel la servitude est due, après le temps requis pour prencrire, cette servitode sera éteinte; mais il n'en est pas de même en faveur do propriétaire soumis à la servitude, parce qu'un ue pouvait le con-

763. La servituda est éteinte su prescrite par lo non-usage, pendant dia aua entre préscuts, et viogt aus entre abse

786-787 Comme 707, C. 788. Si le propriétaire du foude auquel la servitude est duz, est empiché d'en user par un abstacle qu'il n'a pu no présoner no faire cesser, la prescription de non-usage ne court pas rontre lui, tant que cet ubstarle dure 789-790. La servitude est conservée p l'usage qu'une personne, même étrangère, fait

de cette servitude, pourru qu'ella le fasse a l'occasion de ce fonds. 791 La prescription des servitudes par le non-usage n'a pas lien contre les ser

naturelles ou nécessaires, qui dériseut de la

1021ms den neux. 1922. Comme 708, C. F. 193. Ou ne prescrit la surplun d'une servitiole, qu'autant qu'elle est continue-apponte. 794. Si, an contraire, le propriétaire a joui d'un droit noins étendu que celui porte en sou fitre, la servitude est réduite à ce qui en

st romers é par la possession, pendant le temps ffisant pour presente. 733. Si le propriétaire n'a joui que de l'ae emoire nécessaire à l'exercire de la servitode, il no sera pas consé avoir usé de son desat. 796. Si la propriétaire a noi d'une autra servitudo que celle qui lui était accordice, aons user de celle-ci, il pourra perdre cette der-nière servitude par la prescription, suus ac-quérir celle dout il a usé, si elle est disconti-

re on nun appareute 797-708. Comme 709-710, C. F. 799. En eas de partage, la servituda n'est

due qu'à celui qui en fait mage. 800. C'est au propriétaire du funds auquel la servituda est due à prouver qu'il en u fait Si la réunion des deux héritares pe s'était faite qua sous une coudition résole on si elle cessuit par une éviction légale, la

résolution du titre ferait rasince les servi-Index 272 et 803. Comme 705, C. F. 1014-203. Si l'béritier pur et simple vend à un tiers l'universalité de ses droits béréditaires, cette rente empêchera la confission. 806. Si l'hiritier est abandonnataire, ou s'il n'a accepté la succession que sous bénéfica

d'inventaire, la confusion ne a'operera pas.

CODE SARDE. d'ese so moyen d'en estal un

d'ou ouvrage extérieur est contion et apparente. 661. Le tribunel, ser l'aves des experts, déterminers la forme de l'orifico de la dérivation , à défaut de couventieu

d'une possesson décen-642 Lorsque la quantité d'eau n'a pas été déterminée, en est crosé avoir accurdé celle qui oit secondite.

643. Dans les contrats de co ression d'rau à quantité constante, on devra indiquer cette quantité par rolation au module d'eau. Ce module est la quantite d'eau qui s'echappe à tra-vers un orifice de forme quadrilatère rectangulaire de deux dicipitres carrie.

644-645 Le droit à me s d'ese est ou contiunel , ou a des intervalles consenus, un pour un temps déterminé et périodique.

646-647. Dans les distributions d'ese où chaque usager vient à son tour, le temps que l'eau met à se rendre chez celoi qui doit en jouir, court pour son compte, et la queve de l'este apportient à l'usager dout le Lower cease

sacrees st. Comment a'établissens 618-619. Comme 690-691.

Il est ujanté il ce dernier article : Les servitudes de passaga en faveur de fonds déterminés peurent s'acquérir par la prescription de trente ans, si ce passage est considéré comme ubusef, c'est-à-dire, s'il existe un autre

passage soffisant pour la service 630 à 634. Conner 692 à 696, 655. Le nu-propriétaire peut établir des servitades aur le bren

soumis à l'ossfroit, pourvu qu'elles ne nuisent pas a l'usu-656. La concession da servitade faite par un seul proprietaire d'un bieu indires est en suspens. Mais cent qui ue l'ont pas consente, ses béritiers on avanta-came, ne penvent rien faire qui empérhe l'exercice do fruit partiel concedé,

pretaire du fends suquet la ervitede est due.

57. Comme 697, C. F. Hest

| CANTON DE VAUD.                                       | CODE HOLLANDAIS.                                              | CODE BAVAROIS.                                                                      | CODE AUTRICHIEN.                                                                                                                              | CODE PRUSSIEN.                            |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                       |                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                               |                                           |
| SECTION V.                                            |                                                               | 1º Par l'expiration du<br>temps pour lequel ils out<br>été établis par le contrat ; | leur application lorsqu'il s'agit de<br>la coupe des bois, de l'estructieu<br>des pierres, etc.                                               | empéchent absolu-<br>ment l'exercice de   |
| Du droit de passage.                                  | Comment s'établissent les serv<br>vitades.                    | 2º Par l'extluction du<br>droit de celui qui les a con-                             | Nais si quelqu'un peut pronser<br>que son droit dérive de la copro-                                                                           | son dron.                                 |
| 472 à 474. Comme 682<br>684, C. F.                    | 742. Les servitudes s'éta-<br>blissent par titre on par pres- | Stiturs ;<br>3º Par la confusion.                                                   | priété, na se réglera sur les dis-<br>positions du chapitre de la comou-                                                                      |                                           |
| 475. Si le passage ac-                                | cription.                                                     |                                                                                     | nauté de la propriété.                                                                                                                        |                                           |
| rordé au fonds enclavé                                | 743. Le titre constitutif de                                  | Dans ce cas le droit ne                                                             |                                                                                                                                               | 44-43. Man pr le                          |
| resse d'être nécessaire                               | la servitude devra étre tran-                                 | renait pas fora d'une nou-                                                          | 501-522. Ces articles régleut ce                                                                                                              | préjudice n'est oc-                       |
| lands & an antro fonds                                | scrit sur les registess publics                               | (705, c. r.)                                                                        | qui est relatif aux servitudes per-                                                                                                           | siblement, le funde                       |
| bontissant à nuchemin,                                | à ce destiués.                                                |                                                                                     | sonnelles, (Voir le tetra de l'Usu-                                                                                                           | en droit peut recla-                      |
| l sera supprimé. S'il a<br>té paré que indemnité,     | 744. Comme 690, C. F.                                         | 4º Par la perte de la                                                               | ruit.)                                                                                                                                        | mer avant le terme<br>de la prescription, |
| le prix en sera restitué.                             |                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                               | la ermation du tron                       |
| 476, Comma 685, C.                                    | 745. Le proproétaire de                                       | Les servires fonciers alers                                                         | 523. Il y a desa actious resul-                                                                                                               | ble.                                      |
| r.                                                    | fonds inférieur, qui a mé de                                  | ne renaissent qu'autaut que                                                         | tant des servitudes , ou ou peut ré-<br>clamer ce droit contre un proprié-                                                                    |                                           |
|                                                       | se completerra sa securios                                    | maniere à ce qu'en nous                                                             |                                                                                                                                               |                                           |
|                                                       | ue comunencera sa prescrip-<br>tion qu'à complet du moment    | en user (701, c. r.);                                                               | de l'osurpation de ce droit à sou                                                                                                             |                                           |
| CHAPITRE III.                                         | où il aura fait et terminé<br>des ouvrages apparents, desti-  | 3. Par la renoperation                                                              | egard.                                                                                                                                        |                                           |
|                                                       |                                                               | facile on express.                                                                  | i .                                                                                                                                           | 46. Lesservitedo                          |
| Des servitudes établies                               | cours de l'eau dans sa neve-                                  |                                                                                     | Nats does I'un et l'autre cas il                                                                                                              | pensent être sup-                         |
| par le fuit de l'homme.                               | priété.                                                       | Par la renonciation à une<br>servitude, on ue perd pos                              | faut en admonstrer la preuve.                                                                                                                 | primées pour caus                         |
|                                                       | 746. Comme 691. C. F.                                         | Pusagedesantres servitudes                                                          |                                                                                                                                               | d'utilité publique                        |
| ARCTHON APP.                                          |                                                               | ou'on surait sur le mésor                                                           | 324. En général les servitudes                                                                                                                | demnité est accor-                        |
|                                                       | 747-748. Comme 693-694,<br>C. F.                              |                                                                                     | s'éteignent comme tous les droits<br>et toutes les ubligations.                                                                               | dée à l'ayant droit                       |
| Des diverses espèces de                               | ·                                                             | La renonciation (acite a<br>le plus souvent lieu par le                             |                                                                                                                                               |                                           |
| erretudes qui penvent                                 | trices d'un femile pent, par son                              | non-wager; some re ramoor!                                                          | 1 525. La non-existence de l'une                                                                                                              |                                           |
| borns                                                 |                                                               |                                                                                     | des deux propriétés fait cesser la                                                                                                            |                                           |
|                                                       | querir nue servituda en fa-                                   | servitudes continues el dis-<br>continues.                                          | persitude, mais elle revit aussitét<br>que les choses sont rétablies, (703,                                                                   | 49. Taut qu'uu                            |
|                                                       | veur de l'héritaga commun.                                    | centiones.                                                                          | c. F.)                                                                                                                                        | servitude reste in-                       |
| 477. Comme 686, C.                                    |                                                               | Les servitudes contiones                                                            |                                                                                                                                               | scrite aux hypothè-                       |
| F. 478-479. Comme 681-                                | 17/ THE ALL                                                   | s'éteignent par le neu-<br>usage pendaut des sus, eu                                | 326. Si la propriété iles deux                                                                                                                | ques, elle ne peut,                       |
| 185, C. F.                                            | an tree qu                                                    | cutreabsents pendant ringt                                                          | fonds est réame dans la mém-                                                                                                                  | des art, 44 ct 45,                        |
|                                                       |                                                               | ans, mais à condition que le                                                        | main, la servitude cone; mais elle                                                                                                            | être prescrite pour                       |
|                                                       | Comment les servitudes<br>s'étérgeunt.                        | proprietaire du fonds ser-                                                          | reunit si l'un des deux fends est<br>ravendu avant que la servitude ne                                                                        | випрос поп-пьаде.                         |
| протроп н.                                            | 4000                                                          | chose de contraire à la ser-                                                        | soit éteinte par la mainlevée de                                                                                                              |                                           |
|                                                       |                                                               | vitude. (707, c. r.)                                                                | l'inscription sur les registres pu-<br>blics. (705, c. r.)                                                                                    |                                           |
| comment s'établissent les                             | 750. Comme 703, C. F.                                         | Les servitudes disconts-<br>unes, dont on ne se sert                                | 1                                                                                                                                             |                                           |
| ***********                                           | 751. Se l'héritage assejetté                                  | go'i dencis apremensuelles                                                          | 527. Lorsque le dreit purement                                                                                                                | 52. Leavereitude                          |
|                                                       | à la scrvitude, on celui anquel                               | on anunciles, nes'éteigneut                                                         | temporaire du propriétaire a pu                                                                                                               | s'éteignent par L                         |
| too t too c                                           | ment perde on ditrait Is see                                  | que par le non-usage de                                                             | 527. Lorsque le dreit purement<br>temporaire du propriétaire a pu<br>être conun du possesseur de la ser-<br>vitude, elle cesse d'elle-mêsue à | réunion des deur                          |
| 696, G. F.                                            |                                                               | rings a quarante ans.                                                               | l'époque déterminée.                                                                                                                          | uniu; man si celu                         |
|                                                       | selon que le comporte la si-                                  | Il u'est pas besoin du fait                                                         |                                                                                                                                               | oni les possède u'es                      |
|                                                       | tuation des héritages.                                        | contraire.                                                                          | 328. Use servitude accordée à                                                                                                                 | a pas fast disparatire                    |
| MATERIAL IDA                                          | 752-753. Comme 704-705,                                       | Sous ce rapport il n'e a                                                            | nue presonne justo an lesso de                                                                                                                | rienca, on a il ne les                    |
|                                                       | G. F.                                                         | nes de diff/rence nour les                                                          | nue personne jusqu'au temps où<br>nu tiers aura attend un certain                                                                             | a pas fait rayer see                      |
|                                                       | 754 C 700 C F H                                               |                                                                                     |                                                                                                                                               |                                           |
| Des deosts du proprietaire<br>du fouds auquel la ser- | est minute:                                                   | question de mauvane foi ;                                                           | fixée, quesque ce tiers soit décédé                                                                                                           | tront lere de la se-                      |
| vitude est doe.                                       |                                                               | on ne dest pas confendre                                                            | ,,                                                                                                                                            | paration neuvelle                         |
|                                                       | Les trente aus ne commen-                                     | avec le non-usage l'abus                                                            |                                                                                                                                               | des beritages.                            |
|                                                       | cent à conrir que du jour où                                  | que ne fait pas perdre l'u-                                                         | 320. Les servitudes personnelles<br>finassent por la mort de celus à                                                                          |                                           |
| 487 a 492, Comune 607                                 | et contraire à la servitode.                                  | consention contraire on los                                                         | qui elles sont dues, à moius de ré-                                                                                                           |                                           |
| 702, G. F.                                            | (707, c. # )                                                  | romminatoire.                                                                       | serve en faveur des héritiers ; mar-                                                                                                          |                                           |

| CODE DE LA LOUISIANE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CODE SARDE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| are a confosient point areclarus biens propre a ice acquisi-<br>ment revendas pecialis in aurige, it as servindos custante<br>autéricarement à l'acquisition contineux de pleu derai.  80 fi. se versione dicentes par la confosione un pervenda ac-<br>ceptante de la comparation de la comparation de la confosione de la partie certalistante de pervenidos, pleu de la partie certalistante de la confosione de la confosione de la partie certalistante de la confosione de la confos | Ceptudiant, a lin deres propriétures justient de la close cominci à con proportione de l'autorité peu de l'autorité peu d'avenue nu l'accident de l'autorité peu d'avenue nu l'accident de l'autorité peu d'avenue d'avenue d'avenue de la configue de l'autorité d'avenue de caula, de c'estal cutatat au desseus de la source est de caula, de c'estal cutatat au desseus d'avenue d'avenue de caula, d'exclusif cutatat au desseus d'avenue d'avenue de caula, d'exclusif cutatat au desseus d'avenue d'avenue de caula, d'exclusif cutatat au desseus d'avenue d'avenue de caula d'avenue d'avenue d'avenue de l'avenue d'avenue d'avenue de l'avenue d'avenue d'av |

constituées que pour en temps ou conditionnellement.

118. Les servitedes a'étognent eufin par la résoletion du droit de celui qui les a constituées. (Titres V et VI )

819 à 869. Ces articles continuent des dispositions spéciales de procedure sur le bornage et l'arpentage des terres, et sur les ouvrages nouveaux dont la construction peut être empé-

Nous croyons iuntile de les reproduire , comme étant san rapports avec le C. F.; il s'agissait, en effet, dans la Louisiant, probablement de foire des partages de terres presque vicryes

667. Entre plesieurs unagers le manque d'eau doit être supporté par elui dont le titre est le plus récent, où si leurs droits sout éganx., par 653. En cas de contestation sur le possessoire, on se règle sur le mode intérieur de jouissance. sucreos re. Comment les servitudes rétainent.

669 à 671 . Comus 703 à 703, C. F. 503 a 511. Comuse 703 a 503. C. F.

672. Les servitudes citablies par le mari en farcur des biens dolaux, on par le propriétaire en favour du fonds emphytéotique, ne s'étement in par la dissolution du marisge, ni par la cessition de l'emphytéone 673 à 675. Comuse 706 à 700, C. F. 676. Malgré l'existence de vestiges de travaux exécutés pour le passage

b.10. Naigre I existence de vestiges de travaux encestos pour le passe, la prescription n'en at pas moins acquise, car c'est une servicole qui a benoin d'êtra pratiquée.
677. L'osage d'une servicéed dans en Lemps autre que celui qui a été ouveren ou règlé par la possension, n'en empéche pas la prescription.
679-679. Comme 709-710 C. C. F.

| CANTON DE VAUD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CODE HOLLANDAIS.                                                                                                                                                                                                                                                                    | CODE AUTRICHIEN. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| section v. Community for serviceders  ***Community for serviceders  **Community for serviceders  **Comm | tude est dun a été mis dans un état qui rend l'exer-<br>cice de la serviside impossible, la prescription sera<br>acquise par le seul laps de trente ans, à rempter<br>du moment où cet héritage a pa être rétabil de<br>unsuière à rendre possible l'exercice de la servi-<br>tude. |                  |

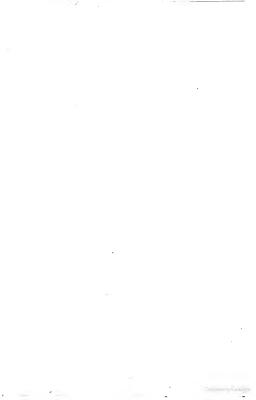

# TABLE DES MATIÈRES.

SUITE DU TITRE III. | L V Des decite d'urage e

| CHAPITRE VI.                                                                            | des particuliers 41                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Des droits d'usage et d'habitation Page 1                                               | SECTION III.                                                                           |
| SECTION PREMIÈRE.                                                                       | Des droits de pacage et de parcours dans les                                           |
|                                                                                         | bois et forêts eu général 42                                                           |
| ou droit d'usage appartenant à un particulier<br>sur les bieus d'un autre particulier 2 |                                                                                        |
| I*. Comment s'établit le droit d'usage de                                               | TITRE IV.                                                                              |
| particulier à particulier                                                               | Des Servitudes ou Services fonciers.                                                   |
| II. De la nature et de l'étendue du droit d'u-                                          |                                                                                        |
| sage                                                                                    | Observations préliminaires 44                                                          |
| Ill. Des obligations de l'usager                                                        |                                                                                        |
| IV. De l'extinction du droit d'usage                                                    | CHAPITRE PREMIER.                                                                      |
| SECTION II.                                                                             | Des servitudes qui dérivent de la situation des                                        |
| ou droit d'habitation                                                                   | lieux                                                                                  |
| SECTION III.                                                                            | SECTION PREMIÈRE.                                                                      |
|                                                                                         |                                                                                        |
| le l'usage appartenant à une commune ou                                                 | § 1°s. De l'assujettissement des fonds infé-                                           |
| communauté d'habitants sur les terres<br>vaines et vagues, les près ou marais situés    | rieurs, de recevoir les caux pluviales et de<br>source qui découlent naturellement des |
| dans son territoire.                                                                    | fonds supericurs 5t                                                                    |
|                                                                                         | (II. Du droit qu'a celui qui a dans son fonds                                          |
| CHAPITRE VIL                                                                            | une source, d'en user à sa volonté 56                                                  |
| es droits d'usage dans les bois et forêts 29                                            | f III. Des eaux dépendant du domaine publie. 62                                        |
| SECTION PREMIÈRE.                                                                       | IV. De l'usage aux eaux qui bordent ou tra-                                            |
| es affectations à titre partieulier dans les                                            | versent un héritage 67                                                                 |
| bois de l'État                                                                          | SECTION II.                                                                            |
| SECTION II.                                                                             | Du bornage                                                                             |
|                                                                                         |                                                                                        |
| es droits d'usage en bois dans les bois et<br>foréts en géneral                         | SECTION III.                                                                           |
| I <sup>or</sup> . Des droits d'usage en bois dans les bois                              | Du droit de se elore et du parcours 81                                                 |
| et forêts de l'État                                                                     |                                                                                        |
| II. Des droits d'usage dans les bois de la                                              | CHAPITRE II.                                                                           |
| couronne                                                                                | Des servitudes établies par la loi 84                                                  |
| III. Des droits d'usage en bois sur les bois                                            | SECTION PREMIÈRE.                                                                      |
| et forêts possédés à titre d'apanage ou de                                              | VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VII                                                 |
| majorats reversibles à l'État ibid.                                                     | Des servitudes établies par la loi, et ayant                                           |
| IV. De l'exercice des droits des communes                                               | pour objet l'utilité publique ou commu-<br>nale,                                       |
| et établissements publics sur lenrs bois et                                             | 5 I. Du marchepied ou ehemin de halage. 85                                             |
| forêtsibid.                                                                             | 3 1", ou marchépies ou étiennit de naisge. 63                                          |

| 1000 1000                                           | mit initial                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| [ II. De la servitude légale concernant la con-     | § VI. Les servitudes sont des droits réels 170              |
| struction ou la réparation des chemins ou           | [ VII. Les servitudes n'établissent aucune                  |
| autres onvrages publics ou communaux. 86            | prééminence d'un héritage sur l'autre ibid.                 |
| [ III. Dispositions établies pour la conserva-      | VIII. Les servitudes peuvent être établies                  |
| tion des bois et forêts de l'Etat et autres         | sous certaines modalités ibid.                              |
| bois soumis au régime forestier 89                  | Pour Cermine mountain 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| ( IV. De la prohibition de hâtir dans un cer-       | SECTION 11.                                                 |
| tain rayon autour des places de guerre ou           | Comment l'on peut diviser les servitudes 174                |
| forteresses et des murs d'enceinte de la            | [ let. Les servitudes sont urbaines ou ru-                  |
| ville de Paris, et de la distance à observer        | rales                                                       |
| pour les constructions qui avoisinent les           | [ Il. Les servitudes sont continues ou dis-                 |
| cimetières                                          | continues                                                   |
| V. Quelle est la nature et quels sont les ef-       | III. Les servitudes sont apparentes ou non                  |
| fets du droit qu'ont les particuliers d'user        | Mi. Les servituies sont apparentes ou non                   |
|                                                     | apparentes                                                  |
| des choses publiques ou communales pour             | § IV. Les servitudes sont positives on néga-                |
| l'utilité de leurs propriétés 93                    | tivesibid.                                                  |
| SECTION II.                                         | SECTION III.                                                |
| Des servitudes légales ayant pour objet l'uti-      | Des diverses espèces de servitudes établies                 |
| lité des particuliers 97                            | par le fait de l'homme                                      |
| [ ]er. Des murs, mitoyeus ou non, et de tout        | f ler. De la servitude de supporter la charge               |
| ce qui y est relatif                                | du voisin ibid.                                             |
| [ Il. Du cas où les divers étages d'un bâtiment     | f II. De la servitude de pouvoir faire avan-                |
| appartiennent à plusieurs divisément 128            | cer sa galerie ou autre saillie sur le fonds                |
| f III. Des fossés, mitoyens ou non                  | du voisin                                                   |
| [ IV. Des haies, mitoyenues ou non 434              | [ III. De la servitude d'égont ibid.                        |
| V. De la distance à observer dans la planta-        | f IV. De la prohibition de bâtir sur un ter-                |
| tion des arbres                                     | rain ou de bâtir au delà de telle hauteur 178               |
| § VI. De la distance à observer et des travaux      | f V. De la servitude de vue                                 |
| intermédiaires requis dans certaines con-           | § VI. De la servitude de prospect 480                       |
| structions                                          | [ VII. De la servitude de passage 181                       |
| [ VII. Des vues sur la propriété du voisin          | J VIII. De la servitude de pacage ibid.                     |
| sans une constitution de servitude 149              | 1X. Des servitudes de puisage et d'abreu-                   |
| § VIII. De l'égout des toits 452                    | vage                                                        |
| [ IX. Du droit d'exiger un passage sur le           | § X. De la servitude de prise ou conduite                   |
| fonds d'autrui dans un certain cas ibid.            | d'eau                                                       |
|                                                     | SECTION IV.                                                 |
| CHAPITRE III.                                       | Par qui les servitudes dérivant du fait de                  |
| Des servitudes établies par le fait de l'homme. 460 | l'homme penvent-elles être imposées, et                     |
|                                                     | par qui peuvent-elles être acquises ibid.                   |
| SECTION PREMIERS.                                   | 1 ler. Par qui peuvent être imposées les ser-               |
| De la nature, des caractères et des effets gé-      |                                                             |
| uéraux des servitudes proprement dites. ibid.       | vitudes dérivant du fait de l'homme 183                     |
| f ler. Pour qu'il y ait servitude prédiale, il      | § II. Par qui peuvent être acquises les servi-              |
| faut deux héritages                                 | tudes dérivant du fait de l'homme 187                       |
| f II. Pour qu'il y ait servitude, les héritages     | SECTION V.                                                  |
| doivent appartenir à des maîtres différents, 164    | De quelles manières peuvent être établies les               |
|                                                     | servitudes dérivant du fait de l'homme 189                  |
| [ III. En général, il faut que les fonds soient     |                                                             |
|                                                     | [ 11c. De l'établissement des servitudes par                |
| contigus                                            |                                                             |
| contigus                                            | titre, ou volonté expresse 191                              |
| contigus                                            | titre, ou volonté expresse                                  |
| contigus                                            | titre, ou volonté expresse 191                              |

| § III. De l'établissement des servitudes par                                               | SECTION PARMIERE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| la prescription 196                                                                        | De l'ouverture des successions 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SECTION VI.                                                                                | SECTION 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Des droits du propriétaire du fonds dominant                                               | De la saisine des héritiers 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| quant à l'exercice de la servitude, et des                                                 | CHAPITRE II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| obligations du maître du fonds assujetti 206                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dominant quant à l'exercice de la servi-                                                   | Des qualités requises pour succèder 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tude                                                                                       | SECTION PREMIÈRE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| II. Obligations du propriétaire du fonds                                                   | Des causes d'incapacité de succéder 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| assujetti                                                                                  | [ ler. De celui qui n'était pas encore conçu au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sacriox vif.                                                                               | moment de l'ouverture de la succession 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Des diverses actions auxquelles peuvent don-                                               | § II. De l'enfant qui ne nait pas viable 26:<br>§ III. De l'incapacité du mort civilement, rela-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ner lieu les servitudes                                                                    | tivement au droit de succèder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SECTION YIII-                                                                              | § IV. De l'étranger, relativement à la capacité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D                                                                                          | de succèder en France ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| De quelles manières s'éteignent les servi-                                                 | SECTION II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [ ]er, Extinction des servitudes par la re-                                                | Des indignes de succéder 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mise qui en est faite 218                                                                  | § 1er. Des cas d'indignité 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| H. Extinction des servitudes par suite de                                                  | [ II. Des effets de l'indignité 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| changements survenus dans l'état des                                                       | CHAPITRE III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [ III. Extinction des servitudes par la confu-                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sion                                                                                       | Des divers ordres de successions régulières. 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IV. Extinction de la servitude par la réso-                                                | SECTION PREMIÈRE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| lution du droit de celui qui l'a concédée 223                                              | Dispositions générales sur la dévolution de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| V. Extinction de la servitude par l'arrivée<br>du jour ou de l'événement qui doit, d'après | l'hérédité, des lignes, et des degrés de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| le titre, mettre fin à son exercice 225                                                    | parenté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VI. Extinction des servitudes par le non-                                                  | de l'hérédità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| usage                                                                                      | f II. Des lignes, des degrés de parenté, et de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                            | la composition de la famille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -                                                                                          | SECTION II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LIVRE III.                                                                                 | De la représentation 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LIVIE III.                                                                                 | SECTION III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PROPRIÉTÉ.                                                                                 | Des successions déférées aux descendants 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dispositions générales 230                                                                 | SECTION IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dispositions generates 200                                                                 | Des successions afférées aux ascendants, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TITRE PREMIER.                                                                             | [ let. De la succession ordinaire déférée aux<br>ascendants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                            | H. De la succession déférée aux ascendants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Des Successions                                                                            | donateurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Observations préliminaires, et distribution<br>générale du sujet                           | SECTION V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                            | Des successions collatérales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CHAPITRE PREMIER.                                                                          | and the second s |
| De l'ouverture des succesions, et de la sai-                                               | CHAPITRE IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sine des héritiers 259                                                                     | Des successions irrégulières                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TOWE III, ÉP. BELGE T. VI. ÉD. PR.                                                         | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### SECTION PREMIRER.

Des droits des enfants naturels reconnus, sur les biens de leurs père ou mère décédés. . 326 [ Ier. Des droits des enfants naturels ordinaires reconnus par leurs père ou mère, sur les biens de ceux-ci après leur mort. . 329 Premier cas. L'enfant naturel admis à partage avec des descendants légitimes de ses Deuxième cas. L'enfant naturel en concours avec des ascendants, ou des frères ou sœurs de son père ou de sa mère. . . . 335 Troisième cas. L'enfant naturel en concours seulement avec des collatéraux autres que Ouatrième cas. Celui où, à défaut de parents au degré successible dans l'une et l'autre ligne. l'enfant ou les enfants naturels ont droit à la totalité des biens. . . . . . . . . 341 ( II. Des droits des enfants adultérins ou in-SECTION IL.

#### SECTION Y.

#### CHAPITRE V.

## SECTION PREMIÈRE.

IV. De la révocation de l'acceptation, et de

la réclamation de l'héritier, dans les cas

FIN DE LA TABLE DES MATIERES DU TOME TROISIEME.



ARGHIVES DE DROIT ET DE LEGISLATION, puhiires par des jurisconsultes belges. 4 vol. grand in-8°, paralssanten 4 livr.

nouv, édit. (1840).

BOILBANK or POWEEET. Commentatives are its cased civity, contrassal Perplication de étaquevariole séparément, Pénocelation, an bas de commentaire, des questions qu'il a fait native, les principales raisons du décider pour et conryages do les questions afont agrées, el tercenste. Plandication des passages dus diver notrassal de questions sont agrées, el tercenssan arrêts, par follores, d'avoit à l'our respicient de cryst de Tarte. Edition considérableent automatées, 5 forts vel, 188-8 2 col.

BOITARD. Conrs de procédure civile. 2 vol. 4n-8°

DONCENNE. Théorie de la procédure civile , 300

cell. 2 Vol. 36-57 tid de droit cammercial mapoll. AT-PATA Trait de droit cammercial marithme de les principes et autrant Nordra de les proposes de la considera de la considera de maritime dans les principaix Etats de l'Eucope; 26 de la concordance de l'ouvrage avec la doctrino de Pardessus, de Locré et de Detvincoret; 3º d'unn ubble alpabètique raison.

née des mattères; 4º d'un catalogue raisonné de tous les ouvrages publiés sur le droit commercial maritime. 2 vol. in: 8º à 2 col. ERISSOT DE WARVILLE. Théorie des iolacrimnelles; nouvelle édition, réalie aur les travaux subséquents du l'anteur et accompagnée de

notes, 2 vol. in-8\*. (Paris )

(Cette édition, dont la première partie a ció entièrement refaite par Brissot luimêne, pent être considérée commu un outrage nouveau.)

BURLAMAQUI. Principes du droit naturel. 1 vol. in-12. (Parla.) CABNOT. Commentaire sur le code pén. 2 v. in-8°.

CARNOT. Commentaire sur le code pén. 2 v. ln-8\*. CARRE. Les loiade la procédure civile. 4 v. ln-8 . FORMULAIRE DE TOES LES ACTES<sub>3</sub> tant civils

VORMILLABLE DE TOIS LES ACTES unt civil un que commerciar, que los pest passer ansi un que commerciar, que los pest passer ansi un que commerciar, que los pestes peste dume la traccion su ur les actes en grécial, leurs formes, ceurs effets el terre récurdos, et en les pensones qui pervent extruster des commercial de la c GRARD (doctor en drot, studiot de l'audicer genéral). Manual dejastica mitriare beler, con production de l'audicia de l'audicia de production de l'audicia de l'audicia de l'audicia de pilipiane et aussiane, un précis de la procédure, avec les formates; les lois sur la position des décontres; le rejetement de décèpaine, expirque et annoié, it à nomerchare d'aphabelique der efficie, la nomerchare d'aphabelique dellulon revue ot considerablement aguantée.

HORTENSIUS DE SAINT-ALBIN. Logique-judicialre. 1 vol. ln-33.

RUGO. Histoire du droit romain. 1 vol. In-8°. LHERIMINIER. Cours d'histoire des législations comparées. 1 vol. In-18.

MUHLENBRUCH, Doctrina Pandectarum, i voi. ln-80 à 2 colonnes.

 Defectus legum quæ in Muhienhruchil doctrins pandeclarum landatur. f vol. in-8°.
 NOUGUIER. Des lettres de chauge et effets de

commerce, 1 vol. ln-8".

PARDESSUS, Traité des servitudes, Nouveille
édition, 1840, 1 vol in-8".

PONCELET. Précis de l'histoire du droit elvil-1 voi. in-8-.

NOGHAN. Cofeeivit explique fare see roulfe, par de cemples, et par la pirispetence, acce la conton, sous chaque article, des difficultés, and alque che principales questions que présent le texte, la défidition des termes de droit, et la conton de la conton de la contonidad de l

militatre, 1 vol. In-8+3 2 calonnes.

— Code de procedure c'ulte nylique avec la sotation, sous ebaque article, des difficultes, staat
que des principales questions que présente la
texte, la idélation des termes de droit, et la
reproduction des moiffs de tous les arcêtsprincipes; nouvelle déliton considérablement sugmentie, contenant la romonofance avec le Coda
de procédure du Hollsande. 1 vol. In-8+3 2 col.
ROSSI. Traité du droit némi. Nouvelle édition.

1840. I vol. in-8°. SAVIGNY. Traité de la possession, tradult de l'allemand par Beving. I vol. in-8°.

lemand par Beving. I vol. In-8\*.

VAZEILLE. Franté des prescriptions sulvant les
nouveaux codes français. I vol. in 8\* à 3 col.

# B.5.3 430

G. Vangelisti
2 1. APR 1971

